

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



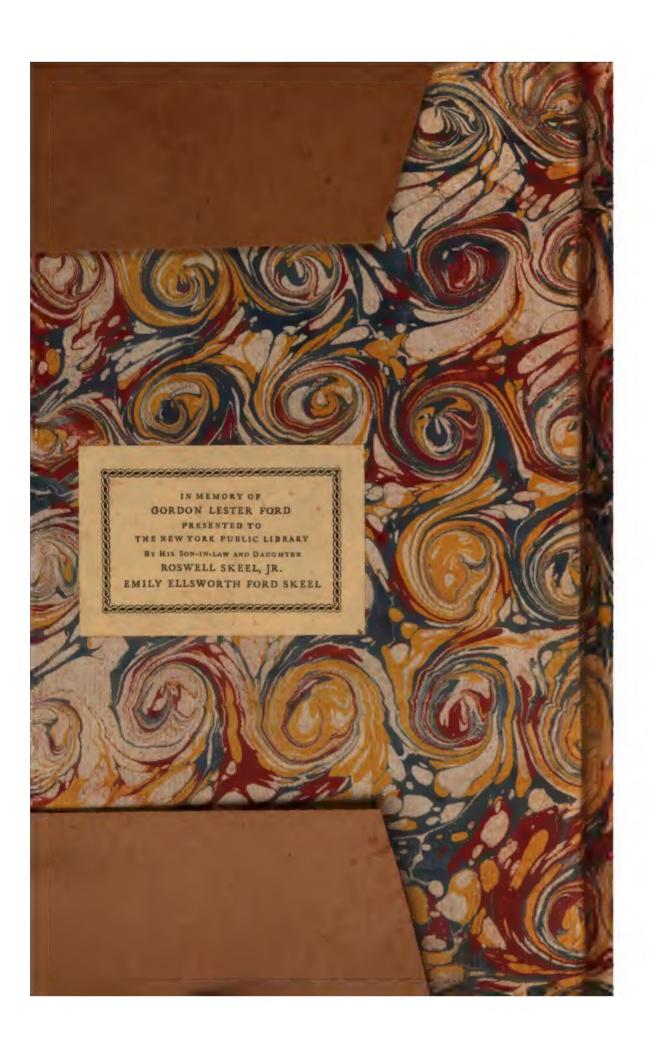



|     | •   |   | •   | • |   |
|-----|-----|---|-----|---|---|
|     |     |   | •   |   |   |
|     | -   |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
| •   |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
| •   |     |   |     |   | • |
| •   |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     | • | ,   |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     | * |     |   |   |
|     |     |   | •   |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
| •   |     |   |     |   |   |
|     |     | • |     |   |   |
|     |     |   |     | • |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     | , |   |
|     |     |   | •   |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     | ÷ . | • | •   |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     | • |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
| • . |     | - |     |   |   |
|     |     |   |     |   | t |
|     |     |   |     |   | • |
|     | ,   |   |     |   |   |
| ,   | •   |   |     |   |   |
| • . |     |   | • • |   |   |
| •   |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   | •   |   |   |
|     |     | • | •   | • |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |
|     |     |   |     |   |   |

# DICTIONNAIRE UNIVERSEL.

TOME HUITIEME.

BE - BO

. . <del>-</del> .

## DICTIONNAIRE UNIVERSEL

DES

S C I E N C E S MORALE, ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET DIPLOMATIQUE;

O U

## BIBLIOTHEQUE

D E

L'HOMME-D'ÉTAT ET DU CITOYEN,
Mis en ordre & publié par M. ROBINET, Censeur Royal.

Au Temps & à la Vérité.

TOME HUITIEME.



A LONDRES,

CHEZ LES LIBRAIRES ASSOCIÉS. Et se trouve à Paris chez l'Éditeur, rue de la Harpe à l'ancien College de Bayeux.

M. DCC./LXXIX.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
74766B

ASTOR, LEXOX AND
TILDEN FOUNDATIONE,
1940 L

9 1

₹20 B.

.

.

## T A B L E

## DES ARTICLES.

## DU TOME HUITIEME.

| $\mathbf{D}$                                | e e e                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DEIRA, Province de Portugal.                | Venise, Capitale du Bergamasque, à onze        |
| BÉNEFICENCE, s. f. 2                        | lieues de Brescia & dix de Milan. 79           |
| BÉNÉVENT, Ville d'Italie située sur la voie | BERGEN, (Diocese de) Province de Nor-          |
| Appia, & arrosée par les eaux du Vul-       | vege, dans la partie septentrionale de ce      |
| turne, 4                                    | Royaume. 80                                    |
| BENGALE. (Royaume de) 6                     | BERKSHIRE ou BARKSIRE, Province                |
| I. Description du Bengale. ibid.            | d'Angleterre. 84                               |
| II. Etabliffement & Commerce des Anglois    | BERLIN, Ville capitale de l'Electorat de       |
| dans le Bengale. 12                         | Brandebourg. ibid.                             |
| ETAT CIVIL, POLITIQUE ET COM-               | BERMUDES, (les) Isles de l'Amérique, dé-       |
| MERÇANT DU BENĞALE, 26                      | couvertes vers l'an 1522 ou 1527, par          |
| HISTOIRE DES CONQUÊTES ET DE L'AD-          | Jean Bermudez, Espagnol. 87                    |
| MINISTRATION DE LA COMPAGNIE                | BERNE, Ville & République de la ligue des      |
| ANGLOISE DANS CE PAYS. Par M.               | Suisses, & par son rang le deuxieme            |
| BOLTS, Alderman ou Juge de la Cour          | des treize Cantons, 88                         |
| du Maire de Calcutta. ibid.                 | IMPOSITIONS, DROITS ET REVENUS DU              |
| BENGUELA ou BANKELLA, Royaume               | CANTON DE BERNE, 124                           |
| d'Afrique. 64                               | BERRI (le), Province de France avec ti-        |
| BENNINGUEN, (Conrad van) Bourgue-           | tre de Duche. 127                              |
| mestre d'Amsterdam, habile Négociateur.     | Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant        |
| 66                                          | établissement d'une administration provin-     |
| BENTIVOGLIO, (Gui) Cardinal, Négo-          | ciale dans le Berry. 130                       |
| ciateur. 67                                 | Extrait des Registres du Conseil d'Etat. ibid. |
| BÉOTIE, (ancienne Province de la Grecé.     | BERTRAND, Auteur Politique. Voyen              |
| 68                                          | CUGNIERES. 134                                 |
| BERCHTESGADEN, Prévôté Princiere d'Al-      | BESOIN, f. m. 135                              |
| lemagne au Cerole de Bayiere. 74            | Des connoissances qui tiennent à nos pre-      |
| BERENGERE, Reine de Leon & de Caf-          | miers Besoins. 139                             |
| tille. 75                                   | L'HOMME ÉCLAIRÉ PAR SES BESOINS.               |
| BERG, (le Duché de) Pays d'Allemagne        | 155                                            |
| dans le Cercle de Westphalie. 76            | Considérations Politiques sur les Besoins      |
| BERGAME, Ville d'Italie, dans l'Etat de     | Physiques & Moraux de l'homme, &               |
|                                             |                                                |

## TABLE.

| leur sasissaction pour parvenir au Bon-                      | S. I. De la conduite Politique des Como     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| heur. 160                                                    | §. L. De la conduite Politique des Souve-   |
| I. Des Besoins Physiques. ibid.                              |                                             |
| II. Des Besoins moraux & Mœurs. 186                          | §. II. Du conseil & des ministres. ibid     |
|                                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     |
| BESTIALITÉ, C. f. 185                                        | geres. 279                                  |
| BÉTAIL, f. m. ibid.                                          | §. IV. De la puissance des États. 280       |
| BETHUNES (le Comte de ) habile Négo-                         | §. V. Des engagemens réciproques des        |
| ciateur François. 195                                        | Souverains en général 282                   |
| BEVERNING, (Jerôme) habile Négocia-                          | §. VI. De la Guerre & de la Paix. 284       |
| teur Hollandois. 196                                         | §. VII. Des Négociations. 285               |
| BEY OU BEG, Gouverneur d'un pays ou                          | §. VIII. De la décadence des Etats. 289     |
| d'une ville chez les Turcs. 197                              | ETAT ACTUEL DES DIFFERENS ÉTATS             |
| BEZIERS, Ville de France dans le Bas-Lan-                    | DE L'EUROPE. 290                            |
| guedoc, Généralité de Montpellier, avec                      | BIEN, s. m. Tout ce qui contribue au bon-   |
| un Evêché Suffragant de Narbonne, un                         | heur de l'être sensible. Tout ce qui con-   |
| Préfidial, une Viguerie & le titre de Vi-                    | tribue à la perfection d'un être. Tout ce   |
| comté. ibid.                                                 | qui sert à conduire l'être à sa destina-    |
| Réunion de la Vicomté de Beziers à la Cou-                   | tion. 293                                   |
| ronne de France. ibid.                                       | BIEN d'autrui. 300                          |
|                                                              | SOUVERAIN BIEN. 301                         |
| 75 T                                                         | Examen des idées des Anciens & des Mo-      |
| ΒI                                                           | dernes sur le bonheur & le souverain        |
|                                                              | Bien. Une bonne Legislation est le sou-     |
| BIAS, Philosophe de l'antiquité. 199                         | <b>n</b> .                                  |
|                                                              | BIEN PUBLIC, tout ce qui contribue          |
| BIBLIOTHEQUE, s. f. 200 Bibliotheque des Rois des Indes. 247 | 11 4 1 10 5                                 |
|                                                              | to comb and Domes                           |
| BICHI (le Cardinal de ) habile Négocia-                      | EGALITÉ DES BIENS. 319                      |
| teur Italien du XVIIe. siecle. 248                           | PROJET Concernant les Biens des Monaf-      |
| BIELFELD (Jacques-Frédéric Baron de)  Auteur Politique.      | teres. 328                                  |
|                                                              | BIENS PUBLICS.                              |
| Institutions Politiques. Par M. le                           | BIENFAISANCE, (f. f.)                       |
| Baron DE BIELFELD. 253                                       | Traits de Bienfaisance. 345                 |
| Introduction. ibid.                                          | BIENFAIT. 354                               |
| 'Du Gouvernement intérieur de l'É-                           | BIENFAITEUR, BIENFAITRICE. ibid.            |
| TAT. 256                                                     | BIENNE, Ville & République en Suisse. ibid. |
| §. I. De la Politique en général. ibid.                      | BIENSEANCE, f. f.                           |
| S. II. De la maniere de polir une Nation. 258                | BIENSEANCE, Convenance Politique. ibid.     |
| §. III. De l'entretien de la société & du                    | BIENVEILLANCE, f. f. 361                    |
| bon ordre. 261                                               | BIERE, f. £. 364                            |
| S. IV. Des Loix & de la Légistation. 267                     | BIGAME, f. m. & f. 366                      |
| §. V. De la, Police. 268                                     | BIGAMIE, f. f. ibid.                        |
| §. VI. De l'opulence de l'Etat en général.                   | BIGNON. (Jérôme) 367                        |
| 271                                                          | BIKUNIS. ibid.                              |
| S. VII. Des Forces de l'Etat. 274                            | BILAIN, (Antoine) Auteur Polizique. 368     |
| DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE, OU                               | BILLET, f. m. 371                           |
| DES RAPPORTS DE L'ÉTAT AVEC LES                              | BIRAGUE, Chancelier de Françe sous le       |
| AUTRES PUISSANCES. 277                                       | Roi Charles IX. 376                         |
|                                                              | 3,-                                         |

## TABLE.

| Projet d'Édit pour maintenir, en tout temps, la valeur des grains, à un prix convenable au vendeur & à l'acheteur. 485.  Modele de Certificats à fournir par les Officiers Municipaux, au défir de l'Article VIII de ce projet d'Édit, pour justifier que le prix des grains n'excede pas ceux portés par le susdit article. 491  Autre Modele du Certificat à fournir par les Officiers Municipaux pour obtenir la gratification mentionnée article XVIII.                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque importante, ibid.  Biat du wrai prix que le Froment & la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Droche ont eu pendant cent années, en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angleterre. 493:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BLOIS, ancienne ville de France dans la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Genéralité d'Orléans, fort commerçante,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capitale du Blaisois. 496.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Réunion des Comtés de Blois & de Chan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tres 6+ de la Touraine à la Couronne de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| France. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>B</b> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BOCCALIN, (Trajan) Auteur politique. 497 BOCCANEGRA, illustre samille Génoise, de la classe des Plébiense. 498 BOCCHORIS, (Roi d'Egypte.) 503 BOCHAT, (Loys de) Auteur Politique.  BODIN, (Jean) Auteur Politique. 504 BODIN, (Jean) Auteur Politique. 505 BOECE, célébre Philosophe; trois fois Consul, premier Ministre de Théodorie Roi des Goths & d'Italie, puis disgracié par cé Prince.  BOHÊME, Rayaume d'Europe situé dans l'enceinte de l'Empire d'Allemagne, dont il fait partie. 523 Description géographique & politique de la Bohême. 525 Conjuration des Bohêmiens cantre l'Empereur Venceslas. 528 ELECTEUR DES BOHÊME. 539 DRS IMPOTS DE BOHÊME. 539 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| BOHEMIENS, Vagabonds qui font profef-       | IV. Raisonnement du Scoptique sur le Bon-    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| fion de dire la bonne aventure, à l'inf-    | heur. 669                                    |
| pettion des mains. 551                      | DES MOYENS de se rendre heureux en con-      |
| BOISGUILBERT, (le Pésant de) Auteur         | tribuant au bonheur d'autrui dans la So-     |
| Politique. 553                              | ciété civile. 674                            |
| BOISSELIER, f. m. 555                       | I. Du caractere & de l'usage de la raison    |
| BOITET, (Claude) Auteur Politique. 557      | naturelle, qui doit nous conduire au Bon-    |
| BOLINGBROKE, (Henri St. John, Lord          | heur dans la Société Civile. ibid.           |
| Vicomte de) Secrétaire d'Etat fous le       | II. Quel est le Bonheur, au la raison puisse |
| regne de la Reine Anne. ibid.               | naturellement nous conduire. 676             |
| Lettre de Mylord Bolingbroke au Chevalier   | III. Comment tous les hommes aspirant à      |
| Windham, écrite en 1717. 569                | un bonheur qui dépend d'eux-mêmes, ils       |
| LETTRE SECRETE du Comie DE STAIR,           |                                              |
|                                             | ne l'obtiennent pourtant pas. 678            |
| Ambassadeur de S. M. Britannique, à         | IV. Pourquoi on fait confister ici l'écono-  |
| Paris, à Mr. JACQUES CRAGGS                 | mie de la morale & la science de se          |
| JUNIOR. 574                                 | rendre heureux, dans les devoirs de la       |
| Analyse de quelques Ouvrages Politi-        | Societé civile. 68 z                         |
| ques de Mylord BOLYNGBROCK. 575             | V. Notion des Principes qui contribuent au   |
| No. L. Lettres sur l'étude & l'usage de     | Bonheur du genre humain; savoir, les         |
| l'Histoire. ibid.                           | passions, la liberté & la raison. 683        |
| No. II. Caractere du vrai Citoyen. 596      | VI. Que les passions an genéral sont con-    |
| No. III. Caractere d'un Roi Patriote ou     | traires au Bonheur de la Société, fi         |
| Citoyen. 601                                | - elles ne sont réglées par la raison.       |
| No. IV. Des Partis qui se trouvoient en     | 685                                          |
| Angleterre, lorsque George I parvint à      | VII. S'il est des vices qui ne nuisent       |
| la Couronne 611                             | qu'au Bonheur des particuliers sans          |
| No. V. Réflexions sur l'Etat présent de     | nuire à la Société.                          |
| l'Angleterre en 1749- 612                   | VIII. Que le sevoir vivre confise à con-     |
| BOLOGNE. 618                                | noitre ce qui plast ou ce qui déplast au     |
| INSTITUT DE BOLOGNE, 632                    | commun des hommes, pour concilier            |
| BOMBAY. 637                                 | : leur Bonheur avec le nôtre. 689            |
| BON, BONNE, adj. 640                        | IX. Quelles sont les choses qui déplaisent   |
| BONGARS. (Jacques) 644                      | en général dans la Société. 691              |
| BONHEUR, f. m. 646                          | X. Qu'il est un soin de plaire que nous ne   |
| Définition du Bonheur. Conditions du Bon-   | devons pas recherchen                        |
| heur. Exemptions des peines. Plaisirs       | XI. Comment on peut & t'on doit repa-        |
| physiques, intellectuels, moraux. Là        | rer l'impeffibilité où l'on se trouve quel-  |
| Bonheur parfait est-il possible? ibid.      | quefois de comribuer à la satisfaction       |
| DU BONHEUR, suivant les quatre principales  | d'autrui.                                    |
| sectes des Philosophes anciens. Extraus des | XII. Que nous devons prendre soin dans       |
| Discours moraux de D. Humz. 659             | les plus petites occasions, de paroitre      |
|                                             |                                              |
| 1. Du Bonheur fuivant les Epicuriens ibid.  | disposés à faire toujours plaisir aux        |
| 11. Du Bonheur felon les Stoïciens. 662     | autres & a les oblight, it is in 697,        |
| III. Système des Platoniciens sur le Bon-   |                                              |
| heur. 666                                   |                                              |
|                                             |                                              |



# BIBLIOTHEQUE DE L'HOMME-D'ÉTAT,

E T

## DUCITOYEN.

### B E I R A, Province de Portugal.

ETTE Province est bornée au Septentrion par les Provinces entre Minho & Douro, & Tra-los-Montes; au Midi par l'Estramadure Portugaise, à l'Orient par l'Estramadure Espagnole, & à l'Occident par la Mer Atlantique. Elle peut avoir environ trente lieues de longueur sur autant de largeur. C'est la plus grande des Provinces de Portugal. Dès le tems

du Roi Jean V, este étoit décorée du titre de Principauté, que porte le fils aine du Prince de Brésil. Le Beira se divise en haut & bas, & produit abondamment la plupart des choses nécessaires à la vie, sur-tout des vins & des builes. On y comptoit en 1732, 4 villes Episcopales, 234 bourgs, 8 jun dictions, 1094 paroisses, & 551,686 ames. On ne croit pas qu'elle ait déchu depuis cette époque. C'est dans cette Province que se trouve le Mont Estrella (Mons Herminius) si sameux par sa hauteur, ses eaux minérales, son lac supérieur, & tous les contes qu'en sait le peuple Portugais.

Coimbre, Capitale du Beira, est une belle & grande ville, avec un Tome VIII.

Evêché Suffragant de Brague, & une célébre Université, fondée en 1290 par le Roi Denis, qui la remplit des plus savans hommes de ce tems qu'il sit venir à grands frais des pays les plus éloignés. La cathédrale & les sontaines de Combre sont magnissques. Cette ville est située dans un territoire agréable, abondant en vignes, en oliviers & en fruits de toute espece, sur une colline au bord de la riviere de Mondego qui la sépare en deux, à 35 lieues sud de Brague, 25 sud-est de Porto, 36 nord-est de Lisbonne, & 12 nord de Leira.

## BÉNÉFICENCE, f. f.

A Bénéficence est une vertu qui consiste à faire gratuitement en faveur de quelqu'un quelque chose qui demande ou de la dépense, ou des soins pénibles, pour lui procurer quelque avantage considérable; c'est ce qu'on appelle biensaits par excellence. Cette Bénéficence, est un sentiment que la nature elle-même a formé pour serrer plus étroitement les nœuds de la société. Les cœurs bien faits éprouvent le plaisir le plus doux à rendre service, parce qu'ils ne sont que suivre en cela la pente que la nature leur a imprimée.

Cette vertu est d'autant plus estimable qu'elle est libre, & que pour l'exercer il faut se dépouiller d'un bien auquel les hommes sont extrêmement attachés. Mais si elle est libre par rapport au tribunal humain, elle ne l'est pas certainement dans celui de l'auteur de la nature, qui pour nous en saire sentir la nécessité nous a faits avec un penchant très-fort à l'exercice de cette vertu, disposition dont nous découvrons des marques même chez les bêtes.

Cependant quelque naturelle que soit l'inclination à faire du bien, elle doit toujours être dirigée par la prudence & par la raison. Voici donc les ménagemens qu'elle exige. 1º. Il faut prendre garde que le biensait ne tourne au préjudice de celui à qui on veut le faire, ou à celui de quelqu'autre; autrement la Bénésicence dégénéreroit en une lâche complaisance, en une adulation pernicieuse, ou même en une souveraine injustice. Ainsi quand Sylla ou César ôtoient les biens à ceux à qui ils appartenoient pour les donner à des étrangers, ce n'étoit rien moins que libéralité; car il n'y en a point là où il n'y a point de justice. Comme on vouloit obliger Phocion à se cotiser pour un biensait, » demandez, dit-il, aux riches: » car pour moi, j'aurois honte de vous donner, avant que Callicles, que » voilà, ait été payé: « c'étoit un banquier à qui il devoit.

2°. Il faut proportionner ses libéralités à son état & à ses facultés : autrement il y auroit une espece d'injustice envers notre famille. Il arrive même quelquesois qu'une libéralité mal réglée porte à prendre le bien d'au-

trui, pour avoir de quoi l'exèrcer.

3°. Enfin, dans l'exercice de la Bénéficence, il faut avoir égard au mérite des personnes, & aux relations plus ou moins particulieres que nous

avons avec elles : c'est ce qui doit décider de la présérence.

Et 1°. la vertu mérite par elle-même une grande considération, & elle ajoute beaucoup au droit naturel que les hommes ont à notre Bénésicence. 2°. Il faut faire attention aux sentimens que les autres ont pour nous. 3°. Sur-tout aux services que nous en pouvons avoir reçus. 4°. Aux dissérens degrés de liaison qui nous unissent à eux: la plus générale est celle que forme l'humanité; ensuite vient celle qui est entre ceux qui sont d'une même Nation, puis entre les citoyens d'une même Ville, entre les membres d'une même famille, entre des amis particuliers, &c. 5°. Toutes circonstances d'ailleurs égales, il faut considérer le besoin plus ou moins pressant de chacun. 6°. Ensin la maniere d'exercer la Bénésicence releve beaucoup le prix des biensaits, comme, lorsqu'on rend service d'un air joyeux & empressé, & avec des témoignages de bienveillance. Telles sont

les preuves de la Bénéficence.

On trouve sur cette excellente vertu, quantité de beaux préceptes dans les écrits des Philosophes; & nous ayons entr'autres un traité exprès de Séneque. Mais je ne puis me dispenser de rapporter un très-beau passage de Ciceron. » Il n'y a rien de plus digne de l'homme & de plus contorme » à sa nature que la Bénéficence & la libéralité; mais la pratique de cette » vertu demande beaucoup de précautions. Car premiérement il faut pren-» dre garde qu'en croyant faire du bien à quelqu'un, on ne cause du préo judice ou à lui-même, ou à d'autres. En second lieu, chacun doit pro-» portionner ses libéralités à ses forces & à ses facultés. Enfin, on doit » avoir égard au mérite des personnes, à qui l'on veut saire du bien. Car » c'est là le fondement de la justice, à laquelle tout doit ici être rapporté. » Ouand la libéralité tourne au défavantage de celui à qui il femble que » l'on veuille faire du bien, ce n'est pas une véritable Bénésicence, mais » une lâche complaisance & une adulation pernicieuse. Et lorsqu'en faisant » du bien aux uns, on fait du mal aux autres, c'est une aussi grande in-» justice, que si l'on prenoit ce qui appartient à autrui, pour s'en ac-» commoder soi-même ..... Celui qui veut être plus libéral que ses facul-» tés ne le permettent, fait du tort à ses proches, puisqu'il les frustre des » biens que la justice l'obligeoit de leur donner ou de leur laisser, & qu'il » en accommode des étrangers à leur préjudice. Outre que pour avoir de » quoi fournir à ces libéralités mal-entendues, on se porte souvent à des » extorsions & à des rapines..... Pour ce qui concerne le choix des per-» fonnes, il faut avoir égard & aux mœurs de ceux à qui l'on fait du bien, » & aux fentimens qu'ils ont pour nous, & au degré de liaison où l'on » est avec eux, & aux services qu'on en a reçus. Quand toutes ces circons-» tances le rencontrent dans une même personne, c'est tout ce qu'on peut » souhaiter. Sinon, il saut se déterminer par celles qui s'y trouvent en

" plus grand nombre, ou qui font d'un plus grands poid..... Il n'y a point » de devoir plus indispensable que de faire du bien à ceux de qui on en » a reçu.... Mais foit qu'il s'agisse de services purement gratuits, on de zeux que la reconnoissance exige de nous, on doit, toutes choses d'ail-» leurs égales, présèrer les personnes dont le besoin est le plus grand..... » A l'égard des degrés de liaison, auxquels il faut ensuite faire attention, » le premier de tous & le plus général, est celui que forme la société uni-» verselle du genre humain.... Après cela vient la liaison qu'il y a entre » ceux qui sont d'un même pays, ou d'une même nation, & qui parlent » une même langue... puis celle des citoyens d'une même Ville.... De sont encore de plus étroites liaisons que celles des proches..... dont » la premiere & la plus intime est entre le mari & la femme : après vient » celle des enfans..... ensuite celle des speres : puis celle des cousins, » au premier, au second degré.... enfin les alliances qui se contractent entre » les familles par des mariages, & qui multiplient le nombre des pro-» ches.... Mais la plus excellente & la plus forte de toutes les liaisons, » c'est celle que l'amitié forme entre des gens de bien, dont les mœurs & » les inclinations sont semblables..... Au reste, dans tous ces distérens de-» voirs, il faut avoir égard au plus pressant besoin de chacun, & considérer » s'il peut, ou zon, avoir fans nous les choses dont il a besoin. La na-» ture & l'importance des conjectures ne suit pas toujours exactement la » nature & le degré des relations que l'on a ensemble. Il y a des services » que l'on doit rendre aux uns plutôt qu'aux autres, sans avoir égard au » plus grand ou moindre degré de liaison. C'est ainsi, par exemple, qu'on » aide plutôt un voisin à recueillir ses fruits, qu'un propre frere, ou qu'un » ami : au-lieu que, s'il s'agit d'un procès, on sollicire pour un parent » ou pour un ami, plutôt que pour un voisin «.

BÉNÉVENT, Ville d'Italie située sur la voie Appia, & arrosée par les eaux du Vulturne.

ETTE Ville s'appella d'abord Malévent, du Latin Maleventum; & ce nom fut ensuite changé en celui de Bénévent. On en fait remonter la fondation jusqu'au temps de la guerre de Troye. On l'attribue à Dioméde.

de, Roi des Etoliens, qui se trouva en personne à cette guerre.

Vers l'an 312 avant Jesus-Christ, il se donna un combat entre les Romains & les Samnites, dans lequel les premiers surent tous tués ou saits prisonniers, à la réserve de ceux qui se sauverent à Bénévent. Environ cent ans après, il y eut un autre combat auprès de cette ville, dans lequel Tibérius Gracchus demeura vainqueur des Carthaginois, que commandoit Hannon. Les soldats Romains, en portant le butin sur leurs épaules, ou

en le faisant marcher devant-eux, retournerent à Bénévent en chantant & en dansant, avec des transports de joie si éclatans, qu'on les est pris pour des convives, qui sortoient d'un festin, & non pas des soldats qui revenoient de la bataille. Les habitans sortirent de la ville en foule, pour aller au devant d'eux. Ils leur prodiguoient toutes sortes de témoignages de joie & de félicitation. C'étoit à qui les inviteroit à venir manger & loger chez soi. Les repas étoient tout préparés dans la cour de chaque particulier; & ils pressoient les soldats d'entrer, & prioient Gracchus de leur permettre de boire & manger avec eux. Gracchus y consentit, à condition qu'ils mangeroient tous en public. Les habitans dresserent donc devant leurs mailons des tables, sur lesquelles ils porterent tout ce qu'ils avoient préparé. Ceux qui venoient de recevoir la liberté, avoient sur la tête des bonnets de laine blanche, qui en étoient la marque. Les uns étoient sur des lits, suivant l'usage de ce temps-là; les autres étoient debout, & tous à la fois mangeoient & servoient leurs compagnons, Gracchus trouva ce spectacle si singulier & si nouveau, qu'étant de retour à Rome, il le fit peindre, & plaça le tableau dans le temple de la Liberté, que son pere avoir fair bâtir sur le mont Aventin, des deniers qui provenoient des amendes, & dont il avoit fait aussi la dédicace.

La Ville de Bénévent, qu'Auguste avoit mise dans la seconde région de l'Italie, sur rensermée dans la Campanie par l'Empereur Adrien. Cette Ville, qui avoit résissé à un des plus sameux Capitaines de l'antiquité, à Annibal, ne put arrêter le progrès des armes de Totila, Roi des Huns, qui se rendir maître de cette ville en 545, & la ruina entiérement. Antharis, ou Anthariche, Roi des Lombards, la répara en 589, l'érigea en Duché, & y joignit une grande partie de ce qui compose aujourd'hui le

Royaume de Naples, en faveur de Zothus, un de ses courtisans.

Bénévent se glorisse d'avoir produit plusieurs grands hommes, & entr'autres le célébre Grammairien Orbilius, qui fleurissoit du temps de Ciceron. Cette ville a été si souvent maltraitée par les tremblemens de terre, qu'elle est devenue presque déserte & fort délabrée, principalement en 1703. Son Archevêché, érigé en 969, est presque toujours possédé par un Cardinal, à cause de son revenu, qui est bien plus considérable, que ceux des autres Archevêchés du Royaume de Naples, si l'on en excepte celui de la Capitale. La campagne de Bénévent est délicieuse, sertile & d'un aspect charmant, & on y trouve un grand nombre de belles maisons de plaisance. Ce petit pays sait à présent partie de la Principauté ultérieuze, au Royaume de Naples.

#### BENGALE. (Royaume de)

#### I. Description du Bengale.

E Royaume de Bengale est la Province la plus orientale de tous les Etats que le Grand-Mogol possede dans l'Inde. Il est situé auprès de l'embouchure du Gange, & borné au nord par les Provinces de Patana ou Patna, & de Jesnat; à l'orient, par les Royaumes d'Aracan, d'Asham & de Tipra; au midi, par la baie de Bengale & la Province d'Oxira, & à l'occident, par les Provinces de Narva & Malva. Il a près de quatre cents milles d'étendue en longueur de l'est à l'ouest, & environ trois conts milles de largeur du nord au sud. Tous les ans il est inondé par le Gange, qui déborde comme le Nil en Egypte; & c'est une des plus riches &

des plus fertiles Provinces de toute l'Inde.

La baie de Bengale est la plus grande & la plus profonde que l'on connoisse dans le monde, excepté celle de Mexique; & même elle l'emporte en grandeur sur celle-ci, si on ne la fait pas aller plus loin, que n'ont fait nos géographes modernes, c'est-à-dire, depuis la partie la plus occidentale de Cuba au nord, jusqu'à la terre occidentale de Yucatan au sud. L'étendue que l'on donne à la baie de Bengale, est depuis la pointe la plus méridionale de l'isle de Ceylan à l'ouest, jusqu'à Achem, ou à la pointe la plus septentrionale de l'isse de Sumatra à l'est, & de-là à la côte de Malacca; c'est-à-dire, vingt degrés de longitude ou sept cents quatrevingts milles géographiques. En un mot, la baie de Bengale, telle qu'elle est estimée communément par les Anglois, s'étend depuis la partie méridionale de Coromandel jusqu'à la riviere Huguely. Elle reçoit plusieurs grands fleuves, tels que le Gange, le Guena, l'Aracan, & le Menamkiori ou l'Ava. Mais Bengale, regardé comme une côte, ne s'étend, à ce qu'on prétend, que depuis le cap Palmiras sur la côte septentrionale de Golconde, jusqu'à l'entrée dans le Gange. Cette riviere est fort fréquentée par les vaisseaux des Européens, qui y ont établi le centre de leur commerce pour toute la Province de Bengale. Le Gange prend sa source dans les montagnes de Nigracut, dans la grande Tartarie, reçoit beaucoup d'autres rivieres, & après un cours de mille lieues, se jette dans la baie de Bengale par tant d'embouchures, que les voyageurs ne sont point d'accord fur le nombre.

Le passage ordinaire des vaisseaux Européens, est sur une des branches les plus occidentales, appellée la riviere Huguely, autrement Ougly. Comme on ne peut pas toujours avoir des pilotes quand on en auroit besoin, ses François, les Anglois & les Hollandois, qui y ont tous des comptoirs, entretiennent des pilotes à l'année, qui sont toujours à Ballesora, prêts à

remonter leurs vaisseaux dans la riviere, parce que la navigation est fort difficile & très-dangereuse pour les étrangers, à cause de la multitude innombrable de bancs de sable & de bas-fonds, qui partagent la riviere en

une grande quantité de canaux.

Ce que l'on prend pour la branche la plus méridionale du Gange, a une ville nommée Piply, à quatre ou cinq lieues en remontant la riviere: c'étoit autrefois une bonne place de commerce, & les Anglois & Hollandois y avoient leurs comptoirs; mais depuis qu'elle a perdu son commerce, qui a été transféré à Huguely & à Calcutta, ce n'est plus qu'une ville médiocre & habitée par de pauvres pêcheurs.

Entre beaucoup de villages & de fermes qui sont dispersés dans de grandes plaines le long de la riviere Huguely, le premier qui soit digne d'être cité, est Calcutta, situé sur le bord de la riviere : c'est une ville de marché pour le bled, les grosses toiles, le beurre, l'huile, & les autres productions du pays. Au-dessus de Calcutta est l'endroit où les Hollandois mettent à l'ancre seurs vaisseaux, quand les courans les empêchent de remon-

ter la riviere.

De Calcutta & de Juan Pardoa, partent deux rivieres grandes & profondes, qui coulent à l'est: du côté de l'ouest, il y en a une autre qui passe derriere l'isle de Huguely à Radnagor, endroit renommé pour les manusactures de toiles de coton & des romaals ou mouchoirs de soie. On trouve aussi sur cette riviere Bassundri, Fessindri & Cattrong, qui produisent la plus grande partie du sucre qui se consomme dans Bengale.

Un peu plus haut sur la côte orientale de la riviere Huguely, on rencontre le village de Ponjelly, où se tient toutes les semaines un marché pour le bled : on y exporte plus de riz qu'en aucun lieu sur cette

riviere.

Une lieue plus haut de l'autre côté de la riviere, à un endroit appellé Govenapore, est une petite pyramide, destinée pour servir de limites à la colonie que la Compagnie des Indes Angloise possede à Calcutta ou au sort William, qui est environ une lieue plus haut. Les Anglois, à ce qu'on prétend, ont abandonné Huguely, parce que sa situation est malsaine; & le Capitaine Hamilton dit, que le fort William est le plus malsain de tous les endroits qui sont sur cette riviere, y ayant à trois milles au nordest, un lac d'eau salée qui déborde en Septembre & en Octobre : or, comme il s'y rassemble alors un nombre infini de poissons, ils restent à sec lorsque les eaux se retirent, en Novembre & Décembre; infectent l'air par leur putrésaction & causent tous les ans des maladies mortelles.

La maison du Gouverneur qui est dans le fort William, est un bâtiment fort régulier, & on n'en voit point de cette espece dans l'Inde qui le soit davantage. Il y a dans le fort beaucoup de logemens commodes, tant pour les facteurs que pour les commis, quelques magasins pour les marchandises de la Compagnie, & d'autres pour les munitions. La Compagnie

y a aussi un assez bon hôpital, avec un jardin & des étangs qui fournissent la cuisine du Gouverneur de carpes, de mulets & autres poissons. Beaucoup de gens d'une certaine sorte, y trouvent les mêmes avantages; les provisions de toute espece, ainsi que l'habillement, y sont bons & à

fort bon compte, & le pays est fort agréable.

La garnison du fort William est composée communément de deux ou trois cents soldats, qui servent plutôt pour conduire la flotte de la Compagnie depuis Patana ou Patna, chargée de salpêtre, de soie crue & d'opium, que pour défendre la place; car comme la Compagnie tient la colonie en fief mouvant du Mogol, il n'y a pas à craindre qu'elle soit dépossédée par un ennemi. A la vérité, les Rayas, dont le territoire est situé fur les bords du Gange, entre Patana & Cassimbazar, sont quelquesois incommodes, & reclament des droits sur toutes les marchandiles qui pasfent fur la riviere à travers leurs domaines, & souvent levent des troupes pour les faire payer par force; mais quelques détachemens sortis du fort, suffisent communément pour rendre le passage libre. Le Capitaine Hamilton s'est plaint, que de son temps, la colonie n'avoit que peu de manufactures à elle; il estimoit le nombre des habitans à environ dix mille; & ajoutoit que les revenus de la Compagnie, qui étoient alors affez bons & bien payés, venoient de rentes foncieres, & du droit du consulat sur toutes les marchandises importées ou exportées par les sujets de la Grande-Bretagne, à qui la Compagnie permettoit de commercer comme marchands libres; mais toutes les autres Nations sont exemptes des taxes.

Une demi-lieue plus haut, 'en remontant la riviere, on trouve Chincusa. Cette place, aussi-bien que ses environs, jusqu'à environ un mille de chaque côté, est entiérement sous le Gouvernement des Hollandois, qui yont fixé leur marché. C'est un grand comptoir & bien peuplé. Il est contigu à Ougly ou Huguely, & sert d'asyle à beaucoup de pauvres naturels du pays, lorsqu'ils sont en danger d'être opprimés par le gouverneur du

Mogol ou ses harpies.

Ougly ou Huguely, où les Anglois avoient autrefois, & où les Hollandois ont encore un comptoir, est une ville mal-saine, assez grande, mais mal bâtie, qui a deux milles d'étendue le long du côté occidental de la riviere. Cette place, où le Mogol entretient un Fuzza ou Officier de la douane, sait un sort grand commerce, parce que toutes les marchandises étrangeres y abondent par l'importation, comme celles du produit de Bengale y sont apportées pour être exportées. Bernier dit que c'est le meilleur pays qu'il y ait au monde & le plus sertile; que l'air y est tempéré; qu'il produit une grande quantité de riz, de sucre, de coton, de soie, de cannes, &c. Les Portugais y sont un grand trasic de consitures, de limons, d'une racine délicate qui ressemble à la salsepareille, d'ananas, de mirobolans, de citrons & de gingembre. Les autres denrées sont le salpêtre, dont les Anglois & les Hollandois chargent entiérement

des vaisseaux. On y trouve aussi de la cire, de l'opium, de la civette, du poivre long & du beurre. Le pays est fort bien arrosé par des canaux qui viennent du Gange, sur les bords desquels on cultive des légumes, de la graine de moutarde, du sésame pour faire de l'huile, & des mûriers blancs pour nourrir les vers à soie; mais la soie n'y est pas à beaucoup près si

bonne que celle de Perse.

Le commerce de Huguely fournit de riches cargaisons pour cinquante ou soixante vaisseaux tous les ans, sans compter ce qu'on en enleve dans de petits vaisseaux pour les pays voisins : on y voit des navires de deux cents tonneaux, qui y amenent du salpêtre de Patna. Ils descendent au mois d'Octobre, suivant le cours de la riviere, mais on est obligé de les remorquer l'espace de plus de trois cents lieues. Outre cela, les vaisseaux marchands dans l'Inde, trafiquent en opium, poivre long, gingembre, tabac & autres especes de marchandises, qui ne sont pas de vente en Europe. Cette place est remplie de magasins & de boutiques, fournies de toutes sortes de marchandises des Indes, & sur-tout de soies, de toiles fines & d'étoffes. Les Portugais y avoient un comptoir au commen, cement du dernier siecle, qu'ils appelloient Porto Riquero, & un autre. un peu au sud-ouest de-là, nommé Porto Angeli; mais ils en furent chassés par les Maures. Le comptoir qu'y tiennent les Hollandois, & qui est bâti dans un lieu découvert, à une portée de moufquet de la riviere, paroît comme un château environné de fossés profonds pleins d'eau, de murs de pierre de taille, de bastions revêtus de pierres & garnis de eanon. Leurs magasins spacieux sont aussi construits en pierres, & les appartemens pour les Officiers & les marchands, sont grands & fort commodes.

Ce comptoir étant le principal des comptoirs Hollandois au Royaume de Bengale, les comptes en sont portés à Batavia. Bernier dit que de son sems, il y avoit là huit ou neuf mille Chrétiens, & environ vingt-cinq mille dans le reste du Royaume.

Le pays des environs est très-bien diversifié de terres labourables, de jolies maisons, de grands jardins, d'étangs, de bains, de vallées délicieu-ses & de routes bordées d'arbres qui ressemblent à des promenades.

Il y a à Cassimbazar, à environ cent milles au-dessus de Huguely, & à vingt lieues à l'ouest de Dacca, des comptoirs Anglois & Hollandois, où les adjudans du Conseil doivent présider en vertu des ordres de leurs compagnies. C'est une grande ville très-fréquentée par les marchands, & située dans une Isle saine & fertile du Gange. Les habitans y sont employés à beaucoup de manusactures précieuses, sur-tout à celles des mous-selines & des soies, qui sont naturellement jaunâtres, jusqu'à ce que les habitans les aient blanchies avec les cendres d'une plante, appellée dans le pays siguier d'Adam. Tavernier dit, que les Hollandois exportent chaque année sept mille balles de ces mousselines & de ces soies; & que Tome VIII.

les marchands Tartares & Mogols enlevent le reste : ce qui, outre ce que les naturels du pays en conservent pour leur propre usage, monte à

environ 15000 balles.

Les Anglois & les Hollandois ont aussi des comptoirs à Maldo, qui est une ville grande & bien peuplée sur un autre canal du Gange, & fréquentée par les marchands; aussi-bien qu'à Dacca, ville située dans une lisé que forme la plus grande branche & la plus orientale du Gange. Le Capitaine Hamilton dit, que Dacca est la plus grande ville du Royaume de Bengale, que les manusactures y sont meilleures, & les cotons & les soies au plus bas prix: il n'est pas croyable non plus, combien les provisions y sont à bon compte. En un mot, c'est une ville riche & peuplée, où les marchands viennent en abondance de la Chine & de disserens autres cantons de l'Inde.

Sandiva est une Isle située à environ quatre lieues du continent : elle a autour de vingt lieues de circonférence, trois bonnes brasses d'eau à une lieue du rivage; & elle sert d'abri aux petits vaisseaux contre les tempêtes & les moussons du sud-ouest. Elle est médiocrement habitée par un peuple simple & honnête, qui vend ses toiles à extrêmement juste prix : il y a là une si grande abondance de provisions, que le Capitaine Hamilton sut informé par un homme digne de foi, qu'il avoit eu 580 livres pesant de riz pour une demi-couronne, & qu'il n'avoit pas payé davantage pour huit oyes & soixante bonnes pieces de volaille. M. Fitch dit aussi, que c'est une des Isles les plus abondantes du monde, qu'on y trouve des cochons sauvages & des vaches grasses en quantité, qu'il à acheté des dernieres à six schellings & demi la piece, & quatre cochons sauvages, tout apprêtés, pour douze schellings & demi. L'Isle est divisée en deux parties par un canal, qui est navigable dans le tems de la marée haute.

Nous avons déjà observé, que le Gange se déborde de même que le Nil, dans une certaine saison de l'année; c'est pourquoi on a comparé le Royaume de Bengale à l'Egypte pour la sertilité. Bernier dit, que c'est le meilleur pays du monde & le plus abondant en tout; qu'il est sort bien arrosé, non-seulement par le Gange, mais encore par des canaux qui viennent de cette riviere. Outre l'aloës, le salpêtre, l'opium, &c. il produit une grande quantité de riz, qu'on envoie tous les ans aux Molucques, à Sumatra, à Malabar, à Coromandel, aux Isles Maldives, à Ceylan, à Goa, &c. On envoie aussi du sucre en quantité à Golconde, à Carnetteo en Arabie, en Mésopotamie & en Perse, ainsi que des épiceries, du coton, les plus sines mousselines & toiles de coton, des soierles appellées Bengales, de l'indigo & des cannes en Europe. Les Portugais y sont un grand commerce en fruits consits, en citrons, ananas, mirobolans, limons & gingembre. Il y tombe depuis le mois d'Avril jusqu'en Septembre, des pluies presque continuelles, accompagnées de

sempètes qui occasionnent des inondations, & sont quelquesois beaucoup de tort. Pendant le reste de l'année, le tems y est beau, serein & rasrachi par des vents de nord-est; mais au mois de Décembre, Janvier & Février, les matinées sont froides & chargées de brouillards: cepetidant en Décembre, qui est la faison où les jours sont les plus courts, il y fait un beau soleil, depuis six heures & demi du matin, jusqu'à cinq heures & demi du soir. Les jours sont alors sereins & clairs, quoique les nuits y soient froides: & cette saison est le tems de leur moisson. On y voit une grande abondance de volaille, de poisson, &c. Le pays abonde en moutons, cochons, chevreaux, &c. dont les Européens sont leur principale nourriture, & qui leur servent aussi pour avitailler seurs vaisseaux.

Les Gouverneurs y exercent un pouvoir absolu; ils ont pour eux tous les tributs, impôts & amendes, pour lesquels ils sont obligés de fournir au Grand-Mogol des chevaux & des hommes. Le contingent de cette Province est évalué à quarante mille chevaux, & quatre-vingts mille hommes d'infanterie; son revenu annuel est estimé à environ cinq millions

de livres sterlings.

Il y a des géographes qui ont représenté Bengale comme la ville capitale du Royaume; mais il n'y a point de ville de ce nom, ou s'il en existe une, il saut qu'elle soit bien obscure. La Martinière dit, que dans beaucoup de voyages qu'il a vus de l'Indostan, il n'a jamais rien rencontré de satisfaisant & de certain, par rapport à la situation ou à l'existence de la ville de Bengale. Nos marchands & nos matelots qui ont sait si souvent ce voyage, ne connoissent point de ville de ce nom; & suivant la relation qu'on nous donne de la situation de ce qu'on appelle ainsi, il sembleroit que ce soit une ville située au bord de l'Arocan, & qui ferr de limite à la partie la plus orientale des domaines du Grand-Mogol & que les naturels ont appellés Chittagoung.

La riviere Gouel est sameuse pour les diamants que ses eaux entrainent, à ce qu'on prétend, des montagnes méridionales du pays de Goiconde. La ville de Soumelpore est située sur les bords de cette riviere. On y voit un grand nombre d'habitans, quelques-uns disent jusqu'à huit mille, tant hommes que semmes & ensans, qui, vers la fin de Janvier ou au commencement du mois de Février, sorsque l'eau est claire, & après qu'elle a été troublée long-temps par les grandes pluies qui tombent communément en Décembre, vont de cette ville dans les montagnes

de Golconde pour y chercher des diamants.

## II. Etablissemens & Commerce des Anglois dans le Bengale.

△ E Bengale est, comme nous l'avons dit, une vaste contrée de l'Asie pornée à l'orient par les Royaumes d'Arrakan, au couchant par plusieurs Provinces du Grand-Mogol, au nord par les Provinces de Patna, de Jesnat & des rochers affreux, au midi par la mer. Elle s'étend sur les deux rives du Gange, qui se forme de diverses sources dans le Thibet, erre quelque temps dans le Caucase, & entre dans l'Inde en traversant les montagnes qui sont sur la frontiere. Le passage par où il s'y décharge, est nommé le détroit de Kupele, à trente lieues de Delhy. Les Indiens, qui sortent rarement de leurs pays, croient que les sources du fleuve sont dans un roc de ce détroit qui a quelque ressemblance avec une tête de vache. Ils ont un respect sans bornes pour un lieu où ils voient réunis & l'image d'un animal qu'ils honorent presque comme une Divinité, & l'origine d'une eau sacrée qui a la vertu de les purifier de toutes leurs impuretés. Cette riviere, après avoir formé dans son cours un grand nombre d'illes vastes, fertiles & bien peuplées, va se perdre dans l'Océan par plusieurs embouchures dont il n'y en a que deux de connues & de fréquentées.

Dans le haut de ce fleuve, il y avoit autrefois une Ville nommée Palybothra. Elle étoir si ancienne, que Diodore de Sicile ne craignoit pas d'assurer qu'elle avoit été bâtie par Hercule. Ses richesses du temps de Pline étoient célébres dans l'Univers entier. On la regardoit comme le marché général des Peuples qui étoient en deçà & au delà du fleuve qui baignoit

les murs.

L'instoire des révolutions dont le Bengale a été le théâtre, est mêlée d'une infinité de fables. On y entrevoit seulement que cet Empire a été tantôt plus, tantôt moins étendu; qu'il a eu des périodes heureux, & des périodes malheureux; qu'il sur alternativement partagé en plusieurs États & réunis dans un seul. Un seul maître lui donnoit des loix, lorsque Egbar, grand-pere d'Aurengzeb, en entreprit la conquête. Il la commença en 1590, & elle étoit finie en 1595. Depuis cette époque, le Bengale n'a pas cessé de reconnoître les Mogols pour ses Souverains. Le Gouverneur chargé de le conduire, tenoit d'abord sa Cour à Raja-Mahol: il la transféra dans la suite à Daça. Depuis 1718 elle est à Moxoudabat, grande Ville, située dans les terres à deux lieues de Cassimbazar. Plusieurs Nababs & Rajas sont subordonnés à ce Vice-Roi nommé Souba.

Ce furent long-temps les fils du Grand-Mogol qui occuperent ce posse important. Ils abuserent si souvent, pour troubler l'Empire, des forces & des richesses dont ils disposoient, qu'on crut devoir les confier à des hommes moins accrédités & plus dépendans. Les nouveaux Gouverneurs ne firent pas à la vérité trembler la Cour de Delhy, mais ils se montrerent peu exacts à envoyer au trésor royal les tributs qu'ils recueilloient. Ce désordre augmenta encore après l'expédition de Koulikan, & les choses

furent portées si loin, que l'Empereur, qui étoit hors d'état de payer aux Marattes ce qu'il leur devoit, les autorisa en 1740 à l'aller chercher eux-mêmes dans le Bengale. Ces brigands, au nombre de deux cents mille hommes partagés en trois armées, ravagerent ce beau pays pendant dix ans, & n'en sortirent qu'après s'être fait donner des sommes immenses.

Dans tous ces mouvemens, le Gouvernement despotique, qui est malheureusement celui de toute l'Inde, s'est maintenu dans le Bengale; mais aussi un petit district qui y avoit conservé son indépendance, la conserve

encore. Voyez ci-après BISNAPORE.

Quoique le reste du Bengale soit bien éloigné d'un pareil bonheur, toute cette Province ne laisse pas d'être la plus riche, la plus peuplée de l'Empire. Indépendamment de ses consommations qui sont nécessairement sonsidérables, il se fait des exportations immenses. Les plus importantes, sont celles du salpêtre, de l'opium, du sucre, du riz, du bled, du sel, des soies, & sur-tout des toiles de coton. Une partie de ces marchandises va dans l'intérieur des terres. Il passe dans le Thibet des toiles auxquelles on joint du ser & des draps apportés d'Europe. Les habitans de ces montagnes viennent les chercher eux-mêmes à Patna & les paient avec de la rhubarbe & du musc.

Le commerce du Thibet n'est rien en comparaison de celui que le Bengale sait avec Agra, Delhy, les Provinces voisines de ces superbes Capitales. On leur porte du sel, du sucre, de l'opium, de la soie, des soieries, une infinité de toiles, des moussellines en particulier. Ces objets réunis montoient autresois à dix-sept ou dix-huit millions de roupies par an. Une somme si considérable ne passoit pas sur les bords du Gange, mais elle y saisoit rester une somme à-peu-près égale qui en seroit sortie pour paier le tribut imposé par le Mogol, pour corrompre les Grands qui l'entouroient, ou pour la rente des terres qu'il leur y avoit données. Depuis que les Lieutenans de ce Prince se sont rendus comme indépendans, depuis qu'ils ne sui envoient de ses revenus que ce qu'ils jugent à propos, le luxe de la Cour est fort diminué, & la branche d'exportation dont on vient de parler, n'est plus si sorte.

Le commerce maritime du Bengale exercé par les naturels du pays, n'a pas éprouvé la même diminution; mais aussi n'avoit-il pas autant d'étendue. On peut le diviser en deux branches qui sont Cateck & Asham. Ils chargent au Cateck du riz, de grosses toiles & quelques soieries qu'ils portent aux Maldives, où ils recoivent en échange des Cauris, qui servent de monnoie dans le Bengale. Asham donne un peu d'or, de l'argent, de l'ivoire, de l'écaille, du muse, du bois d'aigle, &c. Voyez ASHAM.

A la réserve de ces deux branches de navigation, que des raisons particulieres ont conservées aux naturels du pays, tous les autres bâtimens expédiés du Gange pour les différentes échelles de l'Inde, appartiennent aux Européens, & sont construits au Pégu, d'où ils exportent du bois de teck, de la cire, une huile excellente pour la conservation des vaisseaux,

de l'ivoire, du calin & des pierres précieuses. Voyez PRGU.

Une branche considérable de commerce que les Européens de Bengale font avec le reste de l'Inde, c'est celui de l'opium. L'opium est le produit d'une plante appellée pavot, dont la racine est à-peu-près de la grosseur du doigt, & remplie comme le reste de la plante d'un lait amer. Sa tige, qui est ordinairement lisse & quelquesois un peu velue, a deux coudées. Sur cette tige naissent des feuilles semblables à celles de la laitue, oblongues, découpées, crépues, de couleur de verd de mer. Les fleurs sont en rose. Lorsque le pavot est dans la force de sa seve, on fait à sa tête une legere incisson dont il découle quelques larmes d'une liqueur laiteuse qu'on laisse figer & qu'on recueille ensuite. On repéte jusqu'à trois sois l'opération, mais le produit va toujours en diminuant pour la quantité & pour la qualité. Après que l'opium a été recueilli, on l'humecte, & on le paîtrit avec de l'eau ou du miel jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance, la viscosité & l'éclat de la poix bien préparée. On le réduit en petits pains. On estime celui qui est un peu mou, qui obéit sous le doigt, qui est instammable, d'une couleur brune & noirâtre, d'une odeur forte & puante. Celui qui est sec, friable, brûlé, mêlé de terre & de sable, doit être rejetté. Selon ces différences préparations qu'on lui donne & les doses qu'on en prend, it assoupit, il procure des idées agréables ou il rend furieux.

Patna, situé sur le haut Gange, est le lieu de l'Univers où le pavot est le plus cultivé. Ses campagnes en sont couvertes. Indépendamment de l'opium qui va dans les terres, il en sort tous les ans par mer trois ou quatre milles cossres, chacun du poids de trois cents livres. Le cossre se vend sur les lieux depuis deux cents jusqu'à trois cents roupies. Cet opium n'est pas rassiné comme celui de Syrie & de Perse dont nous nous servons en Europe. Ce n'est qu'une pâte sans préparation qui sait dix sois

moins d'effet que l'opium raffiné.

Dans tout l'Est de l'Inde, on a une passion extrême pour l'opium. Les Empereurs Chinois l'ont réprimée dans leurs Etats, en condamnant au seu tout vaisseau qui porteroit cette espece de poison, toute maison qui en recevroit. A la Côte de Malais, à Borneo, dans les Moluques, à Java, à Massacar & à Sumatra la consommation en est immense. Ces Peuples le sument avec le tabac. Ceux qui veulent faire quelque assion déserpérée, s'enivrent de cette sumée. Ils se jettent ensuite indisséremment sur tout ce qu'ils rencontrant; ils iroient sur un ennemi au travers d'une pique. Les Hollandois, possesseurs de presque tous les lieux où l'opium fait le plus de ravage, ont été plus touchés du bénésice qu'ils retirent de sa vente, que de pitié pour ses malheureuses victimes. Plutôt que d'en interdire l'usage, ils ont autorisé les particuliers à massacrer tous ceux qui, étant ivres d'opium, couroient les rues avec des armes.

La Compagnie de Hollande faisoit autrefois le commerce de l'opium

dans ses possessions. Esse en débitoit peu, parce qu'il y avoit quatre cents pour cent à gagner à l'introduire en fraude. En 1743, elle abandonna cette branche de son commerce à une Société particuliere, à qui elle livre une certaine quantité d'opium à un prix convenu. Cette Société composée des principaux Membres du Gouvernement de Batavia, sait des gains immenses parce que personne n'ose s'exposer à leurs poursuites, en contrariant leurs intérêts par la contrebande. La Côte des Malais & une partie de l'Isle de Sumatra sont pourvues d'opium par des Négocians libres, Anglois & François qu'ils portent à ces différens marchés.

Ils envoient à la Côte de Coromandel du riz & du sucre dont ils sont payés en argent, à moins qu'un heureux hasard ne leur y fasse trouver quelque marchandise étrangere à bon compte. Ils expédient un ou deux vaisseaux avec du riz, des toiles & de la soie : le riz est vendu à Ceylan, les toiles au Malabar & la soie à Surate dont on rapporte du coton que les manusactures grossieres de Bengale emploient utilement. Deux ou trois bâtimens chargés de riz, de gomme lacque & de toileries, prennent la route de Bassora, d'où ils reviennent avec des fruits secs, de l'eau rose & sur-tout de l'or. L'Arabie ne paie qu'avec de l'argent & de l'or les riches marchandises qu'on lui porte. Le commerce du Gange avec les autres échelles de l'Inde, fait rentrer douze millions de roupies par an

dans le Bengale.

Quoique ce commerce passe par les mains des Européens & se fasse sous leur pavillon, il n'est pas tout entier pour leur compte. A la vérité les Mogols communément bornés aux places du gouvernement, prennent rarement intérêt dans ces armemens, mais les Arméniens qui, depuis les révolutions de Perse, se sont fixés sur les bords du Gange où ils ne faisoient autresois que des voyages, y placent volontiers leurs capitaux. Les fonds des Indiens y sont encore plus considérables. L'impossibilité où sont les naturels du pays de jouir de leurs richesses, sous un gouvernement oppresseur, ne les empêche pas de travailler continuellement à les augmenter. Comme ils courroient trop de risques à le faire à découvert, ils sont réduits à chercher des voies détournées. Des qu'il arrive un Européen, les Gentils qui se connoissent mieux en hommes qu'on ne pense, l'étudient, & s'ils lui trouvent de l'économie, de l'activité, de l'intelligence, ils s'offrent à lui pour courtiers & pour caissiers; ils lui prétent ou lui sont trouver de l'argent à la groffe ou à intérêt. Cet intérêt qui est ordinairement de neuf pour cent au moins, devient plus fort lorsqu'on est reduit à emprunter des Checks

Ces Checks sont une famille d'Indiens, puissante de temps immémorial sur le Gange. Elle n'a jamais sait de commerce maritime, mais elle a eu soujours des agens dans toutes les places commerçantes de l'Asie; & des magasins dans toutes les parties du Bengale. Ses richesses ont mis long-

temps dans ses mains la banque de la cour, la ferme générale du pays & la direction des monnoies qu'elle frappe tous les ans d'un nouveau coin pour renouveller tous les ans les bénéfices de cette opération. Tant de moyens réunis l'ont mise en état de prêter à la fois au Gouvernement dix, vingt & jusqu'à quarante millions de roupies. Lorsqu'on n'a pas pu les lui rendre, on lui a permis de se dédommager en opprimant les peuples. Une fortune si prodigieuse & si soutenue dans le centre de la tyrannie, au milieu des révolutions, paroît incroyable. Il n'est pas possible de comprendre comment cet édifice a pu s'élever, comment sur-tout il a pu durer. Pour débrouiller ce mystere, il faut savoir que cette famille a toujours eu une influence décidée à la Cour de Delhy, que les Nababs & Rajas de Bengale se sont mis dans sa dépendance, que ce qui entoure le Souba lui a été constamment vendu; que le Souba lui-même s'est soutenu, a été précipité par les intrigues de cette famille. On peut ajouter que ses membres, ses trésors étant dispersés, il n'a jamais été possible de lui faire qu'un demi-mal qui lui auroit laisse plus de ressources qu'il n'en falloit pour pousser sa vengeance aux derniers excès. Les Européens, qui fréquentoient le Gange, n'ont pas été assez frappés de ce despotisme qui devoit les empêcher de se mettre dans les fers des Checks. Ils sont tombés en empruntant de ces avides financiers des sommes considérables à neuf pour cent en apparence, mais en effet à treize par la différence des monnoies qu'on leur prêtoit & de celles qu'ils étoient obligés de donner en paiement. Les engagemens des Compagnies de France & de Hollande ont eu des bornes. Ceux de la Compagnie d'Angleterre n'en ont point connu. En 1755, elle devoit aux Checks environ vingt-huit millions de roupies.

Telle est la conduite de ces corps considérables qui sont les seuls agent du commerce de l'Europe avec le Bengale. Les Portugais, qui fréquenterent les premiers cette riche contrée, formerent sagement leur établissement à Chatigan, port situé sur la frontiere d'Arrakan, non loin de la branche la plus orientale du Gange. Les Hollandois qui, sans se commettre avec ces ennemis alors redoutables, vouloient partager leur fortune chercherent le port qui, sans nuire à leur projet, les exposoit le moins aux hostilités. En 1663, ils jetterent les yeunssur Balassor; & toutes les Compagnies, plutôt par imitation, que par des combinaisons bien raisonnées, suivirent depuis cet exemple. L'expérience leur apprit qu'il leur convenoit de se rapprocher des différens marchés d'où elles tiroient leurs marchandises, & elles remonterent le bras du Gange, qui, après s'être Séparé du corps du fleuve à Morchia au-dessus de Cassimbazar, se perd dans l'océan au voisinage de Balassor, sous le nom de la riviere d'Ougly. Le Gouvernement du pays leur accorda la liberté de placer des loges dans tous les libux abondans en manufactures, & celle de se sortisser sur cette rivie:e. to be the energy

Si l'on excepte les mois d'Octobre, de Novembre & de Décembre, où des ouragans fréquens, presque continuels, rendent le golphe de Bengale impratiquable, les vaisseaux Européens peuvent entrer le reste de l'année dans le Gange. Ceux qui veulent remonter ce fleuve reconnoissent auparavant la pointe de Palmeros. Ils y sont reçus par des pilotes de leur Nation, fixes à Balassor. L'argent qu'ils portent est mis dans des chaloupes nommées Bots, du port de soixante à cent tonneaux, qui vont toujours devant les vaisseaux. Ils arrivent par un canal étroit entre deux bancs de fable dans la riviere d'Ougly. Ils s'arrêtoient autrefois à Coulpy. Depuis ils ont olé braver les courans, les bancs mouvans & élevés qui semblent fermer la navigation du fleuve, & ils se sont rendus à leur destination respective. Cette audace a été suivie de plusieurs naufrages, dont le nombre diminue à mesure qu'on a acquis de l'expérience, & que l'esprit d'observation s'est étendu. Il faut espérer que l'exemple de l'Amiral Watzon qui, avec un vaisseau de soixante-dix canons, est remonté jusqu'à Chandernagor ne sera pas perdu. Si l'on en sait profiter, on épargnera beaucoup de temps, de soins & de dépenses.

Outre cette grande navigation, il y en a une autre pour faire arriver les marchandises des lieux mêmes qui les produisent, au chef-lieu de chaque compagnie. De petites flottes composées de quatre-vingt, cent bateaux ou même davantage, servent à cet usage. On y place des soldats noirs ou blancs, nécessaires pour réprimer l'avidité, la tyrannie des Nababs, des Rajas qu'on trouve sur la route. Ce qu'on tire du haut Gange, de Patna, de Cassimbazar, descend par la riviere d'Ougly. Les marchandises qui viennent des autres branches du fleuve, toutes navigables dans l'intérieur des terres & qui communiquent entr'elles, sur-tout vers le bas du fleuve, entrent dans la riviere d'Hougly par Rangasoula & Batatola, à

quinze ou vingt lieues de la mer de chaque Nation.

Il sort du Bengale pour l'Europe du musc, de la lacque, du borax, du bois rouge, du poivre, des cauris, quelques autres articles peu considérables qui y ont été portés d'ailleurs. Ceux qui lui sont propres, sont le salpêtre, la soie, les mousselines, & cent especes de toiles différentes. Le salpêtre vient de Patna. Cassimbazar est le marché général de la soie de

Bengale.

Il seroit long & inutile de faire l'énumération de tous les endroits où se fabriquent les coutis, les toiles de coton propres à faire du linge de table, à être employées en blanc, à être teintes ou imprimées. Il suffira de renvoyer le Lecteur à l'Article DACA, qu'il faut regarder comme le marché général du Bengale, celui qui réunit le plus d'especes de toiles, les plus belles & en plus grande quantité.

Vingt millions de roupies payoient, il n'y a que peu d'années, tous les achats faits dans le Bengale par les nations Européennes. Leur fer, leur plomb, leur cuivre, leurs étoffes de laine, les épiceries des Hollandois

Tome VIII.

coûtoient à-peu-près le tiers de ces valeurs. On foldoit le reste avec de l'argent. Depuis que les Anglois se sont rendus maîtres de cette riche Contrée, elle a vu augmenter ses exportations & diminuer sa recette, parce que les conquérans ont enlevé une plus grande quantité de marchandises, & qu'ils ont trouvé dans les revenus du pays de quoi les payer. On peut présumer que cette révolution dans le commerce de Bengale, n'est pas à son terme, & qu'elle aura tôt ou tard des suites & des effets considérables.

Si nous cherchons maintenant à connoître les revenus publics du Bengale, nous trouverons qu'au moment de la conquête, ils étoient de quatre-vingt millions. Les dépenses pour régir ou pour défendre cet Etat fixées alors à quarante & un millions, il fut convenu d'en donner six à l'Empereur Mogol, & trois au Souba. Ainsi il en restoit trente à la Compagnie. Ses achats, dans les dissérens marchés de l'Inde, devoient en absorber la plus grande partie. Cependant, l'on avoit estimé qu'il resteroit encore plusieurs millions qui seroient portés dans la Grande-Bretagne.

Ce nouvel ordre de choses, sans apporter aucun changement sensible à la forme extérieure de la Compagnie Angloise, en a changé essentiellement l'objet. Ce n'est plus une Société commerçante; c'est une Puissance territoriale qui exploite ses revenus, à l'aide d'un commerce qui faisoit autrefois toute son existence, & qui, malgré l'extension qu'il a reçu, n'est plus qu'un accessoire dans les combinaisons de sa grandeur actuelle.

Les arrangemens imaginés pour donner de la stabilité à une situation si favorable, sont peut-être les plus raisonnables qu'il sut possible de faire. L'Angleterre a aujourd'hui dans l'Inde le sond de neus mille huit cents soldats Européens, & de cinquante-quatre mille Cipayes bien armés, bien disciplinés. Trois mille de ces Européens, vingt-cinq mille de ces Cipayes

sont dispersés sur les bords du Gange.

Le corps le plus considérable de ces troupes a été placé à Benarez, lieu célébre, autresois le berceau des sciences Indiennes, aujourd'hui la plus sameuse Académie de ces riches Contrées, où l'avarice Européenne ne respecte rien. On a choisi cette position parce qu'elle a paru savorable pour arrêter les peuples belliqueux qui pourroient descendre des montagnes du nord, & qu'en cas d'attaque, il seroit moins ruineux de soutenir la guerre sur un territoire étranger, que sur celui dont on perçoit les revenus. Au midi on a occupé, autant qu'il étoit possible, tous les désilés par où un ennemi actif & entreprenant pourroit chercher à pénétrer dans la Province. Daca qui en est le centre, voit sous ses inurs une force considérable toujours prête à voler par-tout où sa présence deviendroit nécessaire. Tous les Nababs, tous les Rajas qui dépendent de la Soubabie de Bengale, sont désarmés & sans désense, entourés d'espions pour découvrir les conspirations, & de troupes pour les dissiper.

Le cas d'une révolution malheureuse qui réduiroit le conquérant à le-

ver ses quartiers, à abandonner ses postes, a été prévu. On à construit près de Calcutta le fort Williams qui au besoin serviroit d'asyle à l'armée forcée de se replier, & qui lui donneroit le temps d'attendre les secours nécessaires pour recouvrer la supériorité. Quoiqu'il n'y ait que le corps de la place de fini, & que ses ouvrages extérieurs ne soient pas encore commencés, elle peut braver tous les efforts de l'Asie; ceux même que les puissances de l'Europe pourroient faire dans un si grand éloignement. Les travaux dejà faits ont absorbé huit millions de roupies, & il seroit difficile de calculer ce que ceux qui restent à faire pourroient coûter. Le grand inconvénient, c'est que, malgré tant de dépenses, cette citadelle ne protrege pas Calcutta devenue la plus importante ville de l'Inde, depuis qu'il s'y est formé une population de six cents mille ames, que des richesses prodigieuses se sont concentrées dans son sein, que les circonstances Pont rendu le théâtre d'un commerce immense. Il faut que la salubrité de l'air & l'avantage d'une position heureuse l'aient emporté sur toutes les autres considérations.

Malgré la sagesse des précautions que les Anglois ont prises, ils ne sont pas, ils ne sauroient être sans inquiétude. La puissance Mogole peut s'affermir & chercher à délivrer d'un joug étranger la plus riche de ses Provinces. Ayder-Alikati qui a appris de nous la guerre, qui a trente bataillons bien disciplinés, vingt mille bons chevaux, une artillerie servie par cinq cents Européens, de l'activité, de l'audace, une politique très-étendue, poursuivra vraisemblablement sur le Gange un ennemi avec lequel il est brouillé irréconciliablement. On doit craindre que des Nations barbares ne soient attirées de nouveau dans ce doux climat. Les Princes divisés mettront peut-être fin à leurs discordes & se réuniront pour leur liberté mutuelle. Il n'est pas impossible que les soldats Indiens qui font actuellement la force du conquérant, tournent contre lui un jour les armes dont il leur a enseigné l'usage. Sa grandeur uniquement sondée sur l'illusion peut même s'écrouler, sans qu'il soit chassé de sa possession. Personne n'ignore que les Marattes se sont fait des droits sur le quart des revenus du pays, & qu'ils se disposent à justifier par la force un droit que les Anglois refusent de reconnoître. Si on ne réussit pas à détourner par la corruption ou par l'intrigue cet orage, le Bengale sera pillé, ravagé, quelques mesures qu'on puisse prendre contre une cavalerie légere dont la célérité est au-dessus de tout ce qu'on peut dire. Les courses de ces brigands pourront se répéter, & il y aura alors nécessairement moins de tributs & plus de dépense.

Supposons cependant qu'aucun des malheurs que nous osons prévoir, n'arrivera, est-il vraisemblable que les revenus du Bengale puissent rester toujours les mêmes; il doit être permis d'en douter. La compagnie Angloise ne porte plus d'argent dans le pays, elle en tire même pour tous ses comptoirs de l'Inde & pour l'Angleterre. Ses agens sont des sortunes roma-

nesques, & les négocians libres d'assez grandes fortunes, dont ils vont jouir dans la Métropole. Les autres nations Européennes trouvent dans les tréfors de la Puissance dominante des facilités qui les dispensent d'introduire de nouveaux métaux. Toutes ces combinaisons ne doivent-elles pas former dans le numéraire de ces Contrées un vuide qui tôt ou tard se fera sentir

dans le recouvrement des deniers publics?

Cette époque s'éloigneroit sans doute, si les Anglois, respectant les droits de l'humanité, écartoient enfin de ces Contrées l'oppression sous laquelle elles gémissent depuis tant de siecles. Alors, Calcutta, loin d'être un objet de terreur pour les Peuples, deviendroit un tribunal toujours ouvert aux plaintes de tous les malheureux que la tyrannie oseroit pour-suivre. La propriété seroit si respectée, que l'or enseveli depuis plusieurs siecles, sortiroit des entrailles de la terre pour remplir sa destination. On encourageroit tellement l'agriculture, les manusactures, que les objets d'exportation deviendroient tous les jours plus considérables. La Compagnie, en suivant de pareilles maximes, au lieu d'être réduite à diminuer les tributs qu'elle a trouvé établis, pourroit concilier leur augmentation avec l'ai-sance universelle, & qu'on ne dise pas que ce plan est une chimere. La

Compagnie Angloise, elle-même, en a prouvé la possibilité.

La plupart des Nations Européennes qui ont acquis quelques territoires dans l'Inde, choisissent pour leurs fermiers des naturels du pays dont elles exigent des avances si considérables, que pour les payer, ils sont obligés d'emprunter jusqu'à douze, quinze même pour cent d'intérêt par mois. L'état violent où ces hommes avides se sont mis volontairement, les réduit à la nécessité d'exiger des habitans, auxquels ils sous-louent quelques portions de terre, un prix si exorbitant, que ces malheureux abandonnent leurs aldées, & les abandonnent pour toujours. Le traitant devenu insolvable par cette suite, est renvoyé ruiné, & on lui donne un successeur qui a communément la même dessinée; de sorte qu'il arrive le plus souvent qu'il n'y a de payé que les premieres avances ou fort peu de

chose au-delà.

On avoit suivi une marche dissérente dans les possessions Angloises, à la côte de Coromandel. On avoit remarqué que les aldées étoient formées par plusieurs familles, qui, la plupart, tenoient les unes aux autres; & cette observation avoit fait bannir l'usage des fermiers. Chaque champ étoit taxé à une redevance annuelle; & le chef de la famille étoit caution pour ses parens, pour ses alliés. Cette méthode lioit les colons les uns aux autres, & leur donnoit la volonté, les moyens de se soutenir réciproquement. Elle étoit la cause qui avoit élevé les établissemens de cette Nation au degré de prospérité dont ils étoient susceptibles; tandis que ceux de ses rivaux languissoient, sans culture, sans manusactures, & par conséquent sans population.

Pourquoi faut-il qu'une administration, qui fait tant d'honneur à la rai-

son & à l'humanité, ne se soit point étendue au-delà du petit territoire de Madras? Seroit-il donc vrai que la modération est une vertu uniquement attachée à la médiocrité? La Compagnie Angloise avoit eu jusqu'à ces derniers temps une conduite supérieure à celle des autres Compagnies. Ses agens, ses facteurs étoient bien choisis. Les principaux étoient des jeunes gens de samille, déjà parsaitement instruits des élémens du commerce, & qui ne craignoient point d'aller servir leur patrie au delà des mers, de ces mers immenses que la Nation regarde comme une partie de son Empire. La Compagnie avoit vu le plus souvent le commerce en grand, & l'avoit presque toujours sait comme une société de vrais politiques, autant que comme une société de négocians. Ensin ses colons, ses marchands, ses militaires avoient conservé plus de mœurs, plus de discipline, plus de vigueur que ceux des autres Nations.

Qui auroit imaginé que cette même Compagnie, changeant tout-à-coup de conduite & de système, en viendroit bientôt au point de faire regretter aux Peuples de Bengale, le despotisme de leurs anciens maîtres? Cette sunesse révolution n'a été que trop prompte & trop réelle. Une tyrannie méthodique a succédé à l'autorité arbitraire. Les exactions sont devenues générales & régulieres; l'oppression a été continuelle & absolue. On a perfectionné l'art destructeur des monopoles; on en a inventé de nouveaux. En un mot, on a alteré, corrompu toutes les sources de la confiance.

de la félicité publiques.

Sous le Gouvernement des Empereurs Mogols, les Soubas, chargés de l'administration des revenus, étoient forcés par la nature des choses, d'en abandonner la perception aux Nababs, aux Paleagars, aux Zemidars, qui les sous-affermoient à d'autres Indiens, & ceux-ci à d'autres encore; de maniere que le produit de ces terres passoit & se perdoit en partie dans une multitude de mains intermédiaires, avant d'arriver dans le trésor du Souba, qui n'en rendoit lui-même qu'une très-petite portion à l'Empereur. Cette administration, vicieuse à beaucoup d'égards, avoit du nioins cela de savorable aux peuples, que le fermier ne changeant point, le prix des fermes étoit toujours le même; parce que la moindre augmentation, en ébranlant cette chaine, où chacun trouvoit graduellement son prosit, auroit infailliblement causé une révolte; ressource terrible, mais la seule qui reste en faveur de l'humanité, dans les pays opprimés par le despotisme.

Peut-être qu'au milieu de cet ordre des choses, il y avoit une foule d'injustices & de vexations particulieres. Mais du moins la perception des deniers publics se faisant toujours sur un taux fixe & modéré, l'émulation n'étoit point absolument éteinte. Les cultivateurs, sûrs de conserver le produit de leur récolte, en payant exactement le prix de leur ferme, secondoient par leur travail la fécondité du sol. Les tisserands, maîtres du prix de seurs ouvrages, libres de choisir l'acheteur qui leur convenoit

le mieux, s'attachoient à perfectionner & à étendre leurs manufactures. Les uns & les autres tranquilles sur leur subsistance, se livroient avec joie aux plus doux penchans de la nature, au penchant dominant dans ces climats; & ils ne voyoient dans l'augmentation de leur famille, qu'un moyen d'augmenter leurs richesses. Telles sont évidemment les causes de ce haut degré auquel l'industrie, l'agriculture & la population s'étoient élevées dans le Bengale. Il sembloit qu'elles dussent encore s'accroître sous le gouvernement d'un peuple libre & ami de l'humanité. Mais la soif de l'or, la plus dévorante, la plus cruelle de toutes les pas-

sions, a produit une administration destructive.

Les Anglois, Souverains du Bengale, peu contens de percevoir les revenus sur le même pied que les anciens Soubas, ont voulu tout-à-la-fois augmenter le produit des fermes, & s'en approprier le bénéfice. Pour remplir ce double objet, la Compagnie Angloise, cette Compagnie souveraine, est devenue la fermiere de son propre Souba, c'est-à-dire, d'un esclave auquel elle venoit de conférer ce vain titre, pour en imposer plus fürement aux peuples. La fuite de ce nouveau plan, a été de dépouiller les fermiers, pour leur substituer des agens de la Compagnie. Elle s'est encore emparée, toujours sous le nom, & en apparence pour le compte du Souba, de la vente exclusive du sel, du tabac, du bétel, objets de premiere nécessité dans ces Contrées. Il y a plus. Elle a fait créer en sa faveur, par ce même Souba, un privilege exclusif pour la vente du coton venant de l'étranger, afin de le porter à un prix exclusif. Elle a fait augmenter les douanes; & elle a fini par faire publier un Edit qui défend le commerce dans l'intérieur du Bengale à tout particulier Européen, & qui le permet aux seuls Anglois.

Quand on réséchit à cette prohibition barbare, il semble qu'elle n'ait été imaginée que pour épuiser tous les moyens de nuire à ce malheureux pays, dont la Compagnie Angloise, pour son seul intérêt, auroit dû chercher la prospérité. Au reste, il est aisé de voir que la cupidité personnelle des membres du Conseil de Calcutta, a dicté cette loi honteuse. Ils ont voulu s'assurer le produit de toutes les manusactures, pour forcer ensuite les négocians des autres nations, qui voudroient commercer d'Inde en Inde, & acheter d'eux ces objets à des prix excessifs, ou à renoncer à leurs

entreprises.

Cependant, au milieu de cette tyrannie si contraire à l'avantage de leurs commettans, ces agens infideles ont essayé de se couvrir de l'apparence du zele. Ils ont dit que dans la nécessité de faire passer en Angleterre une quantité de marchandises proportionnée à l'étendue de son commerce, la concurrence des particuliers nuisoit aux achats de la Compagnie.

C'est sous le même prétexte, & pour étendre indirectement l'exclusif jusqu'aux autres compagnies, en paroissant respecter leurs droits, qu'ils ont

commandé dans ces dernieres années plus de marchandises que le Bengale n'en pouvoit fournir. Il a été défendu en même tems aux tisserands de travailler pour les autres nations, jusqu'à ce que les ordres de la Compagnie Angloise fussent exécutés. Ainsi, ces ouvriers n'ayant plus la liberté de choisir entre plusieurs acheteurs, ont été forcés de livrer le fruit

de leur travail, pour le prix qu'on a bien voulu leur en donner.

Et dans quelle monnoie encore les a-t-on payés? C'est ici que la raison se consond, & qu'on cherche en vain des excuses ou des prétextes.
Les Anglois, vainqueurs du Bengale, possesseur des trésors immenses
que la fécondité du sol & l'industrie des habitans y avoient rassemblés,
ont osé se permettre d'altérer le titre des especes. Ils ont donné l'exemple de cette lâcheté, inconnue aux despotes de l'Asie; & c'est par cette
acte déshonorant, qu'ils ont annoncé leur souveraineté aux peuples. Il est
vrai qu'une opération si contraire à la soi du commerce & à la soi publique, ne put se soutenir long-tems. La Compagnie elle-même en ressentit les pernicieux essess; & il su résolu de retirer toutes les especes fausses, pour y substituer une monnoie parsaitement semblable à celle qui
avoit eu toujours cours dans ces Contrées. Mais voyons de quelle maniere se fit cet échange si nécessaire.

On avoit frappé en roupies d'or environ quinze millions, valeur nominale; mais qui ne représentoient effectivement que neuf millions, parce qu'on y avoit mêlé quatre dixiemes d'alliage, & même quelque chose de plus. Il fut enjoint à tous ceux qui se trouveroient avoir de ces roupies d'or de faux aloi, de les rapporter au trésor de Calcutta, où on les rembourseroit en roupies d'argent. Mais au lieu de dix roupies & demi d'argent que chaque roupie d'or devoit valoir, suivant sa dénomination, on n'en donna que six; de maniere que l'alliage sut définitivement en pure

perte pour le propriétaire.

Une oppression si générale devoit nécessairement être accompagnée de violence: aussi a-t-il fallu recourir souvent à la force des armes, pour faire exécuter les ordres du Conseil de Calcuta. On ne s'est point borné à en faire usage contre les Indiens. Le tumulte & l'appareil de la guerre se sont renouvellés de toutes parts, dans le sein même de la paix. Les Européens ont été exposés à des actes d'hostilité marqués, & particulièrement les François, qui, malgré leur abaissement & leur soiblesse, exci-

toient encore la jalousie de leurs anciens rivaux.

Si, au tableau des vexations publiques, nous ajoutions celui des exactions particulieres, on verroit presque par-tout les agens de la Compagnie percevant les tributs pour elle avec une extrême rigueur, & levant des contributions pour eux avec la derniere cruauté. On les verroit portant l'inquisition dans toutes les familles, sur toutes les fortunes, dépouiller indifféremment l'artisan & le laboureur; souvent faire un crime à un homme, & le punir, de n'être pas assez riche. On les verroit vendant leur faveur

& leur crédit, pour opprimer l'innocent ou pour sauver le coupable. On verroit à la suite de ces excès, l'abattement gagnant tous les esprits, le désespoir s'emparant de tous les cœurs, & l'un & l'autre arrêtant partout les progrès & l'activité du commerce, de la culture, de la po-

pulation.

On croira, sans doute, après ces détails, qu'il étoit impossible que le Bengale eût encore à redouter de nouveaux malheurs. Cependant, comme si les élémens, d'accord avec les hommes, eussent voulu réunir à la fois, & sur un même peuple, toutes les calamités qui désolent successivement l'univers, une sécheresse, dont il n'y avoit jamais eu d'exemple dans ces climats, est venue préparer une famine épouvantable dans le pays de la

terre le plus fertile.

Il y a deux récoltes dans le Bengale, l'une en Avril, l'autre en Octobre. La premiere, qu'on appelle la petite récolte, est formée par de menus-grains; la seconde, désignée sous le nom de grande récolte, consiste uniquement en riz. Ce sont les pluies, qui commencent régulièrement au mois d'Août & sinissent au milieu d'Octobre, qui sont la source de ces productions diverses; & c'est la sécheresse arrivée en 1769, dans la saison où l'on attendoit les pluies, qui a fait manquer la grande récolte de 1769, & la petite récolte de 1770. Le riz, qui croît sur les montagnes, a peu soussert, il est vrai, de ce dérangement des saisons; mais il s'en falloit beaucoup qu'il sût en assez grande quantité, pour nourrir tous les habitans de cette contrée. Les Anglois, d'ailleurs occupés d'avance à assurer leur subsistance, & celle de leurs cipayes, n'ont pas manqué de faire ensermer dans leurs magasins une partie de cette récolte, déjà insufsisante.

On les a accusés d'avoir abusé de cette précaution nécessaire, pour exercer le plus odieux, le plus criminel des monoples. Il se peut bien que cette maniere horrible de s'enrichir ait tenté quelques particuliers; mais que les principaux agens de la Compagnie, que le conseil de Calcutta ait adopté, ait ordonné cette opération destructive; que pour gagner quelques millions de roupies à la Compagnie, il ait froidement dévoué des millions d'hommes à la mort, & à la mort la plus cruelle: non, nous ne le croirons jamais. Nous osons même dire que cela est impossible, parce qu'une pareille atrocité ne sauroit entrer tout à la sois dans la tête & dans le cœur de plusieurs hommes, qui déliberent & qui agissent pour les intérêts des

2111700

Cependant le fléau n'a pas tardé à se faire sentir dans toute l'étendue du Bengale. Le riz, qui ne valoit communément qu'un sol les trois livres, a augmenté graduellement au point de se vendre jusqu'à quatre sols la livre, & il a même valu jusqu'à cinq ou six sols : encore n'y en avoit-il que dans les lieux où les Européens avoient pris soin d'en ramasser pour leurs besoins.

Dans cette disette, les malheureux Indiens, sans moyen, sans ressource, périssoient

pétissiont tous les jours par milliers, faute de pouvoir se procurer la moindre nouviture. On les voyoit dans leurs aldées, le long des chemins, au, milieu de nos colonies Européennes, pâles, défaits, exténués, déchirés par la faim; les uns couchés par terre & attendant la mort; les autres se trainant avec peine, pour chercher quelques alimens autour d'eux, & embrassant les pieds des Européens, en les suppliant de les recevoir pour esclaves.

Qu'à ce tableau, qui fait fremir l'humanité, l'on ajoute d'autres objets également affligeans pour elle; que l'imagination se les exagere, s'il est possible; que l'on se représente encore des ensans abandonnés, d'autres expitant sur le sein de leurs meres: par-tout des morrs & des mourans: par-tout les gémissemens de la douleur & les larmes du désespoir; & l'on aura une foible idée du spectacle horrible qu'a offert le Bengale pendant l'espace de six semaines.

Durant tout ce temps, le Gange a été couvert de cadavres; les campagnés de les chemisse en ont été, jonchés; des ethalaisons infocus onurampli l'air; les maladies se sont multipliées; et peu s'en est fallu, qu'un séau succédant à l'autre, la peste n'enlevat le reste des habitans de ce malheureux royaume. Il paroit, suivant des calculs assez généralement avoués; que la famine en a fait, péris uniquant, c'asse les avison avois millions de

Mais ce qu'il y à de vraiment remarquable, ce le caractérife, liolant ceur, ou plutôt l'inertie morale et physique de cerapeuples de est est est la milieu de ce sieu terrible, tette multitude d'hommes', presse par les plus impérieux de tous les besoins; est restée dans une inaction absolue; de n'a rien tenté pour sa propre conservation. Tous les Européens, les Anglois sur-tout, avoient des magasins; et ces magasins ont été respectés. Les mais sons particulieres s'ont été également. Aucune révolte, point de menurens pas la moindre violence. Les maltieureux Indiens, slivrés à un désespoit tranquille, se bornoient à implorer des secours qu'ils n'obtenoient, pas) se ils attendoient passiblement la mort.

Que l'on se figure maintenant une semblable calamité affligeant une partie de l'Europe. Quel désordre! Quelle fureur! Que d'arrocités! Que de crimes! Comme on verroir nos Européens se disputer leur subsissance un paignard à la main, se chercher, se fuir, s'égotger inspitoyablement les uns les autres! Comme ou des verroir, tournant ensuire leur rage contre euximemes, déchirer podévorer leurs propres mémbres, co, idans leur désergioir aveugle, souler aux pieds l'autorité, la raison & la nature!

Si les Anglois avoient eu de pareils événemens à redouter de la part des peuples du Bengale, peut-être que cette famine eut été moins générale & moins meurtrière. Car si nous avons cru devois rejetter loin d'eux toute acculation de monopole, nous n'entreprendrons pas de les défendre sur le reproche de négligence & d'infensibilité. Et dans quelle circopstance ontails mérité ce reproche à C'est dans le moment où ils avoient à choisir entre la vie & la mort de pluseurs millions d'hommes. Il semble que dans une partome VIII.

THE THE THE PARTY OF THE PARTY.

MANUEL OF THE PARTY OF THE PARTY.

THE LANCE ACCOUNT TO FREE LANCE LANC

some boune et fichere min minue is minue as militer and the second for tempers date in acre man to be because int interes that their a interes to Respire. I then in the AND IN IN PROCESSION OF A STATE COLUMN TO STAT the cons since some se annie . The he have se implement (se police su a se police mans se inner de la Commente com s Longie de un sonne: Lembre follocume ou te lors de la Consta der . Lacan .: de propie de cernier lles minure à commence de lengte, le manz le mes de mes desse en accident la lamen de some Laure. Le l'indique autoni un un comin ail si , geogra d'y apparer. L'hanne se come yas mois befons d'année annes and empression that their are formations armine for its lines. L'angunace se a maner in fac étacie : de comme il ne de un uni en lan approx que ses hais, à foncer fou înce mor confince ne cons ad experience in privic. I en le pristant seu une la familiere de la appet, il pour exercer le reglance de Communeux, un définier de la autent de de l'appealieur un feut ser mathemens qui genrifieur som le magle, I le conce recompante de les montes.

Le l'ompagnée haufissée, de M. Beier, dans la Pallice, qui n'imit d'apart opture facissé de communeurs à mi le Charce permensis feulement
descriptes hans l'orde les valleurs de les pouralles chaque année, est devenus limitation de pluséeurs Enqueurs exemins, racines de peoplés, de
elle a lui piet une armée de plus de focusaire mille hommes qui est exdépartent à les indres. Ses compuéres lui ont fair militier ce qu'elle était
à lun arquius; elle a mal-entendu on négligé les vériables indrées de
estimitation, le l'un peut dire avec vériné qu'il n'y a plus d'esprit public
qu'uni anus qui la condécisent en Angleterre on dans l'Inde. Ils n'examinom plus qui la nombre des lacks de roupies qu'ils pourroux amaffer,
le solut dus Mi, noveux, parens ou amis dont ils pourroux intre la for-

rune aux dépens des misérables qui vivent dans les Domaines de la Compagnie. Les Provinces du Bengale, ainsi que les Provinces éloignées de l'Empire Romain lors de sa décadence, sont devenues la proie des concustionnaires. Plusieurs Employés de la Compagnie après avoir donné en Asie des scenes de barbarie, dont on trouve à peine des exemples dans l'Histoire, sont revenus en Angleterre chargés de richesses; & là, à l'abri du crédit des Actionnaires de la Compagnie, ils ont désié hardiment la justice de venger la gloire de la Nation & l'innocence opprimée.

La ruine de la Compagnie Angloise mettra du désordre dans les Finances de l'Etat. Le Gouvernement doit craindre les suites fâcheuses qui résulteroient de la perte des Domaines d'Asie, ou appréhender du moins qu'ils ne tombent dans un état d'appauvrissement & de misere qui les rende désavantageux à ses Souverains. Le Bengale & les Provinces de Bahar & d'Orixa, n'ont d'autre ressource que l'argent des autres Nations; ce pays ne peut être florissant que par la prospérité du commerce, dont les principes sont invariablement les mêmes dans tous les climats. Si le Bengale tombe en décadence, la Compagnie ne pourra manquer d'y tomber à son tour. Tant qu'elle sera marchande souveraine, ou souveraine marchande dans l'Inde, il est très-sur que ces Contrées ne recouveront jamais leur ancienne prospérité.

Les Actionnaires & les Directeurs ignorent dans quel état se trouve le Bengale, & comme ils sont mal informés d'ailleurs par des Employés qui les trompent, l'administration ne peut être que chancelante : ils envoient dans les Indes des ordres absurdes & contradictoires, & enfin la Compagnie n'a pas affez de pouvoir pour se faire obéir par ses Agens. Il n'est pas possible de lui accorder cette autorité dont elle auroit besoin, sans établir un nouveau Gouvernement au milieu du Gouvernement de la Na-

tion, & sans dégruire la constitution de l'Angleterre.

Les monopoles sont par leur nature inévitablement pernicieux. Mais le monopole exercé par un Gouvernement absolu, tel qu'est celui du Ben-

gale, doit être le plus terrible de tous.

La Compagnie Angloise jouit en propriété des revenus de ce pays; elle est maîtresse souveraine de l'administration de la justice & de tout ce qui a rapport au Gouvernement. Le Prince, qu'on appelle Grand-Mogol, n'est que l'instrument de sa puissance, elle l'a établi sur le trône, elle l'y entretient par une pension pour le faire servir à ses desseins particuliers. Les prétendus Nababs du Bengale & de Bahar sont des valets à gages dont elle dispose à son gré. Le titre de Dewan sous lequel elle prétend avoir acquis ses possessions territoriales, est une siction qu'elle a inventée pour cacher, s'il étoit possible, sa souveraineté à l'Angleterre & aux autres Nations de l'Europe qui ont des établissemens dans ce pays.

Un Monopole universel s'est empare de tout ce qui se vend & de tout ce qui s'achete dans le Bengale, & la corruption & les abus sont portés

au point que le commerce marche à grands pas vers l'anéantissement. Les Tribunaux sont aussi iniques que les Employés qui en dictent les arrêts; des millions d'habitans sont à la merci d'un petit nombre d'hommes qui partagent entr'eux les dépouilles du public. Le despotisme s'y soutient par la violence militaire, & l'on n'y reconnoît ni les Loix d'Angleterre, ni les Loix du pays : les Agens de la Compagnie ne suivent d'autres regles que leurs caprices & leurs intérêts. Pendant qu'on étouffe l'industrie des Indous, la population, les manufactures & les revenus diminuent. & le Bengale qui envoyoit à Delhy un tribut de plusieurs millions en especes il n'y a pas beaucoup d'années, est à présent si dépourvu de monnoies courantes, que dans peu de temps la Compagnie n'aura probablement pas de l'argent pour payer ses troupes, & elle dira au Gouvernement d'Angleterre qu'elle ne peut plus lui donner ses quatre cents mille livres sterlings. Les Employés de Calcutta ont déjà été obligés de tirer plusieurs millions sur les Directeurs pour les besoins de leur commerce & les frais du Gouvernement.

Les habitans du Bengale ont poussé des cris multipliés vers l'Angleterre pour obtenir le foulagement de leurs maux. Si elle refuse toujours de les écouter, si on les met dans le cas de gémir plus long-temps sur l'iniquité d'un Gouvernement dont on leur avoit vanté la fagesse, on doit craindre. que le comble de la misere ne les jette dans le désespoir & qu'ils n'aident de toutes leurs forces la premiere Puissance qui voudra dans l'Inde combattre la Compagnie Angloise. Ceux qui regardent ces terreurs comme chimériques, parce que les Indiens sont un peuple dégénéré, esséminé & mou, devroient se rappeller qu'ils ont souvent désait nos armées; que sans armes à feu ils soutiennent le choc de nos troupes d'Europe, & que dans philieurs occasions ils ont montré autant de bravoure & de courage que les Anglois. L'homme impartial qui juge sainement, s'imaginera peut-être: que la seule réputation exagérée des exploits de la Compagnie, lui conserve la souveraineté qu'elle possede, & que sa puissance cessera d'être formidable dans l'Inde dès qu'on commencera à la révoquer en doute. Les mêmes causes produiront les mêmes effets dans tous les pays, & le grand nombre finira toujours par terrasser le plus petit. Avant de mépriser les Asiatiques comme des lâches dont on n'a rien à redouter, on devroit confidérer que le plus méprisable reptile se retourne contre l'homme, lorsqu'il est foulé aux pieds, & que l'Histoire montre par-tout des Nations foibles à qui la cruauté de l'oppression donnoit la force de la rage & du désespoir. Heureusement pour les Européens qui ont fair des invalions dans Flode, la rivalité qui est entre les Mahométans & les Indous, donne à ces étrangers des facilités pour gouverner les uns & les autres ; & si les Anglois vouloient employer une administration équitable, ils pourroient y conferver leur puissance pendant plusieurs siecles.

Les revenus que perçoit la Compagnie dans les Provinces du Bengale,

de Bahar & d'Orixa, ont été estimés en 1765 à plus de trois millions six cent mille livres sterlings par an, & il seroit aisé, en réformant les abus, de les porter à six millions sterlings. Ces riches contrées offrent d'ailleurs, à l'Angleterre toutes sortes d'avantages pour son commerce; mais pendant que la Nation sorme de grands projets chimériques sur cette opulence, elle soussire que la Compagnie & ses substituts en tarissent la source.

Les différens intérêts de la Compagnie, comme souveraine du Bengale, & comme saisant en même temps tout le commerce de ce pays, sont directement opposés les uns aux autres, & se détruisent mutuellement; de sorte que si l'on n'adopte pas un nouveau système, le mal doit saire sans cesse des progrès. Si l'on permet à la Compagnie de suivre le cours de ses opérations, elle se ruinera bientôt, & la Grande-Bretagne perdra ces possessions qui auroient pu l'enrichir & l'élever à un degré de prospérité & de puissance dont l'Histoire sournit à peine des exemples.

Une autorité sans bornes ne peut guere subsister sans oppression. L'administration de la justice doit naturellement se corrompre dans les Gouvernemens qui sont fort éloignés de la Métropole; mais personne n'a mieux prouvé cette triste vérité, que les Bachas d'Europe qui gouvernent dans l'Inde. Il n'est pas possible d'espérer que la Compagnie prenne les mesures nécessaires pour gouverner sagement le Bengale, tant qu'elle aura une constitution si désectueuse & si incapable de rétablir le dérangement de ses affaires.

C'est à la sagesse & à l'autorité de la législation d'Angleterre, qu'il appartient de prévenir la ruine entiere ou la perte des Provinces du Bengale. Il n'y a qu'un moyen d'en venir à bout : il saut faire des Loix équitables pour la conduite des Tribunaux; arrêter les oppressions & les abus, en punir essicacement les Auteurs, & réparer les pertes qu'ils ont occasionnées. On regagneroit par-là l'attachement des Naturels du pays qui désirent trouver de la protection & du bonheur sous la souveraineté des Anglois; & ceux-ci pourroient alors maintenir leur domination contre les essorts combinés de leurs ennemis de l'Inde & des rivaux qu'ils ont en Europe.

Si ces objets ne sont pas indignes de l'attention du Gouvernement de la Grande-Bretagne, l'ouvrage que nous analysons ici méritera d'être lu par tous les membres de la législation. On a lieu d'espérer qu'ils n'auront aucun égard aux raisons qui pourroient être sondées sur des Chartres contraires aux Loix sondamentales de ce Royaume, & qu'ils regarderont comme très-abusives les prétendues désenses qu'on voudroit alléguer pour empêcher l'examen des affaires de l'Inde & l'intervention du Parlement, qui est le seul Juge compétent de ces grands intérêts de la politique nationale; ensin, on a lieu d'espérer encore que le Parlement saura mettre le Bengale à l'abri de l'influence du pouvoir militaire si redouté par les Anglois, & contre lequel ils cherchent tant à se prémunir.

Après ces réflexions préliminaires, qui annoncent les vues & l'esprit patriotiques de l'ouvrage de Mr. Bolts, il entre en matière, & commence par quelques notions générales de l'Indostan & des Indous, de leurs mœurs, de leur Religion, de leur Gouvernement. Il nous offre ensuite un état de l'Empire Mogol avant l'invasion de Nader Shah en 1739, qui affoiblit beaucoup l'Empire, & amena son démembrement quelques années après. Les suites de cette révolution, la situation actuelle du Grand Mogol, celle du Nabab ou Soubah du Bengale, le conduisent naturellement à examiner ce que c'est que l'office de la Dewanée, c'est-à-dire, la surintendance des terres & la perception des revenus du Bengale, & quels sont les motifs qui ont porté la Compagnie Angloise, à prendre possession des territoires du Bengale sous le titre de cet office. Voyez DEWAN.

Le chapitre huitieme présente un tableau du commerce, que faisoient les Européens sur les côtes & dans l'intérieur de l'Inde lors de leurs premiers établissemens dans ce pays; & ce qui est encore plus intéressant, du commerce actuel de la Compagnie Angloise dans le Bengale, comparé à celui qu'y font les autres Nations de l'Europe & les marchands particu-

liers de la Grande-Bretagne.

L'Angleterre ne commenca guere à faire un commerce direct dans l'Inde avant la fin du regne d'Elisabeth. Elle accorda en 1600 sa premiere Chartre ou Lettre Patente à quelques avanturiers qui entreprenoient une expédition sur mer : elle eût la précaution de rendre sa permission révocable quand il lui plairoit. Cette premiere Compagnie ne fit rien d'important, & s'éteignit au milieu des troubles, qui bientôt après survinrent en Angleterre. Sous le regne de Charles II, on en établit une nouvelle; l'acquisition qu'elle fit de Bombay, comme partie du Douaire de la Reine Catherine, parut lui donner quelque éclat; mais comme elle étoit restreinte par la nature de son Privilege, elle ne put pas étendre bien loin le commerce de l'Angleterre pendant les regnes de Charles & de Jacques II. On ne permettoit aux Compagnies de faire le voyage de l'Inde qu'avec six grands vaisseaux & six pinnaces. Pour mettre de pareilles entraves au commerce de l'Inde, il falloit qu'on ne fut pas encore persuadé de son utilité, ou que quelques motifs secrets arrêtassent les progrès d'une entreprise que la Nation jugeoit devoir lui être favorable, & que par conféquent on ne pouvoir trop encourager. Sans examiner ici quelles peuvent avoir été les causes d'un pareil réglement, il est possible, que pendant les regnes de Charles & de Jacques II, le commerce de l'Inde ne fût pas trèsflorissant. Ceux qui après la révolution obtinrent du Roi Guillaume & de la Reine Marie, une nouvelle Chartre, mirent tant de lenteur dans leurs expéditions, que des Commerçans particuliers, sans Privilege & sans Chartre, ne craignant point d'affronter l'autorité Royale & celle de l'ancienne Compagnie, en formerent une nouvelle. Ils oserent entrer en concurrence avec un corps à qui l'expérience avoit donné des lumieres, & qui

revoit l'emporter sur des rivaux qui connoissoient moins la pratique du merce de l'Inde. Les changemens survenus dans le Gouvernement & stitution, occasionnerent vraisemblablement quelque altération dans res de commerce, ou bien le peu de succès de la premiere Comigea quelques Anglois à en établir une seconde. Il est peu impir ici quelles surent les causes qui porterent des particuliers à sans la permission du Gouvernement. On peut toujours sup
évolution, le commerce des Anglois dans l'Inde n'étoit

de cette seconde Compagnie, l'esprit de rivalité

'Inde toute la persection dont il étoit susceptible

que faisoient alors les Colonies & le com
y contribuerent. Cette concurrence dura

'eine Anne, temps auquel un Acte du

nies qui se génoient dans leurs opéralaquelle par le renouvellement de la

uis, & dont le Privilege est prorogé jus-

deux Compagnies, trois causes ont beaucoup conint du commerce de l'Inde. Premiérement, les proce de l'Amérique & de l'Afrique, ce qui a augmenté la des marchandises de l'Inde. Secondement, la multiplicité andes qu'ont fait les Etrangers à l'Angleterre des toiles peintes. Troisiémement, l'usage presque universel du thé qui s'est introduit ans la Grande-Bretagne & dans tous les pays de sa dépendance.

Lorsqu'on commença à faire en Europe le commerce de l'Inde, les Anglois, ainfi que tous les autres Navigateurs; y trafiquoient librement sous la protection du Gouvernement Mogol. Ils transportoient leurs marchandises sur des voitures du pays appellées Hackéries, jusques dans l'intérieur de l'Indostan, où ils faisoient un commerce considérable sur plufieurs Articles, & en particulier sur l'Indigo qu'on tiroit d'Asie, avant

qu'on le cultivat en Amérique.

Après la subversion & le démembrement de l'Empire, les troubles qui en furent la suite ne laisserent aux Commerçans de l'Europe qu'une sécurité très-précaire. On les assujettit à des impôts considérables dans les Provinces où ils passoient, & chaque Nabab les ranconnoit à son gré. Ces inconvéniens se firent sentir sur-tout avant la réunion des deux Compagnies; les Agens de ces deux corps, qui alsoient faire des achats ou des ventes dans l'intérieur du Pays, ne manquoient pas de s'insulter lorsqu'ils se rencontroient, & les Gouverneurs ou Nababs leur faisoient payer de grandes sommes, sous prétexte de terminer leurs différends avec les naturels du pays, & de procéder à la réparation de quelques injures, ou à l'expédition des ordres dont ils avoient besoin.

C'est pour cela qu'après la formation d'une seule Compagnie, lorsqu'on eut imaginé un système plus réglé sur le commerce de l'Inde, on établis une loi générale qui défend à tout Employé au service de la Compagnie. ou à toute autre personne de sa Jurisdiction, d'aller dans l'intérieur de l'Indostan, sans en avoir obtenu la permission du Gouverneur & du Conseil du lieu où il fait sa résidence. Malgré ces prohibitions, plusieurs sujets de la Compagnie Angloise établirent leur demeure & leur commerce dans des lieux situés fort avant dans les terres. Comme ils connoissoient la langue & les coutumes des Indiens, ils eurent soin de n'avoir avec eux aucun différend, ou lorsqu'il arrivoit quelque dispute inévitable, ils se riroient d'embarras en disant qu'ils n'étoient point employés de la Compagnie, & qu'ils ne la reconnoissoient en aucune maniere. Tant que le pays, ravagé par de petits Despotes, sut dans la consusion & l'anarchie, les précautions dont on vient de parler par rapport aux voyages, étoient nécessaires; mais elles sont désormais inutiles, depuis que le Bengale est sous la domination & la fouveraineté immédiate de la Compagnie. La Compagnie & ses représentant ont su profiter de ces anciennes restrictions qui n'étoient plus en usage, pour favoriser le monopole du commerce de l'intérieur de l'Inde, ou pour l'intérêt particulier de ses Employés.

Tour le commerce de la Compagnie Angloise dans le Bengale, consiste dans la vente des draps & étosses de laine, du cuivre, du fer, du plomb & de quelques autres marchandises d'Europe, & dans l'aghat des toiles de l'Inde, des étosses de soie, de la soie crue, des drogues, salpêtre, &c. dont ils forment la cargaison de leurs vaisseaux de retour. Outre ce commerce d'importation, la Compagnie d'Hollande en sait un autre dans les différens ports de l'Inde, qui consiste en cuivre, étaim du Japon, camphre, benjoin, sucre, épiceries, porcelaines, & meubles de la Chine, arrack, &c. Le seul commerce d'Inde en Inde, qui se fasse au nom de la Compagnie Angloise, est composé d'un peu d'opium, qu'on envoie de Bencouli dans le Bengale, d'environ six cents balles de coton que tire le Bengale de Bombaye & de Surate, & d'un peu de poivre qu'on conduit

en Chine. Mais tous ces Articles sont de peu d'importance.

Toutes les marchandises importées dans le Bengale par la Compagnie Angloise, se vendent dans des Foires, ou à une espece d'encan. On accorde un escompte de six, neus ou trois pour cent, suivant que l'acheteur enleve ses marchandises plus ou moins promptement. Toute personne, sans distinction, peut se rendre à ces Foires, & y acheter ce que bon sui semble. Le Gouvernement lui accorde un Dustuck ou Passe-port, lorsqu'il enleve ce qu'il a acheté.

Les marchandises qui forment la cargaison des vaisseaux de retour, sont payées avant qu'on les reçoive, avant même qu'elles ne soient fabriquées. Ces avances d'argent se sont sous la direction des Chefs des Factoreries de la Compagnie résidens à Chittigorg, Luckypore, Deca, Cassimbazar, Mat-

dats, Patra, Burdwan & Midnipore, & ils envoient pour cela des Gomasshas noirs dans l'intérieur des terres. Il arrive quelquesois que ces emplertes se sont par des Gomasshas noirs qui habitent les Aurungs ou Villes fabricantes sous la direction d'un membre du Bureau du Conseil de Calcutta.

Lors de l'indépendance du Gouvernement Mogol, le commerce de la Compagnie différoit seulement de celui des marchands particuliers qui y trasiquoient librement, en ce que les marchandises de la Compagnie, en vertu du Firman ou privilege du Mogol, passoient, au moyen de leur Dustuck, libres d'impôts, pendant que celles des négocians particuliers étoient soumises à toutes les taxes établies par les Princes du Pays.

Les Portugais ont fait pendant long-temps un commerce régulier dans leur établissement de Bandell. Les Hollandois & les François avoient obtenu des privileges qui leur permettent de faire librement tout le commerce qu'ils voudront, sans payer aucun impôt pour les marchandises d'importation, si ce n'est deux & demi par cent à Hougly, pour les marchandises qu'ils exporterent par mer. Ils devoient seulement se conformer aux Loix & usages établis dans l'Empire. Les Danois, il y a environ vingt ans, obtinrent les mêmes privileges lors de leur établissement à Serampour. Mais les Portugais, les Hollandois, les François & les Danois sont subordonnés aujourd'hui

à la volonté de la Compagnie.

Les Arméniens, qui ont toujours été un grand corps de négocians dans l'Inde, ont eu aussi des établissemens considérables dans le Bengale, & en particulier à Sydabab. Leur commerce étoit autorisé par un Firman du Mogol, qui fixoit à trois & demi pour cent les impôts sur les deux principaux articles de leur négoce, les toiles de coton & la soie crue. Sous les Nababs, qui détruissrent & usurperent l'Empire Mogol, ces tyrans les soumirent à de gros impôts & causerent de fréquentes interruptions dans leur commerce. Depuis que la Compagnie Angloise est devenue souveraine absolue de ce pays, les Arméniens continuent leur commerce sous l'apparence des anciennes formes. Dans chaque Province du Bengale, ils sont assujettis à tous les impôts & réglemens qu'il plaît aux Anglois de leur imposer au nom des fantômes de Nababs. Ces réglemens finissent souvent par une prohibition entière de commerce; ils sont communément passagers, contradictoires, & ils ont toujours pour but de mettre tout le commerce entre les mains de la Compagnie.

Ce que nous venons de dire est exactement conforme à ce qu'écrivoient les Directeurs de la Compagnie; dans toutes les lettres qu'ils ont envoyées dans l'Inde jusqu'en 1757, ils se sont toujours énoncés de la même manierer Voici un extrait des ordres & instructions qu'ils donnoient aux différentes Présidences de ce pays. « Toute personne sous la protection de la Compagnie, aura la liberté de commercer dans tous & chacun des établisses mens de la Compagnie, ainsi que dans toutes les places qui se trous Tome VIII.

» vent comprises dans les limites de sa Chartre, de la même maniere que les Employés de ladite Compagnie, à charge seulement de payer les raxes & impôts établis par l'usage dans ces dissérentes places. » A peu près dans le même temps, la Cour des Directeurs voulant fixer les droits des Anglois qui résidoient sur la côte occidentale de l'Isle de Sumatra, écrivoit au Président & Conseil de Bombay ce qui suit : » Tous ceux qui rémident sur la côte occidentale de Sumatra, pourront commercer par euxmêmes, ou par leurs agens au Fort St. George & au Fort Guillaume ou Bombay, ou dans les dépendances respectives de ces Factoreries; ils seront les maîtres d'y acheter ou vendre publiquement ou en particulier, toutes fortes de marchandises. On ne pourra mettre aucune espece d'empêchement ou d'obstacles dans ce qu'ils entreprendront. Si, contre cet ordre, quelque personne, de quelque rang & qualité qu'elle soit, vouloit les opprimer ou leur faire des insultes, elle encourroit notre disgrace, &

» éprouveroit à coup sûr notre ressentiment. »

Telles étoient les sages Ordonnances que faisoient les premiers Directeurs dans la vue de protéger le commerce. D'après ce que nous avons dit de la nature du commerce de la Compagnie Angloise dans l'Inde, il est facile d'appercevoir qu'il est de son intérêt d'encourager les commerçans particuliers de toutes les Nations. Mais depuis qu'elle a acquis la souveraineté du Bengale, elle a envahi tout le commerce pour elle-même, ou pour ses substituts; & elle semble avoir adopté un système directement contraire au véritable esprit des affaires mercantiles. Les Directeurs ont osé derniérement avancer qu'eux seuls avoient droit de commercer dans l'Inde; & en conféquence de cette absurde opinion, ils ont ordonné à plusieurs marchands qui résidoient à Calcutta, de ne faire aucun commerce, en leur disant avec beaucoup de finesse & de bon sens, que quoique la Loi leur accordat peutêtre le droit de résider dans les établissemens de la Compagnie, ils ne pouvoient avoir aucun droit d'y commercer. Cela est aussi raisonnable que si l'on disoit à un homme : vous avez droit de vivre, mais vous ne pouvez pas prendre les moyens que vous fournit votre profession pour pourvoir à votre subsistance.

Il est vrai qu'on n'a jamais imposé ces odieuses restrictions qu'aux personnes que la Compagnie avoit dessein d'opprimer, ou dont elle vouloit traverser les projets. Les assaires de la Compagnie sont administrées d'une maniere bien misérable & bien digne de mépris, puisqu'on manque ainsi aux pre-

mieres loix de la justice pour opprimer un individu.

Il faut convenir encore qu'il n'y a que quelques années qu'on a osé soutenir cette opinion. Depuis ce temps toutes les manœuvres de ceux qui gouvernent la Compagnie en Europe, & sur-tout en Asie, ne semblent avoir été combinées qu'afin de s'approprier plus facilement le monopole de tout le commerce intérieur du Bengale. C'est pour remplir ce projet, qu'ils ont sait éprouver des vexations & des cruautés inouies aux pauvres fabricans

& autres ouvriers de ce pays, qui dans le fait sont traités comme des es-

claves de la Compagnie Angloise.

Les agens des Compagnies Françoise & Hollandoise, se sont souvent plaints de ce monopole. Dans une des dernieres disputes survenues entre la Compagnie Angloise & celle de Hollande, les Hollandois demandoient au'il se fit un partage des manufacturiers, afin que chacun pût faire travailler paisiblement pour soi ceux qui lui seroient échus. Comme rien ne montrera mieux l'état du commerce de la Compagnie dans l'intérieur du Bengale, que les propres écrits du Président & Conseil de Calcutta sur cette matiere, nous allons les rapporter tels qu'on les trouve dans le foixante-deuxieme paragraphe de leur lettre générale aux Directeurs. Cette lettre est datée du 14 Septembre 1767. Voici ses termes : » Si l'on ac-» cordoit le partage des manufacturiers que demandent les Hollandois. » ce seroit lever le masque, & nous reconnoître Souverains du pays. » Nous contredirions de la maniere la plus expresse toutes les protestan tions que nous faisons, les apparences que nous gardons, & les efforts m que nous employons chaque jour pour faire semblant d'agir seulement » au nom & par l'autorité du Nabab. En un mot, il y a une si grande » disproportion dans le nombre des ouvriers nécessaires pour former leur » cargaison & la nôtre, que nous ne pouvons pas consentir à ce partage, no fans dévoiler tout ce que la politique de la Compagnie doit tenir s caché «.

Il n'est pas possible de développer les moyens qu'emploient chaque jour les agens de la Compagnie & les Gomasthas du Bengale pour opprimer les fabriquans. Ils leur imposent des amendes, ils les trainent en prison, ils leur font donner le fouet, ils en arrachent par force des billets ou des obligations, &c. Ces atrocités tyranniques ont diminué de beaucoup le nombre des manufacturiers. Les fabriques qui subsistent ne sont plus aussi florissantes, les marchandises qui en sortent sont plus cheres, & par conféquent les revenus de la Compagnie ne font plus si considérables. La fourniture des cargaisons de la Compagnie, est tellement asservie au momopole, que personne ne peut rien vendre ou acheter, si ce n'est les employés au service de la Compagnie. Comme ils sont chargés de la cargaison, ils ne manquent pas d'acheter des marchandises pour la Compagnie, pour eux-mêmes & pour leurs favoris. Il faut excepter aussi de l'exclusion générale les Compagnies étrangeres, auxquelles l'on permet de faire quelques petites emplettes pour leurs cargaisons, afin de prévenir les clameurs qui ne manqueroient pas de s'élever en Europe, si on leur interdisoit entiérement le commerce du Bengale.

A ces détails intéressans, M. Bolts en ajoute d'autres sur les Cours de

Justice établies par la Chartre de la Compagnie Angloise.

L'administration équitable de la Justice est dans tous les pays, le fondement de la prospérité nationale; & dès que l'iniquité & la partialité s'introduisent dans les tribunaux civils, ces abus causent tôt ou tard la ruine inévitable du Gouvernement.

Si le despotisme & les violences arbitraires sont pernicieux aux individus qui en sont les victimes, ils ne sont pas moins désavorables au commerce, & nuisibles par leurs conséquences à l'Etat. Les hommes qui ne jouissent pas de toute la sécurité personnelle possible, ne seront jamais de grands efforts d'industrie, & l'on ne les verra point s'appliquer avec ardeur à des entreprises lucratives. A peine daigneront-ils amasser des riches-ses, si la possession en est trop précaire. Ils n'auront garde de faire valoir dans le commerce les biens de leurs ancêtres, à moins qu'ils ne soient protégés par des loix sages & bien exécutées. Leur propriété seroit en danger de devenir la proie des despotes.

Lorsqu'une ou plusieurs personnes possedent tout - à - la - sois les Puissances législative & exécutrice, & en outre la Puissance de juger, le Gouvernement ne peut établir, altérer, abroger, interpréter & faire exécuter les Loix à sa volonté, sans que personne censure ses opé-

rations.

La Compagnie Angloise se trouve dans ce cas. Souveraine d'un vaste pays, elle peut faire des slatuts & des loix pour le réglement & l'administration de ses affaires. La Chartre qui lui accorda cette autorité, y avoit mis une restriction, en ordonnant que les Loix qu'elle établiroit, seroient conformes à la raison & à celles du Royaume. Le changement des circonstances a rendu cette précaution inutile. Peut - être dans l'origine, la législation d'Angleterre pouvoit-elle accorder, sans inconvénient, ce pouvoir à la Compagnie. Il lui étoit facile alors de veiller sur toutes ses opérations, & de la réprimer lorsqu'elle croyoit avoir lieu de s'en plaindre; elle le pourroit encore aujourd'hui, si cette Société de marchands s'étoit bornée à des entreprises de pur commerce. Des événemens imprévus ayant rendu la Compagnie souveraine de plusieurs grandes Provinces riches & peuplées, situées à l'extrémité du Globe; ses députés, & même leurs agens y établissent à leur gré les Loix qu'ils jugent convenables à leurs desseins. Ils sont maîtres absolus de l'administration de la Justice; les Loix de la Grande-Bretagne ne pouvant pas protéger les Anglois qui vont dans l'Inde, ni les naturels du pays; ils n'ont d'autres Juges que leurs tyrans. Tous les Sujets de la Compagnie sont pourtant Sujets de l'Etat, & devroient par conséquent jouir de la protection de la suprême puissance législative. L'intérêt est le seul objet du marchand, & il est absurde d'espèrer que des Législateurs commerçans fassent jamais des Loix équitables. Les Employés jouissent de l'autorité de la Compagnie, souvent en vertu d'une seconde & troisseme délégation : on peut imaginer par-là, comment les millions d'Indiens & d'Anglois qui habitent le Bengale, sont gouvernés. Les Employés supérieurs de la Compagnie, exerçant, à une distance immense du siege du Gouvernement, une autorité sans bornes, intéressés d'ailleurs à commenre des vexations, se rendent coupables des oppressions & des

injustices les plus criantes.

Les Anglois, dans tous nos établissemens d'Amérique & d'Asie, sont censés jouir de la protection des Loix de la Grande-Bretagne. La constitution de l'Etat désend expressément de les priver de ce Droit. Des Loix particulieres ont ordonné en outre que la Justice seroit adminissrée dans les établissemens de la Compagnie dans l'Inde, suivant les Loix de l'Angleterre. La législation a accordé ce privilege, non-seulement à ses propres sujets, mais encore à tous les étrangers qui habitent l'Indostan, ainsi qu'aux naturels du pays qui veulent en appeller aux Loix de la Grande, Bretagne. Telle est la constitution fondamentale de ce Royaume. La Compagnie prétend avoir reçu des prérogatives qui y dérogent. Elle a si bien corrompu & changé l'esprit de la Loi, qu'on ne l'exécute plus, on s'en ser seulement pour masquer les abus & tromper les ignorans.

En Angleterre, les Souverains nomment les Juges qui sont chargés d'expliquer les Loix & d'exercer les sonctions de Magistrats dans les Tribunaux de la Justice. Mais, asin qu'ils puissent s'acquitter de leurs emplois avec toute la liberté nécessaire à la place qu'ils occupent, le Souverain qui les nomme, ne peut pas les déposer. Lorsqu'ils sont accusés de malversation dans leurs offices, le procès s'instruit en Parlement, & ils sont jugés à la Barre de la Chambre des Pairs. C'est ainsi que la Grande-Bretagne

met ses Magistrats à l'abri de l'influence de l'autorité du Roi.

La Compagnie Angloise voulant acquerir dans l'Inde la puissance de juger, représenta au Souverain: » qu'elle avoit administré la Justice avec » tant d'éxactitude & d'équité dans ses Factoreries de l'Inde, ainsi que dans » les autres places rensermées dans les districts que lui accorde la Chartre, » depuis le Cap de Bonne-Espérance jusqu'au Détroit de Magellan, que » les Sujets de la Grande-Bretagne, ainsi que les sujets des autres Princes » & les naturels des pays adjacens, venoient en soule s'établir dans ses » Factoreries; que par ce moyen la plupart de leurs établissements, & sur- » tout ceux de Madras & du Bengale, étoient devenus très-peuplés. » Après ce préambule, qui ne contenoit peut-être alors rien que de vrai, la Compagnie ajoutoit: » que si on lui accordoit la suprême puissance de punir » les offenses capitales & de juger les affaires essentielles, d'administrer la » Justice, & d'établir des Tribunaux qui veillassent à l'entretien du bon ordre, on augmenteroit par-là le commerce de la Nation & les revenus » de sa Majesté. »

L'affaire fut long-temps débattue dans le Parlement, enfin les actes en faveur de la Compagnie passerent. Elle obtint, la quinzieme année de George I, une Chartre qui lui accordoit ce qu'elle demandoit. Cependant diverses raisons l'engagerent à résigner cette premiere Chartre pour en demander une seconde, qui sut scellée le 28 Janvier de la vingt-sixieme an-

née de George II.

Voici les Cours de Justice établies par autorité de la législation d'Angleterre, dans les principaux établissemens de la Compagnie, & sur-tout

dans le Bengale, dont il est ici question.

1°. La Cour du Maire. Cette Cour est composée d'un Maire & de neuf Aldermans. Le Maire & sept des Aldermans doivent être sujets d'Angleterre, & nés dans cette Isle. Les deux autres peuvent être des étrangers;

mais sujets d'une Puissance alliée de la Grande-Bretagne.

Ce Tribunal est autorisé à juger de toutes les actions civiles, procès ou contestations qui surviennent dans les établissemens de la Compagnie. Il faut en exempter les procès entre les naturels du pays seulement. On leur a laissé le droit de se juger eux-mêmes, à moins que les deux parties ne se soumettent volontairement à la décision de la Cour du Maire. Cette Cour est en outre autorisée à vérisser les testamens, & à juger les procèsqui regardent les biens des personnes qui meurent intestats.

Les Législateurs de la Compagnie ont envoyé à la Cour du Maire des anstructions qu'elle doit suivre, & qui déterminent la forme de la procédure & la maniere de prononcer. On y procede par bill & par réponse, comme dans la Cour de Chancellerie en Angleterre. Les Aldermans portent leur jugement sur les affaires de la plus grande importance, sans

nommer un Juré, ainsi qu'il est d'usage dans la Grande-Bretagne.

Le Gouverneur & le Président du Conseil de Calcutta ont droit par la Chartre de nommer le Maire & les Aldermans qui doivent posséder leurs charges à vie; cela dépend de beaucoup de circonstances. Le Gouverneur & le Conseil peuvent déposer un Alderman, sans la participation de ses consreres, pour une cause raisonnable, dont ils sont eux seuls les Juges dans l'Inde. On ne peut appeller de la sentence de la déposition qu'au Roi

d'Angleterre en fon Conseil.

2°. La seconde Cour est la Cour des Appels. Elle est composée du Gouverneur & Conseil de Calcutta. Elle est chargée par la Chartre de juger définitivement de tous les Appels qui se sont de la Cour du Maire, dans les cas où le fond du procès n'est pas de plus de mille pagodes, c'estadre d'environ quatre cents livres sterling. Lorsqu'on plaide pour une somme plus considérable, on appelle de la Cour du Maire au Roi & à son Conseil, si toutesois l'appellant donne caution pour le paiement de la somme adjugée, l'intérêt de la somme depuis le jour de la sentence & les frais su procès.

3°. La Cour des Requêtes est la troisieme. Elle est composée de vingtquatre Commissaires, que choisissent ordinairement le Gouverneur & le Conseil de Calcutta parmi les principaux membres de cette ville. Ce Tribunal tient ses séances tous les jeudis. Il suit les Ordonnances & les Réglemens que lui donne de tems-en-temps la pluralité des Directeurs de la Compagnie. Ha plein-pouvoir de juger toutes les actions ou procès dans lesquels le sond en litige n'est pas de plus de cinq pagodes, c'est-à-dire, de 40 schelings. Les Commissaires slégent par-tout, & on change la moitié des vingt-quatre membres tous les premiers jeudis du mois de Décembre : les plus anciens sont remplacés par de nouveaux qu'on élit par ballot.

Le Gouverneur & les membres du Conseil de Calcutta sont autorisés par la Chartre à remplir les places de Juges de Paix dans cette ville. & dans toutes les Factoreries qui lui sont subordonnées. Ils ont le même pouvoir que las Juges de Paix d'Angleterre constitués par commission sous le grand

sceau du Gouvernement.

4°. La quatrieme Cour est celle des Affiles, composée du Gouverneux & Conseil de Calcutta. Elle est autorisée à tenir des Assises ou Sessions de Paix quatre fois par an dans les districts de Calcutta. Le reste de l'année. c'est une Cour semblable à celle d'ouir & terminer. Les membres de ce Tribunal sont en outre Commissaires d'ouir & terminer, & chargés de juger & punir les crimes qui se commettent dans le district de Calcutta. ou les Factoreries qui sont subordonnées à cette ville. Il faut en excepter seulement le crime de haute trahison, sur lequel ils n'ont pas droit de prononcer. La Cour des Assises & les Commissaires nommés par elle, procedent contre les crimiaels suivant la sorme usitée en Angleterre. Lorsque les circonstances le permettent, ils envoient un Warrant au Sherif, en le chargeant de l'exécuter, & d'assembler un nombre convenable d'habitans pour servir de grands & de petits Jurés. Ce Tribunal est autorisé en outre à faire tout ce que font dans la Grande-Bretagne les Juges de Paix & les Commissaires d'ouir & terminer, &s. Il peut s'assembler dans les temps & les lieux qu'il juge à propos.

La Chartre accorde à la Compagnie Angloise & à ses Successeurs le droit de lever des troupes dans ses établissemens; de nommer pour les commander, les Généraux & les Officiers qu'elle voudra; de faire la guerre, de tuer & massacrer quiconque oseroix entreprendre de lui porter dommage, ou de nuire à son commerce ou à celui de ses Employés. Lorsque les hostilités sont déclarées, la Compagnie peut suivre la discipline & les loix d'Angleterre relativement à la guerre, dans tous les cas où elles seroient nécessaires. Ces Privileges accordés à une Société de Marchands sur leurs compatriotes & leurs sujets sont bien extraordinaires. Dans la vingtseptieme année de George II, on passa un Acte du Parlement qui les consirmoit : il est intitulé : » Acte pour punir la mutinerie & la désertion » des Officiers & Soldats au service de la Compagnie Angloise des Indes

» Orientales, par lequel la Compagnie & ses Représentants les Président

» & Conseils de ses dissérens Etablissemens, sont autorisés à nommer des Dours Martiales pour juger les délits des Officiers & Soldats, & procé-

» der contre eux de la maniere spécifiée dans l'Ordonnance. «

En vertu de la Chartre Royale & des Lettres Patentes, toutes les amendes, confilcations & peines pécuniaires qu'imposent aux coupables ces difsérens Tribunaux, sont adjugés à la Compagnie Angloise. La pluralité des Directeurs, les Présidens & les Conseils peuvent faire, sous certaines reftrictions, des Réglemens & Ordonnances pour l'administration & le Gouvernement des Tribunaux dont nous venons de parler, & ils peuvent aussi statuer des peines contre ceux qui offenseroient les membres qui les composent.

Outre ces différentes Cours établies par la Chartre à Calcutta, il y en a deux autres qui furent créées autrefois par une permission expresse on tacite du Mogol & des Nababs du Bengale, lorsque les Anglois étoient dépendans du Gouvernement du Pays. Avant que la Compagnie ent reçu d'Angleterre le pouvoir de juger dans ses différens établissemens, elle

n'avoit d'autres Tribunaux que les deux dont nous parlons ici.

L'un est la Cour de Cutcherrie. Ce Tribunal est composé de quelques Employés de la Compagnie. Il est chargé de juger toutes les causes en matiere d'intérêt, qui surviennent entre les naturels du Pays seulement. Il s'assemble à certains jours qu'il fixe lui-même. Sa maniere de procéder est très-sommaire. Les deux parties convoquées, ainsi que leurs témoins respectifs, la Cour entend les accusations & les désenses qui se sont de vive voix, & prononce sur le champ. On appelle en désinitive de la Sentence au Gouverneur & Conseil de Calcutta. Excepté dans les matieres de la plus grande importance, ce cas d'appel arrive rarement, parce qu'ordinairement les contestations se décident par des arbitres choisis par les parties ou de leur consentement, & la Cour de Cutcherrie ne fait que confirmer ce qu'ils ont jugé.

Dans les cinq Tribunaux ci-dessus, trois des membres suffisent pour

prononcer.

L'autre Cour est appellée, Cour du Zemindar ou du Fowzdar. Elle est présidée par un membre du Bureau du Conseil, ou quelquesois par un Employé inférieur. Sa fonction est de juger les procès criminels parmi les habitans du Pays, dans les cas où ils ne choisiront point les Tribunaux de la Compagnie pour arbitres de leurs différends. On sait que les Loix de l'Angleterre sur l'administration de la Justice ne s'observent parmi les Indous que lorsqu'ils s'en rapportent à leurs décisions. La Cour du Fowzdar procede d'une maniere aussi sommaire que la Cour de Cutcherrie; elle condamne les délinquans à l'amende, à la prison, à travailler enchaînés sur les grands chemins pendant un certain espace de temps, ou pendant toute la vie, & dans les causes capitales à être fouettés jusqu'à ce que mort s'enfuive. Les anciens Mogols & les Nababs ne permettoient pas que les Sectareurs de l'Islamisme fussent pendus, ainsi qu'il est d'usage dans la Grande-Bretagne. Ils regardoient ce supplice comme trop ignominieux pour un Mahometan. Lorsque le criminel méritoit la mort, ils le faisoient expirer fous le fouet. Les bourreaux de la Cour sont si habiles & si adroits dans leur métier, qu'ils font mourir le patient dans deux ou trois coups. Ce Tribunal, quoique composé d'Indous, dépend tellement du Président

&

& Conseil de Calcutta, que le Zemindar demande son approbation avant de faire exécuter une sentence de mort.

Il y a dans le Bengale une troisieme Cutcherrie, appellée Cutcherrie du Collecteur. Elle a été établie à Calcutta depuis que la Compagnie est devenue propriétaire des terres. Le Nabab Jaffier Ally Khawn, par un Traité de 1757, accorda à la Compagnie Angloise toutes les terres des environs de Calcutta dans une étendue de 600 verges au-delà du fossé des Marattes, & les 24 pergunnahs situés au midi de la Ville. Tout ce districe est sous la jurisdiction du Collecteur, qui est ordinairement un membre du Conseil, ou un jeune employé. Cet officier chargé de la perception des revenus des 24 pergunnahs, dont il est Surintendant, a se droit de juger en définitive toutes les contestations qui surviennent dans son arrondissement. Il a en outre une partie de l'administration de la police de Calcutta. Il passe les baux des maisons & des terres de la Compagnie aux habitans du Pays; il veille à l'entretien & à la réparation des chemins; il accorde aux Indiens la permission de se marier. Comme la Compagnie exigeoit fix roupies ficcas à chaque mariage, il percoit ce droit, ainsi que ceux qui sont imposés sur la vente des esclaves & les sloupes nouvellement bâtis; sur les grains qu'on transporte dans les greniers publics, & sur les denrées nécessaires à la vie qu'on conduit aux marchés. Dans le Bengale, ainsi que dans nos pays d'Europe, on ne peut exercer aucun métier sans en avoir acheté le privilege. Les commercans & les ouvriers paient pour cela au Collecteur une certaine somme. ou partie de leur salaire journalier. La perception de tous ces impôts donne lieu à beaucoup d'oppressions. Les Collecteurs des terres dont le nombre est infini, pillent & volent chacun de leur côté, tandis que les Siappois, cantonnés dans les différentes places, rançonnent les pauvres habitans. On les voit souvent enlever une partie des denrées qu'on conduit au marché. Outre la Cutcherrie principale de Calcutta, il y en a d'autres qui lui sont subordonnées. Le Collecteur en chef fait emprisonner, fouetter ou punir de quelque autre maniere, les fermiers & laboureurs qui font en retard pour les paiemens, ou qui sont coupables de quelques délits.

Le Gouverneur & les membres du Conseil de Calcutta, ou du Comité fecret, composé des membres dudit Conseil, ont l'administration de toutes les affaires relatives au Gouvernement, & à la police du pays. La Cour des Directeurs a donné depuis peu à ce Comité des pouvoirs qui le rendent indépendant, & même supérieur au Conseil. Il n'avoit d'abord été créé que pour conduire secretement les opérations politiques & militaires de la Compagnie; mais afin de servir ses vues particulieres, il a outre-passé les bornes de son pouvoir en étendant sa jurisdiction sur toutes les affaires commerçantes, civiles & criminelles. Sous prétexte de quelque nécessité seçrette, il agit arbitrairement, sans s'embarrasser de l'équité.

Tome VIII.

Le Gouverneur qui commande en chef toutes les forces de la Compagnie, est toujours Président du Comité secret, ainsi que de tous les autres. D'ailleurs, par les Réglemens établis pour le service de la Compagnie, c'est la seule personne à qui la correspondance avec les Princes du pays soit permise. Il en présente la substance au Comité ou Conseil dans le temps & sous la forme qui lui plaît, sans être réprimé & censuré par qui que ce soit. Les prétendus Nababs du Bengale, c'est-à-dire, les Collecteurs de la Compagnie, ne connoissent d'autre autorité que celle du Gouverneur de Calcutta. Ils exécutent ses ordres même dans les districts qui sont hors de la jurisdiction fixée par la Chartre.

Le Gouverneur s'est arrogé les années dernjeres le droit d'accorder, suivant sa volonté, des Dustucks à tous ceux qui ne sont pas Employés de la Compagnie, afin qu'ils puissent faire leur commerce sans payer

de droit.

Outre les privileges dont on vient de parler, le Gouvernement en usurpe, depuis quelque temps, un autre qui est très-nussible aux naturels du pays; il a pris sur eux l'autorité la plus illimitée. Les Européens qui ont résidé à Calcutta ne s'en sont peut-être pas apperçus, mais le fair n'en est pas moins vrai. Il arrange les affaires des Tribus des Indous : il les chasse de leurs castes, de leurs familles, de la société de leurs amis, lorsqu'il croit que le service de la Compagnie exige cette sévérité. Les familles qu'il a stètries, sont pour jamais séparées des autres; qui-conque oseroit les fréquenter, manger & boire avec elles, encourroit la même infamie. La tyrannie & la superstition sont allées encore plus loin; personne ne peut les toucher, même par mégarde, sans être condamné à une ablution expiatoire dans le Gange. Il faut connoître les principes & les préjugés religieux des Gentils, pour sentir toute l'importance de cette autorité du Gouverneur qui la délegue ordinairement à son Banian, ou Commis.

La Compagnie, & en son nom le Gouverneur & Conseil de Calcutta, prétendent en outre que la Chartre leur a accordé le droit de saisir, par sorce & sans aucune sorme de procès légal, les Européens qui habitent dans l'Inde, & de les envoyer prisonniers en Angleterre, s'ils resusent d'y aller volontairement après qu'on leur en a signifié l'ordre. Nous avons vu ailleurs que la Compagnie & ses Employés exécutent ce prétendu droit d'une manièse arbitraire, & même contre les Magistrats de la Cour du

Maire, sans que personne puisse s'y opposer.

Après avoir exposé l'état des Tribunaux établis dans le Bengale pour l'administration de la justice, les bornes de leur jurisdiction, & le pouvoir qu'ils se sont arrogés, nous allons faire quelques réslexions sur cette matiere, en les appuyant par des faits.

Par la Chartre de la treizieme année de George I, la Cour du Maire pouvoit choisir elle-même ses propres membres. Tant qu'on suivit une

pratique aussi sage, ce Tribunal sut indépendant, & désendit essicacement la propriété de tous les habitans du pays : il empêchoir de saisir & d'envoyer un Anglois prisonnier dans la Grande-Bretagne, sans lui avoir fait son procès. La Compagnie sentit bien que des juges dont elle n'avoit pas la nomination, nuisoient à l'autorité sans bornes qu'elle vouloit acquérir. Elle se plaignit alors de la premiere Chartre, & vint à bout d'en obtenir une seconde, la vingt-sixieme année de George II, qui changeoit la clause capitale qu'elle avoit envie d'abroger. Le droit d'élire les Aldermans de la Cour du Maire sut transséré au Gouverneur & Conseil de Calcutta, qui par-là devinrent les maîtres d'établir & de révoquer les Juges à leur volonté.

La Cour du Maire est composée d'Employés de la Compagnie & de marchands libres. Les Aldermans qui ne sont pas employés de la Compagnie, & qu'on juge favorables aux projets du Gouvernement, recoivent ordinairement du Gouverneur des Dustucks, au moyen desquels ils sont un commerce particulier sans payer d'impôts. Il saut remarquer que le salaire d'un Alderman n'est que de vingt-cinq livres sterling par an; somme qui suffit à peine pour payer un mois du loyer de sa maison à Calcutta.

Le Président & le Conseil qui composent la Cour d'Appel, prononcent définitivement dans tous les cas où la somme en litige est de moins de quatre cents livres sterling. Si la Compagnie & le Gouverneur & Conseil se trouvent intéressés dans ce procès, ils sont juges & parties. Les habitans du pays ne peuvent espérer qu'on leur rende justice, à moins qu'ils ne plaident pour une somme au-dessus de 400 livres, ou qu'ils ne soient en état d'appeller au Roi d'Angleterre en son Conseil. Mais cette derniere ressource est très-dispendieuse; l'appellant s'expose à beaucoup d'embarras & de délais; il encourt la haine des Employés, & ensin il a lieu de redouter les essets terribles de leur autorité.

Lorsqu'un Alderman de la Cour du Maire est déposé de sa charge, la Chartre lui permet d'en appeller au Roi d'Angleterre en son Conseil. Mais ce droit est illusoire relativement aux sujets de la Grande-Bretagne. En supposant qu'un Magistrat déposé forme cet appel, & que la sentence de déposition soit annullée par le Conseil du Roi, les Loix ne permettent pas aux Anglois d'aller dans l'Inde sans un privilege de la Compagnie, & la Chartre stipule d'ailleurs expressément, que si un Alderman est absent de Calcutta pendant l'espace d'un an, son office est conssiqué. Si la Compagnie lui resuse le passe-port dont il a besoin pour son voyage, il doit intenter un procès à ce corps puissant pour le forcer de le lui accorder. Lorsqu'il l'aura obtenu, & qu'il sera de retour dans l'Inde, le Gouverneur pourra le renvoyer, sous prétexte qu'il a été absent trop long-temps. Quoique son absence ait été nécessaire, la Compagnie & son Gouverneur seront les maîtres de le ballotter ainsi sans sin, de l'Inde en Angleterre, & d'Angleterre dans l'Inde.

La Cour des Requêtes, sur laquelle la Compagnie n'a presque aucune influence, est le seul Tribunal qui offre des secours aux malheureux habitans de Calcutta. Comme les membres sont élus par ballots, que sa jurisdiction ne s'étend que sur les procès dont l'objet est au-dessous de 40 schelings, le Gouverneur & le Conseil ne peuvent guere se mêler de ses opérations trop peu importantes.

Le Gouverneur & le Conseil étant les seuls Juges de paix, ils resusent souvent d'entendre les plaintes légitimes qu'on leur adresse avec serment, lorsqu'eux ou la Compagnie y sont intéressés. Quand on tient les assisses, ils arrêtent le cours des procédures, sur les plus frivoles prétextes, ou ils renvoient de temps en temps la Cour, afin d'empêcher les recherches, &

les parties offensées restent sans aucune ressource.

Les procès s'instruisent avec aussi peu d'équité dans les Cutcherries, & sur-tout dans celle du Zemindar. Les habitans du pays sont opprimés, parce que tous les Juges, depuis le Mogol & les Nababs jusqu'aux plus petits Magistrats subalternes, dépendent entiérement des Anglois. Ces Tribunaux étoient nécessaires avant que la Compagnie eût reçu du Gouvernement d'Angleterre la Chartre de Justice, mais depuis qu'il lui est permis d'administrer la justice dans ses établissemens suivant les loix Angloises, & sur-tout depuis qu'elle tient dans l'esclavage tous les Indiens, de quelque rang & qualité qu'ils soient, c'est un scandale de laisser ces Cutcherries subsister plus long-temps.

D'après tout ce qu'on vient de lire sur la nature & l'étendue des privileges de la Compagnie accordés par la Chartre, ou usurpés contre les loix, il est clair que tout Européen qui vit dans le Bengale sous l'autorité ou la protection de la Compagnie, est dans la plus parsaite dépendance du Gouverneur & Conseil de Calcutta. Sans eux il ne peut former aucune espérance de fortune, & celle qu'il possede déjà ne peut être en sureté; la liberté personnelle, & même sa vie, sont à leur disposition, sur-tout s'il sort des limites sixées par la Chartre, pour aller dans les Domaines des

Nababs.

Il n'est pas possible d'imaginer à quel degré de servitude & de bassesse; la crainte d'être privé de sa fortune, ou des moyens de s'en faire une, a réduit les Anglois de l'établissement de Calcutta, qui vantent avec tant d'emphase la liberté de leur Patrie. C'est un crime de paroître, dans cette Ville, sentir la verge de l'oppression; c'est une trahison d'en parler. Ceux qui ont encouru la disgrace du Gouverneur & de son Conseil, reçoivent des lettres de leurs meilleurs amis qui s'excusent de ne pas leur rendre visite, dans la crainte qu'on ne connoisse qu'ils fréquentent leurs maisons.

. Ce que nous venons de dire de l'administration de la justice & des Tribunaux établis à Calcutta, est de la derniere exactitude; & tous les Lecteurs peuvent reconnoître à présent qu'il est ridicule d'espérer que les offensés puissent jamais obtenir justice dans tous les cas où le Gouverneur & le Conseil sont intéressés, ainsi que dans tous les autres, où il seur plast de s'ingérer. Le Gouverneur & le Conseil de Calcutta sont juges supérieurs de toutes les affaires civiles & criminelles; ils nomment & déposent à leur gré, le Maire, les Aldermans, les Schériss & tous les autres Officiers; les naturels du pays, les grands & les petits Jurés, sont véritablement leurs esclaves. Il n'y a pas dans tous les Tribunaux un seul Juge qui ose déplaire à un employé supérieur de la Compagnie.

Il est vrai que par un acte de la vingt-septieme année de George II, il est stipulé expressément. « que si quelques-uns des Gouverneurs & Conseils de la Compagnie se rendent coupables dans l'Inde de quelques oppressions envers les Anglois, ou s'ils commettent quelques crimes ou délits contre les loix de la Grande-Bretagne, la Cour du Banc du Roi, ou des Commissaires nommés par Sa Majesté, ont droit d'examiner ces oppressions, crimes ou délits, & d'insliger aux délinquants les châtimens qu'on décerne en Angleterre contre les offenses de même nature. » Cet Acte a été consirmé par un autre de la dixieme année de George III, avec cette clause nouvelle. « Quiconque n'exécutera pas cet Acte dans toute sa teneur, sera entendu & jugé par les Jurés du Comté de Middlesex. Les désendeurs dans cette action auront néanmoins la liberté de donner leurs

» défenses par écrit six jours avant le jugement du procès.»

Il semble d'abord que cet Acte présente une ressource assurée à tous ceux qui ont à se plaindre de l'oppression; mais en examinant la matiere de plus près, on verra qu'il leur est presque toujours impossible d'en jouir. La distance des lieux, & les autres obstacles dont nous avons parlé plus haut; la longueur du temps & les dépenses nécessaires pour suivre une pareille entreprise, ôtent aux offensés les moyens de venir demander justice en Angleterre. En supposant qu'ils arrivent, l'accusé ne manquera pas de dire qu'il y a des secrets que pour le bien de la Compagnie il ne peut révéler & confier à personne; qu'il doit aussi comparoître à Londres; sous différens prétextes, il pourra séjourner dans l'Inde plusieurs années, ou même s'établir en pays étranger. Quand l'accusateur seroit assez heureux pour saire comparoître son adversaire devant le Tribunal, il seroit alors exposé aux plus grandes difficultés pour prouver le délit. Les loix d'Angleterre veulent qu'il soit constaté de vive voix, & d'une maniere évidente. Les naturels du pays font ordinairement les témoins principaux dans ces procès. S'il étoit possible de les engager, pour attester la vérité, à faire un long voyage dans des contrées dont le climat leur est nuisible, leurs principes religieux les empêchent d'ailleurs de sortir de leur pays. Les Indous notent d'infamie & chassent de leurs Castes quiconque abandonne sa patrie, même pour un temps. L'expulsion de sa Tribu est un châtiment qu'ils redoutent plus que la mort. La partie offensée sera donc obligée, pour derniere ressource, de demander qu'on envoie des Commissaires dans l'Inde, afin d'examiner sur les lieux si ses plaintes sont fondées. Si on venoit à

bout de surmonter toutes les difficultés qui s'opposeroient à ce projet, le jugement de la cause seroit renvoyé à plusieurs années. Lorsque les Commissaires seront débarqués dans le Bengale, les témoins seront probablement dans la partie du pays qu'on appelle les domaines du Nabab, & il sera facile au Gouverneur & Conseil de Calcutta de les y tenir cachés, d'arrêter & d'éluder l'exécution de la commission.

Comment, pour obtenir la réparation des dommages qu'on a sousserts, des malheureux qui n'auront pas une fortune immense, pourront-ils suivre un procès qui demande tant d'appareil? Les opprimés n'ont d'autre parti à prendre qu'à soussir toutes les vexations, sans murmurer ni se plaindre.

Nous avons vu que la Chartre & les Actes du Parlement n'accordent de jurisdiction à la Compagnie que dans l'étendue de l'établissement de Calcutta & de quelques Factoreries qui lui sont subordonnées; c'est-à-dire, sur les petits cantons que le Mogol & les Nababs lui ont accordés anciennement. Elle l'exerce pourtant par elle-même & par ses substituts, sur toutes les Provinces des Nababs, dont elle percevoit les revenus, sans que les Princes du pays puissent réprimer ses opérations. Depuis l'acquisition du Dewanée, la législation d'Angleterre les a toujours regardées comme indépendantes de la Compagnie, & elle ne lui a point accordé de nouvelle Chartre qui lui permette d'y établir des Tribunaux pour l'administration de la justice civile & criminelle.

Les Anglois libres & les Indous qui peuvent encore entreprendre quelque commerce dans le Bengale, le font sur-tout dans l'intérieur du pays, où la Compagnie n'a pas droit, suivant la Chartre, d'étendre sa jurisdiction; cependant les uns & les autres y soussirent la tyrannie de la Compagnie & de ses Employés, sans pouvoir implorer la justice des Nababs. Lorsqu'ils forment des plaintes, le Gouvernement de la Grande-Bretagne, qui s'obstine à regarder les Princes du Pays comme indépendans, répond qu'il saus s'adresser à eux pour obtenir la réparation, puisque c'est à eux qu'il appartient de juger les contestations qui surviennent dans leurs do-

Les grandes vexations ne peuvent provenir que des Employés supérieurs de la Compagnie qui ont beaucoup d'autorité. L'infortuné qui en est la victime, & qui voudroit dénoncer les concussionnaires à la justice, auroit à lutter en Angleterre & dans l'Inde, contre un rival riche & puissant. Parmi tous les habitans du Bengale, qui sont dans une dépendance entiere de la Compagnie, y en aura-t-il beaucoup qui voudront aider l'opprimé à obtenir justice? Il est donc très-évident que les loix de la Grande-Bretagne ne laissent aux Anglois du Bengale, aucun asyle contre les tyrans qui agissent au nom de la Compagnie. Si les Anglois, qui vont y résider, sont exposés à tous ces maux, combien le sort des Indous doit-il être encore plus dur? Le Gouvernement de la Grande-Bretagne est cependant intéressé à protéger ces hommes doux & paisibles, puisque c'est de leur

industrie qu'elle tire les avantages de son commerce du Bengale, & qu'elle

en attend de plus grands encore par la suite.

Dans l'établissement de Calcutta, les membres du Conseil, qui sont revêtus de plusieurs charges à la fois, peuvent prendre aux yeux des natifs qui ignorent les loix d'Angleterre, le caractère qui convient le mieux à leurs desseins particuliers. Ainsi, quand il leur plait, ils renvoient le plaignant du Conseiller au Juge de paix, du Juge de paix aux Cutcherries du Zemindar, & du Zemindar au Comité secret. Tous ces Magistrats sont engagés par serment à ne pas révéler les secrets de leurs Tribunaux. Si toutes ces tracasseries ne suffisent pas pour arrêter les poursuires, ils ont une derniere ressource, qui est de renvoyer le plaignant au Nabab, bien sûr qu'il n'en obtiendra rien. L'Auteur pourrois citer un grand nombre d'exemples de tous ces procédés.

C'est ainsi que tout le Bengale, sans être protégé par les loix d'Angleterre, ni par les loix du pays, est devenu la proie d'un ou de plusieurs Employés de la Compagnie & de leurs Banians. Les Indous sont réduits à un tel état d'avilissement & d'esclavage, que malgré leur jalousie, les Anglois enlevent souvent leurs semmes, sans qu'ils osent ou qu'ils puissent se plaindre. Les ravisseurs sont trop puissans pour qu'on les appelle en justice, & il n'y a point de Tribunal où l'on soit sur de l'obtenir. Toutes ces assertions sont appuyées de saits bien prouvés, mais qu'il se roit trop long de rapporter ici. Revenons à ce qui regarde le commerce.

M. Bolts, après avoir traité succinctement du commerce actuel de la Compagnie Angloise dans le Bengale, comparé à celui qu'y font les autres nations & les marchands particuliers de la Grande Bretagne, revient sur ce sujet, & développe plus en détail le commerce des Anglois dans ce pays, ainsi que les oppressions & les monopoles qui causent sa décadence, & tendent à le ruiner entiérement. Nous allons le suivre dans ces nouveaux détails qui nous seront connoître l'état réel du Bengale & du com-

merce qui s'y fait.

Lorsque le Grand Mogol Furrukhseer accorda aux Anglois le Firman qui les exemptoit du paiement de tous impôts, leurs commerces alors ainsi que leurs possessions de terres étoient peu considérables. Le Firman de l'Empereur ne leur donnoit que quarante beggas ou environ quinze acres autour de chaque Factorerie. A cette époque, & même plusieurs années après (jusqu'en 1753) la Compagnie avoit coutume de faire pour l'achat de ses cargaisons des contrats avec les marchands du pays qui recevoient d'avance une partie de l'argent, & qui s'engageoient sous certaines peines à livrer leurs marchandises dans le principal établissement de la Compagnie, au temps & aux prix fixés. S'il leur arrivoit de manquer à quelques-unes des conditions, on pouvoit les traduire en justice devant les Tribunaux du pays. Quoique les sujets du Mogol n'eussent pas la même sessource, nous avons fait voir plus haut que cette présérence ne portois

pas alors beaucoup de préjudice au Gouvernement. Le Mogol n'imaginoît pas jusqu'où l'exemption illimitée d'impôts qu'il avoit accordée aux Anglois étendroit leur commerce, & combien les suites en seroient funestes à ses Etats.

La Compagnie sut tirer de grands avantages de cette concession. Lorsque les Facteurs ou Gomasthas alloient traiter avec les fabriquans de l'intérieur du Pays, d'après la loi du Prince, on ne manqua pas de la respecter. Cette influence ne sit que s'accroître avec la puissance de la Compagnie; de sorte qu'en 1756, après la désaite du Rajah al Dowlah, ce Nabab sut obligé de promettre, » que lui & ses Officiers ne traver- » seroient en aucune maniere les desseins des Gomasthas des Anglois; » mais qu'au contraire ils donneroient à ces Facteurs des moyens de » terminer leurs affaires sans rencontrer des obstacles de la part de qui » que ce sût «. Les Gomasthas se servirent si bien du nouveau pouvoir qu'ils venoient d'acquérir, qu'en 1757, après que la Compagnie eut sait Jassier Alli Khawn son premier Nabab, ils s'attribuerent dans chaque district une jurissicion à laquelle l'autorité des Rajahs & des Zémindars du pays n'osa pas s'opposer.

Ces maux, qui d'abord n'avoient paru que légers, augmenterent & se répandirent bientôt dans toutes les Provinces du Bengale, & l'on peut dire avec vérité que le commerce de l'intérieur de ce pays, & sur-tout l'achat de la cargaison de la Compagnie pour l'Europe, ne présente aujourd'hui qu'une scene continuelle d'oppression & de tyrannie. Chaque article de commerce est réduit en monopole; les tisserands & les manufacturiers ne tirent de leurs travaux que ce qu'il plaît à la Compagnie de leur en donner; les Anglois & leurs Banians & Gomasthas noirs décident arbitrairement du prix & de la quantité de marchandises que les sa-

bricans sont obligés de leur fournir.

Tous les Gouverneurs de la Compagnie dans le Bengale, se sont efforcés d'envoyer en Europe des cargaisons plus fortes que leurs prédécesfeurs, afin d'acquérir auprès des Directeurs la réputation d'habileté; & pour parvenir à ce but, ils ont employé la rigueur & la force. J'ai déjà dit que la Compagnie & ses employés traitoient les Fabricans comme autant d'esclaves; que les agens des Compagnies Hollandoise & Francoise en avoient souvent formé des plaintes, & qu'ils avoient demandé de partager avec les Anglois le nombre de ces ouvriers. Il n'est pas possible de décrire les cruautés qu'on a exercées envers ces malheureux qui sont tout-à-la-fois manufacturiers & laboureurs. Il arrive fouvent que pendant que les collecteurs des tailles les oppriment d'un côté pour les impôts qu'on en exige, les foldats & les Gomasthas de la Compagnie les pressent de l'autre avec tant de dureté pour les marchandises qu'ils doivent livrer, qu'ils sont hors d'état de payer les revenus publics. En mettant à part l'injustice & l'atrocité de ces procédés, qui n'ont peut-être jamais eu d'exemple

d'exemple, nous conviendrons que, lorsque ce pays n'appartenoit point aux Anglois, la Compagnie suivoit en cela les vues de toutes les Sociétés commerçantes qui ne cherchent que le gain; mais depuis qu'elle est devenue Souveraine du Bengale, le même plan de conduite qu'elle n'a point changé, ne ressemble-t-il pas à celui de cet insensé qui tuoit sa poule d'or pour en avoir à l'instant tous les œus.

Afin de mieux développer les vexations des Anglois dans le Bengale, il est à propos d'expliquer de quelle maniere se fait l'achat des cargaisons par les agens de la Compagnie pour son propre compte, ou par les marchands particuliers de la Grande-Bretagne qui sont au service de la Com-

pagnie, & qui travaillent pour leur compte.

Dans l'un & l'autre cas, les Banians engagent par mois des facteurs ou agens, appellés Gomasthas, un chef qui les dirige, un mohurée ou calculateur, & un caissier; & on les envoie tous dans l'intérieur du pays avec quelques soldats & coureurs. Les coureurs sont employés à porter les lettres d'un endroit à l'autre. Comme il n'y a pas de postes régulieres, chaque marchand en entretient une à ses frais. Le Gouverneur de Calcutta ou celui des autres Factoreries leur donne en partant un perwanah pour le Zemindar du district où ils vont faire des achats; on ordonne à ce Zemindar de ne point traverser les projets des agens de la Compagnie, mais de leur accorder tous les secours dont ils auront besoin. On se procure ensuite auprès des banquiers, en payant le change courant, une somme convenable des especes de roupies qui ont le plus de cours dans les cantons où l'on va faire les achats. Les manufacturiers reçoivent ces roupies pour premieres avances. La Compagnie expédie en même temps sous un passe-port la quantité des marchandises d'Europe ou d'Asie, qu'elle croit pouvoir vendre aux fabricans. Ces marchandises forment le dernier paiement lors de la livraison de celles du Bengale, & servent ordinairement à solder les comptes.

Après que les Gomasshas sont arrivés à la ville des manusactures, ils choisssent une habitation qu'ils appellent Cutcherrie. Ils y convoquent, par le moyen de leurs soldats & coureurs, les courtiers appellés Dallals & Pikars, ainsi que les fabricans. Le chef des Gomasshas en arrache des billets par lesquels ils s'engagent à livrer au temps & au prix qui est fixé, une certaine quantité de marchandises dont il leur donne d'avance une partie de la somme. Les Gomasshas n'attendent pas le consentement des manusacturiers pour les saire signer; & lorsqu'ils veulent saire valoir leurs droits en resusant l'argent qu'on leur offre, on les attache à un poteau

pour leur donner le fouet.

Les Dallals sont des courtiers qui par les connoissances qu'ils ont des fabriques & des manufacturiers du pays, sont devenus nécessaires aux Gomasshas. Quoique la Compagnie air besoin d'eux, elle les opprime souvent autant que les manusacturiers; mais lorsqu'elle les charge de quelque Tome VIII.

négociation particuliere, ils favent bien se venger sur ces derniers en les opprimant à leur tour. Les Pikars sont une classe inférieure de courtiers qui conduisent les détails d'une affaire entre les tisserands & les Dallals. On enregistre dans les livres des Gomasthas de la Compagnie un certain nombre de tisserands auxquels on ne permet jamais de travailler que pour elle. Ils ont à souffrir les violences de chaque Gomasthas, qui au moindre caprice, les fait transporter comme des esclaves d'un endroit à l'autre.

Lorsque les étoffes sont finies, on les rassemble dans un magasin destiné à cet effet. Après qu'on les a marquées du sceau des tisserands, elles y restent jusqu'à ce que les Gomasthas veuillent bien tenir un Kattan, pour assortir & déterminer le prix de chaque piece. Cette opération se fait par un Officier appellé l'affortisseur de la Compagnie; & si l'on n'a pas été témoin des injustices qui se commettent dans son département, il n'est pas possible de les imaginer. Les prix que les Gomasthas & les affortisseurs de la Compagnie fixent de concert à ces marchandifes, font au moins de quinze, & quelquefois quarante pour cent plus bas qu'elles ne se vendroient dans un bazar public. Le tisserand qui voudroit tirer de ses travaux le juste prix qui leur est dû, fait souvent des tentatives pour vendre ses étoffes en cachette aux Gomasthas des Compagnies Hollandoise & Françoise. qui sont toujours prêts à les acheter. L'Agent de la Compagnie Angloise ne manque pas d'envoier ses pions ou soldats chez les manusacturiers. & il arrive ordinairement qu'on arrache par force la piece de dessus le métier, lorsqu'elle est prête d'être finie. Les Gomasthas revêtus de tant d'autorité, font des achats pour leur compte & pour celui des Banians qui sont leurs amis. Ils revendent sur le champ leurs marchandises aux Compagnies étrangeres, ou bien ils les envoient à Calcutta avec celles de la Compagnie Angloise sous son passe-port, & ils gagnent au moins vingt pour cent dans ces petits trafics fecrets.

Sous le Gouvernement Mogol, & même sous celui du Nabab Allaverdy Khawn, les manusacturiers travailloient librement. Les riches samilles du Tanty ou de la caste des tisserands emploient ordinairement leurs capitaux à sabriquer des marchandises qu'ils vendoient pour leur propre compte. Il y a actuellement en Angieterre un particulier qui, au temps de ce Nabab, acneta un matin dans la Province de Dacca huit cents pieces de mousseline que les tisserands vinrent lui offrir à sa porte. Les vexations dont nous venons de parler n'ont commencé qu'au temps de Serajah al Dowlah. L'autorité de la Compagnie ayant sort augmenté, elle changea la maniere dont elle pourvoyoit à ses cargaisons & se servit des Gomasthas. Le même particulier que je viens de citer, a vu sous le Gouvernement de Serajah al Dowlah, plus de sept cents samilles de tisserands des environs de Jungulbarry, que ces vexations, qui ne faisoient alors que commencer, sorterent d'abandonner leurs pays & leurs professions. Les manusacturiers n'ont pas même la ressource de pouvoir demander justice au Nabab. Ce phantôme

de Prince est dans une dépendance entiere de la Compagnie, & il ne s'aviseroit pas de défendre ses sujets contre la tyrannie. Il arrive souvent que les tisserands, pour avoir osé vendre des marchandises qui leur appartenoient, & les Dallals & Pikars pour y avoir contribué, ou pour l'avoir souffert, sont saiss, emprisonnés, mis dans les fers, condamnés à des amendes énormes, fouettés & chasses d'une maniere ignominieuse de leur caste. Si les tisserans ne peuvent pas remplir les engagemens que les agens de la Compagnie leur ont imposés par force, on saist & on vend sur le champ leurs biens pour en tirer le profit que la Compagnie attendoit des travaux qu'il a été impossible à ces malheureux d'exécuter. Les nagaads ou dévideurs de soie crue, ont été si opprimés, qu'on en a vu plusieurs le couper les pouces pour n'être pas obligés à dévider la soie. Le Lord Clive pendant son Gouvernement, a traité cette derniere espece d'ouvriers avec une rigueur excessive; & dans la vue d'exporter en Angleterre une plus grande quantité de soie crue, il a violé d'une maniere atroce les loix les plus facrées de la fociété. On envoyoit ordinairement les Syapois de la Compagnie armés à Sydabab; ils enfonçoient les maisons des marchands Arméniens, qui de temps immémorial out fait une grande partie du commerce de la soie, & enlevoient les nagaads de leurs métiers pour les transporter dans les Factoreries Angloises. Nous venons de voir comment & par qui se fait l'achat des cargaisons de la Compagnie Angloise, ainsi que les commerces secrets de quelques négocians particuliers & des Compagnies étrangeres. Mais le monopole ne se borne pas à ce commerce; il a envahi celui des denrées du Rengale & de toutes les autres marchandifes d'exportation qui ne passent pas en Europe. Un petit nombre d'employés supérieurs de la Compagnie avec leurs Banians & favoris, exercent arbitrairement une autorité sans bornes sur les achats & ventes d'Inde en Inde, ainsi que sur les petits marchands Indiens qui vendent aux naturels du pays ce dont ils ont besoin pour leur subsistance & leur entretien. Le Gouvernement de Calcutta, loin de réprimer ces abus, qui me font d'aucun avantage à la Compagnie, n'a fait que les favoriser. Les ordres absurdes & contradictoires des Directeurs ont, en plusieurs occasions, confeille & applaudi à ces infames usurpations; soit qu'ils ne connussent pas le local, soit qu'ils connivassent aux procédés des employés, ou enfin soit que l'état de la Compagnie parût l'exiger.

Parmi les monopoles de toute espece qui se sont introduits dans le Bengale, il y en a deux sur-tout dont les sunestes essets ont contribué à la ruine du pays. L'un est celui du sel, du bétel & du tabac. L'autre est celui du coton, qu'on importe de Surate par mer. De la maniere dont on l'exerce, il tend à ruiner les manusactures de toiles de coton; & c'est l'ouvrage de l'ambition & de la sourberie de quelques membres du Conseil de Calcuta, qui vendent seuls les cotons qu'on tire de Surate & de Bombay. Ils gagnent à ce monopole environ vingt-cinq lacks de roupies, ou plus de trois

G2

cents mille livres sterling qu'ils partagent entre-eux. Les cotons qui ne coûtoient d'abord que seize ou dix-huit roupies le man (80 livres pesant) en ont coûté bientôt vingt-huit & trente. Malheureusement pour les intéressés, la récolte en fut très-abondante il y a quelques années dans le Bengale. Il s'ouvrit pour cette marchandise un nouveau canal de commerce; on en tiroit de l'intérieur du pays de très-grandes quantités qu'on faisoit descendre sur les rivieres de Jumma & du Gange, ce qui portoit préjudice aux monopoleurs & dérangeoit toute leur spéculation. Mais pour faciliter la vente de leurs cotons & prévenir l'entrée de celui qu'ils ne pouvoient pas vendre eux-mêmes, ils eurent recours à deux expédiens. Ils chargerent Mahomed Reza Khawn, (prétendu Député du Nabab, c'est-à-dire, un des valets de la Compagnie) de vendre & distribuer leur coton parmi les Zemindars: & enfin au nom du Nabab ils firent défendre l'introduction des cotons qui venoient de l'intérieur du Bengale. D'après ce plan assez habilement concerté, on envoya de Calcutta un grand nombre de balles de coton des monopoleurs à Mahomed Reza Khawn, qui s'acquitta fort adroitement de sa commission; & afin de pourvoir plus esficacement au commerce des monopoleurs, on établit sur les frontieres de la Province de Bahar un nouvel impôt extraordinaire de plus de trente pour cent sur tous les cotons qui viendroient du Haut-Pays : ce dernier moyen étoit en effet très-propre à empêcher qu'il n'en vint de-là dans le Bengale aucune balle.

Un autre monopole criant de très-grande importance, qui s'exerce publiquement, est celui des toiles de coton qu'on débite aux marchés de Bassora, Judda, Mocka, Bombay, Surate & Madrass. Parmi ces toiles, il y en a un très-grand nombre que la Compagnie n'exporte pas, & même sur lesquelles elle ne sait point de trasic. Cependant elle ne laisse pas, lorsqu'elle va acheter ses cargaisons, d'étendre ses vexations sur les manusactures

de ces toiles, sans qu'elle en retire aucun avantage.

La Compagnie a encore envahi le droit exclusif d'exportation pour les marchés de Bassora, Judda & Mocka, places que les commerçans de l'Inde regardoient comme les plus avantageuses de toutes celles qu'ils pouvoient fréquenter. Le Gouverneur & le Conseil de Calcutta y envoient pour leur propre compte des vaisseaux connus sous le nom de vaisseaux de fret, & ils prennent quelquesois à fret les marchandises des négocians particuliers. L'administration de cette branche de commerce est sous la direction d'un membre du Conseil, qui a pour cet esset un magasin qu'on appelle à Calcutta, magasin du fret. Lorsque la Compagnie expédie un de ces vaisseaux, personne, parmi le petit nombre de ceux qui peuvent acheter des marchandises, n'ose, sans la permission du Gouverneur & du Conseil, en faire partir un autre pour le même voyage. Si les particuliers obtiennent quelquesois cette permission, ils ne peuvent embarquer leurs marchandises sur ce vaisseau, qu'après que la charge de celui du Gouverneur & du Conseil est complettée. Il arrive, en conséquence de ce monopole, que les

marchandises des négocians particuliers, même des Européens, mais surtout des Arméniens, des Mogols & des Gentils, sont arrêtées sur les grands chemins, & conduites par force au magasin du fret. On dérange ainsi toutes les spéculations des entrepreneurs; on traverse tous leurs projets, & ils sont obligés souvent de soussir qu'on embarque leurs marchandises sur des vaisseaux qui leur sont suspects, & de les voir conduire dans des lieux où ils n'avoient pas envie d'aller. Par une suite de ces violences, ils ont manqué plusieurs fois leurs ventes, & essuyé des pertes; leurs marchandises ont été endommagées, & on a osé les décharger dans des ports auxquels ils ne vouloient point aborder. C'est ainsi qu'ont été ruinées plusieurs samilles d'Arméniens, mais sur-tout celles qui commerçoient dans la Perse & l'Arabie : il faut remarquer que les Arméniens sont originaires de Perse, & qu'ainsi ils ont souvent perdu leur fortune & leur bien pour avoir trafiqué dans leur propre pays.

Parmi les différens moyens qu'ont employés le Gouverneur & le Conseil de Calcutta pour s'affurer le monopole du Commerce intérieur du

Bengale, les suivans nous ont paru les plus dignes de remarque.

On a strictement désendu aux négocians d'envoyer, sans un Perwanak du Gouverneur de Calcutta, des Gomasthas dans l'intérieur du Pays, pour y acheter ou y accaparer des marchandises. Sans cette précaution, on entreprendroit en vain de faire des achats; le négociant auroit beau promettre qu'il paiera le double des impôts qu'exige le Gouvernement, le manusacturier ne s'aviseroit pas de faire avec lui des marchés. Lorsqu'on a obtenu un Perwanah, il est souvent très-inutile; & à moins qu'on ne soit protégé spécialement, il n'est gueres possible de s'en servir. Nous avons dit comment les Gomasthas de la Compagnie arrachent dans tout le Bengale aux tisserands & aux dallats des billets par lesquels ceux-ci s'engagent à livrer plus de marchandises qu'ils ne peuvent en manusacturer.

Voici un autre moyen qui a aussi-bien réussi que le premier. On a défendu à tous les Anglois de quitter Calcutta, ou de résider dans aucune Factorerie, ou dans quelque partie que ce soit de l'intérieur du Pays. Il saut observer que par un rafinement de tyrannie inconcevable, on a donné pour prétexte de cette prohibition, qu'ils y opprimoient les naturels, & on ose dire que la Compagnie voulant arrêter & prévenir ces abus, a cru devoir employer ces précautions. Quels que sussent les motifs de ce Réglement, il étoit très-savorable à l'établissement & à la prorogation des monopoles; il ensevelissoir pour jamais dans l'oubli bien des actions particulières qui se commettent dans l'intérieur du Pays, & qu'on a grand soin de tenir cachées. Cependant, lorsque les membres du Comité secret, qui avoient publié cet ordre, trouverent leur intérêt à s'en écarter, ils n'y manquerent pas. On sait que pour le commerce du sel, du bétel & du tabac, ils n'ont point balancé à établir des agens en dissérens endroits de l'intérieur du Pays.

Après ce que nous avons rapporté des vexations des Gomasshas noire, on ne peut supposer que les Employés Anglois les surpassent en méchanceté & en injustice; & il seroit également absurde de croire que la Compagnie Angloise, en leur désendant de résider dans l'intérieur du Pays, a voulu prévenir les crimes qu'ils commettoient envers les Indiens. Ce seroit admettre que les Gouverneurs d'un Pays croiroient devoir en écarter leurs compatriotes pour le rendre heureux, & qu'un Souverain despotique qui sait tout ce qui lui plaît, ne pourroit cependant pas prévenir de pareils désits ou punir les coupables lorsqu'ils leur arrive de tomber en faute dans ses propres domaines. Si donc l'on persiste à désendre la légalité de cette Ordonnance, si l'on soutient que les circonstances en exigeoient la publication de la part de la Compagnie ou du Gouverneur & du Conseil de Calcutta, on nous sorce à penser qu'ils ne sont pas en état de tenir les rênes du Gouvernement qu'ils administrent, ce qui ne leur seroit pas beaucoup d'honneur.

Si on considere cette désense sous un autre point de vue, on ne la trouvera pas moins absurde : elle rend la condition des Anglois, dans un Pays conquis par leur Nation, pire que celle des étrangers. Le Gouverneur & le Conseil les privent du droit de se transporter librement d'un lieu à un autre; servitude que par les Loix des Nations, ils n'auroient pas pu imposer aux François, aux Hollandois, aux Portugais, ou aux Danois, qui ont

des établissemens dans le Bengale.

La conduite de la Compagnie Hollandoise est bien différente; elle a adopté au Cap de Bonne-Espérance un système tout-à-sait contraire qui a eu les suites les plus avantageuses. Loin de désendre à ses compatriores d'habiter dans l'intérieur du Pays, elles les y engage au contraire par po-

litique le plus qu'il lui est possible.

Les Hollandois sont répandus dans le pays des Hottentots, jusqu'à plus de six cents milles de distance du principal établissement de la Compagnie. La police y est observée, & les Tribunaux de Justice n'y sont pas corrompus; ils ont encouragé l'agriculture & prosité sagement des inventions des artistes d'Europe: en employant tous ces moyens, leur Colonie sur ce rocher stérile est devenue si abondante en grains, bérail, vin & autres productions; elle est si florissante & si riche, qu'en la comparant avec celles de la Compagnie Angloise, on a lieu de saire des reproches à cette derniere.

Les Anglois ne se sont pas contentés de mettre des entraves & des restrictions au commerce dans les Provinces de Bengale, Bahar & Orixa: le Gouverneur & le Conseil de Calcutta, par autorité sans doute de la Cour des Directeurs, publierent le 18 Mai 1768 un Edit, qui désend non-seu-lement aux Employés de la Compagnie & aux marchands libres; mais à tous autres Européens qui sont sous la protection de la Compagnie, ainsi qu'aux Arméniens & Portugais & à leurs descendans, de saire aucua

commerce directement ni indirectement au-delà des trois Provinces susdites. La teneur de l'Edit portoit en même temps » que si quelqu'une des personnes dont on vient de parler entreprenoit de transporter des marn chandises au-delà des trois Provinces de Bengale, Bahar & Orixa, toures ces marchandises seroient saisses & conssquées, & les Gomasshas, qui conduiroient cette contrebande punis avec la plus grande sévérité. "Le Gouverneur & le Conseil alléguoient pour cette désense, » que les naturels du Pays, Musulmans & Indous doivent jouir des Privileges de ce sommerce."

Il n'est pas besoin de montrer à nos Lecteurs l'absurdité & l'injustice d'une pareille Ordonnance. Nous remarquerons seulement qu'elle a produit deux essets très-sunesses au commerce. Elle a empêché les progrès qu'auroit fait la vente des laines & autres marchandises de la Grande-Bretagne: enfin, elle a enlevé au commerce quelques - unes de ces branches, en diminuant les liaisons mercantiles qu'il est permis d'avoir avec les marchands de l'intérieur de l'Indostan.

On demandera d'abord à la Compagnie & au Gouverneur & Conseil de Calcutta, quel pouvoir ils ont de confisquer & de punir? De quel autorité ils menaçoient de priver de leurs droits naturels, les Arméniens & les Portugais établis dans le Bengale, dont les ancêtres sont natifs de ce pays, ainsi que les Musulmans & les Indous, puisque les Souverains des Provinces frontieres du Bengale y permettoient & encourageoient le commerce, & que même suivant les usages de l'Empire, ils n'auroient pas pû le désendre. On demandera encore à la Compagnie Angloise, quel but elle se proposoit en portant une prohibition que le Souverain légitime du pays n'auroit pas pû établir? Ces questions sont sont sort embarrassantes, & il ne paroît gueres possible d'y répondre. Il saut donc dire que des particuliers ont sait l'Edit par de vils motifs d'intérêt personnel; & cette conjecture paroît d'autant plus probable que ceux mêmes qui avoient publié l'Ordonnance de prohibition, ont continué d'avoir des Agens & des Gomassantes dans les domaines où elle désendoit de commercer.

Autrefois les marchands de toutes les parties de l'Asie intérieure & de la Tartarie venoient acheter des marchandises dans le Bengale, & en échange, ils ne donnoient gueres que de l'argent & des billets. Un grand nombre de commerçans de nations & de religions disserentes, tels que les Cachemiriens, les Multanois, les Patans, les Scheiks, les Sunnyassy, les Poggias & les Bettecas, se rassembloient en caravanes de plusieurs milliers pour s'y rendre chaque année. Cette branche de commerce étoit si florissante, qu'elle apportoit dans le Bengale plus d'argent qu'il n'y en venoit par mer d'Europe & des golses de Perse & d'Arabie. Ses vexations des Agens & Gomasshas de la Compagnie dans l'intérieur du pays, l'Edit que nous venons de rapporter, ont ensin éloigné les marchands étrangers; & les choses en sont venues au point que ce commerce avanta-

geux a pris une autre route, sans qu'on puisse espérer de lui faire jamais

reprendre l'ancienne.

de la Compagnie.

La Cour des Directeurs, le Gouverneur & le Conseil de Calcutta se sont si mal comportés; ils ont fait des Loix & des Ordonnances si injustes & si déraisonnables, qu'elles n'ont pas seulement porté atteinte à la prospérité du pays, mais aux véritables intérêts de la Compagnie Angloise. Pour en donner des exemples particuliers, nous pouvons citer leurs Ordonnances relativement au commerce du sel. Quelques-uns des actionnaires de la Compagnie connoissant mal ce commerce, l'ont représenté comme nuisible; ils devoient se contenter d'en blâmer les abus, puisqu'en lui-même il est avantageux. Cependant la Cour des Directeurs dans ses Lettres au Bengale, du 8 Février 1764 & du 19 du même mois 1766, désendit absolument ce commerce de sel à tous les Européens (qui résident dans le Bengale sous leur protection) quoiqu'ils s'offrissent à payer comme les naturels du Pays, les impôts alors établis. Ces Lettres leur interdisoient encore le commerce » des marchandises qui ne sont pas d'exportations ou » d'importations."

Le Bengale ne produit du sel que dans les cantons qui sont arrosés par la marée, c'est-à-dire, jusqu'à une distance d'environ soixante milles audessus de la Baye. On fabrique le sel en faisant bouillir la saumure siltrée à travers une terre préparée pour cela. Les procédés qu'on emploie dans cette opération, sont très - distérens de ceux qui se pratiquent en Europe ou dans les autres parties de l'Inde. Les terres ainsi arrosées, sont situées au sud de Calcutta, le long de la Baye, depuis Chittigong jusqu'à Balassor. Elles renserment les Provinces de Midnipore & de Burdwan, les Pergunnahs de Jessore, Roymungul & quelques autres qui dépendent d'Hougly. La plupart de ces terres ne produisent que du sel, & les habitans n'ont pas d'autre revenu; mais le commerce particulier de cette denrée est si peu sûr, les ordonnances du Conseil de Calcutta relativement au sel sont si contradictoires & si peu stables, qu'aucun des naturels du pays n'ose en fabriquer, à moins qu'il ne soit associé ou sous la protection de quelque employé qui ait de l'influence & du pouvoir au service

Puisque telle est la situation du pays, la Compagnie devroit encourager, sans restriction, tous les habitans de l'Inde à fabriquer du sel en payant les droits établis sur cette denrée. Ces précautions mettroient peut-être les Européens en état de contre-balancer l'esprit monopoleur de ses employés supérieurs, & produiroient d'ailleurs des essets très - avantageux. On augmenteroit par-là les revenus des Pergunnahs de sel, & l'on diminueroit le prix d'une denrée si nécessaire à la vie. Il est très - étonnant qu'une Société de Négocians, telle que la Compagnie Angloise, ait pensé à interdire la liberté du commerce suivant les usages établis dans un pays comme le Bengale, lorsque la prospérité de ses affaires dépend de cette

liberté

liberté. Toutes les prohibitions que fait une Compagnie & des particuliers en faveur de quelques autres, toutes les permissions de commerce libre qu'on accorde sur quelques marchandises, en mettant par partialité des restrictions sur le reste, tendent naturellement à établir les monopoles les plus pernicieux. Mais lorsqu'on fait défense de commercer à des personnes qui dans un pays éloigné gouvernent des esclaves dont ils disposent à leur gré, ces prohibitions ne sont qu'illusoires & ne peuvent jamais qu'éblouir l'aveugle multitude. Il seroit aussi inutile d'attendre des employés de la Compagnie qu'ils exécuteront ces loix, qu'il est peu politique de les établir. D'ailleurs, dans le cas que nous examinons ici, elles couvrent de honte la Compagnie, puisqu'avant d'avoir envahi le Bengale, le plus méchant ou le plus foible des anciens Nababs n'y interdisoit aux Européens aucune branche de commerce, tant qu'ils payoient les impôts & qu'ils se conformoient aux coutumes du pays. Ces ordonnances sont encore contraires à celles qu'établirent anciennement les premieres Cours des Directeurs. Elles permettoient dans l'Inde un commerce libre, pourvu qu'on payât les droits établis, & elles cherchoient seulement à empêcher que les particuliers ne profitassent des firmans & des dustucks de la Compagnie pour se meure à l'abri des impôts; & réellement la Compagnie n'a pas droit de pousser plus loin ses prétentions. La défense qu'elle à faite à ses employés de commercer sur les articles qui ne sont pas d'importation ni d'exportation, est une distinction subtile que les Directeurs actuels peuvent seuls expliquer. Nous osons affirmer qu'il n'est point dans le Bengale d'article de commerce qui ne soit d'importation ou d'exportation; le sel même est importé continuellement des Pergannahs Marattes des environs de Ballafor & de Cattack, de la côte de Coromandel & de Perse.

Les ordres de la Cour des Directeurs, relativement aux passe-ports, ont été aussi variables & aussi contradictoires; tantôt elle ordonnoit d'en accorder indisséremment à tous les employés qui seroient patentés; d'autres sois elle ne permettoit d'en donner qu'à ceux qui occupoient un emploi au-dessus de celui d'écrivain. Elle vouloit dans un tems qu'on en accordât aux marchands libres; mais bientôt elle révoquoit cette permission. Ensin elle s'est comportée dans toutes les circonstances suivant les lumieres plus ou moins étendues des Directeurs qui la conduisent.

Le commerce des particuliers de l'Inde sera toujours avantageux à la Compagnie, & ne pourra jamais faire tort au commerce exclusif de l'Europe, qu'elle s'est approprié. Cependant quelques personnes afin de cacher leurs monopoles, l'ony dénoncé à la Compagnie Angloise, comme lui étant très-pernicieux.

Parmi le grand nombre d'injustices criantes qui se commettent dans le Bengale & les Provinces adjacentes, nous pouvons compter les monnoies falsifiées qu'on y a frappées les années dernieres sans égard pour les loix, Tome VIII.

La Compagnie Angloise est autorisée par sa Chartre à fabriquer dans ses principaux établissemens les monnoies de l'Inde, pourvu toutesois qu'elle en obtienne la permission des Souverains du pays, & que ces monnoies soient égales pour le titre & le poids à celles qui servent de modeles dans les dissérentes Provinces du Bengale.

Il y a dans l'Inde beaucoup d'especes d'or & d'argent, qui ne sont recues qu'au prix de leur valeur intrinseque. Les monnoies qui servent de modeles sont appellées siccas. Les roupies d'or ou d'argent qu'on nomme mohurs, ne sont évaluées que suivant leur titre, d'après le rapport qui est établi entre l'or & l'argent. Les Banquiers commettent beaucoup d'in-

justices dans le change de ces monnoies.

Les mohurs d'or qu'on fabriqua en 1765 à Calcutta, sous les auspices du Lord Clive & de son Comité, devoient, par leur ordonnance, être reçues pour la valeur de 14 siccas ou d'environ 16½ de roupies courantes. Leur circulation à ce taux ne pur pas devenir générale; de maniere qu'elles occasionnerent de grands embarras dans le commerce, & des pertes considérables à ceux dans les mains de qui elles se trouvoient. La monnoie de Calcutta avoit augmenté le rapport de l'or à l'argent, & elle vouloit saire recevoir ces mohurs d'or à 8 pour cent au-dessus des monnoies d'or du pays du même titre & du même poids.

La Compagnie & le Public ressentirent bientôt les essets pernicieux de cette injustice, & il n'y eut que les Agioteurs à qui elle procura du prossit. Ce surhaussement de la valeur de l'or contribua si essicacement à faire sortir l'argent des Provinces du Bengale, que le Gouverneur & le Conseil de Calcutta écrivirent en Angleterre le 3 Février 1768 aux Directeurs, qu'il étoit difficile de trouver de l'argent, qu'à peine seroit-il possible de pouvoir changer 100 mohurs d'or. Le 22 du même mois, ils leur recommanderent » de trouver quelqu'autre moyen d'envoyer de » l'argent à la Chine, que le Bengale étoit désormais incapable d'en » fournir «.

Comme on n'avoit pas de roupies d'argent, on sut obligé dans le même-temps d'envoyer du Bengale à Madrass des mohurs d'or pour satisfaire aux besoins les plus pressans de l'établissement, quoiqu'on sçut trèsbien qu'on feroit une perte considérable sur cette monnoie. Effectivement on écrivit par la suite aux Directeurs de la Compagnie, qu'elle avoit perdu 13 pour cent sur les remises de ces mohurs d'or, & que les paiemens en roupies d'argent auroient été bien plus savorables, si l'on avoit pû en trouver.

Le Gouverneur & Conseil de Calcutta reconnurent publiquement qu'en fabriquant cette monnoie d'or, ils s'étoient fort trompés dans leurs vues, & qu'avec toute leur influence, ils n'avoient pû la faire passer dans aucune Province; » tant les naturels du pays, disoient-ils, sont attachés aux ansciennes especes « : ils auroient pû dire avec plus de vérité; » que le

» peuple étoit assez sage pour ne pas soustrir qu'on le trompat d'une ma-

» niere si grossiere. «

Des avis plus récens nous apprennent qu'on a fait un grand commerce à Calcutta des mohurs d'or, & qu'elles ont souffert un escompte d'au moins onze pour cent. Ce sont les Banians eux-mêmes de quelques employés supérieurs de la Compagnie, qui par le moyen de leurs changeurs avoient la direction de cet agiotage. Il faut remarquer que le Gouverneur de la Compagnie faisoit passer ses mohurs d'or au prix qu'elle y avoit fixé en les fabriquant, & que lorsqu'elle les recevoit ensuite, elle escomptoit onze pour cent. C'est ainsi que suivant en tout ses avantages, elle commettoit des injustices en donnant ou en recevant des monnoies, qui d'ailleurs n'avoient de cours que dans le district de Calcutta. Ceux qui avoient des paiemens à faire hors de ce département, étoient obligés de changer leurs mohurs en payant un fort grand escompte. Ces monnoies falsifiées tomberent enfin tellement en discrédit, même à Calcutta, que la Cour du Maire ayant ordonné qu'on en vendît sur la place une certaine quantité, chaque mohur ne produisit que 10½ de roupies courantes; & si le propriétaire les avoit reçues au prix fixé par la monnoie, il perdoit trente-huit pour cent.

Quant aux roupies d'argent, il y en a de différente valeur dans les différentes parties de l'Inde. Les Arcots sont de toutes ces roupies, celles

dont la valeur est la plus basse. (a)

Parmi le grand nombre de monnoies falssiées qui se sont introduites dans les dissérents districts du Bengale, depuis la subversion de l'Empire, il y en a une appellée roupie viziery, dont la valeur est de dix pour cent au-dessous de celle des Arcots.

Cette espece de roupie sut sabriquée, il n'y a que quelques années, par un Nabab qui s'appelloit lui-même Vizir de l'Empire. Se trouvant embarrassé pour payer ses troupes, il eut recours à l'expédient de cette monnoie salssisée qui a pris de lui le nom de roupie viziery: cette pratique n'a été que trop suivie dans la suite par ceux qui avoient assez peu de

conscience pour acquérir des richesses par de pareils procédés.

Il faut sur-tout compter les substituts & les employés de la Compagnie, au nombre de ceux qui ont commis cette friponnerie. On a vu des Banians de quelques Officiers, devenir Directeurs des monnoies à Benarès & Hlahabad, & y fabriquer sous les yeux du Grand-Mogol des vizieries, qu'on donnoit en paiement aux pauvres soldats, tandis qu'ils auroient du recevoir de bonnes arcots. On les a même fait recevoir au Grand-Mogol en paiement de sa pension; & malgré son titre de Roi du monde, il a

<sup>(</sup>a) A présent on en fabrique autant à Calcutta que dans la Province d'Arcot.

été obligé d'exercer sa patience impériale, & de souffrir cette injure sans

se venger.

tier & leur pays.

En concevant que la Compagnie Angloise, depuis qu'elle est souveraine du Bengale, a le droit d'y fabriquer des monnoies, il n'en est pas moins vrai que lorsqu'elle en a fabriqué contre la Loi, puisqu'elles n'étoient pas du titre & du poids de celles qui servoient de modele dans le pays, lorsqu'elle a acquitté les dettes du Gouvernement avec ces monnoies falsisées en les faisant passer à une valeur plus haute que celle qu'elles avoient réellement, si elle ne s'est pas rendue coupable de haute trahison, elle a au moins commis une sorsaiture. Le Gouvernement doit examiner sa conduite & prévenir ses malversations pour l'avenir.

D'après tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, on peut affirmer avec vérité, que les monopoles & les réglemens abusifs établis dans le Bengale par la Compagnie Angloise, que les injustices & la tyrannie des Directeurs & des employés accélerent la décadence des manusactures, que la mauvaise administration des Nababs usurpateurs & les déprédations des Marattes avoient commencée. On les a vues décliner sensiblement les années dernieres. Les toiles y sont beaucoup moins belles qu'autrefois, & elles augmentent pourtant de prix, & un grand nombre de fabricans, accablés par des vexations sans exemple, ont été obligés de quitter leur mé-

En récapitulant les faits que nous avons cités, il est prouvé qu'on ne permet pas aux marchands de l'intérieur de l'Asie d'avoir aucune liaison de commerce avec le Bengale, & qu'en général les habitans des Provinces y sont dans le fait privés de presque tout commerce par les monopoles des employés de la Compagnie. Dans cet état de choses, quel est le pays de commerce qui pourroit être florissant? & lorsqu'on veut rendre raison du discrédit de la Compagnie & de ses essets, de la rareté des especes courantes dans le Bengale, doit-on être fort embarrassé? Nous ferons remarquer que, quoique d'autres causes aient donné naissance à cette rareté d'especes, tels que l'enlévement des trésors sortis des Provinces lors de la fuite du Nabab Cossim Alli Khawn, les exportations à la Chine & dans les autres parties de l'Inde, les importations d'Europe qui ont été suspendues, l'introduction à Calcutta des monnoies d'or falsissées dont nous avons parlé tout-à-l'heure, cependant l'obstruction des canaux du commerce & l'oppression de la partie industrieuse des natifs ont perpétué le

mal sans interruption.

Tant qu'on permettra à la Compagnie & à ses employés de commettre des violences de toute espece dans le Bengale, d'exercer des monopoles tyranniques, non-seulement sur les manufactures, mais sur tous les fabricans du pays, d'en écarter les richesses que le commerce d'Asie y amenoit autresois, de prévenir la concurrence des autres Nations Européennes, par tous les moyens qu'ils peuvent pratiquer en sûreté, c'est-à-dire, pri-

ver le Bengale de la seule source de richesse qui lui reste, il est évident qu'on aura bientôt ruiné entiérement ces précieuses contrées, sur-tout si la Compagnie Angloise en tire d'ailleurs chaque année des sommes immen-

ses pour la Chine, Madrass, & Bombay.

Ces circonstances devroient exciter l'attention des propriétaires des sonds de la Compagnie, ainsi que du Gouvernement qui croit aveuglément que tant que le Gange arrosera le Bengale, ses habitans n'abandonneront pas le pays. Le Gange est aussi révéré & même davantage au nord du Bengale & de Bahar que dans ces Provinces; & les Indous qui ne sont d'ailleurs qu'une partie des sujets de la Compagnie, peuvent également y suivre les Loix de Brahma, leur Législateur. D'ailleurs l'expérience démontre la fausseté de cette assertion.

Je soutiens donc que la Compagnie ne doit point établir des monopoles dans le Bengale, ni favoriser ceux de ses employés. Il est de son intérêt d'administrer la justice & diriger le commerce, de maniere à contribuer à la prospérité du pays. Telle est la seule politique qu'on puisse adopter sagement; si on la néglige, le Bengale, malgré ses ressources naturelles, loin d'être prositable à la Compagnie & à la Nation qui le possé-

dent, leur deviendra bientôt nuisible & à charge.

Tout ce que j'ai avancé est si évident, que lorsqu'on examinera de plus près ces malversations, les Directeurs forcés par la vérité, n'auront pas l'audace de les nier. Si plusieurs d'entre eux ont ignoré long-temps les esfetts qui résulteroient de leurs sausses, il saut avouer qu'ils étoient incapables de remplir l'emploi qu'on leur avoit confié; si au contraire ils les connoissoient, si instruits des maux qu'ils causoient dans le Bengale par leurs réglemens, ils ont pourtant négligé d'y remédier, alors ils ont prouvé

qu'ils étoient indignes de la confiance du public.

Il n'est pas aisé de prévoir quels salutaires remedes emploiera la sagesse des Directeurs pour guérir les maux actuels & prévenir ceux qui pour-roient arriver dans la suite; mais malgré les clameurs des Actionnaires de la Compagnie, & de ceux qui sont intéressés dans ses affaires, tout bon patriote devroit désirer sincérement que le Gouvernement recherche avec très-grand soin, pendant qu'il en est encore temps, la maniere de conserver & d'améliorer ces domaines d'Asie. Le Bengale est dans un état de crise qui ne peut pas durer; si l'on dissére encore l'application des remedes, ils seront désormais inutiles.

Après cette ample analyse de l'ouvrage de M. Bolts, & le détail des inculpations graves qu'il fait à la Compagnie, il est à propos de donner, en peu de mots, le résumé des résolutions du Parlement d'Angleterre sur

cet objet, dont il a commencé à prendre connoissance.

Immédiatement après la conquête du Bengale, le Gouvernement fit quelques tentatives pour se mêler des affaires de la Compagnie; mais il reconnut bientôt qu'il ne le pouvoit pas sans blesser la propriété des par-

ticuliers; & comme on vouloit d'ailleurs persuader à l'Europe & à l'Asse que les Nababs du Bengale étoient encore souverains de ce pays, il renonça d'abord à ses prétentions. Le Ministere cherchoit cependant à s'approprier ces Domaines, ou du moins à en partager les revenus; & on menaça la Compagnie de lui ôter ses privileges, parce qu'en faisant des conquêtes, elle avoit outrepassé les bornes du pouvoir que lui accordoit la Chartre. Deux ans après l'acquisition du Dewanée, elle sut en état de payer à ses Actionnaires un dividende de 600 pour cent, & le Chancelier de l'Echiquier ordonna aux Directeurs de ne pas l'augmenter avant les délibérations du Parlement. Le Parlement se vit alors contraint de prononcer, & on exigea de la Compagnie une somme annuelle d'environ neuf millions tournois.

Les dépenses de la guerre & les frais d'administration absorberent bientôt une partie des revenus, & depuis l'époque dont on vient de parler, les dividendes des Actionnaires ont diminué sans interruption. Le désordre des affaires de la Compagnie éclata, & le bruit des oppressions qu'elle exerçoit dans le Bengale, parvint jusqu'en Angleterre. Enfin il se trouva en 1772 un homme qui avoit été dans l'Inde le témoin de ses cruautés, & qui eut le courage de les dévoiler à la Nation. Son ouvrage sit une grande impression, & le Parlement prit la résolution d'examiner avec soin l'état de la Compagnie & les abus de son administration.

Les premieres découvertes du Comité ne furent pas en faveur de la Compagnie. Les Directeurs ont en vain renouvellé leurs anciennes plaintes; en vain ils ont prétendu que la Compagnie peut seule prendre connoissance de se affaires, que les Chartres sont formelles là-dessus, & que sans ensreindre les Loix, il n'est pas permis d'en agir autrement. Le Comité a continué ses opérations, & ses rapports ont justifié les accusations

de Mr. Bolts.

Il a déclaré publiquement à la Chambre des Communes, que les Agens de la Compagnie dans l'Inde contreviennent formellement aux ordres des Directeurs; que chaque année les Employés supérieurs levent sur les Naturels du Pays un impôt extraordinaire de plus de vingt-deux millions, que les Gouverneurs s'approprient la plus grande partie de cette somme; que cet impôt a été perçu pendant cinq ans, sans qu'on en ait rien sçu en Angleterre; que les Tribunaux de Justice sont corrompus, & que le Bengale est en proie aux monopoles & aux vexations.

Sur ces entrefaites, la Compagnie s'est trouvée hors d'état de donner au Gouvernement les neuf millions qu'il en exigeoit. Le Parlement l'a dispensée de les payer davantage; & pour venir à son secours, il a décidé que les revenus territoriaux resteroient entre les mains des Actionnaires pendant six ans; que le Gouvernement lui prêteroit 31 millions; que dans l'intervalle de six années la Compagnie pourroit d'abord accorder aux Actionnaires un dividende de six pour cent jusqu'au remboursement de 31

millions, ensuite 7, & enfin 8 pour cent des qu'elle auroit réduit à 33 millions ses dettes qui consistent en obligations autorisées; qu'alors elle auroit le quart des revenus territoriaux, & que le Gouvernement jouiroit du reste.

Pour lever les trente-un millions qu'on prêtera à la Compagnie, les Chambres des Communes & des Pairs ont autorisé le Roi à emprunter cette somme par des billets d'Echiquier affectés sur des sonds qui seront appliqués au paiement du principal & des intérêts de ces billets; & si ces sonds ne suffisent pas, pour les éteindre entiérement avant le 6 Avril 1779, ces billets seront affectés sur les subsides qu'on accordera pour l'année 1779, & alors ils seront échangés & remis au paiement de la maniere dont ceux de l'Echiquier l'ont été jusqu'à ce jour.

Le Parlement cherchoit en outre les moyens de supprimer quelques-uns des abus révoltans qui se sont glissés dans l'exploitation du commerce, la perception des revenus du Bengale, & que Mr. Bolts peint avec tant de force, lorsque cette discussion a été interrompue par les prétentions des

Colonies d'Amérique.

Voici l'état actuel de la Compagnie Angloise. Les mesures que l'administration a prises, lui ôtent la souveraineté qu'elle exerçoit dans l'Inde, & on est persuadé que sa Chartre ne sera point renouvellée à son expiration. En rassemblant d'un côté ses dettes & de l'autre la valeur de ses établissemens, de ses marchandises, de ses essets & de l'argent qui est dans son trésor, elle a fait une perte de plus de six millions sur son son capital, & les Actionnaires ne pourroient pas aujourd'hui retrouver leur mise.

Tels sont les défauts de sa constitution, qu'elle s'appauvrit par les mêmes moyens qui enrichiroient tout autre Souverain. Quoiqu'elle ait envahi une contrée habitée par des peuples qui n'ont point de terres en propriété; les impôts, les déprédations, les revenus de l'Etat & les profits de ses monopoles n'ont pu retarder sa ruine; & cette Compagnie, la plus opulente de celles de l'Europe avant ses conquêtes, a perdu sa supériorité depuis qu'elle est devenue la Puissance législative, exécutrice, judiciaire,

fiscale & militaire du Bengale.

Des Auteurs respectables ont conseillé au Gouvernement d'Angleterre de donner aux Indous la propriété de leurs terres. Cette grande entre-prise est digne d'une Nation qui connoît si bien tous les droits de l'homme. On peut lui présenter d'ailleurs des motifs d'intérêts; elle affermiroit sa puissance dans l'Inde; elle affureroit sa conquête; elle augmenteroit ses richesses, & elle rendroit au commerce une partie des trésors de l'Europe & de l'Amérique, qui restent ensouis dans le Bengale. Malgré tant d'avantages, il est aisé de prévoir que ce beau projet ne s'exécutera point; & ici, comme dans plusieurs autres cas, il est permis de contester la maxime de Bacon: Il ne faut désespérer de rien.

On diroit que l'esprit de tyrannie est naturel aux hommes. Ceux qui se révoltent contre le joug ne rougissent pas de l'imposer aux autres. Ces siers Anglois, si jaloux de leur liberté, qui sont de continuels essorts pour soutenir leur constitution contre les entreprises du pouvoir arbitraire, veulent asservir leurs Colonies d'Amérique, & soussent que des marchands oppriment impunément & leurs compatriotes & les Indous.

### BENGUELA ou BANKELLA, Royaume d'Afrique.

E Royaume d'Afrique est situé entre les dix degrés trente minutes de latitude du sud, & entre quarante degrés de longitude orientale; on lui suppose cinq cents dix milles de longueur d'orient en occident, & trois cents soixante de largeur du midi au septentrion. Il a pour bornes au sud, le Royaume de Mataman, au nord celui d'Angola; à l'est la riviere Kuneni & la mer à l'occident. La baie des vaches fait le centre de cette côte, où plusieurs petits Rois, tributaires de celui d'Angola, exercent une domination tyrannique dans une étendue de deux cents vingt milles : les montagnes les plus célébres sont les montagnes froides, qui prennent le nom de montagnes de neige, à mesure qu'elles approchent de la Ligne. Les principales rivieres, sont le Congo, la Morena, Katonbella, Nika qui traverse tout le Royaume, les sleuves les plus larges, sont le Guboroto & le Kuneni.

L'air qu'on respire dans ce Royaume est meurtrier. Sa qualité pestilentielle se communique à toutes les productions, que la nature destine à la nourriture de l'homme. L'étranger n'y aborde pas impunément; il est en proie aux maladies qui souvent sont mortelles. Les navigateurs ont la précaution de ne point descendre sur le rivage, sur-tout pour y puiser de l'eau, qui, à sa couleur sale & bourbeuse, décele qu'elle doit être malsaisante, Cette malignité de l'air fait particuliérement sentir ses ravages aux blancs, qui, à leur teint pâle & à leur débilité, semblent être autant de spectres ambulans. Leur voix foible expire fur leurs levres, & leur respiration entrecoupée ressemble à des soupirs & à des sanglots, La baie des vaches n'est pas d'une grande étendue. Mais les vaisseaux de toutes les Nations y sont attirés par la sûreté de sa rade. Le sol fertile offre aux navigateurs toutes sortes de provisions. On y trouve plusieurs mines d'argent, que l'inertie des habitans rend inutiles. Les Européens ont dédaigné pendant long-temps d'y former des établissemens. Les Portugais ont été les premiers qui y ont bâti une ville, nommée St. Philippe de Benguela. Quoique celui qui est chargé de l'administration de leurs affaires, soit décoré du titre fastueux de Gouverneur, cette ville sans dépendance, n'a pas deux cents blancs pour habitans.

Ces

Ces Africains n'ont ni législation ni mœurs. L'état d'indépendance où ils vivent, n'est point l'ouvrage du sentiment généreux de la liberté naturelle, qui rend tous les hommes égaux; comme ils n'ont point d'idée de la subordination, le commandement leur seroit aussi pénible, que l'obéissance. Des hommes qui ne sont retenus par aucun frein, doivent inspirer peu de confiance pour le commerce : mais ils sont si simples & si pusillanimes, qu'un Européan s'avance au milieu d'eux pour acheter des troupeaux de vaches, qu'on lui donne pour des coliers de verre bleu, ou pour une autre bagatelle qu'il offre en échange, sans crainte d'essuyer un refus. Ces coliers ont un air de magnificence qui flatte leur vanité imbécille, & qui releve la simplicité des peaux de bêtes qu'ils portent à leur ceinture. Un peuple aussi lâche ne peut avoir fait de grands progrès dans la science militaire; ils ont pour armes des arcs & des dards de fer, dont ils ne se servent avec avantage que contre leurs femblables. Ils n'ont aucun fentiment de la pudeur, qui met un voile sur les voluptés pour en prévenir la satiété & le dégoût. Sans distinction pour le sexe, ils ne suivent qu'un appétit brutal qu'ils prennent pour le plaisir, & ils prodiguent leurs caresses à des hommes vêtus d'habits de femmes pour favoriser l'illusion; les femmes se félicitent de leur parure, lorsqu'elles se contemplent avec des coliers du poid de quinze livres. & des braffelets du même métal qui leur couvrent la moitié du bras : elles portent à leur ceinture une piece d'étoffe d'écorce d'arbres, qui n'est ni tissue ni filée. & celles qui donnent dans le luxe ont sous les genoux des cercles de cuivre, qui leur descendent jusqu'au molet. Leurs mines seroient une grande source de richesse, fi plus laborieux ils faisoient de leur produit un objet de commerce; mais Ils n'en tirent que ce qui leur est nécessaire pour leur parure : on voit dans leurs villes des figures d'hommes de la hauteur de douze pieds, appuyés sur des dents d'éléphant, qui sont couverts des crânes des ennemis de la Nation : ce sont des idoles à qui leurs adorateurs sont des libations de sang de bouc & de vin de palmier. Les maisons des particuliers semblent être autant de ruches, dont l'intérieur est orné de belles nattes; les étrangers doivent être dans une perpétuelle défiance des femmes, qui d'inrelligence avec leurs maris, font un vil trafic de leur corps. Ces sirenes, par leurs caresses artificieuses, attirent les Européans dans leurs maisons, où le mari complice de la semme impudique, prend droit de les dépouiller. & même de les réduire à la condition d'esclave. Les coquilles nommées mesangas qui leur servent de parure, suppléent aussi à l'or & à l'argent monnoyé, dont l'usage est inconnu. Les mœurs, la religion & les coutumes, sont les mêmes que dans les Royaumes de Congo & d'Angola. La guerre qu'on fait aux bêtes de proie est fort destructive, & devroit en exterminer l'espece. Le Gouverneur fait assembler les habitans, qui, par leur voix & le bruit des tambours, font retentir les plaines & les bois. L'animal à demi vaincu par la crainte, n'oppose qu'une foible résistance au Tome VIII.

maturité de raison au-dessus de son âge. Sa grande pénétration & son habileté dans les affaires le firent nommer à la Nonciature de Flandres à l'age de vingt-neuf ans. Sa conduite pendant sa résidence à la Cour de Bruxelles ne fit qu'augmenter l'estime qu'on avoit de ses talens & de sa profonde pénétration. A peine fut-il de retour à Rome que le Pape l'envoya en France avec la même qualité qu'il avoit si bien remplie à la Cour de Bruxelles. Cette nomination arriva dans une conjoncture affez critique. les affaires de la France étant alors dans un état peu florissant. Cependant la sage conduite du nouveau Nonce sut si agréable aux deux Cours, que Paul V lui envoya le Chapeau de Cardinal le 28 Janvier 1621, quelque temps avant la mort de ce Pape. Bentivoglio avoit alors 42 ans. Le Roi Louis XIII & toute sa Cour le séliciterent de cette Promotion: A son retour à Rome, il y reçut les honneurs dus à son mérite, il passa honorablement le reste de ses jours dans cette Capitale. Il y avoit tellement gagné l'estime & l'affection de tout le monde, qu'à la mort d'Urbain VIII, le 29 Juillet 1644, il fut désigné son successeur par la voix publique. Mais les embarras & les cabales du Conclave l'ayant empêché de prendre aucun repos pendant onze jours & onze nuits, il fut saisi d'une fievre dont il mourut après quelques semaines de maladie, le septieme jour de Septembre de la même année 1644, à l'age de soixante-cinq ans.

Ce fut pendant sa Nonciature en Flandres & en France qu'il écrivit son Histoire célèbre des Guerres de Flandres, qui l'a sait comparer aux Historiens de l'Antiquité; ses Lettres qui peuvent servir de modele; ses Mémoires également estimés. Un style pur & aisé, une narration vive & soutenue, une prosonde connossisance de la politique & du cœur humain, caractérisent ses écrits. C'est donumage qu'il n'ait pas toujours été en garde contre un zele trop vif pour l'autorité ultramontaine, & un trop grand at-

tachement pour les Espagnols.

## BEOTIE, ( ancienne Province de la Grece. )

A Béotie étoit située entre l'Attique, la Locride & la Phocide. La stérilité du sol étoit réparée par les avantages de sa position entre trois mers, où des ports creusés par la nature, auroient pû ouvrir les sources du commerce d'Egypte & de l'Italie. Quelques anciens Géographes renferment l'Eubée dans la Béotie, dont elle n'est en esset séparée que par un canal sort étroit. Ses premiers habitans surent les Aones & les Temnices, race de brigands, qui subsistoient du produit de leurs incursions sur les terres de leurs voisins qui les exterminerent, ou peut-être les contraignirent de chercher de nouvelles habitations. Les Leleges & les Hyantes étoient les maîtres de cette Contrée, lorsque Cadmus y aborda d'Egypte à la

tête d'une Colonie de Phéniciens. Ces Etrangers adoucirent les mœurs de ce Peuples Sauvages; & ce fut en les dépouillant de leur férocité que Cadmus fut les façonner à l'obéissance; il leur apprit à rougir de leurs brigandages, & à vivre des productions de leurs champs. Le droit de propriété inspira l'amour des Loix, dont le soutien pouvoit seul assurer à chacun ses possessions. Cadmus, que la reconnoissance publique plaça sur le trône, élevaune citadelle qui, de son nom sut appellée Cadmée, & après avoir régné avec gloire, il transsmit son sceptre à ses descendans.

Tout Peuple qui se glorisse d'avoir des Dieux pour sondateurs, ne débite que des chimeres sur son origine; & en voulant s'ennoblir, il se dégrade par une orgueilleuse crédulité. La Béotie, dans les temps fabuleux, compra soixante Rois, dont l'Histoire a été désigurée par les mensonges des Poëtes. On rapporte qu'Amphion, appuyé de Zeutus, s'empara de Thébes, dont il sit la capitale de son nouvel Empire; & depuis cette époque, les Béotiens sur rent appellés Thébains par le reste de la Grece. Je n'entreprendrai pas de tirer tous ces Rois de l'oubli. Les noms d'un Polydore, d'un Labda-

cus, d'un Lycas, &c. ne donnent que des sons sans idée.

Après la mort de Xantas, la Royauté sut abolie; on ignore quelles surent les causes de cette révolution. L'Histoire ne nous a pas révélé pourquoi ni comment les Thébains, accoutumés à déisser leurs Rois, adopterent, par un enthousiasme subit, la sorme du Gouvernement démocratique. Peut-être que l'exemple de leurs voisins, qui n'obéissoient qu'à leurs Loix, leur apprit à rougir de ramper sous des maîtres: ou peut-être que les Rois, abusant de leur pouvoir, sorcerent leurs Sujets à devenir rebelles. It ne saut qu'un tyran, pour saire oublier les biensaits de vingt Rois

Citoyens. La Législation des Thébains devoit être bien imparfaite, puisqu'aucunes de leurs institutions ne sont parvenues jusqu'à nous. Les Savans ont confacré de stériles veilles pour en découvrir quelques vestiges. Habitans d'une terre ingrate où des montagnes arides dominoient fur des plaines fangeuses, ils respiroient un air épais qui les condamnoit à languir dans un éternel affoupiffement. Leur pesanteur stupide les rendoit insensibles à tous les Arts de luxe & d'agrément. Les Grecs délignoient un homme mal organisé par le nom humiliant de Béotien. Le fol le plus rebelle produit quelquefois de beaux fruits. La Thrace barbare vit naître dans son sein un Démocrite. un Protagore, un Anaxarque, un Hecatée. La Béotie, si décriée par la trempe des esprits de ses habitans, produisit quelques grands Philosophes & quelques Poëtes célébres. Parmi ces derniers, on remarque Pindare, dont les Poésies ont une liberté si naturelle & des images si nobles, qu'il femble que c'est la seule force du génie qui les a produites, & que le fublime, comme dit Longin, naît avec lui. Platon lui trouvoit quelque chose au-dessus de l'homme. Ce sur par ses ditirambes que nous avons perdus, qu'il établit sa réputation. On lui reproche la longueur de ses digressions, qui semblent être autant d'écarts, qui sont oublier le sujet qu'il traite. Nous n'avons de lui que ses Odes qui, malgré ce désaut, justissent

les éloges qu'on lui a donnés.

L'administration des Thébains fut toujours orageuse, parce qu'elle étoit consiée à une multitude ignorante que l'animosité des sactions aveugloit sur les intérêts publics. La pauvreté de ce Peuple sur son plus serme rampart contre les attentats des ambitieux qui ne voioient que des marais & des rochers à conquérir; ainsi les Béotiens vécurent libres & sans guerre au milieu des Nations belliqueuses qui les méprisoient trop, pour ambitionner de les avoir pour sujets ou pour alliés, & même pour esclaves. Cette sécurité que leur inspiroit l'indissérence de leurs voisins, leur sit négliger l'art de la guerre. Familiarisés avec leur pauvreté, & protégés par elle, ils n'éprouverent point l'ambition des conquêtes, ni la crainte d'être asservis: mais quoique mauvais soldats, le germe du courage ne demandoit qu'un ches pour le saire éclore. Ils savoient mourir, il ne falloit que leur apprendre à combattre; l'instant ensin arriva, où la valeur rensermée dans leur ame eut occasion de se manisester au dehors.

La rivalité des Athéniens & des Spartiates, qui se disputoient l'Empire de la Grece, les affoiblit, & rendit aux Perses la supériorité qu'ils avoient perdue. Dès que les Grecs cesserent d'être redoutables, le Monarque assatique ne les regarda plus comme des ennemis dangereux. Lacédémone prositant de ce dédain imprudent, eut l'ambition d'être la dominatrice de la Grece. Olinthes, Athenes, Corinthe, Argos voulurent arrêter ce torrent & n'éprouverent que des désaites. Les Thébains surent enveloppés dans le désastre commun. Leur République étoit divisée en deux sactions, dont l'une soutenue par Lacédémone, penchoit vers l'Oligarchie, & l'autre pour le Gouvernement populaire. Cette division étoit trop savorable aux Spartiates pour ne pas allumer leur ambition. Leurs troupes, sous la conduite de Phæbidas, s'emparerent de la Citadelle. Ceux de la saction populaire alarmés de cette violence, qui n'avoit été précédée d'aucune déclaration de guerre, surent chercher un asyle dans Athenes.

Ce fut de l'excès de l'oppression que naquit la liberté des Thébains. Honteux de se voir asservis à une domination étrangere, ils se sentirent assez puissans pour rompre le frein qu'ils blanchissoient de leur écume. L'on a toujours dit, que pour rendre les Peuples constamment heureux; il faut faire asseoir des Rois philosophes sur le trône : les Thébains en firent l'heureuse expérience, en consiant les destinées publiques à deux de leurs Citoyens dignes de servir de modeles à tous les Rois, qui malheureusement croieat n'en avoir pas besoin. Pélopidas voyant sa patrie en proie aux discordes civiles, s'étoit imposé un exil volontaire. Il n'est de patrie pour une ame siere & noble, que les lieux où l'on peut être libre. Possesseur d'un riche héritage, il sut en user dans un âge où les passions naissantes dévorent les plus grandes sortunes. Il sembloit n'être que le dispensateur de

Les biens qu'il répandoit sans faste sur la vertu malheureuse; plein de discernement dans le choix de ses amis, il avoit donné sa consiance à Epaminondas, Philosophe riche dans la pauvreté, puisqu'il dédaignoit tout ce qu'il n'avoit pas. Son ami voulut partager avec lui ses richesses, il se montra digne de cette générosné par le resus qu'il en sit. Ce grand homme, qui tint constamment ses sens asservis à sa raison, s'ensevelit dans la retraite où gémissant en secret sur les malheurs de sa patrie, il attendit le

semps où il pourroit avec fruit tout entreprendre pour elle.

Pélopidas rempli du dessein d'affranchir son pays, se transporte à Athenes qu'il associe à son ressentiment, tandis qu'Epaminondas resté dans Thebes, y réveille l'amour de la liberté, & jette dans tous les cœurs le germe d'héroisme, qu'il retenoit caché dans son ame. Quand tous les esprits furent disposés à une révolution, Pélopidas, instruit de ses succès, s'introduisit dans la Ville avec douze fugitifs déguisés en paysans. Les Conjurés, informés de leur arrivée, se joignent à eux & sans plus différer, ils marchent à la maison de leurs tyrans qui, plongés dans la débauche, furent égorgés, comme des animaux supides. Pélopidas & Epaminondas, libérateurs de leur patrie, en furent révérés comme les Dieux tutélaires. Associés dans le commandement, ils s'emparerent de la Citadelle défendue par quinze cents Spartiates qu'ils avoient droit de précipiter dans les fers; & qu'ils eurent la générolité de renvoyer à Lacédémone. Ce premier succès qui ne fut acheté par le sang d'aucun Citoyen, sit de chaque Thébain un Héros. Toutes les Villes de Béotie embrasées des mêmes sentimens, s'épuiserent pour lever des troupes, & tout Citoyen fut soldat.

Les Spartiates armés par la vengeance, entrerent dans la Béotie résolus de traiter en rebelle un Peuple à qui l'on ne pouvoit reprocher que d'avoir recouvré son indépendance naturelle. Les Thébains pleins de courage n'étoient point encore exercés dans la discipline, & les évolutions militaires; leurs Généraux circonspects sans timidité eurent la précaution de réprimer leur impétuolité qui ne pouvoit que leur être funeste contre des troupes aguerries & disciplinées. Leurs premiers succès ne furent que des escarmouches qui les formerent aux combats, & bientôt ils regarderent les périls & les batailles comme des jeux & des fêtes : les journées de Platée & de Thespie furent les préludes des plus grandes victoires. Ce fut le combat de Tegire qui affura les prospérités des Thébains. Pélopidas avec trois fois moins de troupes que les Spartiates, fut redevable de sa victoire à l'intrépidité du Bataillon Sacré, composé de trois cents hommes sous éprouvés par leur valeur; & tous déterminés à vaincre ou à mourir ensemble. L'honneur d'être admis dans ce corps, étoit la récompense de quelque action éclatante; & il falloit avoir le sustrage de tout le Bataillon pour en augmenter le nombre. Pélopidas, à la tête de cette milice intrépide, fit un grand carnage des Spartiates : leur Général expira sous les coups; jamais les Spartiates n'avoient été vaincus à nombre égal. &

rarement ils avoient succombé sous le plus grand nombre. Ils apprirent dans cette journée qu'ils n'étoient pas invincibles, & qu'il y avoit des hommes comme eux. Cette victoire glorieuse aux Thébains leur attira de nouveaux ennemis. Leurs Alliés, jaloux de leurs prospérités, les abandonnerent dès qu'ils les crurent trop redoutables. Les Athéniens en se détachant de leur alliance, donnerent aux autres l'exemple de la désection. Les Thébains trahis n'eurent plus de ressource que dans leur courage. Les deux Rois de Sparte entrerent sur leurs terres à la tête de l'armée la plus nombreuse qu'eut encore levée la Grece. Epaminondas jusqu'alors n'avoit point paru sur le théâtre de la guerre. Cette intelligence invisible avoit servi sans faste sa patrie, en dirigeant en secret tous les mouvemens, & en éclairant Pélopidas du seu de son génie. Ce sut un phénomene intéressant de voir un Philosophe quitter le silence du cabinet pour se placer dans le tumulte du camp. Le commandement consié à deux chess ne parut point partagé, parce qu'ils n'avoient qu'une ame, & qu'ils

voyoient les objets avec les mêmes yeux.

Les Lacédémoniens pleins de confiance dans leurs forces, parlerent en vainqueurs qui se croyoient en état de prescrire des Loix. Les Thébains pour réponse leur présenterent la bataille. Epaminondas pour coup d'essai . développa tous les talens d'un Général consommé. Un génie supérieur est capable de tous les emplois. Un Sage a toutes les qualités du Héros: il seroit à souhaiter que le Héros est les vertus du Sage. Epaminondas, dans son ordre de bataille, ne se proposa aucun modele, ce sut dans luimême qu'il puisa ses dispositions. Ses manœuvres, jusqu'alors inconnues, étonnerent l'ennemi dont la cavalerie fut dispersée sans pouvoir se rallier. Ce succès sut encore l'ouvrage du Bataillon Sacré conduit par Pélopidas. La phalange d'Epaminondas acheva la défaite. Le Roi Cléombrote tombe expirant sur le corps de son fils & de ses amis. Les Thébains ne perdirent que trois cens hommes, & quatre mille des ennemis resterent sur la place. Cette victoire célébre fous le nom de Leuctre éleva la gloire des Thébains, qui virent rechercher leur alliance par ceux qui craignoient de les avoir pour ennemis. Plusieurs Peuples formerent avec eux une ligue redoutable. Epaminondas & Pélopidas se virent à la tête d'une armée de soixante mille hommes, qui s'avança jusqu'aux portes de Sparte, étonnée de voir pour la premiere fois ses ennemis sur son territoire. Epaminondas épuisa toutes les ruses de guerre pour engager une action; il eut assez de modération pour ne pas détruire Sparte, dont la ruine eût excité la jalousie du reste de la Grece. Il borna sa gloire à rétablir les Messéniens dans la jouissance de leurs possessions dont ils étoient dépouillés cent ans auparavant; & cet usage de la victoire fit regarder les Thébains comme les Protecteurs des Peuples. Ils furent choifis pour arbitres des différends qui s'élevoient entre leurs voisins. Ils furent les pacificateurs des troubles de Macedoine, & pour donner plus de poids à leurs décisions, ils deman- · derent

derent pour otage Philippe, pere d'Alexandre, qui prit à l'école d'Epaminondas des leçons qui devinrent funesses à la liberté de la Grece.

Alexandre Pherès, Tyran de la Thessalie, s'étoit rendu odieux par ses cruautés: ses Sujets implorerent les secours des Thébains: Pélopidas sut choisi pour arbitre de leurs différends. Le Tyran le voyant arriver sans escorte, le fit jetter dans un cachot où il eut péri de misere, si la femme du parjure Alexandre n'eut adouci l'horreur & l'ennui de sa détention. Les Thébains, pour tirer vengeance de cet attentat, envoyerent une armée sous deux Généraux sans capacité qui flétrirent la gloire d'un Peuple accoutumé à vaincre. Les soldats indignés les dégraderent, & leur substituerent Epaminondas que l'envie avoit destitué du commandement. Ce grand homme oublia que sa Patrie avoit été ingrate, pour se souvenir que son ami étoit dans les fers. Il fut plus empressé à le délivrer, qu'à gagner une nouvelle victoire : ainsi au-lieu de combattre, il eut recours à la négociation pour fauver la vie de Pélopidas qui étoit au pouvoir d'un Tyran capable de tout enfreindre. Quelque temps après, cet illustre prisonnier qui avoit sa Patrie & ses injures à venger, marcha contre le Tyran, qui, en voyant les Thébains éloignés, exerça de nouvelles fureurs contre les Thessaliens, pour les punir d'avoir appellé des étrangers à leur secours. Pélopidas lui livra un combat & mourut dans le sein de la victoire. Ce ventueux Citoyen, qui eut tous les talens des héros sans aucun mêlange de leurs désauts, sut pleuré à sa mort, comme il avoit été respecté pendant sa vie. Un deuil public honora sa mémoire, les soldats se couperent les cheveux, & honteux de lui survivre, ils furent plusieurs jours sans prendre de nourriture. La multitude empressée inondoit les chemins par où son corps passoit; on lui préparoit des couronnes, on lui élevoit des trophées. & toute la Béotie retentissoit d'hymnes funéraires.

Epaminondas restoit aux Thébains. Ce Général sorma l'audacieux projet de marcher à Sparte, dont la conquête lui eut été facile, si cette Ville n'eût point eu Agésilaus pour la désendre. Les Thébains étonnés de trouver tant de résistance dans une Ville privée de Citoyens courageux, & reduite à faire de ses esclaves autant de soldats, leverent le siege, & tournerent leurs armes contre Mantinée. Ce sut devant ses murs que s'engagea une action qui devoit décider de la Souveraineté de la Grece par la conquête du Peloponese. Les grands Maîtres dans l'art de la guerre, conviennent que les modernes n'ont offert rien de si savant que l'ordonnance

de cette bataille par Epaminondas.

Thebes acheta bien cher cette victoire, puisqu'elle lui costa un Général à qui elle étoit redevable de ses prospérités qui finirent avec lui. Il s'écria avant d'expirer, j'ai assez vécu, puisque je meurs sans avoir eu la honte d'essuyer une désaite. Comme un de ses Généraux gémissoit de ce qu'il ne laissoit point de postérité, vous vous trompez, dit-il, je laisse deux silles immortelles, la victoire de Leuctre & celle de Mantinée. The
Tome VIII.

bes après sa mort vit sa splendeur éclipsée. Le nom d'Epaminondas dans le tombeau la rendit respectable encore quelque temps. Un ambitieux élevé dans son sein prépara sa ruine. Alexandre, son fils, avant d'asservir la Grece indocile, voulut étonner par ses vengeances les Peuples qui refusoient de ployer sous le joug. Les Thébains conservant encore le souvenir de leur gloire, se liguerent avec les autres Villes de la Grece dont ils se vantoient d'être le rampart. Ce furent eux qu'Alexandre choisit pour servir d'exemples aux téméraires qui se flattoient de balancer sa fortune. Il entra dans la Béotie dont les Thébains tenterent envain de lui disputer les passages. Ils laisserent six mille hommes sur la place, & le héros Macédonien fut mettre le siege devant leur Ville qui fut prise, saccagée & détruite. Au milieu de cette désolation générale, il n'y eut que la maison de Pindare qui fut épargnée. Le vainqueur sauva du carnage tous ceux qui restoient de la famille de ce Poëte. Thebes autresois si célébre, n'est plus qu'une vile bourgade, nommée Tiva ou Stive dans la Livadie. Elle s'appelloit Eptapile à cause de ses sept portes, pour la distinguer d'Ecatompile, c'est-à-dire, aux cent portes, qui étoit en Egypte.

# BERCHTESGADEN, Prévôté Princiere d'Allemagne au Cercle de Baviere.

Reichenhall bailliage de la basse Baviere, est fort montagneux & rempli de six lacs presque tous poissonneux, savoir du lac, dit Konigssée ou Bertelmeesée, le plus grand du pays, d'où l'Achen puise ses eaux, & prend le nom d'Alben avant que de se décharger dans la Salza; de l'Ober-& Hintersée (du haut & bas Lac) du Taubensée (lac de pigeons) du Grünsée (lac verd) & du Fundtensée. Il y a une mine de sel fort riche à Gollenbach. La saline dissoute par l'eau douce est conduite dans des canaux à Schellenberg & Fraureith, pour y être saunée. Les habitans de la Prévôté gagnent leur subsistance par l'exploitation des salines, par l'exportation des bois & par l'agriculture. Une grande quantité de sel est charriée & menée par eau en Baviere. On en sournit en hiver les montagnards de Salsbourg. Il se fait ici un grand trasse à l'étranger d'ouvrages en bois & en os. L'an 1732, 900 sujets protestants émigrerent pour s'établir à Berlin, & principalement dans la Principauté de Calenberg.

Cette Prévôté fut fondée en l'honneur de St. Jean Baptiste & de St. Pierre dans la forêt de Berchtolsgaden ou Berchtesgaden par Irmgard, comtesse de Harbourg, & ses fils, le comte de Berenger, & Cunon de Soulsbach, qui en firent la demeure des Chanoines Réguliers de l'ordre de St. Augustin. Ce Comte obtint en 1106 une Bulle de confirmation du Pape Paschal pour

la Prévôté, sans Prévôt depuis 1387 jusqu'en 1404, rendue à son premier institut & rétablie avec tous ses droits en 1404. Elle sut déclarée exempte de la jurisdiction Ecclésiastique de l'Archevêque de Salsbourg en 1455 pour être sujette immédiatement au St. Siege. L'Electeur de Cologne en eut l'administration depuis 1595, jusqu'en 1723. Lorsqu'elle sut mise sous la protection de l'Empire par Fréderic I en 1156, il en conséra les hauts régaliens au Prévôt Henri. Le Pape Alexandre accorda aux Prévôts l'exercice des droits Episcopaux en 1261. Les Archiducs d'Autriche sont depuis 1202 Avoués & Patrons Héréditaires de la Prévôté.

Le titre du Prévôt est : Par la grace de Dieu, le Révérendissime & Illustrissime Prince & Seigneur, Prince du St. Empire Romain, Prévôt & Seigneur de Berchtesgaden. La Prévôté porte parti de gueules à 2 cless d'ar-

gent & d'azur à 6 fleurs de lis d'argent.

Le Prévôt a voix & séance dans le College des Princes sur le banc Ecclésiastique entre le Prince de Heitersheim & le Prévôt Princier de Weissenbourg. Il siege sur le même banc aux assemblées circulaires de Baviere, entre l'Evêque de Passau, & l'Abbé de St. Eméran, & contribue pour un mois romain 2 cavaliers & 20 fantassins ou 104 fl. Le contingent qu'il acquitte à la chambre Impériale, porte 121 rixds. 66 kr.

Le Chapitre n'est composé que de Comtes & de Barons. Le Pape institua en 1754 un Ordre en sa faveur, auquel il attacha de beaux Pri-

vileges.

Le Prince Prévôt a établi une Régence tant pour le séculier que pour le spirituel; l'appel va au Pape, & aux tribunaux supérieurs de l'Empire.

### BERENGERE, Reine de Leon & de Castille.

Ly a souvent plus de mérite, plus de vertu, de grandeur d'ame à descendre du trône, qu'à y monter, ou à s'y maintenir, sur-tout lorsqu'on ne peut conserver la couronne sans exposer l'Etat à de cruelles dissentions. La Reine Bérengere, fille d'Alphonse VIII, épouse d'Alphonse IX, Roi de Léon, & séparée d'avec lui, avoit été chargée par son pere de la tutelle de son jeune frere Henri I. Mais trois freres ambitieux, Alvar, Ferdinand & Gonsalve, Chess de la turbulente & puissante Maison de Lara, lui ayant enlevé la Régence & la tutelle du jeune Souverain, Bérengere indignement persécutée, opprimée & calomniée par ces trois ennemis, prit les armes pour désendre ses droits. Cette guerre eut causé dans l'Etat les plus cruels désordres, si la mort de Henri I n'eut terminé cette contestation, qui vraisemblablement auroit eu de très-funestes suites.

La mort de ce jeune Prince assurant le Trône de Castille à l'Infant Don Ferdinand, fils de Berengere, petit fils d'Alphonse VIII, & Successeur

Immédiat du Roi Henri I, Berengere, envoya Don Goncale Giron, à Alphonse IX, Roi de Léon, pour le prier de lui envoyer l'Infant Don Ferdinand, sous prétexte qu'elle désiroit de le voir. Alphonse qui ignoroit la mort du Roi de Castille, ne fit aucune difficulté d'envoyer son jeune fils à son ancienne épouse. Aussi-tôt que Don Ferdinand sut arrivé en Castille, la Reine Bérengere, fille & seule héritiere d'Alphonse VIII, depuis la mort du Roi Henri I, convoqua les Etats, & dans cette assemblée, elle fut reconnue & proclamée Souveraine des deux Castilles en 1217; mais comme ce n'étoit pas pour elle que la Reine Bérengere défiroit de succéder au Roi Alphonse VIII, à peine elle eut reçu le sceptre, que, faisant dresser un théâtre à l'une des portes de Valladolid, où les Etats étoient convoqués, elle fit assembler le peuple, & paroissant sur ce théâtre, avec le jeune Don Ferdinand son fils, revêtu des habits Royaux, elle abdiqua la Couronne, le falua Roi de Castille, & engagea, par son exemple, les Prélats, les Seigneurs & le peuple, invités à cette cérémonie, à reconnoître Ferdinand seul Monarque des deux Castilles. Le nouveau Roi, plein de reconnoissance, ne cessa point de se conduire par les avis de son illustre mere, qui gouverna, sous le nom de son fils, jusqu'à sa mort arrivée à Burgos le huitieme Novembre 1246. Cette Reine célébre par ses vertus, sa sagesse, & la justesse de ses vues, sut amérement regrettée par le Roi Ferdinand, qui ne survécut que cinq ans à sa mere, & par les Castillans, qui la regardoient comme leur bienfaitrice & la mere de la Patrie.

BERG, (le Duché de ) Pays d'Allemagne dans le Cercle de Westphalie.

ES limites de ce Duché sont, au couchant, le Rhin qui le sépare de l'Archevêché de Cologne, au levant Nassau-Siegen, le Duché de Westphalie & le Comté de la Mark; au septentrion le Duché de Cleves & le Rhin qui le sépare de la Principauté de Meurs; & au midi l'Archevêché de Cologne. Il a un peu plus de quinze milles de longueur, sur envi-

ron six milles de largeur.

Le long du Rhin ce pays ne manque pas de plaines fertiles en bled, en légumes & en fruits. On cultive aussi la vigne dans les contrées hautes; cependant la plus grande partie de son terrein est montueuse, pierreuse & couverte de forêts. Les vallées renserment de bons pâturages. Dans les Bailliages de Blankenberg, Steinbach, Vorz & Windeck, on trouve des mines d'un bon rapport; on y creuse de la galene de plomb à grands cubes sans argent; de la mine de plomb blanche sphatique contenant de l'argent; de la mine de ser blanche sphatique, ou mine d'acier;

de l'hématite sphérique & demi-sphérique, en grappes & en tuyaux; de la mine de fer noire & brune. A Bensberg on fouille de la mine de mercure & du marbre gris. On ne trouve du charbon de terre que dans le Comté de Broich, en assez grande quantité pour en fournir le district le long du Rhin; la plus grande partie du pays tire ce minéral du Comté de la Mark. La forêt de Duisbourg nourrit une quantité de bons chevaux sauvages. Quoique le terrein de ce Duché soit bien cultivé, il ne produit pas assez de bled pour sussire à la consommation de ses habitans. Le Rhin qui côtoie la partie occidentale de ce pays, reçoit les eaux de la Wipper & de la Siege, dans laquelle se jette l'Agger. La Ruhr, qui vient du Comté de la Mark, arrose l'extrémité septentrionale du Duché de Berg, & s'unit au Rhin dans le Duché de Cleves.

Ce Duché renferme, outre les villes, quelques bourgs ou franchises. On y compte très-peu de villages, on n'y trouve que des maisons éparses. Nous serons mention à l'Article de JULIERS des Etats Provinciaux du Duché de Berg & de sa forme Ecclésiastique. Quant à l'Eglise réformée il faut remarquer que le Synode Provincial est divisé en trois classes, savoir celle d'Elverfeld , qui a dix-fept Ministres ; celle de Solingue qui en a quatorze, & celle de Duffeldorp qui en a treize. Ce Synode se tient tous ses ans dix jours après Pâques. Une grande partie des habitans tirent leur subsistance des manufactures & des fabriques. Les plus anciennes du pays sont les fabriques d'épées, de faux, de couteaux, de clous & autres, qui font fort considérables. On y fait aussi plusieurs ouvrages en fer & en acier. Les premieres de ces fabriques ont obtenu plusieurs privileges & réglemens des Seigneurs territoriaux. Les blanchisseries de fil à Barmen & à Elverseld se distinguent particuliétement; on y blanchit une quantité de fil, qu'on tire de plusieurs provinces de l'Allemagne; on en envoie une partie au dehors, l'autre est travaillée dans le pays même, & convertie en rubans, diverses étoffes, mouchoirs, fil tord & en serges. Le filage de coton nourrit une quantité d'hommes. Les Manufactures de draps ont diminué.

Berg étoit originairement gouverné par les Comtes d'Altena: son premier Comte particulier su Engelbert, frere du Comte d'Altena Everard I; il vécut dans les dernieres cinquante années du douzieme siecle. L'ancienne souche des Comtes de Berg s'éteignit (1348) en la personne d'Adolphe VII qui étoit le onzieme Comte. Sa fille Marguerite doit avoir été mariée à Gérard Duc de Juliers; ce qu'il y a de vrai, c'est que ce même Gérard a été Comte de Berg, quoiqu'on ignore à quel titre, ni s'il a été le 12me, ou le 13me. Comte. Son fils Guillaume sur créé Duc de Berg (1380) par l'Empereur Wenceslas; & Adolphe fils de Guillaume devint aussi Duc de Juliers & de Gueldres. Les suites de l'Histoire de Berg seront comprises dans ce que nous dirons plus bas des Duchés de Juliers & de Cleves. Nous observerons seulement ici en passant, que Berg a suivi le sort de

Juliers au temps des démêlés survenus entre la Maison de Brandebourg & la Maison Palatine au sujet de la succession de Cleves.

Nous parlerons aussi à l'article de JULIERS des tribunaux communs aux deux Duchés, & des Armes de celui de Berg. Les Bailliss sont choisis également parmi la noblesse indigene. Les Villes qui ont leur Magistrat particulier, ne ressortissent point aux Bailliages dans lesquels elles sont enclavées; les appels en vont directement au conseil Aulique de Dusseldorp.

Dusseldorp, est la Capitale de tout le Duché. Elle est située au bord du Rhin, sur lequel il y a un pont volant; il reçoit au-dessous du Château les eaux de la Düssel, après qu'elle a traversé la ville. Cette ville n'est que la 2me, aux assemblées provinciales, mais elle est le lieu d'assemblée des Etats, & le siege des Colleges supérieurs des Duchés de Juliers & de Berg. La ville a environ 1000 feux, elle est bien peuplée & fortifiée à la moderne du côté des champs. La ville neuve construite par ordre de l'électeur Jean Guillaume, consiste en une rue large & bien bâtie, qui cependant commence à tomber en ruine. On remarque dans la ville l'ancien Château des Ducs, situé au bord du Rhin; il offre une belle vue, mais il ne renferme rien de remarquable sinon une double galerie de tableaux. La galerie supérieure consiste en cinq salles remplies de peintures de Rubens, de van Dyck, de van der Werf, de Raphaël, de Julesle-Romain, de le Titien &c., ainsi que d'excellentes statues & d'autres choses dignes de remarque. La galerie inférieure contient des statues de marbre & de gyple, lesquelles sont des copies des meilleurs statues de Florence & de Rome. Les casernes, construites par ordre du même Electeur Jean-Guillaume en dedans des fortifications, contiennent 8 Bataillons; elles ont une Eglife particuliere. Les nouvelles écuries de l'Electeur ont été commencées en 1765. Il faut aussi remarquer la maison de chasse hors de la porte de Ratinger, & le soi-disant bâtiment neuf, qui sert de prison aux criminels. Sur le marché, vis-à-vis la maison de Ville, on voit la statue équestre en bronze de l'Electeur Jean Guillaume. La Chambre des comptes tient ses séances au Château. Le Conseil Privé tient les siennes à l'Hôtel de Ville, & tout à côté est la Chancellerie ducale. Dans l'Eglise Collégiale on voit plusieurs monumens des anciens Ducs de Juliers & de Berg. Les Jésuites avoient dans cette Ville un College, un Gymnase, un Séminaire & une belle Chapelle. Il y a auffi quelques Couvens d'hommes & de femames; on remarque sur-tout l'Eglise des Observantins, qui est la plus belle de la Ville. On y trouve aussi une Eglise Luthérienne & une Résormée. L'Electeur Palatin, Jean Guillaume, nâquit à Dusseldorp, y fit sa demeure pendant que les François détruisoient Heydelberg & Manheim, & il y mourut en 1716. Il y a ici une Académie. En 1758 la Ville essuya une canonade des Hanovriens, qui après avoir forcé la garnison Palatine & Franconfe de se retirer, occuperent la Ville, & l'abandonnerent quelque temps sprès. En 4760 le feu consuma le magnifique Hôtel du Gouverneur, Hors de la Ville on trouve une rafinerie de sucre, & dans le Village de Pempelsurth, à peu de distance de la Ville, la belle & vaste maison de chasse, habitée par le grand Forestier de Berg. Le commerce le plus considérable de la Ville se fait en bled. A une demi-lieue de la Ville on trouve la riche Chartreuse de Notre-Dame à la Trappe, appellée le Couvent des Moines de Specker.

Le Duché de Berg est divisé en 15 Bailliages, qui sont le Bailliage de Dusseldorp, celui d'Angermund & de Landsberg, ceux de Medman, d'Everfeld, de Barmen & de Beyenbourg, de Solingen & de Bourg, de Bornefeld & Huckeswagen, de Monheim, de Miseloé, de Porz & Mulheim,

de Leuenberg, de Blankenberg, & celui de Windeck.

Il comprend encore la Seigneurie franche de Hardenberg, possédée par un Baron de Wendt sous la protection de Berg; la seigneurie de Bruch ou Broick qui appartenoit autresois aux Comtes de Linange-Dachsbourg de Heidesheim, après l'extinction desquels en 1766, elle a passé au Prince George de Hesse-Darmstadt du chef de son épouse; la Seigneurie de Schoeller, Bailliage Electoral, possédé depuis plusieurs années à titre de gage par les Comtes de Schaesberg, Comtes du St. Empire; & la Seineurie d'Odenthal, appartenant au Comte de Metternich.

BERGAME, Ville d'Italie, dans l'Etat de Venise, Capitale du Bergamasque, à onze lieues de Brescia & dix de Milan.

CETTE Ville est si ancienne qu'on ignore la date de sa fondation: Leandro Alberti l'attribue à Cyndus, sils de Ligur, Roi d'Etrurie, qui vivoit 1800 ans avant Jesus-Christ; mais on croit plus généralement, qu'elle sut bâtie par les Gaulois Cénomans, qui venoient de la Province du Maine & qui passerent en Italie, sous le regne de Tarquin l'ancien, 584 ans avant Jesus-Christ.

Bergame effuya toutes les révolutions dont nous donnerons le detail en parlant de Brescia, voyez ce mot; après avoir été long-temps sous la Domination des Romains, elle sur prise par Attila, par les Rois de Lombardie, par Charlemagne; sous ses successeurs, les divisions qui régnerent en Lombardie, donnerent la facilité à la ville de Bergame, comme à celles de Crémone, de Mantoue, de Ferrare, &c. de former des Républiques consédérées dans le XII<sup>e</sup>. siecle. Bergame sut ensuite assujettie à des Souverains particuliers, comme les Turiani, Visconti, Suardi, Colleoni, Scaligeri, puis aux Ducs de Milan; enfin, elle se donna aux Vénitiens en 1447.

Louis XII allant en Italie, prit Bergame comme toutes les villes du

Milanois, mais en 1516 elle fut rendue aux Vénitiens, de même que

Bresse & plusieurs autres.

Cette ville a environ une demi-lieue de long, depuis le Borgo Canale jusqu'au Borgo Palazzo, qui est du côté de Brescia; elle a encore deux autres fauxbourgs considérables, Borgo S. Antonio & Borgo S. Leonardo, sur le chemin de Milan; ils forment comme une espece de village séparé de la ville. Bergame est bâtie en amphithéâtre sur un côteau; elle est revêtue de murailles, de bastions & de sossés, dominée par un château qui est sur le mont S. Vigilio; il y a encore deux petits sorts appellés Fortino & Rocca, on a établi dans ce dernier une Ecole d'Artillerie.

La chose la plus remarquable de Bergame est le bâtiment de la soire, en pierre de taille; il renserme plus de 600 boutiques, & il y a une grande place au-devant; elle est dans un fauxbourg au bas de la montagne. Le temps le plus brillant pour la ville, est celui où l'on tient cette soire, dans les huit derniers jours du mois d'Août & le commencement de Septembre. On construit alors un théâtre dans le palais du Podesta & un dans la soi-

re; hors ce temps-là, Bergame n'a point de spectacles.

Bergame contient à-peu-près trente mille ames. Elle est l'entrepôt d'un commerce considérable de laine & de soie. Le commerce de laine y étoit autresois prodigieux : plus de cinquante familles de Nobles Vénitiens viennent des marchands de Bergame, que ce commerce avoit enrichis; & les pannine ou serges de Bergame étoient célébres, aussi-bien que les tapisseries communes.

Il y a encore des filatures & des fabriques où l'on fait de l'écarlate & d'autres étoffes estimées; quelques-unes sont dans les montagnes, à cinq lieues de la ville; la soie de Bergame passe pour être aussi bonne que celle

de Turin.

Les habitans de Bergame ont toujours passé pour être industrieux & actifs; & l'on disoit en Italie Bergamo Sottile: ceux qui ne trouvent pas dans le pays les moyens d'exercer & de développer leurs talens, vont les porter ailleurs.

BERGEN, (Diocese de ). Province de Norvege, dans la partie septentrionale de ce Royaume.

E Diocese de Rergen a environ 40 milles de longueur sur 18 de largeur. Bergen en est la Capitale, & en même-temps la plus grande & la principale ville marchande de la Norvege. Elle est située au centre d'une vallée, & forme un demi-cercle autour du golse auquel les habitans ont donné le nom de Balance. Vers le continent, sept hautes montagnes fortissent cette ville, de maniere qu'elle est inaccessible à cause des pas-sages

sages étroits qu'il faudroit franchir; & du côté de la mer, elle est défendue par plusieurs ouvrages de fortification. La flotte Angloise en fit l'expérience en 1665, lorsqu'elle tenta inutilement d'enlever les vaisseaux Hollandois destinés pour les Indes, qui s'étoient réfugiés dans le port de Bergen. Au nord de la ville sont le fort de Christiansholm, bâti en 1641 par le Roi Christian IV, celui de Rothouven & de Sveresborg, le commun & le Château; à la gauche sont quelques batteries placées sur les montagnes de Nordnas & de Friderichsberg : cette derniere est une des montagnes & des forteresses les plus importantes. On a construit sur la montagne de Syndnas un fortin en 1646, & la redoute de Christiansberg en 1666. Toutes les Eglifes & autres édifices publics, ainsi que la plupart des maisons bâties sur le bord du golse, sont de pierres. Il y avoit autrefois trente Eglises & Couvens à Bergen. On n'y compte plus aujourd'hui que quatre Eglises paroissiales, savoir trois Danoises & une Allemande, outre l'Eglise de l'Hôpital de St. Jurgen. Le Château est un édifice remarquable. L'école Latine de la Cathédrale a été fondée & dotée en 1554 par l'Evêque Pierre : ses revenus ont été augmentés par le Roi Fréderic II. & ses Successeurs, de maniere qu'aujourd'hui elle entretient douze étudians. L'Ecole de marine étoit autrefois très-nombreuse : mais elle est tombée en décadence. Le Séminaire Frédéric, dont la dédicace s'est faite en 1754 nourrit aujourd'hui douze étudians, auxquels on enseigne la Philosophie, les Mathématiques, l'Histoire & la Langue Francoile. Bergen fait un grand commerce en toutes sortes de poissons, en marchandifes graffes, en peaux & en bois. Ces denrées font amenées des Provinces septentrionales, & conduites dans les pays étrangers, d'où les Norwégiens en rapportent d'autres. Pour s'assurer ce commerce les villes Anséatiques établirent à Bergen, sous le Roi Eric de Poméranie, un Comptoir, que Christophe de Baviere ( 1445 ) confirma par des Lettres patentes; c'est depuis cette date qu'il faut compter le véritable établissement de ce comptoir, auquel les villes de Lubeck, de Hambourg, Rostock, Deventer, Embden & Bremen avoient la plus grande part, Aujourd'hui les seules villes de Bremen, de Lubeck & de Hambourg continuent de l'entretenir. Dans les dix-sept cours avec autant de logemens, appartenans aux villes Anséatiques, sont quarante-deux chambres bourgeoises. & dix-sept comptoirs avec autant de chambres de marchands, dont ceux de Lubeck en ont un, ceux de Hambourg un, & ceux de Bremen quinze. Il y a outre cela huit salles communes où les marchands s'assemblent & prennent leurs repas. Bergen avoit autrefois le droit de battre monnoie, & l'a conservé plus long-temps que toutes les autres villes de Norwege, savoir jusqu'en 1575. On conserve encore au cabinet de médailles de Copenhague, une monnoie qui y a été frappée sous le Roi. Eric. Cette ville a été bâtie en 1069 ou 1070. Il s'y est tenu plusieurs Conciles, savoir en 1156. 1345. 1435. Le seu y prit en 1248 & réduisit Tome VIII.

entr'autres onze églifes Paroissiales en cendres. Elle brûla encore en 1472: 1623. 1640 & 1702. Et en 1756 la plus grande partie de la ville sut consumée. Le nombre des habitans va environ à 19,000 ames. La ville a un Magistrat & un Prévot municipal.

Le Bailliage de Bergenhuus comprend sept Prévotés, cinquante-quatre Paroisses, cent soixante-quatre Eglises & treize Chapelles. On y exploite actuellement sept carrieres de marbre. De ce Bailliage dépendent:

10 Les Prévôtés de Hardanger, & Sundhord. Hardanger est un terroir sec & aride, dont les habitans ne tirent d'autre avantage que celui de trouver dans les montagnes des pierres de meules & autres, dont on se

sert en guise de plaques de ser pour cuire des gâteaux.

On y doit aussi trouver du marbre gris, & une espece de pierre tendre dont on sait des sourneaux & des pots. A l'orient du Golse de Hardanger dans le district de Quind, est un bras de montagne, appellé Fuglesang, qui est une des plus hautes montagnes de la Norwege. On y voit toujours de la neige; & des oiseaux de toutes sortes de couleurs se tiennent dans les creux & dans les sentes des rochers. Cette Prévôté a quatre sieges

de justice.

Sundhord, a onze sieges de justice, neuf Paroisses & trente-trois églises; dans cette Prévôté est l'Isle de Storoe (c'est-à-dire, grande Isle) où le premier Roi de toute la Norwege, Harald Haarfager, sit sa résidence pendant sa vieillesse; le lieu où il demeuroit s'appelle Fidje. Tout près de là est l'Isle de Monster, communément appellée Moster, où Mogster, où le Roi Olus Trigeson sit bâtir en 997 la premiere église Chrétienne de la Norwege. Dans l'Isle de Halsnoe étoit autresois le Couvent de Ly-se-Kloster, (Lucida vallis) sondé en 1144 & occupé par des Religieux de l'ordre de Citeaux: les biens qui en dépendoient, ont obtenu quelques privileges.

20. Les Prévôtés de Nordhord & de Wosse. Nordhord sair, avec Sundhord, un district de pays qu'on nomme Hordeland. Cette Prévôté produit peu de grains, parce que le terrein n'est pour la plupart, composé que d'isse & de rochers. Ses habitans se nourrissent de la pêche, sur-tout de celle de harengs. Elle a 13 sieges de justice, 8 paroisses & 29 églises.

Le Roi Harald Haarfager réfidoit, soit dans l'Isle de Solheim, soit dans celle d'Arikstad, appellée aujourd'hui Aarstadt. Dans l'Isle de Gulöe, étoit autresois un fameux tribunal de justice appellé Gulatings Laug-Stoel, qui a été dans la suite transféré à Bergen: il y a encore aujourd'hui dans cette

Isle un siege de justice nommé Ting-Laug.

Entre les Isles & la Terre-Ferme, est un passage étroit & dangereux appellé Külströmmen, par lequel tous les vaisseaux venant du Nord, sont obligés de prendre leur route. Les eaux de ce détroit s'entre-choquent constamment avec toutes celles qui s'y jettent; ainsi dans le temps du slux de la mer, elles sortent du détroit, & dans le temps du ressur elles y ren-

trent, ce qui cause des tourbillons considérables. C'est par cette raison que les vaisseaux attendent ordinairement dans quelque port, le moment où la mer est très-haute, parce qu'alors la navigation devient plus sûre.

30. Sogn, ou Sygna-Fylke a 16 milles de longueur: c'est un bon pays; qui sournit du grain, du bétail & du poisson; on y rencontre aussi des sorêts, des scieries, &c. Il y avoit autresois dans cette contrée une ville, appellée Kopanger, que les troupes du Roi Sverre réduisirent en cendres. Dans la paroisse de Leyrdal, est une mine de cuivre, appellée Aar ou Sem-Dalswerk, que le Roi Fréderic IV acheta pour la somme de 36,000 écus: mais elle chomme depuis plusieurs années. Il se tient à Leerdalsoe, tous les ans à la St. Michel, une soire, où les paysans de Walders se rendent, en franchissant les dangereux rochers de Galdrene. Autresois Sogn étoit divisée en 2 Prévôtés, dont l'une, savoir, celle d'Yttre-Sogn comprenoit 9 sieges de justice, & celle d'Intre-Sogn 7. Sogn a dans sa dépendance 9 paroisses & 36 églises.

40. Les Prévôtés de Sund-Fiord, & de Nord-Fiord. Sund-Fiord a 6 sie-

ges de justice, 6 paroisses & 19 églises.

Nord-Fiord a 7 sieges de justice, 4 paroisses & 18 églises. Le Roi Olus Trygeson ayant trouvé dans l'Isle de Selloe, le corps de Ste. Tunneva, fonda à son honneur une église & un Couvent. Cette sainte doit avoir été une Princesse d'Islande, qui ayant été jettée sur les côtes de la Norwege par une tempête vers la fin du 4me. siecle, commença à prêcher dans ce Royaume les vérités de l'Evangile avec sa société, & mourut dans un antre qui lui servoit de retraite. On transporta ses ossemens en 1170 avec beaucoup de solemnités dans la principale église de éergen, où on les a pendant long-temps vénérés jusqu'au fanatisme.

Les Prévôtés de Sund-Fiord & de Nord-Fiord, sont appellées du nom commun de Firdi ou Fiorde-Fylke; elles consistent dans un terroir secqui ne produit que du mauvais grain, à l'exception des parties qui sont stuées à l'orient du Golse. Les habitans des Isles s'entretiennent pour la plupart de la pêche. Ces deux Prévôtés sont peu connues, parce qu'il n'y

a ni route ni navigation qui y conduise.

- Entre Nord-Fiord & Sundmor, vers l'ouest, est une peninsule appellée Stat; la mer qui l'entoure, & que l'on nomme Statshau, est d'une dan-

gereuse navigation.

La Prévôté de Sondmor, ou Syndmor, ne faisoit autresois qu'un Bailliage avec les Prévôtés de Romsdal & Nordmord, situées dans le diocese de Drontheim, & elle étoit anciennement une partie de ce diocese : mais elle dépend aujourd'hui du Bailli & de l'Evêque de Bergen, sans cependant appartenir au Bailliage de Bergenhuus. Les impôts étoient autresois perçus par le Baillage de Bergen; mais aujourd'hui, ils sont versés dans la caisse du receveur de Drontheim. Les habitans de cette Prévôté se nourrissent principalement de la pêche & de l'entretien du bétail. Elle a 13 sieges de justice, dont les appels sont portés au tribunal (Laugstuhl) de Bergen. On y compte 4 paroisses & 22 églises. On rapporte qu'en plantant dans le marais de Birkedal, une baguette de noisetier, elle se change, au bout de 3 ans, en pierre à aiguiser, tandis que la partie supérieure, qui ne touche pas au marais, conserve sa qualité de bois. Il doit aussi y croître des trembles, qui ne changent jamais de nature. Mais M. Pontoppidan a trouvé, qu'il n'y avoit dans ce marais aucune eau pétrifiante. mais que vers une des extrémités, il y avoit une montagne composée en partie d'amiante ou d'asbeste, dont les particules ressemblant davantage au bois qu'à la pierre, ont été regardées comme des pétrifications; de maniere que cette montagne a donné au marais de Birkedal la renommée mal fondée, d'avoir la vertu de pétrifier. Il y avoit autrefois dans cette Prévôté une ville appellée Borgond. Le port de Vallerhou est bon & sûr. Il est né dans Sondmor, depuis 1740 jusqu'en 1760, une année portant l'autre, 573 ames, & il en est mort 469 : ce qui fait un accroissement de population de 104 personnes par année.

#### BERKSHIRE OUBARKSIRE, Province d'Angleterre.

E Comté de Berk, situé au nord de celui de Hamp, peut avoir quarante-cinq milles de longueur sur vingt-cinq de largeur; il contient onze places à marché, cent quarante paroisses & envoie neuf députés au parlement. Il est arrosé par la Tamise, le Kennet & le Loddon. Il est fertile en bled. Reading en est la ville capitale.

### BERLIN, Ville capitale de l'Eledorat de Brandebourg.

A splendeur actuelle de cette Ville & la gloire de son auguste Monarque qui y sait sa résidence, méritent que nous en parlions avec quelque étendue. Il est assez difficile de remonter à sa premiere origine. Vraisemblablement elle a été d'abord composée de deux villes, Berlin & Cologne, qui ont été bâties toutes deux dans le même tems. On croit que leur sondateur est Albert l'Ours, de la Maison d'Ascanie. Il conquit la Marche qui est située entre l'Elbe & l'Oder; & après qu'il eut dompté les Venedes, Payens qui habitoient dans ce pays, il bâtit dans le XII<sup>e</sup>. siecle les villes de Berlin & de Cologne, l'une à côté de l'autre, y mettant pour habitans des Chrétiens, qu'il sit venir des bords du Rhin, de Hollande, de Flandre & des Pays-Bas. On dérive l'étymologie du nom de Berlin, du mot bær, ou berlin, dont on se servoit anciennement pour désigner une

chausse ou un bâtardeau, destiné à retenir ou contenir l'eau nécessaire aux moulins & à la pêche. On ne sauroit affirmer avec certitude s'il existoit déjà quelques maisons de pêcheur dans cet endroit avant Albert l'Ours. Ce qu'il y a d'assuré, c'est que les Marggraves de Brandebourg faisoient vers l'an 1261 leur résidence à Berlin, & qu'ainsi les deux villes qui le composoient devoient dès-lors mériter quelque attention. Les Electeurs suivans bâtirent le château de Cologne, & l'agrandirent, aussi-bien que les deux villes, successivement. Les derniers & les plus grands accroissemens sont dûs aux arrangemens pris par le grand Electeur Fréderic-Guillaume. & après lui par les Rois Fréderic I, Fréderic-Guillaume, & Fréderic II. En 1645, on comptoit dans les deux villes comprises sous le nom de Berlin, 1236 maisons. Depuis cette époque, les progrès de l'accroissement de cette Capitale ont eu une rapidité fort sensible. D'abord l'une & l'autre des villes étendirent toujours plus leur terrein; outre cela on bâtit encore à côté de leur enceinte trois autres villes considérables & trois faubourgs. dont il y en a deux qui ont une fort grande circonférence. En 1747 toutes ces villes avec les fauxbourgs avoient 5513 maisons. La structure des maisons de Berlin est en général fort belle. La plupart sont toutes massives, ayant trois, quatre, jusqu'à cinq étages, & d'une architecture réguliere. On distingue plusieurs édifices publics, palais, hôtels, ou maisons particulieres, qui sont d'une architecture élégante & recherchée, & dont les beautés frappent les yeux des connoisseurs. La hauteur du pôle à Berlin est de 52d 30, & la longitude de 33d 55', ou suivant le calcul de Kirch. de 31d 10'. La ville est bâtie sur un fond bas & sablonneux, mais elle est saine, en ce que la plupart des rues y sont propres, & tellement situées que le vent peut les traverser de tous côtés : ce qui purifie suffisamment l'air des exhalaisons causées par la multitude des habitans & par les ordures. Il n'y a point aussi dans la ville d'eaux croupissantes ni de marais. mais elle renferme au contraire quantité d'eaux courantes & de canaux qui rendent de grands services pour entraîner toutes les saletés. La riviere, qui en partie environne, en partie traverse la Résidence, est la Sprée, qui contient non-seulement toutes sortes de poissons, mais qui, par sa communication, au moyen du Havel & de divers canaux qu'on a creusés. avec l'Elbe & l'Oder, sert beaucoup à la navigation & au commerce. Cette riviere prend son origine dans la Lusace, coule de Copernick à Berlin, & se jette à Spandau dans le Havel. Le nombre des habitans de Berlin alloit vers l'an 1690, à 14000. Il s'étoit accru en 1747, jusqu'à 107,380. Parmi ces habitans la colonie Françoise montoit à 7193 personnes; la colonie Bohemienne à 1478, & les Juiss à 2007. La Cour Royale, composée de tous les Princes & Princesses du sang, demeure à Berlin avec les personnes qui forment leurs Maisons ou Cours particulieres. Les Colleges suprêmes du pays se trouvent à Berlin. Il y a diverses Cours de justice & de police, qui servent à y faire régner l'ordre.

Tankbourg font au nombre de The state of the s Mais l'Electeur Jean Sigil Mais l'Electeur Jean Signi-Royale de Prusie protesse dans les grande tolérance dans les Procedantes ont des Eglises qu'el-\_ = minimum de Legilles qu'els de ces Egliles contractent des ac ces Eguies contractent des l'union la plus étroite. Cela was runion is plus erroite. Cela direction, comme on le croit arrengion, comme on le croit a rende a fans doute des partifans à The second of th numerie English piupart des autres grandes vilnumerical services and plus haut rang; en un range en un de la company d Profiters beaux modeles de vertu, de Puneurs Deaux modeles de vertu, de principales pourtant que les trois principales pourtant que les trois principales accordée The same recommendation of the same recommendati the surface de les collèges and comme cityens & fujets , mais ils And the state of t Remainder the secretary of the foodstrong nighting a partial Maintains and the foodstrong nighting a partial Maintains and foodstrong nighting and maintains and foodstrong nighting and maintains and maint de fondations pieuses à Berlin, Hôpitaux, Mais Roles de Charité; & il y regne un ordre d'une Lettres fleurissent dans cette Capitale d'une le reparde de conte propose on fair de manure per serve sur elle les regards de toute 8, nolles Terres La marine pur serie sur elle les regards de toute l'Europe. Un lan de Belles - Lettres. Le private des Sciences & Belles - Lettres. The state of the success of peness Lenies. Long the success of peness Lenies. Long the success of peness Lenies. Long the success of peness Lenies. Marie Collèges ont beaucoup de réputation; celui de Joan Tundad et le principal. Il rice fon nom de l'Electeur Joachim Fréderic, The bold of Commencement du XVIIe, fiecle. Il a eu successivement du XVIIIe, fiecle. Il a eu fuccessivement de l'entre de Ton hor & Heinius, Savans diftingués, dont le der THE VICTOR OF THE PROPERTY OF THE VIEW AVER CEINI de Cologne, refleurit sous la direction de M. Buf-Avec cenn de Cologne, reneurit 10us la direction de m. Durle Cologne, reneurit 10us la directi Prançois, erabil en 1089, pour les resolutes de Philoso-professer dans le Brandebourg, a eu pour Professeurs de Philoso-prince dans le Brandebourg, a eu pour pour qui occuse ce MU. Wertere, Chauvin, Diklichama, Pourle merite que nous en The Special Panners 1733. La Bibliotheque Royale mérite que nous en La Bibliotheque Royale mérite que nous Santial de la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, qui occupe de nous en la Croze, & Formey, & Formey A Marian Marian Particuliere dans l'article BIBLIOTHEQUE. Les Sant Marian Particuliere dans l'article BIBLIOTHEQUE. font en Triffes diffingués qui vivent actuellement à Berlin, font en wind werde. Il y a des Librairies considérables & de bonnes Im-Pleastiffenneme des réfugiés François dans cette Capitale, y a fait une M. IMMeria

époque qui mérite une attention particuliere. Il y avoit déjà un certain nombre de François Protestans à Berlin, dès le milieu du siecle passé, & ils avoient leur Eglise en propre. Mais après la révocation de l'Edit de Nantes en 1685, il en vint plusieurs milliers qui abandonnoient leur Patrie pour cause de religion. L'Electeur Fréderic Guillaume les reçut avec la plus grande charité; mais, en bon politique, il leur auroit fait le même accueil, puisqu'ils apportoient avec eux une soule d'Arts utiles, qui ont entiérement changé la face de ces contrées. Aussi les Résugiés, & aujourd'hui leurs descendans, jouissent-ils des privileges & des avantages les plus propres à les attacher à leur nouvelle Patrie. Il y auroit encore bien des choses à dire sur le Commerce, les Manusactures, les choses dignes d'être vues, l'Etat militaire auquel la Prusse doit tant de splendeur, le bel arrangement des Finances, le bon ordre de la Justice, &c. qui distinguent les sujets Prussiens de ceux de tant d'autres Etats où il regne de grands désordres à ces dissérens égards.

BERMUDES, (les) Isles de l'Amérique, découvertes vers l'an 1522 ou 1527, par Jean Bermudez, Espagnol.

LES Bermudes ou Isles d'Eté, sont situées à une grande distance de tout continent quelconque, par le 32e, degré de latitude septentrionale, & par le 65e, degré de longitude occidentale. Leur distance de Land'send est calculée à près de 1500 lieues; de Madere, à environ 1200, & 300 de la Caroline. Les Bermudes sont petites, & ne contiennent pas plus de 20,000 acres de terre en tout ; elles sont d'un accès très-difficile, étant entiérement environnées de rochers. L'air de ces Isles a toujours été regardé comme salubre, & la beauté, ainsi que la richesse de leurs productions, comme ravissante. Quoique le sol de ces Isles soit très-propre à la culture de la vigne & si fertile qu'on pourroit aisément y faire deux moissons par an, en Juillet & en Décembre, néanmoins la seule occupation des habitans, qui font au nombre d'environ dix mille; est de construire des sloops légers & des brigantins, qu'ils emploient principalement à transporter le tabac de l'Amérique Septentrionale & des Indes Occidentales. Ces vaisseaux sont aussi remarquables pour leur vitesse, que le cedre dont ils sont faits l'est par sa qualité dure & solide.

Il y a deux articles de commerce que ces Isles produisent de préférence à tous autres, qui sont, la soie & la cochenille. Ces productions & les perles, ainsi que l'ambre gris, forment les principaux articles qu'elles envoient en Angleterre; d'où elles reçoivent toutes sortes d'habillemens &

d'ustensiles de différentes especes.

Les importations & exportations de l'Angleterre dans ces Isles ont va-

rié dans différentes années, depuis 2 ou 300 liv. jusqu'à 4 ou 5,000 liv. sterling; & pendant les trente dernieres années, les exportations ont confidérablement augmenté. Pendant ce période, elles ont constamment surpassé les importations.

#### BERNE, Ville & République de la ligue des Suiffes, & par son rang le deuxieme des treize Cantons.

A fondation de Berne ne remonte qu'à l'année 1191.

On sait à quel degré d'indépendance s'étoient élevés les grands Barons dans tous les Etats de l'Europe; quelle fut l'Anarchie générale que produisit cet excès abusif de la constitution séodale; combien l'autorité souveraine devint inactive & précaire. Les Princes & les Ministres, capables de quelques vues pour le rétablissement de l'ordre public, tendoient à élever un nouvel Etat, entre les Barons ou la grande Noblesse & les Serfs, qui formoient la majeure partie du peuple; ils favoriserent les corporations bourgeoises des villes, dont le premier rétablissement étoit dû, en grande partie, à la protection du Clergé; ils donnerent aux bourgs des enceintes & aux villes des privileges. Par cette méthode l'industrie fut excitée; le commerce s'établit & ranima la culture des terres. La petite Noblesse, vexée par les Barons, unit ses intérêts à ceux des bourgeois; on vit par-tout des gentilshommes à la tête des Conseils municipaux; bientôt ils aguerrirent les habitans des villes par leur exemple, & employerent avec succès les armes contre leurs oppresseurs. Quand la fureur des Croifades eut ruiné les Seigneurs & les Princes même, les villes profiterent de cet épuisement, pour acquérir des terres & de nouvelles libertés, foit à prix d'argent, foit par les armes & par l'exercice d'une indépendance, que les circonstances permirent, ou que la nécessité autorisoit. C'est l'histoire abrégée de toutes ces petites Républiques, qui naquirent du sein de la servitude générale.

En suivant ce plan, les Ducs de Zéringuen, Recteurs & Vice-Gérens des Empereurs dans une grande partie de l'Helvétie, s'appliquerent à créer des villes, pour servir de contre-poids aux grands vassaux, dont ils éprouvoient chaque jour l'ambition indocile, l'esprit oppresseur & la jalousie personnelle. Le Duc Berctolde III sonda la ville de Fribourg en Brisgau; Berctolde IV, celle de Fribourg en Suisse; & son sils, Berctolde V, la ville de Berne, dont le pere avoit déjà projetté la sondation. Cette dernière ville étant destinée à devenir un point de ralliement & une retraite pour la petite Noblesse, le Duc regarda plus à la sorce naturelle qu'à l'agrément de la situation ou à la commodité des avenues. Il choisit une colline entourée de trois côtés par l'Aar, & coupée, à l'ouest, par un ravin

profond,

\*\*

profond, qui aboutifioit des deux parts à la riviere. Le foi étoit couvert d'une forêt; à l'extrémité orientale le Duc avoit une maison de chasse, appellée Nydeck, dans laquelle il tenoit quelquesois ses audiences. La nouvelle ville sur occupée par des familles nobles, avec lesquelles le Duc s'étoit vraisemblablement arrangé pour cette fondation, & par des habitans du pays circonvoisin, comme il paroît par l'extinction de quelques villages & hameaux, dont le nom subsiste encore dans des campagnes aux environs de la ville, occupées aujourd'hui par des maisons de plaisance.

Cette colonie foible, isolée, entourée d'ennemis puissans, cette petite ville sans commerce & presque sans territoire, comment put-elle, en moins de trois siecles & demi, acquérir la souveraineté sur un pays considérable? Essayons de tracer l'esquisse de ses progrès; nous donnerons ensuite le tableau de la constitution de son Gouvernement, & celui de s'état

actuel de la République & des pays qui lui sont soumis.

Ouoique nous nous proposions de parler, dans la suite de cet article, de la forme de l'administration publique, on de la régence de la ville de Berne, nous croyons nécessaire de placer ici une observation sur la différente origine des villes, qui reçurent leur consistance dans ces temps d'Anarchie générale. La plupart des villes Impériales furent, dans leur naisfance, des bourgs formés par le concours de quelques artistes & marchands, sous la protection des Seigneurs mêmes, & le plus souvent sous celle de quelque fondation ecclésiastique. Les Princes, par politique, fortifierent ces corps publics, en leur accordant des chartes & des prérogatives, qui portoient à ce but principal, de favoriser l'industrie bourgeoise: l'esprit de corporation devint la base essentielle de la police & de la régie publique de ces villes. Dans la fondation de Fribourg, de Berne & des autres villes plus nouvelles, l'objet des fondateurs a manifestement été la réunion d'intérêts des arriere-vassaux, des propriétaires libres & des cultivateurs, pour les mettre à couvert de l'ambition des grands Barons, & des brigandages des petits châtelains, & pour attacher leur ordre au chef de l'Empire. De femblables colonies, dans un état de guerre continuel, devoient déployer une plus grande activité pour prévenir les desseins de leurs ennemis, & tendre plus à s'agrandir à leurs dépens, que des sociétés d'artistes ou de marchands, qui se contentent d'éloigner un danger momentané. & de mettre leurs biens à couvert dans l'enceinte de leurs murs. Ce n'est pas que nous prétendions classer exactement chaque ville suivant ce principe; des circonstances diverses pouvoient produire diverses combinaisons de l'intérêt territorial ou mercantile & artisan : mais ce qui faisoit la base dans un lieu, n'étoit que l'accessoire dans l'autre.

Le Duc Bercholde V après avoir donné à sa ville naissante une police, des Loix & des Libertés, qu'il eut soin de saire confirmer par l'Empezeur Henri VI, mourut sans postérité, en 1218, & laissa les Bernois aban-Tome VIII. donnés à peu près à lour bonne destinée, sous la protection précaire die

chef de l'Empire.

Engagés d'abord dans une guerre avec les Comtes de Kybourg, qui en qualité de Comtes de Thoun & de Berthoud, vouloient les empêcher de s'ouvrir un passage sur leurs terres, en établissant un pont sur l'Aar, ils eurent l'adresse de se fortisser de la protection du Comte de Savoie, & de s'en dégager bientôt après, par des services rendus. Ce Corate, en agrandissant Berne, mérita le titre de son second sondateur : il affranchit la ville de son assujettissement volontaire, & se lia avec elle par une alliance.

Rodolphe de Habsbourg, deveau Empereur, projettoit de former un patrimoine pour ses ensans dans l'Helvétie. Sous le prétexte de rétablir les Juiss exilés, il se présenta devant la ville avec une armée. Les Bernois sermerent leurs portes, & l'Empereur, appellé ailleurs par des plus pressantes affaires, leva le blocus. Son fils Albert I poursuivit le plan de son pere pour l'agrandissement de sa maison, avec une impatience égale à son orgueil. Il employa les sollicitations, l'argent & les menaces, pour faire des villes & des sujets immédiats de l'Empire, la propriété particuliere de sa famille. Deux sois il se présenta en armes devant la ville de Berne: ses troupes remporterent un avantage, & furent désaites à leur tour. Cette querelle continua avec des alternatives de treve & des petits exploits à l'avantage des Bernois, jusques en 1308, que les trois premiers Cantons se liguerent ensemble, après avoir chassé les tyrans subalternes qu'Albert leuravoit préposés. L'année suivante son neveu, Jean de Suabe, à qui il rete-

noit son patrimoine, se vengea en l'assassinant près de Windish.

Nous ne détaillerons pas tous les petits faits des premiers progrès de la République de Berne. Son petit territoire ne fut d'abord composé que de quatre Paroiffes, & ensuite du district qui forme encore aujourd'hui la jurisdiction des quatre Bannerets. Les Nobles qui s'étoient établis dans la ville. possédoient des siefs dans ces départemens : les Francs-Tenanciers, ou Propriétaires des fonds ruraux, jouissoient du plein droit de la Cité, en y. fixant leur demeure; tel étoit le fond de la milice de ce petit Etat naissant. Les Nobles, auxquels la Communauté abandonnoit le foin pénible de l'administration publique, avec toute la confrance due à la fagesse de leurs. conseils, à la modération & au défintéressement de leur régie, donnoient les premiers l'exemple du facrifice de leurs biens & de leur fang. Sous leurs auspices les citoyens s'accoutumoient aux armes par des entreprises. presque journalieres, qui servoient toujours à les débarrasser de quelque voisin inquiet, & ne duroient presque jamais assez pour interrompre le travail & la culture. La prise & la démolition des châteaux étoit un jeu pour leur jeunesse guerriere : les Bernois suivoient la politique d'attaquer les petitis ennemis en détail, de les défarmer, de les ruiner, ou de les forcer à so sovinettre, en demandant le droit de bourgeoisse. Quelquesois des contributions volontaires les mettoient en état de s'arrondir par des achats de

jurisdictions: biemot de petites Contrées rechercherent leur protection à titre de combourgeoisse. Contre des ennemis plus redoutables ils s'armoient de leur propre union, de leur fermeté; ils usoient de sages délais; ils se fortissient par des alliances avec les villes & petits pays qui, dans d'autres parties de l'Helvétie luttoient avec les mêmes succès contre l'oligar-chie séodale.

La ville de Soleure entretint une liaison constante avec Berne. Fribourg, que des rapports particuliers de fraternité, pour ainfi dire, devoient unir d'intérêt avec elle, ou forcée par des circonstances moins favorables, ou guidée par des principes moins sages & moins conséquens, fut presque toujours sa rivale & souvent son ennemie déclarée. Cette derniere ville prit part à la ligue des Comtes de Kybourg, de Gruyeres, d'Arberg, de Nidau & de Neûchâtel, que les progrès des Bernois avoient enfin réveillés. Les Ducs d'Autriche fomentoient cette guerre. Les Confédérés camperent au nombre de 20 à 30,000, devant la petite ville de Laupen que les Beri nois avoient achetée avec le territoire voifin, & dont ils avoient fait leur premier bailliage. Rodolphe d'Erlach commandoit la petite armée des Bernois, qui, avec le secours des trois Cantons & de quelques autres alliés, ne montoit tout au plus qu'à 5000 hommes : il avoit pris son congé du Comte de Nidau pour aller défendre sa patrie. Les ennemis les attendoient avec cette imprudence présomptueuse, qui sit toujours succomber la Noblesse dans ses batailles contre les Suisses. Des bras forts, qu'aucune arme défensive n'embarrassoit, firent bientôt avec leurs lourdes halebardes & épées de bataille parmi ces chevaliers cuiraffés, un carnage qui décida de la vi--ctoire : environ trois mille morts refterent fur la place. Les Fribourgeois risquerent de devenir les victimes de leurs engagemens, ils essuyerent une défaite fanglante aux portes de leur ville, & furent une fois dans le cas de craindre pour leurs propres foyers. Les vainqueurs ravagerent impunément les pays de leurs ennemis dispersés & abattus, & frappoient des coups décissifs sur les petits partisans de la ligue détruite, jusqu'à la treve ménagée en 1343, par Agnès d'Autriche, veuve d'André, Roi d'Hongrie. Ni un revers semible essuyé au Lanbekstalden, dans le Siebenthal, ni la grande mortalité de l'année 1248, ne rebuterent la jeunesse Bernoise. La peste qui s'étoit répandue de quelques ports d'Italie jusqu'en Allemagne, sut, suivant un préjugé de haine barbare commun dans ce temps, attribuée à la malédiction attachée à la nation Juive, qui avoit alors la principale part dans le commerce; & cette prévention populaire leur attira la plus cruelle perfecution.

Les troupes Bernoises continuoient leurs petites conquêtes avec une hardiesse pétulante, esset de l'habitude des armes, qui déterminoit l'esprit national. Tous ces petits peuples séparés, qui, chaque jour par quelque petit triomphe, étendoient la sphere de leur liberté et en sortisoient la base, s'approcherent et se réunirent ensin par un lien étroit et permanent. Déjà Lucerne & Zurich étoient entrées dans une confédération perpétuelle avec les trois premiers Cantons; déjà ces alliés, après avoir occupé à mainarmée les pays de Glaris & de Zoug, les avoient pris sous la protection de leur ligue, quand Berne y accéda en 1353, & obtint le second rang après Zurich. Nous examinerons ailleurs la nature de cette confédération, qui, pendant cent & trente ans, resta bornée au nombre de huit Cantons.

Les villes de Berne & de Soleure protégerent en 1367 leur alliée la ville de Bienne, contre l'Evêque de Bâle. Nous expliquerons dans les articles BIENNE & MUNSTERTHAL, l'origine & les conditions des liaisons particulieres de l'Etat de Berne avec ces pays libres, & dépendans de la sou-

veraineté des Evêques considérés comme Princes temporels.

Un Seigneur François, le Sire Enguérand de Coucy, fit en 1375, une irruption dans l'Helvétie, avec une armée composée de ces grandes compagnies ou bandes de troupes d'Anglois, de Brabançons & de François, formées pendant les guerres entre les Rois d'Angleterre & de France, & qui dans l'intervalle des treves vivoient sans solde aux dépens des peuples amis & ennemis. Elles s'étoient déjà une sois montrées en Alsace & approchées de Bâle. Coucy les introdussit dans le cœur du Pays, pour faire valoir ses prétentions sur les domaines de la Maison d'Autriche, pour le douaire de sa mere. A leur approche toutes les villes surent sermées, les campagnes abandonnées; mais les nouveaux Eidgenosses ne tarderent pas à les combattre; ils les désirent dans le voisinage de Lucerne: les Bernois les attaquerent ensuite près de Fraubrunnen, les sorcerent jusques dans le monastere, & en tuerent un grand nombre. Les suyards dispersés surent par-tout assommés ou poursuivis par les paysans, & la province en sut biensot débarrassée.

Zurich & les Cantons voisins entretenoient une guerre presque continuelle avec les adhérens des Ducs d'Autriche: elle s'alluma plus vivement en 1375. Pendant que ces alliés élevoient de nouveaux trophées sur les champs de Sempach & de Naffels, Berne & Soleure fatiguoient de leux côté le parti Autrichien, en attaquant les Comtes de Kybourg dans leurs places de Thoun & de Berthoud. Fribourg, qui tenoit toujours le parti de la noblesse ennemie des Villes, eux encore du désavantage dans divers petits combats.

A l'époque qui termina cette guerre, Berne se voyoit déjà un territoire considérable. Les Maisons d'Arberg & de Nidau étoient éteintes, & leur héritage avoit passé sous la domination de Berne. Les Comtes de Kybourg qui penchoient vers leur ruine, avoient été obligés de céder Thoun & Berthoud. Nidau & Buren surent conquis. D'un autre côté, les armes, des conventions, des combourgeoisses, avoient acquis à cette République une portion considérable de ces vallons entre les Alpes, connus sous le nom d'Oberland. Les vassaux & seigneurs Châtelains compris dans cette enceinte, étoient ou anéantis, ou soumis & incorporés à la nation.

Il n'est pas étonnant que l'habitude de gouverner l'Etat ait inspiré un peu trop de confiance à des chefs, qui avoient dirigé les intérêts publics susques-là avec tant de réputation & de succès, & que d'un autre côté des citoyens accoutumés à combattre pour l'Etat, fiers de leur courage & de leurs fervices, foient devenus plus ambitieux ou plus fenfibles à ce qui pouvoit les blesser dans l'exercice de l'autorité de ses Magistrats. Les frais des guerres & les prix des accommodemens ou des achats de terre, rendoient; au défaut d'un fisc, indispensables les impositions sortes & fréquentes. Le peuple passa des murmures aux soupçons & aux plaintes : la communauté s'assembla tumultuairement en 1384. Après la déposition des Magistrats coupables ou suspects, la réconciliation sut sanctionnée par des lettres d'abolition, & une confirmation de la forme de la régence, que quelques Auteurs ont pris mal à propos pour l'époque de l'établissement d'une nouvelle constitution. Cette commotion civile n'eut pas plus d'effet sur le gouvernement que quelques autres dissentions momentanées, dont parlent les annales de la République. Le mécontentement étant ainsi satisfait par l'essor qu'il avoit pris, l'ordre & la consiance furent rétablis, & chacun contribua avec émulation aux besoins de l'Etat.

Le Concile de Constance, en 1415, sut pour les Cantons, une époque importante par l'occasion qu'elle seur fournit d'agrandir seur territoire. Dès que l'Empéreur Sigismond les eut invités à exécuter le ban contre Fréderic, Duc d'Autriche, qui avoit savorisé l'évasion du Pontise Jean XXIII déposé par le Concile, les Bernois se jetterent sur la partie inférieure de l'Aargau, soumirent par capitulation les quatre Villes, Zossinguen, Aarau, Brougg & Lentzbourg, & se rendirent maîtres de cette petite Province, une des plus fertiles de leurs Etats. Ils sirent ensuite, en commun avec leurs alliés, la conquête du Comté de Baden. Quand Sigismond auroit pu avec bienséance, ou par autorité, les obliger à la restitution, il étoit sans doute de son intérêt d'afsoiblir son ennemie, en engageaut aux Cantons, comme il le sit, la propriété de leurs conquêtes pour une somme

d'argent.

Nous ne rapporterons pas les détails de la guerre avec les Valaisans, en 1417, occasionnée par l'ombrage que donnoit à ce Peuple la puissance de la famille de Raren, dont les Bernois embrasserent la cause; ni ceux de la longue & cruelle division des Cantons mêmes avec Zurich. Ces saits appartiennent à l'histoire pasticuliere de ce pays. Cette dernière guerre prit son origine des prétentions réciproques de Zurich & de Schweitz sur la succession du dernière Comte de Toggenbourg. Zurich chercha imprudemment son appui chez les Ducs d'Autriche. Les Suisses voulurent les obliger à soumettre à la décision de leurs alliés la validité d'une liaison si suspecte. Sur leur resus on prit les armes. Les autres Cantons, & Berne même, malgré son alliance avec Zurich de 1423, se réunirent pour soutenir le parti des Suisses, qui devenoit la cause de la con-

fédération. La guerre fut poussée de la part des derniers avec un acharnement, & soutenue de l'autre part avec une opiniâtreté, qui tenoit de la fureur ordinaire des guerres civiles. Depuis 1436 jusqu'en 1446, ces Peuples qu'une désense courageuse avoit rendus respectables, offrirent à leurs ennemis le spectacle d'une haine fraternelle somentée par l'ambition. La surprise & le sac de la Ville de Brougg par Thomas de Falkenstein, sur l'événement le plus sensible aux Bernois. Leurs troupes partagerent aussi la malheureuse gloire de la désaite des Suisses près de Bâle, en 1444, par l'avant-garde de l'armée que conduisoit Louis, Dauphin de France, destinée à rompre le Concile assemblé dans cette Ville, & à dégager la Ville de Zurich, assiégée par les Cantons.

L'intervalle du temps, depuis la paix qui termina la guerre de Zurich jusques à la guerre contre Charles, Duc de Bourgogne, sur rempli par diverses expéditions moins importantes, contre Fribourg, contre la Noblesse de Sundgau & de l'Alsace, qui inquiétoient la Ville de Mulhausen, & contre Sigismond Duc d'Autriche. Cette derniere querelle sur la source de la guerre avec le Duc de Bourgogne, si mémorable dans l'Histoire Suisse, dans laquelle la République de Berne joua le principal rôle, &

courut les plus grands dangers.

Le Duc d'Autriche, hors d'état de se défendre contre les attaques des Cantons, mit ses terres, à titre d'hypotheques pour une somme d'argent. fous la protection de Charles, Duc de Bourgogne. Ce Prince hautain & colere, par des forces qui balançoient celles du Roi de France & par des exécutions sanguinaires contre ses Sujets rebelles, avoit acquis une célébrité terrible, dont se nourrissoit son avougie orgueil. Incapable des foins tranquilles du Gouvernement, tandis qu'il fuivoit son gost militaire, il livroit l'Alface à un Gouverneur infolent, nommé Hagenbach, qui ne tarda pas d'offenser les Suisses, d'opprimer ses Sujets & de donner des regrets à leur ancien Maître. La réception que fit le Duc aux Députés de Berne, qui lui porterent leurs plaintes, en les obligeant de se mettre à genoux, indigna leur Nation. Les Alsatiens révoltés se saissirent de Hagenbach, & à l'instigation des Cantons lui firent subir le dernier supplice. On prévoyoit le ressentiment qu'inspireroit cet affront à un Prince qui mettoit dans sa conduite plus d'emportement encore que d'ambition. Louis XI travailloit avec une joie secrette à mettre son rival aux prises avec une Nation aguerrie, & qui se faisoit un plaisir d'humilier les Princes qui osoient les mépriser. Il fit jouer fon principal reffort dans le Conseil de Berne ; dans lequel la faction Françoise l'emporta bientôt sur le parti Bourguignon qui cherchoit à éviter la guerre.

Quelques citoyens, distingués par leur mérite ou par leurs talens, s'étoient placés à côté des nobles, & commençoient à développer le système d'établir une plus grande égalité, en mettant des bornes plus étroites à la jurisdiction des Vassaux dans leurs terres, & aux distinctions extérieures

des familles qui blessent tôt ou tard l'esprit républicain. Cependant la considération pour la noblesse s'étoit soutenue : elle continuoir d'occuper les premieres charges de l'Etat. Depuis le premier de Boubenberg, que le Duc de Zéringuen avoit préposé à la sondation de la ville, cette Maison avoit joui d'une sorte de prééminence, & malgré quelques disgraces essuyées de la part de leurs concitoyens, elle sur le plus souvent décorée de la dignité consulaire. Mais le crédit d'Adrien de Boubenberg, ancien Avoyer, pliant devant la nouvelle saveur de Nicolas de Diesbach, ce dernier, jeune, riche, populaire & ardent, se livra aux négociations de la Cour de France, avec un zele que le caractère du Roi put rendre suspect. Elevé au premier rang, il sçut écarter son antagonisse des conseils, & parvint à former une ligue nombreuse des villes de l'Helvétie & de l'Alsace: les autres Cantons se déclarerent pour le même parti.

Tandis que Charles perdit son temps à assiéger inutilement la Ville de Nuis, en Gueldre, les consédérés pénétrerent dans ses Etats. Le siège d'Héricourt sur l'événement le plus mémorable de leurs incursions. Le Maréchal de Bourgogne rassemble des troupes pour renforcer la garnison : elles sont entiérement désaites par l'armée supérieure des alliés, & la ville est emportée. Cependant l'Avoyer de Diesbach, enlevé par une épidémie.

est une des premieres victimes de la guerre qu'il avoit sollicitée.

Les esprits étoient échausses, & l'influence de la Cour de France resta na même. D'abord les Cantons se saissirent des terres d'Orbe & de Grandson, patrimoine des Seigneurs de Charlons, partisans du Duc; ils tomberent ensuite sur le pays de Vaud, qui appartenoit au Comte de Romont, & rançonnerent la ville de Geneve. Charles, brave & glorieux, impatient de venger ces pertes, vint en 1476 avec une armée brillante, assièger le Château de Grandson, y entra par une capitulation perside, & sit pendre la garnison. Dans ces temps, où la discipline des troupes n'étoit guere connue, les armées du Duc se distinguoient encore par la prosusion & le désordre. Ce Prince n'avoit ni les vues d'un conquérant, ni les talens d'un général; magnisique & présomptueux, il se croyoit invincible. Ses troupes qui décampoient sans désiance, rencontrerent bientôt les Suisses dans un désilé: l'avant-garde repoussée jetta la terreur dans toute l'armée; leur déroute su complette & laissa les vainqueurs maîtres d'un immense butin, dont heureusement ils ne connoissoient pas ençore le prix.

Charles furieux se retire à Lausanne, ramasse de nouveau des troupes. Se entreprend le siege de Morat, petite Ville située sur les bords charmans d'un lac. Il ne savoit ni conduire un siege, ni se camper avec avantage. Les Cantons aidés par René, Duc de Lorraine, que le Duc de Bourgogne avoit dépouillé de ses pays, attaquent leurs ennemis en ordre de bataille, se saississement de leur batterie presque sans perte, de taillent en pieces la Gendarmerie des Bourguignons. Charles est réduit à se sauver seul à la mage sur son cheval. Ensin troublé, désespéré, trahi par les siens, il cours dans le cœur de l'hyver, attaquer les Suisses devant Nanci en Lorraine,

& v trouve sa derniere honte & la mort.

L'heureuse issue d'une guerre si menaçante pour la liberté des Suisses, eut une grande insluence sur les mœurs, par le haut degré où sut portée leur gloire militaire. Les pensions des Princes voisins introduisirent la corruption dans les conseils & les communautés; la richesse des dépouilles prises sur l'ennemi excita le goût des supersluités, & apprit à le satisfaire en même-temps avec celui des armes : la jeunesse s'accoutumant à des expéditions fréquentes, subites & tumultueuses, devint plus indocile à la voix de ses conducteurs, & la nation paya plusieurs fois bien cherement cet oubli de la discipline; ensin des troubles, des dissentions, une dégradation sensible dans les mœurs, sur presque le seul fruit de tant de sang prodigué par ces séroces guerriers dans des querelles étrangeres, & la vénalité de leur bravoure, si souvent encore trompée, fait une tache éter-

nelle à la mémoise de nos ayeux.

Les Bernois ne tarderent pas à éprouver les effets de cette nouvelle pente des esprits vers une dissolution du bon ordre. Ils avoient fait dans cette derniere guerre la conquête des trois Bailliages de Morat, de Grandson, & d'Orbe ou Echalens, qu'ils conserverent à l'indivis avec les Fribourgeois, avec lesquels ils possédoient déjà en commun le bailliage de Schwarzenbourg, acheté des Comtes de Savoie. La jalousie des Cantons populaires sur ces agrandissemens s'étoit montrée dans l'instruction donnée à seurs officiers, à l'occasion de la derniere guerre, de ne pas laisser employer les troupes à des sieges. Le soupçon bien fondé des pensions répandues dans les conseils des villes, excita de violens murmures. Une troupe de forcénés, au mépris des défenses & des avis de leurs Magistrats, se mit en marche, pour demander compte aux deux villes de la répartition du butin & des contributions levées sur les Génevois. Il fallut de l'argent & de grandes promesses pour les calmer. Dans la crainte de quelque violence, les villes firent une union plus étroite entr'elles. Cette précaution que les démocraties regardoient comme une contravention à la confédération Helvétique, faillit d'occasionner un schisme entre les Cantons. On s'en remit à la décision de Nicolas de Flue, ancien Landaman d'Unterwald. Ce Magistrat, respectable par sa sagesse & ses vertus, pere d'une famille nombreuse, s'étoit retiré dans un hermitage, pour finir ses jours dans la résignation la plus humble & dans l'abstinence la plus rigoureuse. Il prononça, que l'union particuliere des aristocraties seroit annullée, & les villes de Fribourg & de Soleure reçues dans la confédération des Cantons. L'admiration qu'on eut pour la piété austere de ce Citoyen illustre, jointe à la reconnoissance de ses compatriotes, lui valut, après la most, les honneurs dûs aux plus grands héros,

Une sorte de présomption pétulante s'étoit emparée des esprits & imprimoit à la nation un caractere inquiet & vindicatif, qui donnoit de continuelles tinuelles alarmes à ses voisins. Il s'étoit formé en Suabe une ligue nombreuse de la noblesse, sous le titre de l'Ecu de St. George. Des causes très-légeres firent éclater en 1499, une guerre fort vive entre cette ligue & les cantons. On se livra sur toute la frontière des combats fréquens,

dans lesquels les Suisses maintinrent une supériorité décidée.

Ce nouvel accroissement de gloire ne fit qu'augmenter la manie des expéditions militaires. Les Princes voisins, au fait du secret de gagner les chefs des conseils, firent désormais de la valeur éprouvée des Suisses le principal instrument de leur ambition, dont l'Italie devint le théâtre ordinaire. On vit à la honte de la nation, les folliciteurs des Cours étaler l'or & les promesses, les Cantons se partager pour des intérêts opposés, changer de parti en faveur du plus offrant, & enfin leurs bandes vénales se rencontrer sur le champ de bataille. Si les Magistrats assemblés prenoient des résolutions vigoureuses contre ces désordres, le crédit des coupables les déroboit au châtiment, & la voix de l'autorité n'étoit qu'une formalité de plus, pour attester un vice enraciné dans le cœur de ces Républiques. Certainement cet abus qui déshonora long-temps la nation, fut alors porté à un plus haut degré à Berne que dans aucun des autres Cantons. Ces campagnes, quelquefois glorieuses, des Suisses en Italie, ces intrigues, dont ils étoient les dupes & dont ils se vengeoient en abandonnant un parti pour un autre; des victoires inutiles, des révolutions rapides, ces journées célébres de Fornoue, de Novare, de Marignan & de la Bicoque, tous ces détails, s'ils ne sont pas entiérement étrangers à l'histoire générale de la nation, du moins n'appartiennent-ils point à l'histoire particuliere, dont nous ne traçons ici que les contours & les traits les plus marqués.

Au commencement du XVI. siecle les trois derniers cantons furent reçus dans l'alliance générale. Ce siecle offre deux événemens bien importans pour la République de Berne, la réformation & la conquête du pays

de Vaud.

Zurich avoit donné l'exemple de la réformation. Les esprits étoient trop partagés à Berne sur cette question, pour que le Sénat osat la décider: il sembloit même que ce corps ne se prêtoit qu'avec répugnance à cette nouveauté, soit par la crainte des troubles qu'elle pouvoit occasionner, soit par le regret des bénésices que la Cléricature offroit aux familles, ou par un mécontentement secret de la liberté avec saquelle les réformateurs attaquoient non - seulement ce qui leur paroissoit des erreurs dans le dogme, ou des abus dans le culte, mais la corruption introduite dans l'Etat, par des pensions avilissantes, la séduction des sujets tolérée par des Magistrats vendus & dont leurs sils étoient les instrumens, ensin la dissolution de la subordination & des mœurs, causée par l'habitude de la licence chez une milice annuelle incapable d'aucun frein. Haller, l'Apôtre de la nouvelle doctrine à Berne, n'avoit point cette ardeur intrépide des autres Tome VIII.

réformateurs; sa modération timide le fit échouer à Soleure : sans l'appus de Nicolas de Watteville, Prévôt du Chapitre, auquel son nom & la considération personnelle, donnoit une grande influence, il risquoit de n'avoir pas un meilleur succès à Berne. Le Sénat encouragé par les invitations des Zuricois, à secouer le joug du Pontife Romain, sollicité par d'autres Cantons de ne pas se détacher des principes de leurs ancêtres, prenoit des résolutions contradictoires. Enfin le parti pour la réformation prit la supériorité dans la bourgeoisse & entraîna le Conseil des Deux-Cents. Une dispute publique sut en 1528 le signal de la révolution. Le peuple qui, au défaut de la conviction, ne tient aux opinions que par la force de l'habitude, fuivit facilement l'exemple de fes maîtres. La réformation proposée aux communautés, sur soumise à la décision des voix : par-tout où la pluralité lui étoit favorable, l'ancien culte fut aboli; où le parti contraire étoit prépondérant, en feignant de conserver l'enviere liberté des consciences, on se réserva de reprendre la délibération quand on le voudroit.

Cette révolution ne laissa pas de causer divers mouvemens. Quelques communautés résisterent par la force : des voisins attachés à l'Eglise de Rome soutinrent ouvertement leur cause. Dans d'autres lieux le paysan, qui s'étoit flatté d'un affranchissement des censes ecclésastiques, se révolta pour piller les couvens dont le Gouvernement avoit sais les revenus. L'empressement des Zuricois, pour faire triompher leur religion dans des pays où ils n'avoient que la co-régence, excita une guerre civile entre ses Cantons. Le désaut de prudente & d'ordre, que la circonstance d'une nouvelle police encore mai affermie & d'une fermentation générale des esprits, source de méssance & de contradictions, peut faire excuser, sit succomber la cause des Cantons résormés, par deux désaites qu'essuyerent les Zuricois, & dans la premiere desquels Zwingle perdit la vie. La résormation sut étoussée dans plusieurs bailliages communs, où este avoit été introduite : elle su maintenue dans les Cantons qui l'avoient adoptée.

Sans appuyer sur les raisons en faveur de ce changement de doctrine, adopté dans une grande partie de l'Europe, il faut convenir que les suites en ont été fort avantageuses pour les Etats qui ont embrassé la réformation : ils ajouterent à leur liberté politique l'indépendance d'une domination étrangere qui, quoique limitée de droit aux affaires purement spirituelles, avoit, dans le fait, cherché à engloutir la puissance temporelle, excité des troubles infinis chez les nations qu'elle n'avoit pu réussir à opprimer. Nos Républiques protestantes se formerent un fisc des revenus saisse sur les ordres religieux, qui cessent d'avoir une destination inutile au bien public : les forces des Gouvernemens s'accrurent, et les connoissances utiles sirent des progrès plus sensibles. Avant cette époque l'ignorance et la pauvreté du bas clergé étoient si grandes, qu'on avoit de la peine à trouver, parmi ceux d'entr'eux, qui embrassem la nouvelle doc-

trine, des sujets capables de lire l'Ecriture-Sainte, & qui eussent le moyen,

d'acheter l'Evangile & la Liturgie.

Pendant que cette grande affaire agitoit l'intérieur des Cantons, la République naissante de Geneve luttoit contre les projets des Ducs de Savoie. qui cherchoient à étendre des droits qu'ils avoient dans cette Ville, pour l'assujettir. Une succession de plusieurs Evêques, choisis dans leur Maison, fournit à ces derniers des partextes pour confondre les droits du siège avec les leurs. & pour employer une autorité légitime, afin de couvrir l'usurpation. Delà naquirent des disputes, des persécutions, des révoltes. Depuis la guerre de Bourgogne, Geneve entretenoit des liaisons avec les Villes de Berne & de Fribourg : elles s'assura leur protection par une combourgeoisse, en 1528. Bientôt le parti des Eidgnoss ou Huguenots, l'emporta sur les Mammelus ou Savoyards : il se commit des hostilités, on sit des treves. on donna des surprises suivies d'accommodemens. Le Duc cherchoit à rompre l'alliance entre les trois Villes : par une prononciation d'arbitrage du Comte de Gruyeres elle fut annullée; par une autre pro-nonciation des Cantons neutres elle fut confirmée, & aucune des deux sentences ne put être exécutée. Enfin on convint d'une treve entre le Duc & la Ville de Geneve, sous peine pour le Duc, s'il la rompoit, de remettre le pays de Vaud aux deux Cantons de Berne & de Fribourg, & pour les Genevois, d'être déchus de la combourgeoisse. La doctrine de la réformation s'étant répandue dans Geneve, y trouva les esprits disposés à embrasser un parti qui les délivroit de la jurisdiction de leur Evêque. Fribourg désapprouvoit autant cette révolution que Berne la favorisoit : la premiere renonca aussitôt à la combourgeoisse ; les Bernois au contraire, profiterent en 1536, de l'irruption des François dans le Piémont, pour exiger du Duc une satisfaction dans des termes qui devoient procurer un refus. Alors, ouvrant la campagne au cœur de l'hyver, ils sonmirent en enze jours de temps, presque sans coup férir, ce beau pays 🗸 qui s'étend de Morat jusqu'à Geneve. Les Fribourgeois répentans d'avoir imprudemment renoncé au même titre, se hâterent pour avoir part aux dépouilles de la Maison de Savoie. Dans la conquête des Bernois étoient compris Lausanne & les domaines de l'Evêque, toutes les Villes & terres sur le bord septentrional du lac de Geneve, le Chablais & le pays de Gex. Ils abolirent dans tous ces lieux le rite Romain; quand en 1563, Gex & tout ce qui est au-delà du lac rentra sous l'obéissance de la Maison de Savoie, la messe fut bientôt rétablie.

Les Comtes de Gruyeres resuserent de prêter hommage pour les anciens domaines de leur Maison dans le pays de Vaud. On usa de quelque indulgence dans le commencement : mais comme cette Maison se trouva surchargée de dettes, les deux Etats de Berne & de Fribourg acheterent les créances; & avec une rigueux que la seule politique pouvoit justifier, ils dépouillement en 1554 le dernier Comte Michel, des terres de Gruye-

res, de Rougemont & d'Oron, & les partagerent entr'eux. Ce fut le dernier agrandissement de la République de Berne; depuis sa paix avec la

Savoie les limites de son territoire n'ont plus varié.

L'alliance entre Berne & Geneve devint perpétuelle en 1557, par l'entremise des Cantons, qui s'intéressoient à la conservation de cette République, & refuserent cependant de l'associer Leur consedération. Zurich accéda à cette alliance perpétuelle des deux Villes, en 1574. Dans le même temps, Henri III, Roi de France, garantit à Berne la propriété du pays de Vaud : fuccessivement divers Cantons accorderent la même assurance. Cependant la Maison de Savoie n'abandonnoit pas le projet de le recouvrer: on s'observoit avec inquiétude; les treves, les traités même. ne mettoient pas la Ville de Geneve à couvert des alarmes d'une hostilité sourde & d'une guerre ouverte. Des particuliers attachés aux Ducs, tramoient dans le pays de Vaud des conspirations que ces Princes désavouoient. quand elles avoient échoué. Les circonstances, particuliérement les différends des Ducs avec la France, préserverent Geneve & ses Alliés, mieux que leurs propres forces. Enfin l'escalade, tentée en 1602 contre Geneve par des troupes de Savoie, a été le dernier acte d'hostilité préméditée: depuis lors; cette Maison ayant trouvé l'occasion d'agrandir ses possessions en Italie, entretient des liaisons constantes & de bon voisinage avec ses voisins d'amitié, les Suisses, avec Geneve, & avec la République de Berne en particulier.

Pendant le XVI fiecle & le commencement du XVII, les Suisses continuerent dans l'habitude de vendre leur sang, à qui leur en offroit le plus haut prix : cependant ces troupes mercénaires s'accoutumerent à une forme de service un peu plus réguliere, mais toujours pour des expéditions momentanées. Dans l'Etat de Berne en particulier, nous retrouvons toujours éncore ces contradictions fréquentes entre les résolutions du Gouvernement & la conduite des citoyens les plus accrédités; & quand il se faisoit des levées avec l'aveu du Souverain, ou il y avoit abus dans l'emploi de ces troupes auxiliaires, ou l'inexécution des promesses stipulées donnoit occa-

sion à des plaintes & des foupçons contre les Chefs.

Les suites de la réformation causerent aussi divers troubles. Des imbécilles abusant de la lecture des Livres Saints, sormoient des sectes, parmi lesquelles celle des Anabaptistes sut toujours la plus nombreuse & la plus dangereuse, par le resus que sont ces fanatiques du port d'armes & de l'obéissance aux Magistrats. Le Gouvernement & le Clergé, trop frappés peut-être des inconvéniens de cette division bisarre des opinions vulgaires, sévissoient quelquesois contre la solie & l'erreur de bonne soi, avec toute la rigueur que méritent le crime & l'imposture.

Il est vrai que l'indocilité des paysans, autrefois sers, maintenant remplis d'idées d'indépendance, n'avoit pas besoin d'être appuyée des préjugés religieux. L'habitude de la vie militaire, l'exemple des Cantons popu-

laires. l'opinion fourdement répandue lors de l'établissement de la réforanation, que les terres devoient être déchargées de toute redevance, tous ces principes rendoient les villageois plus mécontens des impositions momentanées que l'insuffisance du fisc faisoit exiger dans les besoins de l'Etat. Sans doute les Lieutenans du Souverain ne se conduisoient pas toujours dans Pexercice de leurs emplois avec la modération & la prudence néceffaires pour ménager un Peuple préoccupé. Les murmures avoient éclaté plusieurs fois. En 1653, les paysans des Cantons de Lucerne, de Berne, de Bâle & de Soleure formerent des affociations, & en vinrent enfin à une révolte ouverte. Dès que cet exemple contagieux eut entraîné quelques sujets des bailliages communs, les Cantons démocratiques furent les premiers à marcher contre les Rebelles. Ces derniers furent bientôt dispersés par-tout où ils s'étoient attroupés. Un corps de ces paysans ameutés marchoit contre Berne, tandis qu'un autre tenoit Aarau bloquée; ils oserent tenir ferme contre les troupes Auxiliaires de Zurich & de quelques autres Cantons; mais les premieres volées de canon en firent déserter le plus grand nombre; le reste se soumit, en livrant ses chess au supplice.

En 1655, les Cantons eux-mêmes se brouillerent entr'eux, par une suite de cette rivalité malheureuse des deux Religions, qui sournissoit journellement des sujets de plaintes & de mécontentemens. Quelques samilles d'art, dans le Canton de Schweitz, s'étant résugiées à Zurich pour embrasser la résormation, demandoient à retirer aussi leurs biens. Sur le resus de les satissaire, leurs nouveaux protecteurs en appellerent au droit, suivant les sormes déterminées par les alliances entre les Cantons. De nouveaux resus provoquerent des hostilités. Cinq Cantons Catholiques s'unirent pour la même cause. On cherchoit à se prévenir les uns les autres dans la saisse des Bailliages communs. Les troupes Bernoises qui défiloient sans précaution sur Bremgarten, surent désaites par les Lucernois près de Villmerguen, & forcées de se replier en désordre sur Lentzbourg. Cet échec sur bientôt suivi d'un accommodement entre les deux partis, par

l'entremise des Cantons neutres.

Pendant un demi-siecle, la tranquillité parut affermie dans l'intérieur de la Suisse; cependant la désiance subsissoit toujours. On s'observoir plus qu'on ne s'accordoit : chaque parti se fortisioit par des unions particulieres & des traités avec des Puissances Étrangeres. Dans les Cantons démocratiques, le Peuple, sier du souvenir des avantages remportés dans les premieres guerres civiles, manisestoit trop de mépris pour les Protestans : il comptoit sur l'appui de la France, où la Religion Catholique étoit devenue triomphante par l'oppression entiere des Résormés. Mais dans le temps que cette Monarchie se trouvoit engagée dans une guerre très-malheureuse, les deux Cantons de Zurich & de Berne eurent le moment savorable pour menacer à leur tour. Telle sur peut-être la vraie origine de la guerre intestine en 1712, dont la querelle, entre l'abbé de St. Gall &

les Toggenbourgeois fournit le prétexte. Les Bernois eurent d'abord l'avantage dans un vif engagement près de Bremgarten. On étoit occupé des préliminaires de la paix quand les troupes de cinq Cantons Catholiques rompirent brusquement la suspension d'armes : elles furent entiérement défaites dans les mêmes champs de Villmerguen, où leurs ayeux avoient remporté l'avantage. Les vainqueurs, irrités par cette surprise, imposerent des loix plus dures aux cinq Cantons, découragés par des désaites aussi sensibles. Ceux-ci surent obligés à renoncer à la co-régence du Comté de Baden & de la partie insérieure des bailliages libres. Berne obtint sur la Thurgovie des droits égaux à ceux dont jouissoient les sept Cantons, de-

puis la premiere conquête de cette Province.

Ainsi la République de Berne vit la paix rétablie au dehors; dans l'intérieur, l'ordre étoit affermi; des sujets sideles & soumis, contens de jouir de leur propriété sans ambition & sans troubles, étendoient chaque jour leur industrie, que le Gouvernement encourageoit. Dans la Capitale, l'aisance des familles patriciennes animoit la circulation des richesses & des salaires: les mœurs s'adoucissoient, une parsaite sécurité appelloit le luxe & le goût des arts. Au milieu d'un calme en apparence si solide, se formoit un orage qui pouvoit ébranler les sondemens de l'Etat. Il s'étoit conservé une tradition vague, & comme nous le verrons bientôt, très-peu vraisemblable, que dans les premiers temps de la République, le pouvoir législatif & suprême avoit été attribué par la loi sondamentale à tout le corps de la Bourgeoisse. Quelques insensés, ambitieux ou dupes, sirent, en 1749, de cette tradition le faux prétexte d'une conspiration atroce contre le Gouvernement. Le complot sut éventé; quelques-uns des chess eurent la tête tranchée.

Quand on suit l'Histoire d'une Nation quelconque, on voit que de tous les ouvrages des hommes, la constitution d'un Etat est celui qui s'acheve le plus lentement. Les hommes ne font guere des Loix par prévoyance; ce font les inconvéniens qui appellent les regles, les abus, & les besoins qui donnent des loix; & les circonstances variées successivement dans tout Etat, qui n'a pas encore atteint son dernier période d'accroissement, déterminent nécessairement les formes des élections, les limites des pouvoirs, & les rapports des diverses parties de l'administration. Vouloir ramener les Gouvernemens à leur forme originaire, ce seroit la plupart du temps vouloir forcer un homme fait à revêtir les habits de la premiere enfance. Il est apparent que l'obscurité, dont est enveloppée l'origine du Gouvernement de Berne, provient moins du défaut de monumens que de la simplicité des temps, qui ne demandoit pas encore des formes si exactement déterminées. Nous voyons que les Familles Nobles, qui s'étoient fixées dans les villes Allemandes, pour se mettre à couvert de la tyrannie des grands Barons, remplissoient à-peu-près par-tout les premieres charges avec un pouvoir proportionné à la confiance des autres Citoyens, jusqu'à

Pépoque où l'esprit mercantile & artisan convertit les constitutions de la plupart des Villes Impériales en démocraties, modifiées par une forme tribunicienne. Il seroit bien singulier que Berne, par une déstinée toute contraire, d'une démocratie bourgeoise, sût devenue une aristocratie patricienne, sans que nous connussions les époques d'une pareille révolution.

Le sol sur lequel le Duc de Zéringuen fit bâtir la ville de Berne, étoir sief immédiat de l'Empire : par sa mort, arrivée en 1218, cette ville, de droit, devint ville impériale. Frédéric II, confirma aussi-tôt les immunités accordées par le fondateur, & donna aux Bernois cette Bulle d'or, qui fait le premier code connu & sanctionné de leurs Loix tant civiles que de police. Il est marqué dans l'exorde de ce code qu'il est dressé sur le modele des Loix de la ville de Cologne. On conclut de cette Bulle d'or, que la Communauté avoit le droit d'élire chaque année l'Avoyer, de choisir le Curé, de dispenser un citoyen des charges publiques, de juger de la vie & de la mort en certains cas, de décider fur les différends entre les bourgeois & les marchands étrangers en temps de foire, & de faire de nouvelles Loix. La Communauté exerçoit-elle ces droits dans des affemblées générales? Si un pareil usage avoit fait une partie effentielle de la constitution, manqueroit-on d'exemples suffisans & suivis pour le constater? La question pourroit-elle être douteuse? Quelques-uns des articles susmentionnés de la Bulle d'or n'attribuent pas même clairement à la Communauté les droits dont ils parlent. Nous avons déjà observé que Berne ne fut point peuplée de marchands & d'artisans, qui eussent ambitionné le pouvoir de se donner à eux-mêmes des privileges, mais de propriétaires & de cultivateurs, qui cherchoient la protection de leurs domaines & de leurs travaux. La Noblesse qui s'y établit, qui s'y maintint pendant trois siecles presque exclusivement dans les premieres charges, pendant que dans d'autres villes la forme de la conflitution étoit devenue plus populaire, auroitelle confenti à se confondre d'abord avec l'affemblée d'un peuple agreste, & à se soumettre à son autorité? Ce terme de Communauté est à Venise, à Genes, & dans toutes les arissocraties, le synonyme de République. On appelle encore le Conseil souverain de Berne & des autres villes aristocratiques les Conseils & Bourgeois. Voilà au moins des argumens assez forts pour balancer toutes les raisons, dont pourroit s'appuyer l'opinion contraire.

Toutes les recherches qu'on a faites jusqu'ici sur les sources des loix de la ville de Berne & sur l'origine de sa constitution politique, consirment la sorte présomption, qu'elle sur aristocratique des les premiers temps. Voici l'idée qu'on peut s'en faire d'après les monumens connus. Le château de Nydeck étoit un siege de justice, où se Duc jugeoit les causes, qui ve-moient en appet devant lui. Dans la nouvelle ville, bâtie sur la même place, il établit une justice ordinaire de douze Assessers, nombre généralement sixé pour ces Tribunaux; ce corps étoit présidé par le Schoulsheise.

Douze autres membres ajoutés aux premiers, formoient le Conseil de Police & d'administration, & jugeoient les causes les plus importantes : le même chef y présidoit. On appella ce corps de Magistrature Scultetus & Consules. Avoyer & Conseil. Delà le titre de Schoultheiss demeura affecté à la premiere charge de la République. L'Empereur, comme nous le voyons par un acte de 1244, avoit accordé à Berne une autorité de procurés de sa part dans la petite Bourgogne. Le territoire qui fut d'abord reuni à la ville, étoit partagé en quatre Bannieres ou dictricts; la ville fut divisée de même en quatre quartiers, distingués par la dénomination des quatre abbayes bourgeoises, des Boulangers, des Maréchaux, des Bouchers, & des Tanneurs. Les quatre Bannerets, choisis des quatre Abbayes, étoient les chefs, chacun d'un quartier de la ville & d'un district de la campagne. Les quatre Bannerets étoient les premiers Officiers militaires; & comme la police de l'Etat devoit nécessairement prendre une empreinte de l'Etat de Guerre habituel, dans lequel se trouverent les citoyens, les Bannerets eurent une principale part à l'administration publique : la partie économique devint enfin leur département, quand le militaire fut réglé sur un autre plan. Les Bannerets choisissoient seize bourgeois les plus considérés dans les divers quartiers, qui étoient appellés aux délibérations importantes, & avoient encore au XVIIe. siecle, avec les Bannerets, le droit exclusif d'élire les

Membres du grand Conseil des deux Cents. Voyez BANNERET.

Il est au reste très-apparent, que dans des cas extraordinaires d'impositions, de déclaration de guerre & d'alliances, la Communauté étoit consultée, ou du moins qu'on lui faisoit part des projets & des délibérations de ses Magistrats. Nous en trouvons des traces non équivoques dans les annales de la République. D'ailleurs dans une société, où les Membres ne sont pas encore attachés à l'Etat par de grands intérêts toujours présens, les succès dépendant plus du concours unanime que de l'autorité, les assemblées communes deviennent plus nécessaires, pour lier chaque particulier par l'expression manifeste de la volonté générale. Mais dans les besoins pressans on assembloit de même les Communes des campagnes, dans la vue de leur inspirer, par cette démarche de confiance, un plus grand zele pour servir la patrie; & cependant personne n'a encore songé à conclure de cet usage que les Communes des campagnes avoient alors quelque part directe au Gouvernement de l'Etat. Un grand nombre des citoyens habitoient à la campagne, & devoient présérer de voir les affaires confiées à un corps représentatif. Quelques indications des premiers temps prouvent l'usage de joindre au Conseil & Seize une commission de bourgeois. Un instrument de 1294, indique déjà les noms de deux cents bourgeois éluspar les Seize. Un Edit de 1314, porte pour rubrique: Avoyer, Conseit & Deux-Cents, savoir faisons. Des actes de 1337 & 1339, suivent la même formule. C'est donc par une erreur palpable que quelques modernes ont fixé la date de l'établissement du grand Conseil dans l'année 1384, en iuppqsupposant que l'émeute des bourgeois, arrivée à cette époque, occasionna cet établissement. Toutes les circonstances de ce fait prouvent que ce sur un concours de mécontens & non une convocation réguliere. Etoit-il vraisemblable d'ailleurs que la bourgeoisse eût choiss le moment où elle avoit à se plaindre de ses Magistrats, où plusieurs Conseillers surent déposés, pour renoncer, en faveur d'un corps représentatif, au droit de s'assembler.

à elle avoit été en possession légitime de ce droit?

Il seroit encore bien étonnant que pendant tout le XV & XVI siecle, dans ces crises si fréquentes de ces petits Etats, avec cette licence qu'introduisit l'habitude des courses militaires, dans cette sermentation causée par la diversité des opinions sur la doctrine, & à l'occasion des accusations si répétées, & malheureusement si souvent fondées, de prévarication ou de corruption chez les premiers Magistrats, ni la Bourgeoisse, ni les Communes de la campagne, n'eussent rappellé l'usage des assemblées générales. & qu'au milieu de tant de démocraties le souvenir s'en sût entié rement perdu, si jamais cet usage avoit existe en vertu des premieres constitutions. Nous favons au contraire que les assemblées du Grand Conseil étoient fort rares dans le dernier siecle. Le Sénat ou petit Conseil dépêchoit la plupart des affaires absolument. Lors de la guerre de Bourgogne on vit le parti d'un Avoyer exiler l'autre dans ses terres, s'assembler dans des maisons particulieres, & disposer, pour ainsi dire, du sort de l'Etat. Il n'y a qu'à jetter les yeux sur des détails des Loix & formes de la Constitution, pour se convaincre, qu'à Berne, jusques vers la fin du dernier siecle encore, l'exercice de la puissance exécutrice étoit entre les mains d'un petit nombre de Magistrats. Bien loin qu'il paroisse que le pouvoir du Conseil ordinaire, celui des Bannerets & des Seize, ait été anciennement plus précaire ou plus borné; ce n'est que du souvenir de nos peres & de nos ayeux qu'ont été portées les Loix, qui fixent si sagement les limites de ces pouvoirs.

Dans les démocratles bourgeoises & diversement modifiées des villes de commerce, la noblesse a été successivement dépossédée de son autorité prépondérante, par les corporations des artisans ou les tribus; à Berne elle s'est affoiblie suivant le cours naturel des générations; d'autres noms ont remplacé ceux qui, par désaut d'héritiers, venoient à s'éteindre. Des samilles patriciennes ont succédé aux talens, à la fortune & au même esprit de cette ancienne noblesse : le plan & la forme du gouvernement n'ont

point changé:

C'est le Conseil des Deux-Cents, dans lequel tous les autres collèges font réunis, qui sous le titre d'Avoyer, Petit & Grand Conseil, ou d'Avoyer, Conseil & Bourgeois de la ville & République de Berne, exerce sur tous les sujets de cet Etat, le pouvoir souverain, fait des loix & les révoque, juge de toutes les affaires intérieures évoquées devant lui, donne aux autres Tribunaux leurs pouvoirs compétens, forme des alliances, les renouvelle, traite de la paix & de la guerre, & juge de la vie & de la Tome VIII.

mort. Nous avons vu, que ce Conseil étoit vers la fin du XIIIe. siecle composé réellement de deux cents personnes. Les Bannerets & Seize, qui avoient le droit d'en élire les membres, ne suivoient aucune regle fixe, ni pour les époques des nouvelles élections, ni pour le nombre des élus. La faveur avoit étendu le nombre des membres du Grand Conseil au delà de trois cents, avant qu'une loi l'eût fixé à deux cents quatre-vingt & dixneus. Depuis que ces places sont plus recherchées, on attend qu'il y ait au moins quatre-vingt places vacantes, pour contenter plus de prétendans. Cela fait qu'il se passe huit à dix ans d'une nouvelle élection à l'autre : il saut, pour pouvoir y prétendre, avoir vingt-neus ans accomplis. Le petit Conseil ou Sénat avec les Seizeniers sont les Electeurs de droit : chacun peut recommander un suiet.

Dans les délibérations en Deux-Cents, les Sénateurs ont un rang distingué, & sont invités par leurs noms à opiner : les membres du Grand Conseil opinent ensuite sur une invitation générale de l'Avoyer ou Président. Chaque membre a le droit de proposer tout ce qu'il croit utile à l'Etat; le Président doit soumettre toutes les opinions aux suffrages. Aujourd'hui que le Grand Conseil prend connoissance de presque toutes les affaires, les assemblées se tiennent ordinairement trois jours par semaine.

hors les vacances des moissons & des vendanges.

Le Conseil journalier ou Sénat s'assemble à peu près tous les jours. Toutes les affaires qui doivent être portées en Deux-Cents, sont premiérement traitées en Sénat. Il dépêche des affaires courantes de police, dispose de la plupart des cures ou charges eccléfiastiques, des places subalternes tant civiles que de police; juge en derniere instance les procès criminels, à l'exception de ceux qui regardent des citoyens de Berne, & des droits de justice criminelle réservés à quelques villes & vassaux. L'élection des Conseillers se faisoit autrefois par les Bannerets & Seize; immédiatement avant la réformation le Grand Conseil se l'attribua, & ce fut un prélude de la réformation, que le Conseil ne favorisoit pas assez au gré de la bourgeoisie. Aujourd'hui cette élection se fait d'après un plan fort combiné, qui a pour but d'empêcher les effets de la brigue par un mélange du sort. Ce Conseil ou Sénat est composé des deux Avoyers, des deux Questeurs ou Trésoriers, des quatre Bannerets ou Tribuns, de dix-sept Conseillers, & enfin des deux Conseillers secrets, qui, suivant la date de leur élection, succedent aux places vacantes dans le Sénat. L'office de ces derniers est de veiller, dans les délibérations des Conseils, qu'il ne se passe rien contre les constitutions du Gouvernement. S'il y a lieu de se plaindre de dénégation de justice, ou d'autres abus importans, les membres du Grand Confeil peuvent par monitoire faire proposer l'affaire par le canal d'un Conseiller secret. Le titre tant du Conseil souverain que du Sénat, est : Magnifiques, Hauts, & Puissans, Souverains Seigneurs: en opinant, les membres des Conseils même donnent à l'assemblée celui de Vos Excellences.

Il n'y a rien de distinctif dans l'habillement des Magistrats, qu'un chapeau plat, dont le bord est arrondi & bordé en franges pour les membres du Deux Cents; celui des Sénateurs a le fond fort rehaussé: le premier est appellé barette, le dernier berusse. L'Avoyer qui préside au Grand Confeil, porte sur son habit un surplis fort court, fait d'après une très-ancienne mode.

Le grabeau, ou la réélection des Magistrats, se fait chaque année dans la semaine sainte de Pâque. Le jeudi, les Seize sont choisis par le sort d'entre les Baillifs hors de charge; deux sur chacune des quatre Abbayes qui ont droit de Banniere, & un Seizemer sur chacune des huit autres Abbayes. Les Seize avec le Sénat font la revue du Grand Conseil le même jour. S'il y a lieu à une nouvelle élection pour completter le Grand Conseil, ce qui se décide en Deux-Cents, l'élection des Seize se fait le mercredi. & la nouvelle élection des Deux-Cents le vendredi avant Pâque. Le lundi après Pâque toute la Magistrature se rend à la Cathédrale, & de là en procession à l'Hôtel de Ville : après la lecture des loix fondamentales, & prestation de serment, se fait l'élection annuelle de l'Avoyer & des quatre Bannerets: Le même jour après-midi ces derniers font avec les Seize la revue du Sénat : & sur leur rapport le jour suivant, les Conseillers sont confirmés en Deux-Cents, où se fait encore l'élection des Trésoriers. Chaque année le Sénat nouvellement confirmé, demande, par la bouche du Trésorier Allemand, une nouvelle patente ou lettre de protection: cette démarche est une reconnoissance, que le Sénat tient son autorité du Conseil des Deux-Cents. Les charges de Baillifs se confirment & se remplacent le jeudi suivant, de la maniere que nous indiquerons. Toutes les autres charges subalternes sont successivement confirmées chaque année.

Dès la premiere origine de la ville l'Avoyer étoit élu de nouveau annuellement: autrefois on comptoit plusieurs Consulaires hors de charge, Aujourd'hui deux Avoyers créés à vie, sous la réserve du pouvoir souverain pour les déposer, alternent dans la présidence des Conseils, dans les sonctions de leur dignité, ensuite de l'élection qui se fait à chaque Pâque. Le Trésorier Allemand, ou Questeur pour la portion Allemande du Canton tient le troisieme rang; & il ne peut être consirmé que six ans de suite. Il en est de même du Trésorier du Pays de Vaud, qui prend le rang avec les Bannerets, suivant la date de son élection. Nous avons déjà parlé des charges des quatre Bannerets; elles ne peuvent durer que quatre ans, à moins qu'il ne se trouve aucun Conseiller de l'Abbaye pour y succéder. Ils forment la chambre œconomique ou Conseil des Finances, & sont présidés par l'un ou l'autre Trésorier, suivant le département auquel se rapportent les affaires. Avec les deux Conseillers secrets ils sorment le Conseil secret ou d'Etat, sous la présidence de l'Avoyer qui se trouve hors de charge.

Les principaux Colleges de l'Administration sont ensuite le conseil de

guerre; la chambre des appellations allemandes, qui juge tout appel civil en derniere instance, si l'objet principal ne passe pas la valeur de deux mille livres Bernoises, (la livre Bernoise fait vingt-deux sols six deniers de France) : autrefois un Confeil de foixante jugeoit en dernier reffort des appels; maintenant toutes les causes, dont l'objet passe la valeur susénoncée, de même que toutes les causes d'injure, peuvent être portées en Deux-Cents; la chambre des appellations romandes : elle juge en dernier ressort pour le pays de Vaud, soit à l'imitation de la chambre d'appel, établie à Moudon sous les Ducs de Savoie, soit parce que dans les premiers temps, qui ont suivi la conquête, la langue Françoise, usitée dans ce pays, étoit trop peu connue à Berne, pour trouver un plus grand nombre de Juges capables. La direction des bleds, des forêts, de la ferme des sels, l'intendance de la police, celle des bâtimens, celle des péages & chemins, le conseil de santé, de commerce, tous ces départemens & beaucoup d'autres, forment des commissions séparées, présidées par un membre du Sénat, & chargées d'exécuter les ordres souverains dans leur ressort, ou de discuter préparatoirement les matieres qui leur sont proposées, pour rapporter ensuite leur avis ou projet de résolution, avec les motifs de chaque opinion. Cette méthode occasionne beaucoup de lenteur; mais les objets sont mieux vus & mieux approfondis, & c'est parlà même la plus sûre pour un Gouvernement républicain, plus attaché aux affaires intérieures de l'Etat, qu'à de grands objets étrangers, qui exigeroient la promptitude dans les délibérations.

Il seroit inutile d'entrer dans de plus grands détails sur l'intérieur de ce Gouvernement : nous ne devons tracer que les traits généraux de la constitution ariftocratique du canton le plus confidérable de la République confédérée des Suisses, & marquer les dissérences essentielles de son Gouvernement avec ceux des autres Cantons. Le pays soumis à sa domination est partagé en Bailliages ou Préfectures, dont la commission dure six ans, Sous cette domination nous comprenons tant les emplois de judicature, que ceux des rentes & domaines, provenant de la confiscation des monasteres, à l'époque de la réformation. Les Baillifs sont les Juges délégués de la police, les exécuteurs des édits & mandats souverains, les œconomes des rentes du fisc & des greniers publics, les Juges d'appel des justices inférieures, & les Juges de paix sur tous les objets que les parties s'accordent à porter à leur audience. Dans le pays de Vaud ils sont assistés par les Cours Baillivales, qui sont la premiere instance dans les causes féodales, où le Baillif est partie intéressée; ces Cours décident aussi à la pluralité dans les causes civiles, qui sont immédiatement portées devant elles; mais les assessurs n'ont que voix délibérative dans les causes d'appel; & le Baillif prononce la sentence.

Les Bailliages se donnoient autrefois par l'élection des suffrages; il s'introduisit de grands abus dans les sollicitations. Un réglement sait en 1718,

soumet la distribution de ces emplois au fort. Cette Loi en apparence si singuliere, suppose que le hasard n'est pas plus aveugle que la faveur, & que tous les aspirans jugés une sois capables d'opiner dans le Conseil souverain, doivent l'être aussi de toutes les commissions particulieres. Son but étoit l'égalité dans la distribution des emplois lucratifs. Elle a produit un double effet dans la République. D'abord en rendant inutile la brigue, elle a fait tomber la coutume de ces bruyans festins, de ces collations pesantes, où au milieu d'une profusion sans choix, les acclamations & les disputes nourrissoient l'esprit de parti, & l'ambition commençoit sa carriere en s'avilissant devant l'orgueil en place. Ce changement essentiel dans les mœurs a influé sur l'œconomie & sur le caractere de toute la Nation. Un autre luxe succede avec d'autres vices; mais il n'en peut point être de plus méprisable que cet abrutissement attaché aux excès de la table. La même Loi, en rendant les membres de ces Deux-Cents plus indépendans de la protection des premiers Magistrats, leur a procuré une influence dans les affaires, & une émulation plus forte pour s'en occuper. Les délibérations du Grand-Conseil embrassent dès-lors plus de détails, les séances sont devenues plus fréquentes & plus longues, & l'assemblée s'instruisant mieux, il doit s'y former plus de sujets propres aux divers départemens de l'administration.

Les Baillifs rendent compte annuellement à la chambre des Bannerets, qui est le Conseil des Finances. Autresois cette chambre faisoit aux comptables des gratifications & appréciations arbitraires; ces faveurs souvent partiales & abusives, accordées aux dépens du bien public, ont été arrêtées par un réglement souverain, à la fin du dernier siecle. Ce réglement limite les pouvoirs de la chambre, & astreint les Bailliss à mettre la plus

grande exactitude dans leurs comptes.

Voici quelle est aujourd'hui la police ecclésiastique du Canton de Berne. La jeunesse qui se voue au S. Ministère est obligée de faire son cours d'études, fuivant un plan déterminé dans une des deux Académies de Berne ou de Lausanne. Après les examens subis, les étudians reçoivent, avec la consécration par l'imposition des mains, la capacité de desservir les cures d'ames. Ces bénéfices se donnent en Sénat, à l'exception de ceux de la capitale, qui sont réservés au choix du Grand-Conseil, & des bénéfices de collature, dépendans de la recommandation particuliere des collateurs. Le Clergé du Canton Allemand est divisé en huit Synodes ou Chapitres, qui s'assemblent séparément chaque année, sous la présidence d'un Doyen, pour examiner la conduite de chaque Pasteur, & délibérer sur les matieres qui intéressent l'Eglise ou le Clergé. Le pays de Vaud est partagé de même en cinq Classes ou Synodes, dans lesquels sont compris les Eglises des Bailliages communs entre Berne & Fribourg, & celles du Boucheberg, canton de Soleurel, qui ont embrassé la réformation. Les Pasteurs assistent aux consissoires des paroisses, où sont rapportées tant les fautes contre les bonnes mœurs, que les cas de fornication ou d'adultere, & les causes matrimoniales ou de divorce. Les procès verbaux sont enfuite adressés au Consistoire suprême de Berne, qui est composé de Juges civils & ecclésiastiques.

La milice du canton est exercée réguliérement & passe en revue toutes les années. Tous les hommes entre seize & soixante ans, capables de porter les armes, sont enregistrés dans la milice. Ils sont distribués, l'infanterie, en vingt & un régimens de fusiliers, chacun de seize compagnies ou quatre bataillons, outre une compagnie de grenadiers par bataillon, & quatre compagnies de chasseurs; la cavalerie, en quatre régimens de dragons, chacun de quatre compagnies ou deux escadrons, outre deux compagnies détachées, les cavaliers des vassaux & une compagnie de cuirassiers; & le corps d'artillerie, en six compagnies de canonniers.

Le Conseil de guerre a la surintendance du département général du militaire. En vertu des capitulations avec le Roi de France, le Roi de Sardaigne, & les Etats-Généraux, le canton fournit les recrues de quatre ré-

gimens avoués, dont deux sont au service des Etats.

Les recettes des rentes de domaines réservées pour l'Etat, des censes foncieres & dixmes, les lods provenans des ventes de fies nobles & ruraux dans le pays de Vaud, la ferme des sels, qui est en régie, les péages & droits accessoires, les rentes des capitaux placés dans les sonds étrangers; voilà les principales branches du revenu public. L'Etat fait peu d'épargnes; les bâtimens publics bien entretenus, des chemins, des ponts de nouvelle construction, la police & les embellissemens de la Capitale, les frais de l'Arsenal & du Département militaire, quelques pensions & gratifications extraordinaires, absorbent à-peu-près ces revenus. On conferve en dépôt dans la capitale un trésor, dont l'opinion publique exagere vraisemblablement la richesse, & qui est destiné à des besoins imprévus de la République.

La Ville de Berne n'est placée ni dans une situation bien choisse, ni dans un pays sort abondant. A sorce d'industrie & de dépenses ses environs ont été fertilisés & un peu ornés. Elle est aujourd'hui très-bien bâtie; les rues sont bien percées; un ruisseau qui les traverse, sert à entretenir par-tout la propreté, & ossire une ressource à la police exacte, qui a été établie pour les cas malheureux d'incendies. Il y a de la noblesse dans l'Architecture de quelques bâtimens publics, de l'élégance dans quelques autres; nous nous dispensons d'en faire une énumération superficielle. La Cathédrale, qui est d'une belle proportion d'Architecture Gothique, avec un clocher sort élevé, & la terrasse hardie & très-haute qui l'accompagne & sert de promenade publique, méritent une exception; ces ouvrages, étonnans pour le temps où ils ont été construits, ont été exécutés au moyen d'une collecte dans tous les Etats chrétiens, savorisée par les in-

dulgences des Papes. Une singularité particuliere à cette ville sont les arcades, qui passent soutes les maisons, & bordent les rues des deux côtés: par le désaut de régularité elles désigurent plutôt les saçades qu'elles ne les ornent; mais cet établissement est d'une très-grande commodité pour le peuple, que les diverses vocations exposent ailleurs à toutes les injures du temps. Sous ces arcades sont placées les boutiques & comptoirs des marchands en détail de toutes les classes.

Dans les résidences des Princes les places publiques doivent annoncer la magnificence : dans les petites Républiques elles ne doivent présenter qu'une propreté simple, qui n'assujettisse qu'à un entretien facile. C'est ce qu'on trouve dans les places & promenades publiques de la Ville de Berne.

Le commerce est assez négligé dans cette Capitale: la perspective des emplois de magistrature & la vocation du service militaire offrent des objets plus séduisans à la jeunesse. Le peu de manusactures & d'entreprises de négoce qu'offre cette ville, sont entre les mains de ceux qui n'ont aucune espérance de satisfaire seur ambition dans les charges publiques. Avec cette ressource de leur propre industrie, qui conduit à la propriété la plus indépendante, ces derniers sont peut-être plus près du vrai bonheur de la vie privée. Nous ne déciderons point si l'esprit de négoce est incompatible avec celui d'une Aristocratie presque militaire d'origine; mais il est heureux sans doute pour les progrès du commerce même, que ceux qui sont appellés à faire des loix ne s'en occupent pas pour leur propre compte.

Ce peu de goût pour une vocation qui tend à l'épargne, & le désœuvrement des riches, auxquels la constitution même contribue, en ne les appellant aux affaires que dans un âge où le goût du travail vient rarement, si l'habitude n'en est pas déjà prise, explique le penchant aux plaifirs & à la frivolité, qu'on reproche aux jeunes Patriciens de Berne. Du fouvenir de nos peres les mœurs ont beaucoup changé dans cette ville; à en croire ceux-ci le luxe a fait des progrès rapides. Les ayeux portoient vraisemblablement le même jugement de nos peres; & en remontant de génération en génération, on entendroit toujours les mêmes plaintes. Il ne paroît cependant aucune génération qui ne se flatte d'avoir quelque vice, ou quelque erreur de moins que ceux qui l'ont précédée. Ce seroit la partie la plus importante de l'Histoire, que celle qui nous traceroit, avec une liberté fidele, la marche progressive des opinions, des principes ou préjugés en tout genre, qui se sont succédés, des intérêts élevés sur les ruines des précédens. & des abus, nés des remedes même employés contre des abus plus anciens; si cette connoissance nous servoit à prévoir & à éviter de nouvelles erreurs. Le vrai symptôme du période du luxe dangereux pour un Etat quelconque, c'est cet orgueil égoiste, concentre dans son intérêt individuel & isolé, avide des richesses pour les dissiper

frivolement, plus ambitieux de la supériorité que de la considération, & qui tend, par le mépris des bienséances, à l'indépendance des loix. Il faut que la constitution même de la République la préserve de ce danger, en empêchant que la base de l'Aristocratie ne se retrécisse trop, & en faisant toujours dépendre les succès de l'ambition & des talens même de la popularité dans le caractere & de l'application désintéressée au service du public.

Si les jeunes Citoyens de Berne, de leurs voyages faits sans but, ou d'un essai de service militaire, qui n'est suivi d'aucune vocation, ne rapportent souvent que le goût des superfluités, ils se dépouillent aussi de ces préventions nationales si absurdes, si ordinaires à ceux qui ne sont jamais sortis du lieu de leur naissance, & dont leurs peres méritoient le reproche. Aujourd'hui les étrangers trouvent à Berne plus d'accueil, des amusemens honnêtes, quelques connoissances sur les arts, & quelque curiosité sur l'Etat des nations voisines. Ce n'est pas la nature qui est en désaut chez ces Républicains; ils montrent généralement plus de talens que de culture.

L'utilité de l'Académie est bornée aux études nécessaires à ceux qui se vouent à l'état eccléssaftique. La Bibliotheque publique est peu volumineuse, mais assez choisie. V. BIBLIOTHEQUE de BERNE. Une Société œconomique, qui s'occupe de son objet avec plus de zele que d'encouragement de la part du public, est ici le seul établissement qui tende au progrès des arts. Si le préjugé, qui osoit autresois mettre en doute l'utilité même de la science, ne se montre plus à découvert, des circonstances, que nous avons déjà touchées plus haut, détournent encore l'esprit public de nos Aristocraties de ce but, auquel toutes les nations de l'Europe tendent avec une émulation si générale. L'éducation trop tôt finie ou abandonnée est peut-être la principale raison de cette indissérence pour la vraie science. On s'apperçoit aujourd'hui des inconvéniens d'une éducation trop domestique & peut-être relâchée; quand les projets formés pour une éducation plus publique, plus sociale, si convenable sur-tout à de jeunes Républicains, seront persectionnés, on éprouvera les bons effets de l'émulation, & l'estime pour les connoissances solides sera proportionnée aux progrès des lumieres & du goût pour le travail.

Nous finirons cet article par un coup-d'œil sur le territoire sujet à la domination de la République. Le district qui entoure la Capitale, dans lequel nous comprenons les quatre paroisses extérieures, qui en formerent le premier domaine, les jurisdictions des quatre Bannerets, les Bailliages de Konitz, Thorberg, Bouchsée, Frienisberg, Laupen, & la jurisdiction dépendante autresois du Chapitre de la Cathédrale, avec quelques terres appartenantes à des Vassaux particuliers, tout ce district en général n'offre pas un pays naturellement bien abondant; mais la facilité de fournir à la ville divers objets de consommation, anime dans cette partie du pays la culture & la population. La plus belle portion est le vallon

vallon entre Berne & Thoun, baigné par l'Aar, Il est peuplé de beaux villages, où l'aisance regne parmi le paysan. Au pied des montagnes qui le bordent sont placés des châteaux & maisons de campagne, agréables par leurs points de vue, par la richesse des domaines, & l'abondance des sources vives. Le reste de cette province offre un pays montueux. Toutes les hauteurs, & les revers de ces montagnes au Nord, sont couverts de forêts de sapins, mêlés avec quelques chênes & hêtres; les terres en plaine, ou tournées au midi, produisent de beaux grains d'épeautre & de seigle; l'avoine réussit mieux sur les hauteurs. Le pays est assez abondant en fourrages, dont on tire un bon prix pour l'hyvernage des troupeaux de vaches, après leur descente des Alpes. On éleve dans ce district quelques chevaux & du gros bétail, qu'on met en été sur les pâturages des hautes Alpes, jusqu'à l'âge de service. La race des moutons est d'une laine grossiere; le paysan n'en tient que pour sournir à son habillement. La culture des terres se fait généralement avec des boufs; on en compte communément trois paires pour une charrue : chaque année. upe paire est réformée, ce qui fait un profit réglé pour la ferme; tandis que sur les attelages de chevaux le cultivateur est toujours en perte. Nous parlerons plus bas de l'œconomie du paysan dans la partie Allemands. du Canton de Berne.

Au midi de cette Province est située celle des Alpes, ou l'Oberland: elle s'étend depuis le lac de Thoun, en diverses branches ou vallons, jusques aux glaciers. Le bailliage de Thoun formoit anciennement, sous le nom de Comté, une propriété de la Maison de Kibourg. Le château & la ville sont dans une des situations les plus heureuses de la Suisse : près d'un bassin charmant, que forme un lac entouré de montagnes en amphithéâtre, en-dessus desquelles se montrent les pointes des Alpes, toujours couvertes de neige. On fait sur les bords de ce lac dans le bailliage d'Oberhosen, des vins de très-petite qualité. Au-dessus de ce vignoble le pays est si élevé, qu'il ne sournit guere que des bois de construction & des pâturages d'été. Le lac de Brientz, séparé du premier par une terre basse, est plus resserées.

De l'extrémité de ce dernier lac le vallon se prolonge, pendant neuf à dix lieues, en s'élevant toujours jusqu'au pied de la Grimsel, qui fait une branche du S. Gothard. Ce pays, appellé pays de Hassle, est sujet aux inondations de l'Aar, qui prend sa source sous les glaciers, & forme, avant de tomber dans les lacs, un torrent très-nuisible aux habitans. Toute cette vallée n'est ni fertile, ni bien peuplée : la seule ressource de ce pays froid & écarté est dans l'économie des vacheries; les habitans bornés à cette industrie, sont pauvres. De bons chemins, pour faciliter l'exploitation de quelques minéraux, & attirer un passage plus fréquent des matieres ou brutes ou fabriquées de l'Italie, seroit le moyen le plus essimatieres pour vivisier un peu cette Contrée. Le Pays d'Hassle, en se soumet-

Tome VIII.

tant à la ville de Berne, s'étoit réservé le privilege de se choisir pour chef un Landammann, qui préteroit serment à la République: une révolte imprudente l'avoit ensuite privé de cette distinction, elle lui sut rendue, sous la condition que ce Chef seroit subordonné à l'inspection du Baillist d'Interlachen.

Ce dernier lieu, de même que la petite ville d'Unterséen, où réside aussi un Baillif, sont situées dans la petite plaine ou terre basse entre les déux lacs, qui, dans une étendue d'environ deux lieues quarrées est couverte de villages, d'habitations & de vergers. Dans ce petit vallon, dont le climat est fort tempéré, les bergers des Alpes voisines se réunissent en hyver avec leurs familles. Interlachen, Interlacus, a été un double Monastere de Chanoines réguliers & de religieuses de la regle de St. Augustin, fondés & enrichis aux dépens de la Noblesse des environs. On entre delà, au travers d'une gorge de montagnes très-sa ivages, dans deux vallons ifolés. A la droite celui de Louterbrounnen se termine au pied des vastes glaciers de la pucelle. Dans ce vallon se trouve le fameux Staubbach, ruisseau très-abondant par les pluies, qui forme une chûte perpendiculaire de onze cens pieds. A la gauche le vallon du Grindelwald, trèsélevé, offre, au-milieu des horreurs d'un désert, le tableau d'une colonie Alpestre dans un bassin ouvert; on y trouve un sol sertile & cultivé, bordé au midi par des abîmes de glaces éternelles. C'est dans ces contrées que le chantre immortel des Alpes a pris les originaux de ses peintures. Dans le bailliage d'Unterséen sont situées deux paroisses, placées au Nord dans un pays auffi fort élevé & d'un accès difficile. Les bornes de cet article ne nous permettent pas d'entrer dans le détail des curiosités naturelles de ces contrées : on les trouve dans la description fort étendue des glaciers, par M. Grouner.

Au Sud & Sud-Ouest du lac de Thoun s'étendent les bailliages de Frontiguen & du Siebenthal. Le premier forme un vallon sort large & sertile dans la partie inférieure, resseré & sauvage à proportion que le terrein s'éleve. A l'extrémité méridionale les deux Etats de Berne & du Valais on fait exécuter dans le roc, qui borde les précipices, un chemin de communication, qui conduit aux bains de Leuk, lieu célébre par l'abondance & sa vertu médicinale de ses sources chaudes. Le vallon de Siebenthal est partagé en deux bailliages, Wimmis & Zweysiemmen. A une demi-lieue au-dessous de Wimmis on a fait une coupure prosonde dans un côteau, pour verser dans le lac de Thoun le torrent de la Kauder. Si ce best ouvrage a fair cesser les inondations, que causoit autresois ce torrent dans la plaine, on assure, d'un autre côté, qu'en le détournant, on a fait tarir beaucoup de petites sources, au détriment de sonds qui en jouissoient. Zweysiemmen confine au Sud-Ouest à la vallée de Gessenay ou Rougemont, autresois sujette aux Comtes de Gruieres. Cette dernière contrée sorme encore un bailliage, qui se termine au Gouvernement ou

bailliage d'Aigle, en bordant dans toute sa longueur le vanton de

Fribourg.

Les frontieres de l'Oberland, au Midi, présentent une chaine de glaciers & de pointes toujours couvertes de neige. Un vallon fort élevé, de dix à douze lieues en longueur, entre deux rangs des plus hautes Alpes, est, suivant le rapport des chasseurs, occupé par une masse non interrompue de ces glaces. Elles débouchent dans quelques endroits entre les montagnes; entr'autres vis-à-vis de la paroisse du Grindelwald, où les curieux peuvent commodément observer cette magnificence stérile & effrayante de la nature. Au Nord de la vallée de Hasse s'étend une autre chaîne des Alpes, entrecoupée de glaciers, qui forme la frontiere des Cantons d'Uri & d'Unterwalden.

Il ne croît que très-peu de grains dans l'Oberland; ce qu'on y récoke c'est de l'orge & des fruits d'arbres, sur-tout des cerises, dont on tire par distillation une liqueur excellente. Le lin réussit supérieurement dans ces-climats froids, & cette culture prend tous les jours un peu plus de faveur. Les hommes sont donc obligés d'y vivre avec frugalité: le laitage fait leur principale nourriture. Depuis quelques années ils consomment plus de pain de froment: les vieillards regardent cet objet comme un luxe qu'ils déplorent. Les fromages, parmi lesquels ceux du Gessenai ont le plus de réputation; les chevaux qu'on éleve dans les bailliages de Froutiguen & du Siebenthal, & le jeune bétail, pour la vente duquel il se tient une foire renommée à Erlenbach, sont les ressources de ce pays, & balancent les importations, chaque jour plus variées & plus onéreuses; puisque l'u-sage du cassé & du sucre s'est introduit jusques dans ces contrées, & y

fait un objet de conformation très-considérable.

Depuis le bailliage de Thoun, s'étend le long des frontieres d'Unterwalden & de Lucerne la Province d'Emmethal : elle est occupée par des chaînes interrompues de monts & de collines, qui s'abaissent graduellement jusques vers l'Aargau. La neige n'est point perpétuelle sur ces monts,: Jeurs fommités les plus élevées sont couvertes de bois ou d'excellens paturages d'été, qui donnent des fromages gras & du beurre d'une qualité parfaite. Les côteaux bien exposés au foleil sont cultivés jusques à une trèsgrande élévation : mais c'est le fond des vallons qui présente le tableau d'une culture riche, recherchée même. Indépendamment des productions du fol, l'industrie, par le commerce des toiles & des rubans, attire toujours de nouvelles richesses dans le district, lesquelles entre les mains d'un peuple cultivateur retournent à la terre en avance de culture, & procurent une augmentation de reproductions, dont on voit peu d'exemples ailleurs, On ne voit peut-être nulle autre part cette classe d'hommes, qui fait la base des sociétés politiques, jouir de tant d'aisances, de commodités & d'agrémens réels. Des maisons & des granges de bois, grandes, solides : finies extérieurement avec la même exactitude simple, que dans l'intérieur;

dans le détail du ménage une propreté, non point asservissante, comme chez les Hollandois, mais décente & habituelle; dans l'œconomie rurale cet esprit d'ordre si essentiel pour les succès. On trouve des fermes montées sur ce pied, dans les districts qui entourent la capitale, & dans d'autres Cantons de la Suisse : mais dans l'Emmethal les exemples en sont plus nombreux, & les modeles, pour ainsi dire, plus parsaits. C'est la preuve parlante des avantages de la réunion des arts d'industrie avec le pramier de tous, celui de la culture du sol, & la résutation, par le fait, de ce système erroné, qui veut assigner des places sixes & des bornes arbitraires à chaque talent. L'Emmethal comprend les bailliages de Signau, Trachfelwald, Soumiswald, Brandis de Berthoud. Les premiers appartenoient autresois à des nobles, le dernier aux Comtes de Kybourg. Outre les productions dont nous avons parlé, cette province fournit les meilleurs chevaux & beaucoup de bétail, aux soires de Berne, de Langnau & de La

Le haut Aargau, situé entre l'Emmethal & le Canton de Soleure, renferme les bailliages de Fraubrunnen, Landshout, Wanguen, Bipp & Aarwanguen. C'est un pays ouvert, riche en prairies & en champs. A la place des torrens & des bois de sapins, qu'offrent les districts que nous venons de décrire, on trouve ici des forêts de chênes. & des ruisseaux poissonneux, dont on tire un grand parti pour l'irrigation. On retrouve ici en divers lieux la même aisance & la même industrie que dans le pays dont nous venons de parler. Le bourg de Langenthal, le plus considérable de la contrée, est le rendez-vous pour le commerce des toiles, tant de l'Em-

methal que de l'Aargau.

Le bailliage d'Aarbourg fait la séparation de cette partie d'avec le bas -Aargau. Dans cet endroit le territoire de Berne n'a qu'une lieue en largeur, d'Aarbourg à Zoffinguen; entre les Cantons de Lucerne & de Soleure. Les revenus de l'ancien chapitre de Zossinguen sont mis en régie depuis la réformation pour le compte de l'Etat; cette administration forme un bailliage particulier. C'est aux environs de cette ville, & dans les vallons qui se suivent delà jusqu'à l'extrémité du Comté de Lentzbourg, que l'irrigation est poussée au plus haut point, & fait la plus grande richesse; on y estime les meilleures prairies quatre à cinq mille hvres de France. l'arpent. Tout le bas Aargau a été conquis sur la Maison d'Autriche en 1415. Des quatre villes municipales, Zoffinguen, Aarau, Lentzbourg & Brougg, qui conserverent leurs privileges par capitulation; les trois premieres fleurissent par l'industrie de leurs bourgeois, par le commerce des toiles blanches & peintes, des cuirs tannés, de la bonneterie & des rubans : Aarau est réputée pour les ouvrages de coutellerie. Cette ville est fort ancienne & l'on ne peut guere déterminer l'époque de sa fondation. Dans le dixieme siecle, elle fut, avec un district assez étendu du voisinage, sous la domination des Comtes de Rohr. Le nom de ces Comtes a été effacé par

reux d'Ahenbourg & de Habsbourg, qui leur succéderent. Les Ducs d'Autriche accorderent de grands privileges à la bourgeoisse d'Aarau, qui par reconnoissance combattit pour leur cause à Sempach. Cette ville étoit

des 1333 alliée de plusieurs villes considérables de la Suisse.

Lors de la disgrace du Duc Fréderic d'Autriche, pendant le Concile de Constance, Aarau se soumit aux Bernois par capitulation. Elle conserva le droit de se gouverner elle-même. Sa régence municipale consiste en neus Conseillers du Conseil étroit, dix-huit autres Conseillers, & enfin dix-huit membres pour completter le grand Conseil des quarante-cinq. Les Avoyess ou Chess, sont pris d'entre les neuss du Conseil étroit : ils prêtent hommage au nom de la ville à l'Etat de Berne. L'ancien château des Comtes de Rohr, auquel étoit attacké le droit d'asyle, a été acheté par la ville. La jurisdiction de la ville est limitée à une enceinte sort resservée. Les ap-

pels en cause civile vont à Berne.

Cette ville, depuis 1,28 que la réformation y a été introduite, sent quelquesois de lieu de consérence entre les Cantons Résormés. La paix, qui termina la guerre civile de 1712, y sut conclue. La ville peut contenir environ 1700 ames. Elle est bien bâtie, arrosée par un ruisseau poissonneux, qui sert en même-temps aux divers usages des fabriques: la situation, dans un pays riant, & sertile, sur le bord d'une riviere navigable & dont le passage est assuré par un pont bien couvert, facilite l'industrie & le commerce. On sabrique, tant à Aarau que dans ses environs, des étosses demi-coton, des cotons, des toiles imprimées, des rubans, &c. La bonneterie en laine & sabrique de bas en a été déplacée par de nouveaux acquéreurs du sond; la tannerie y sleurit; les ouvrages de coutellesie ont dès long-temps de la réputation; ci-devant cet art occupoit soixante maîtres; il étoit presque tombé, mais il se releve. Il regne dans cette pertite ville une bonne police, de l'activité & de l'aisance.

Dans les trois Bailliages de Biberstein, Castelen & Scheukenberg, situés en partie dans le Jura, sur la rive gauche de l'Aar, le sol est pauvre, serrugineux & montueux: on y cultive quelques vignobles. Les terres un peu
bonnes produisent du bled: mais la rareté des sourrages & la concurrence
des vignes ne permettent pas de leur sournir les engrais nécessaires. Koaigsseld étoit une Abbaye de religieuses de l'ordre de Ste. Claire, sondée
par Elizabeth, veuve de l'Empereur Albert I, sur la place où ce Prince
avoit été assassiné. A la résormation ce Monastere & ses Domaines surent
conssiqués par l'Etat; on en sorma un bailliage. Le Comté de Lentzbourg,
gouverné par un Baillis qui réside dans un château élevé au-dessus de la
ville, embrasse la moitié du bas Aargau, & la partie la plus riche. Les
grains de toute espece & les sourrages y sont plus abondans: on y récolte
aussi quelques vins. Les habitans de toute cette province se sont une ressource, pour les bestiaux, de la culture des navets ou raves blanches, qu'ils
sement dans les champs après la moisson; ils cultivent aussi le colsat, pour

en tirer l'hûsse, tant pour suppléer aux autres graisses dans le ménagen; que pour l'usage des fabriques. La filature des cotons fait vivre beaucoup de familles pauvres : mais comme cette branche de commerce est sujette à des révolutions, l'interruption des salaires cause chaque sois une misere sensible; & on observe, que le peuple qui s'en occupe, ne se tourne pas volontiers aux travaux de la terre.

Les quatres bailliages ou Comtés, d'Aarberg, Erlach ou Cerlier, Nidan & Buren, forment un autre district, qui s'étend depuis l'extrémité inférieure du lac de Neuchâtel jusques au Canton de Soleure. C'est généralement un sol assez fertile & bien cultivé : l'œconomie y est à-peu-près la même que dans le haut Aargau; on n'a pas cependant dans ces comrées la même commodité pour l'irrigation; dans quelques endroits on y supplée par des prairies artificielles. L'Aar, par ses débordemens, fait beaucoup de mal entre Aarberg & Buren. Des quatre petits bourgs où résident les Bail-Iifs, Nidau est le seul qui s'occupe de quelques objets de commission, & qui cherche à se soutenir en recevant de nouveaux bourgeois. Le vignoble du lac de Bienne, compris en majeure parrie dans la présecure de Nidau, est d'un grand produit, mais le vin d'une qualité médiocre. Ce còteau est au pied du grand Jura, & confine à l'Evêché de Bâle. Dans le district de Buren on trouve encore de bons chevaux : mais dans les trois autres la race commence à ressembler à celle du Jura & de tout le pays de Vaud. On s'occupe depuis long-temps du projet de dessécher un grand marais, fitué au-dessous du lac de Mosat : ce seroit une vraie conquête que la bonification de ce terrein & de tant d'autres qui lui ressemblent; bien des milliers d'arpens séroient appropriés à la culture, qui aujourd'hui, par la mauvaise qualité du pâturage qu'ils fournissent, nuisent plus qu'ils ne profitent pour les troupeaux.

Le pays de Vand, conquis en majeure partie sur les Ducs de Savoie. forme la Province la plus étendue du Canton de Berne. On renvoie pour les bailliages de Morat, de Grandson, & d'Orbe, dont les Républiques de Berne & de Fribourg possedent en commun la fouveraineté, aux articles particuliers qui en traiteront. Les jurisdictions des bailliages d'Avenche & de Payerne sont entremélées avec des terres sujettes au Canton de Fribourg. Cette portion de pays est une des plus riantes & des plus fertiles de la Suisse. Le climat aux environs du lac de Morar est doux, le sol sertile: on y cultive la vigne, le tabac, le mais, les fruits des arbres y réufsissent tous; les champs sont d'un grand produit; mais on ne peut voir sans regret ces belles prairies que parcourt la Broye, assujetties à la servitude du pâturage d'automne. La petite ville d'Avenche n'occupe qu'un petit tertre, dans l'enceinte de l'Aventieum des anciens. Paverne. ville plus grande, qui jouit de privileges particuliers, languit faute d'industrie, & se dépeuple par la répugnance des citoyens à s'associer de nouveaux bourgeois. L'Abbaye de Payerne, de la regle de St. Benoit,

est depuis la réformation en régie sous la direction d'un Baillif qui y réside.

Les bailliages de Moudon, d'Oron; & une partie du bailliage de Laufanne, s'étendent dans le petit Jura, féparé par le Gros de Vaud du grand Jura. Ce district est montueux & beaucoup moins abondant que celui que nous venons de décrire : il produit cependant des grains en assez bonne quantité, à l'exception des quartiers les plus élevés, occupés par des sorêts & des métairies de peu de rapport. Le vallon, que traverse la route de Lausanne, ossire des prairies & des côteaux bien cultivés. C'est dans ce vallon qu'est située la Ville de Mondon. Relevée de ses ruines par le: Duc de Zeringuen, elle a été sous les Ducs de Savoie la Capitale du Pays de Vaud & le siege du grand Baillis. La Ville déchut par le changement sait dans le gouvernement de la Province; mais par les vues sages de ceux qui en ont l'administration actuelle, l'industrie s'y ranime sensiblement. Le Baillis réside dans le château de Lucens, à une lieue de distance de la ville. Oron est une dépouille des Comtes de Gruieres; c'est

um pays tout-à-fait montueux.

On a depuis Moudon une montagne à traverser pour arriver à Lausanne : à la descente de ce passage le lac de Geneve se découvre enriérement à la vue. Ce superbe bassin d'eau forme par son bord Septentrional une courbe d'environ quinze lieues d'étendue. A son extrémité Orientale est placé le Bailliage ou Gouvernement d'Aigle. La majeure partie de ce pays est de la même nature que l'Oberland; des pâturages d'été fur les fommités des montagnes, des villages & prairies dans les vallons. der bois de sapins sur les côtes ou au pied des Alpes. Le bas de ce district, baigné par le Rhône depuis les confins du Valais, jouit du climat le plus chaud de tout le Canton de Berne. Des plantes qui ne réussissent guere ailleurs en Suisse, qu'à force de culture & de précautions, croissent ici en pleine terre. Les raisins des environs d'Aigle & d'Yvorne sont plus doux que dans les autres vignobles, quoique le vin ne se distingue pas par la force. C'est dans ce Gouvernement que sont situées les falines de Bévieux, les uniques sources salées de la Suisse. Après que les eaux ont été dépouillées de leurs parties les plus grossieres, en passant sur des fagots d'épines, le sel est précipité par évaporation artificielle dans des chaudieres. Le produit de ces sources a beaucoup diminué depuis les ouvrages dispendieux & inutiles entrepris pour miner la montagne, où l'on espéroit de trouver le dépôt originaire du sel en roche. Le petit bourg de Villeneuve, situé vers l'embouchure du Rhône dans le lac, est entouré de terres basses & marécageuses. Yvorne & Corberie, deux villages sur la pente d'une montagne, furent en 1584 entiérement ensevelis par un éboulement de terre ; le premier a été rebâti dans une autre place.

En continuant de suivre le bord du lac nous trouvons le bailliage, autresois de Chillon, château dont les sondemens sont jettés dans le lac, & de Vevay, où le siege de l'administradeniere ville, peuplée d'environ trois mille met par le commerce qui s'y fait, que par failles riches, qui s'y sont établies : l'accueil mour contribué à rendre ce lieu florissant. deniere lesquels le pays s'éleve, & sournit metallies pour soutenir la culture de

Lucience est occupée par les quatre Paroisses es une grande réputation en Suisse. La tradi-A service de ces vignes aux Religieux de Haute-Les Paroisses dépendoient de la jurisdic-Suigne de Laufanne : elles sont comprises sous le faille, qui réfide dans cette derniere ville. Nous ne fois à la description de la ville de Lausanne, and après la Capitale, par ses droits & immunia repelation, qui monte à sept mille ames, par l'Aambie, este par les agrémens de la société, qui y atmanue d'emagers; il en sera parlé plus particuliérement le le pays au-dessus de la ville de rapport; le sol, ainsi que dans la plupart des tenace : les métayers qui habitent cette savres & manquent ou d'industrie ou d'encouinconvéniens de leur position. Tout le tercontre le bailliage de Morges, offre en A sement. La culture des jardins se persectionne qui sont ornés de jolies maisons de camles champs, tout annonce l'abondance; aidant à l'illusion pittoresque, que produifur ces bords charmans, font de toute cette Les vins des environs de Lausanne ne sont pas au

Marges, en fut démembré vers le commencement de l'Aubonne que commence le vignoble de la côte, en fut démembré vers le commencement de l'Aubonne que commence le vignoble de la côte, les vins de la côte ont moins de feu que ceux de gardent mieux : on les conserve jusqu'à vingt ans gardent mieux : on les conserve jusqu'à vingt ans

& au-delà, & cette qualité les fait préférer. Les campagnes sont d'ailleurs plus agréables à la côte; le terrein, s'abaissant en pente plus douce vers le lac, y offre un mélange de vignobles, de champs & de prés, entre-coupés par des vergers & des plantations de noyers & de chataigniers: au-lieu qu'à l'orient de Lausanne, le rivage du lac étant resserré, les vignes, plantées sur une côte rapide, sont d'un plus grand rapport, mais le pays moins intéressant à la vue.

Dans le bailliage de Nyon le sol est généralement plus maigre, & d'un beaucoup moindre rapport. Nyon est la colonie équestre des Romains: la ville est bien située; il s'y fait quelque commerce de commission. Sur son port est l'entrepôt principal des bois qui s'exportent à Geneve. Ce bailliage confine avec le pays de Gex. L'Abbaye de Bonmont, autresois de l'ordre de Cîteaux, forme aujourd'hui un bailliage séparé. Il s'étend, de même que la partie supérieure des bailliages de Nyon & d'Aubonne, dans les joux ou sommités du grand Jura. Cé district de la montagne est occupé par des sorêts & des pâturages d'été pour les troupeaux de vaches; les pâturages sont insérieurs à ceux des Alpes tant pour la qualité

que pour la quantité des herbes.

Romainmôtier étoit anciennement un Monastere ou Prieuré dépendant de l'Abbaye de Clugny. Le chef-lieu, où réside le Baillif, est une petite ville dans un fond sort resseré. Sous la jurisdiction de ce bailliage, qui s'étend à l'ouest le long des frontieres de la Franche-Comté, est l'Abbaye du lac de Joux. Ce sur d'abord la retraite d'un hermite, puis une Abbaye: d'autres établissemens de divers colons s'y formerent; aujour-d'hui ce vallon sort élevé, entre deux chaînes de hautes montagnes, est peuplé d'une colonie nombreuse, divisée en trois Paroisses. Les désrichemens se sont étendus, au point de faire sentir une cherté de bois dans une contrée qui paroissoit destinée à cette seule production. On trouve chez ce petit Peuple isolé de montagnards beaucoup d'industrie, entr'autres un grand nombre d'ouvriers horlogers & lapidaires.

Yverdon est encore la résidence d'un Baillis. C'est une très-jolie ville, bien bâtie, à l'extrémité occidentale du lac de Neuschâtel. Le district est abondant en grains & sourrages; une partie du Bailliage s'étend aussi dans le Jura jusques aux frontieres de France. On a de sortes raisons pour croirre, qu'anciennement les terres basses, entre Yverdon & Orbe, étoient submergées par le lac; la baisse successive des eaux les rend tous les jours

plus susceptibles de culture.

Tout ce pays, tout le canton même, ainsi que la Suisse en général, peut être divisé en trois especes de terres, sujettes à une économie toute dissérente; les hautes montagnes ou joux en pâturages d'été & bois de réferve; les monts, côteaux & collines; les plaines & vignobles. Dans la culture des terres arables on suit encore des méthodes diverses. Les champs, qui ne sont point passés à clos, se divisent en trois mas ou pies, dont Tome VIII.

une est en jachere, une autre en grains de printemps ou petites graines. la troisieme en épéautre ou froment, semé en automne. Dans des domaines particuliers, où le sol se couvre aisément de gazon, on est dans l'usage de rompre alternativement le tiers ou le quart de la ferme, pour le femer en grain; cette portion repose ensuite pendant plusieurs années. & produit du fourrage. Dans quelques districts, où le fourrage manque, & où it faut suppléer au défaut d'engrais par des labours plus fréquens, l'usage des prairies artificielles, une fois mieux connu, augmentera immanquablement la valeur de beaucoup de terres aujourd'hui négligées. Il faut conneître un pays en détail pour juger sainement du degré de produit où il peut être parvenu. & de celui où il peut atteindre encore. Un étranger, en abordant dans la Suisse, jugera que le pays est couvert de forêts, dont on pourroit sacrifier au moins la moitié aux extirpations, tant pour étendre la culture & les ressources de la population, que pour adoucir le climat : cependant ces bois, qui en imposent à la vue, parce que les hauteurs en général en sont couvertes, soit par une mauvaise régie des forêts, soit par abus des bois dans la conformation, suffisent à peine pour tous les besoins de la nation; il y a même des especes de plants, tels que l'arve, l'érable & le meleze, qui sont extrêmement rares sur les joux, où elles étoient autrefois plus communes, & si le rencherissement annuel de cette denrée ne force pas à une meilleure économie, le prix des bois de construction deviendra très-onéreux; malgré les marais qui fournissent beaucoup de tourbes de différentes qualités, & ces découvertes de houille ou charbon de terre dont l'usage n'est pas bien accrédité; si ensuite cet étranger fait route par le fond des vallons, bien peuplés, bien arrofés, bien cultivés, il fera tenté de le faire une idée exagérée de l'aisance générale & de l'industrie des habitans. Car il n'est pas douteux qu'il reste encore beaucoup de terres à sertiliser; & si c'est, comme beaucoup de personnes l'assurent, par défaut de bras, qu'elles ne peuvent être mises en valeur, on observe, d'autre part, que si l'on étendoit les propriérés, par l'abolition des pies & des communs, ce seroit le moyen le plus sûr pour encourager l'accroissement de la population. C'est particuliérement le cas du Canton de Berne. L'utilité de cette réforme a été suffisamment prouvée par divers écrits publiés par la Société économique de Berne, & constatée par des essais : nous osons assurer que ce seroiteun moyen d'augmenter très-considérablement & la population, qui dans cet Etat peut monter en tout à trois cents quarante mille ames, & le produit des terres déjà cultivées, à la fertilité defquelles les paquiers publics nuisent par la distraction des engrais, & par la dégradation de la race du bétail. Ce dernier inconvénient est sur-tout sensible au pays de Vaud, où la race des chevaux & des bêtes à corne, est généralement soible, peute, de peu de service.

On estime que le produit des moissons, années communes, dans tout le Canton en général, ne suffit pas à la consommation annuelle. On ne

parviendra à ce point, is important pour tout Etat placé dans l'intérieur des terres, que par la passation à clos des terres encore asservies au parcours. La propriété la plus entiere ost une condition sans laquelle la culture ne peut pas se persectionner à un haut degré. Outre les dissérentes especes de grains purs, on fait dans ce pays divers mélanges dans les semailles; le messel ou bled commun est composé de seigle & de froment: le mécle mêlé d'orge & de vesces se seme en automne & en carême; le bled ramé est un mélange de froment & de vesces. Cependant les bons cultivateurs, qui peuvent fumer leurs terres suffisamment, préserent de semer chaque grain tout pur. La culture des pommes de terre, qui devient tous les jours plus générale, fait une grande ressource contre le danger d'une disette. Les chanvres & lins sont dans quelques districts un produit très-utile. On a essayé avec succès de cultiver la garance. Si les plantations de mûriers blancs n'ont pas réussi jusqu'à présent, ce n'est pas que le climat s'y refuse; mais on n'en a pas sait encore un objet de culture suivie : les variations dans l'air & les orages fréquens rendent la monte des vers plus casuelle; mais la soie de la Suisse a, comme dans tout pays froid. le mérite d'une plus grande force.

Si les objets de culture & les méthodes varient, ainsi que le climat, dans les divers districts du Canton de Berne, il n'y a pas moins de disparité dans l'esprit, les mœurs & les usages des habitans. On trouvera difficilement ailleurs dans un tableau aussi rapproché des nuances si tranchantes. Les montagnards de l'Oberland, les paysans des environs de la Capitale ou de l'Emmethal, les habitans de l'Aargau & ceux des quatre Comtés, sont des nations distinctes, reconnoissables à leur langage, à leur habillement, à leur économie particuliere. Mais la dissérence la plus frappante est celle qui se fait remarquer entre les peuples du Canton Allemand & celui du Pays de Vaud, ou Pays Romand; elle mérite que nous nous y

arrêtions un moment.

Cette différence a peut-être son origine dans les premiers temps, où ces pays ont été peuplés, elle s'est conservée, & pour ainsi dire incorporée, dans la nation, par une succession de siecles, pendant lesquels ces pays ont toujours été sous des dominations différentes. Le paysan Allemand est grave, froid, plus capable de réslexion que d'imagination: attaché à son état, il s'en tient honoré; un cultivateur Allemand, avec cent mille livres de bien, ne se donneroit pas le ridicule d'épouser une demoiselle, & ne consentira pas que ses ensans se mésallient avec des bourgeois. Il paroît lourd dans ses plaisirs, lent dans ses opérations; mais sa conduite est systématique, son économie roule sur un cercle bien ordonné pour toute l'année. Il a soin de son bétail, & est attentis à conserver une bonne race. Sans ambition, il recherche moins les petits emplois de police, qu'il ne s'y prête; il ne s'expatrie pas volontiers: une nourriture, des habitudes différentes, lui donnent, shez l'étranger, ce regret de la patrie, qui, chez

·les Montagnards fur-tout devient une maladie souvent mortelle. Les semmes de cette nation sont laborieuses, exactes dans les détails du ménage, entendues dans la culture des jardins, dans la silature & d'autres ouvrages de leur sexe.

Dans le pays de Vaud le peuple est en général plus gai, plus poli, montrant une imagination plus vive, fouple dans fon caractere, travaillant avec plus d'ardeur que de constance : mais léger, peu prévoyant, ambitieux à fortir de fon état ; le bourgeois pour acquérir le surnom d'un fief, le villageois pour atteindre au rang des bourgeois par le titre de quelque emploi de justice inférieure, les jeunes filles & les garçons pour se façonner, les uns au service militaire, les autres au service domessique dans l'étranger. Ce dernier abus, que la langue Françoise favorise, seroit la source d'une dépopulation trop sensible. La le vuide qu'il occationne n'étoit réparé par des ouvriers du pays Allemand, & par les Protestans François, qui se réfugient dans les villes du Pays de Vaud. Les femmes, dans ce dernier Pays, qui n'abandonnent pas seurs foyers, sont sur-tout peu adroites dans leur économie, généralement désœuvrées, babillardes, négligentes dans les petits soins de l'éducation & du ménage, qui sont de leur département. On n'a qu'à jetter un coup-d'œil sur les dehors d'une ferme allemande ou françoise, pour être frappé de la dissérence totale entre le bon ordre, la propreté, l'air d'aisance d'une part, & la négligence, le délabrement & le désordre de l'autre. Nous ne disons pas qu'il n'y ait des deux côtés des exceptions à faire; mais ceux qui ont vu un peu de près ces pays, ne désavoneront pas les couleurs avec lesquelles nous venons d'en dépeindre les habitans.

On observe toutesois que le goût de la bonne économie sait des progrès dans le Pays de Vaud. Les exemples d'industrie & de frugalité, que donnent des samilles Françoises dans ce pays, les essonts de quelques Nobles & Citoyens zélés, pour introduire une bonne culture, produiront peut-être une révolution lente dans l'esprit national. En général l'industrie & l'aisance s'accroissent chaque jour dans l'Etat de Berne. La paix que le Gouvernement s'applique à entretenir avec ses voisins, & le privilège si rare d'être à couvert des impositions arbitraires, doivent rendre cet accroissement toujours plus sensible. Heureux les petits Etats qui jouissent de ces avantages, pendant que les passions des Princes bouleversent les grands Empires, ou que l'avidité des traitans y écrase les sujets.

Impositions, Droits et Revenus du Canton de Berne.

E Canton de Berne, quoique le plus étendu de tous les Cantons Suisses, oc tenant le plus à l'Aristocratie, leve néanmoins dans l'étendue de son territoire très-peu de ces contributions qu'on puisse regarder comme de véritables impôts. On y persoit trois sous de France pour chaque piece ou tonneau de vin que les particuliers sont entrer dans leurs caves, & six sous, même monnoie, sur chaque piece ou tonneau qui est vendu en détail.

Chaque Bourgeois de Berne étoit obligé anciennement de monter la garde à fon tour; mais depuis qu'il a été établi dans cette ville une garde réglée, chaque Bourgeois, sans exception, paie, pour l'entretien de cette garde, 9 livres de Suisse par année. La livre de Suisse vaut environ 25 sous monsoie de France.

Il a pareillement été établi depuis environ dix ans dans le Canton de Berne une espece de Maréchaussée; l'Etat paie sur ses revenus la moitié de la somme à laquelle revient l'entretien de cette Maréchaussée; l'autre-moitié est imposée pour tenir lieu, & en remplacement d'une milice qui devoit faire les sonctions de cette Maréchaussée.

La ville de Berne est éclairée depuis quelques années pendant la nuit : cette dépense se prenoit dans les premiers temps sur les contributions que chaque habitant donnoit volontairement, mais depuis, il a été établi une imposition pour y subvenir.

10. Le Magistrat paie, suivant le revenu de sa charge, depuis 10 livres.

jusqu'à 20 livres, monnoie de France.

2°. Les Capitaines qui sont au service de France & de Piémont, paiene: 10 livres; ceux qui sont au service de la Hollande, 16 livres.

3°. Les Bourgeois qui ont des places lucratives sont taxés par propor-

tion au revenu de leurs places.

Ansiennement, dans les besoins pressans de l'Etat, on mettoit sur tout le Canton une imposition générale & momentanée, après qu'on avoit consulté tout le pays, les villes & même les villages; mais depuis longtemps, cet usage a été aboli dans le Canton de Berne.

La défense du pays consiste uniquement dans la fidélité des habitans

& des alliés du Canton.

Tout habitant, depuis l'âge de seize ans jusqu'à soixante, est enrégimenté; chacun est obligé d'avoir un habit unisorme & ses armes à ses dépens. Les dragons sont choisis parmi les paysans aisés, qui se sournissent de chevaux & d'armes.

Il y a toujours dans l'arsenal du Canton un armement complet, & un train d'artillerie prêt à marcher, dont les Communautés sournissent les chevaux, soit en nature, si elles en ont dans leur territoire, soit en argent, si elles n'ont pas de chevaux : l'officier & le soldat n'ont de paie qu'en temps de guerre; il y a dans chaque bailliage un sonds destiné pour cette paie, & on ne peut y toucher que du consentement des Communautés qui sorment ce bailliage.

Les autres impôts, qui sont perçus dans le Canton de Berne, consistent, : 1°. Dans un droit qui est fixé à 300 livres pour obtenir des lettres de

naturalité.

20. Dans une taxe qui est perçue sur ceux qui veulent séjourner quel-

que temps dans le pays.

3°. Dans un droit, fixé à 30 livres de France, pour la permission de recruter qu'obtiennent les Capitaines qui sont au service étranger. Ces Capitaines paient en outre 3 livres par compagnie pour les émolumens du Secrétaire de la Chambre des recrues & quelques honoraires aux membres de cette Chambre.

Après avoir ainsi rappellé les impôts qui sont établis dans le Canton de Berne, voici le détail des revenus de ce Canton, qui consistent en

dixmes, rentes ou cens fonciers, lods & ventes, & péages,

Il est très-peu d'héritages, dans toute l'étendue de la Suisse, qui ne soient sujets à une Dixme qui se leve au profit des Etats, & le produit qui en résulte sorme un objet considérable.

Les rentes ou cens fonciers consistent dans des redevances qui sont dues en conséquence d'anciens baux emphythéotiques, & qui se perçoivent

on blé, vin, poules, œufs & argent.

Les droits de lods sont perçus à raison du sixieme du prix de la vente

des fiefs nobles, & du dixieme pour les héritages en roture.

Dans la partie du Canton de Berne, qui est située en pays Allemand, le peuple, qui étoit anciennement de condition servile, a racheté sa liberté en se soumettant à des redevances, à des corvées & à d'autres charges de ce genre.

Il est tel bailliage dans lequel, lorsqu'un pere de famille meurt, le Bailli peut exiger ou une portion de la succession ou le meilleur cheval de l'écurie. Ces redevances tiennent lieu de lods dans les Cantons où ils

sont en usage.

Les péages qui sont établis dans le Canton de Berne, portent sur les personnes, sur les marchandises & denrées, sur les chevaux & bestiaux de tout genre; ils montent depuis un jusqu'à trente schellings, ( le schelling de Suisse vaut environ six liards de France) suivant la nature & la quantité des marchandises, denrées & bestiaux.

Indépendamment de ces objets, le Canton de Berne jouit de quelques revenus, qui proviennent soit de ses Domaines, soit de l'argent placé dans le pays ou chez l'étranger, soit enfin de la vente du sel, qui, quoiqu'il ne revienne la livre qu'à 2 sous 8 deniers de France à ceux qui l'ache-

tent, produit néanmoins une somme considérable.

L'impôt sur les vins est régi par une chambre composée de Conseillers d'Etat, & perçu par des commis qui rendent compte tous les mois de seur gestion à cette chambre; on s'en rapporte toujours aux déclarations des particuliers sur la quantité des vins qu'ils ont fait entrer dans seurs caves ou qu'ils ont débités.

Les Baillis du Canton de Berne, au nombre de soixante-douze, sont chargés de recevoir les dixmes, les lods & les redevances, ou rentes son-

cieres; ils en rendent compte aux Trésoriers & aux Bannerets de la République, & ces comptes sont examinés avec la plus grande exactitude.

Une chambre, ou commission, établie pour les péages, régit cette partie de revenus, dont le produit est employé à réparer les chemins & à

en pratiquer de nouveaux.

. Enfin la vente du set est régie par une autre chambre ou commission, qui est établie à cet esset, & à laquelle ceux qui sont préposés pour cette

vente, rendent compte directement.

En général, les revenus du Canton rentrent exactement dans la caisse publique; mais les charges telles que les appointemens des Magistrats & des emplois, les bâtimens publics, les gratifications que l'on accorde à des particuliers, les aumônes fréquentes qui sont faites, l'entretien des Ministres enfin, absorbent presque toujours la totalité de ces revenus.

Chaque ville, bourg ou village a son trésor ou sa caisse particuliere pour subvenir aux besoins pressans; les sonds qui y sont versés provien-

ment du produit des fonds qui appartiennent à ces communautés.

## BERRI (le), Province de France avec titre de Duché.

LE Berri est borné à l'ouest par la Touraine & le Poitou; au sud par la Marche & l'Auvergne; à l'est par le Nivernois & le Bourbonnois; & au nord par le Blésois, la Sologne, l'Orleannois propre & le Gatinois. Son étendue est de 29 lieues de longueur sur 24 de largeur; ce qui peut être évalué à 400 lieues quarrées. Le climat y est doux, sain & tempéré; le sol assez uni; & la terre fertile en grains de toutes especes, en lins, en chanvres, en vins, dont quelques-uns, tels que ceux de Santerre, de St. Satur & de Lavernisse, sont délicats & comparables à ceux de Bourgogne; en fruits, en bois, en pâturages où l'on nourrit quantité de besriaux, fur-tout des moutons qui y sont d'un goût exquis, & dont la laine paffe, avec raifon, pour l'une des plus fines & des meilleures du Royaume. Le gibier, le poisson & la volaille y abondent. Il y a des sources d'eaux-minérales en divers endroits; des carrières de belles pierres; des mines de fer & d'argent, peu confidérables à la vérité; & une mine d'ocre dans la paroisse de St. Hilaire auprès de Vierzon, dont l'utilité est proportionnée à la rareté de cette matiere en France. Les rivieres dont cette Province est arrosée sont, la Loire; la Creuse, qui a sa source à trois lieues & demie au - dessus de Felletin dans la Marche, passe à Ambusson, Moussier - d'Ahun, Celle Dunoise, Crosant où elle recoit la petite Creuse; Argenton, le Blanc, Iseure, la Rocheposay, Lesignies, la Guerche, Rives, port-de-Piles, & se jette dans la Vienne à deux ou trois lieues au-dessous de la Haye, après un cours de 40 lieues ou environ. Le Cher, qui prend sa source au pays de franc-alen en Auvergne, traverse le Bourbonnois, le Berri & la Touraine, & se joint à la Loire entre Tours & Saumur, par deux embouchures. La grande & la petite Saudre; La Nerre qui a sa source au-dessus d'Aubigny, & tombe dans la grande Saudre aux planches du bourg de Clémont. L'Indre, qui a son origine près du village de St. Priest-de-la-Marche, passe à Chateauroux, Buzançois, Châtillon où elle commence à être navigable; Loches &c. & se jette dans la Loire au port d'Ablevois, trois grandes lieues au-dessus de Saumur. L'Auron, ou l'Orron, qui découle de quelques étangs du Bourbonnois, passe à Dun-le-Roi, & à Bourges où elle se perd dans l'Evre. au-dessous de l'Abbaye de St. Sulpice, de même que l'Aurette & le Moulon. L'Evre ou Yevre, qui provient de Neronde, passe à Savigny, Omoy, reçoit plusieurs ruisseaux, mouille les murs de Bourges, de Mehun, & se rend dans le Cher au-dessous de Vierzon. Aux environs de Linieres est l'étang de Villiers de 7 ou 8 lieues de tour lorsqu'il est dans son plein, Les habitans du Berri sont d'un esprit doux, sociables, bons soldats, propres aux arts & aux sciences; mais paresseux ou plutôt nonchalans, défaut qu'on attribue autant à la fituation du pays qui en borne extrêmement le commerce; qu'à la fervitude dans laquelle le laboureur languit par un usage également ancien & accrédité. Ils font au reste un affez grand débit de leurs bestiaux, de seurs laines, chanvres, lins &c. de même que des draps & serges drapées dont ils ont quelques manufactures.

Du temps de César cette Province étoit habitée par les Bituriges, dont elle a retenu le nom; & sous Honorius elle étoit comprise dans la premiere Aquitaine. De la domination des Romains, elle passa sous celle des Wisigoths, avec le reste de l'Aquitaine sur le déclin de l'Empire

Romain.

Clovis s'en empara l'an 507, après la victoire qu'il remporta sur Alaric. Au commencement du huitieme siecle le Duc Eudes s'en empara, de même que de toute l'Aquitaine, ce qui causa de longues guerres qu'Eudes & ses ensans eurent à soutenir contre Charles Martel & son fils Pepin, qui devint ensin maître de Bourges & de tous les Etats de Gairre, petit fils de Eudes.

Les Rois de France furent absolus dans cette Province, jusqu'au commencement du regne de Henri I, qui engagea Bourges au Vicomte Herpin. Ses Successeurs en jouirent jusqu'à un autre Herpin qui, au temps de la premiere Croisade, c'est-à-dire, vers l'an 1095, vendit son Domaine au Roi Philippe I, pour aller à la conquête de la Terse Sainte avec les autres croisés.

Depuis ce temps, le Berri a sait l'apanage de quelques fils de France, mais qui n'ont point fait tige, & il a été réuni à la Couronne. Le Roi de France actuel a porté le titre de Duc de Berri. Cependant il y a une partie des revenus de cette Province qui ont été engagés à la Mai-

son de Condé. Sons le dernier regne, le Duché de Châteauroux a été racheté & réuni à la Couronne.

Ce pays dépend tout entier, pour le spirituel, de l'Archevêché de Bourges; pour les finances, il a été jusqu'ici partie de la Généralité de Bourges, partie dans celle d'Orleans: pour le civil, il ressortit au Parlement de Paris, & forme un grand bailliage divisé en six bailliages particuliers où l'on rend la justice conformément à la coutume particuliere de Berri rédigée en 1539. Pour le militaire on y compte un Gouverneur-Général, un Lieutenant-Général pour le Roi, deux Lieutenans de Roi de la Province, un Prévôt-Général & trois Lieutenans de Maréchaussée &c.

On divise le Berri en deux parties, savoir : le haut & le bas Berri. Bourges, Ville ancienne & grande capitale de toute la Province, est située sur une colline qui descend en pente douce jusqu'aux bords de l'Evre & de l'Orron, qui en forment presque l'enceinte. C'est le siege d'un Gouverneur particulier, qui est en même temps Gouverneur-Général & grand-Bailli; d'un Lieutenant de Roi; d'un Archevêché; Intendance, Généralité, Baillage & Présidial, Election, Prévôté-Royale relevant du Bailliage, Justice-Royale; Grenier à sel, Maîtrise particuliere des eaux & forêts; Hôtel de monnoies; Prévôté-générale de Maréchaussée; Jurisdiction consulaire; Corps-de-Ville &c. On la divise en ville ancienne & nouvelle, celle-ci moins élevée que l'autre; & l'on y compte une Université composée des quatre facultés & fondée, ou rétablie, par Louis XI en 1462, un grand & magnifique College régenté ci-devant par les Jésuites, un Séminaire; seize Eglises paroissiales; cinq Chapitres, y compris celui de la Métropole, deux autres réunis au Séminaire; quatre Abbayes, nombre d'autres maisons Religieuses de l'un & de l'autre sexe; quelques places publiques; un mail, plusieurs autres promenades; 3738 feux, & environ 20,000 ames dont les Ecclésiastiques & les Moines forment le plus grand nombre. L'Archevêque a pour Suffragans les Evêques de Clermont, de St. Flour, du Puy, de Tulle & de Limoges, & prend les titres de Patriarche & de Primat des Aquitaines. Son Diocese comprend 800 paroisses & 100 annexes divisées en 9 ou 10 Archidiaconés, 35 Abbayes & 25 Chapitres. Ses revenus annuels montent au moins à 40,000 livres, & sa taxe en Cour de Rome est de 4033 florins. L'Eglise Cathédrale est un des plus beaux édifices gothiques qu'on puisse voir, & occupe l'endroit le plus élevé de la ville. Le Palais servant partie de logement aux Gouverneurs, partie de siege aux Jurisdictions Royales de la ville, sut bâti par Jean de France; sa grande salle est sans pilliers & digne d'être vue. C'est où se tient la foire de Noël; & où s'assemblent les Nobles quand ils sont convoqués pour le ban & arriere-ban. Il y a une source d'eaux-minérales dite de St. Firmin, qu'on assure être très-salutaires; & plusieurs sabriques de toiles, d'étosses de laine, & de bas.

Le changement qui vient d'arriver dans l'administration de la Province Tome VIII.

du Berri, mérite que nous en fassions une mention particuliere, quoiqu's ne soit pas encore entiérement consolidé. L'arrêt émané du Conseil d'Etat du Roi, va mettre le Lecteur au fait de cet événement intéressant, ou si, l'on veut, de cette épreuve dont la réussite peut avoir d'heureuses suites pour les autres Provinces de France qui désireroient une administration semblable.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant établissement d'une administration provinciale dans le Berry.

du 12 Juillet 1778.

## Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

E Roi, au milieu des événemens politiques les plus dignes de son attention, ne perd point de vue les grands objets d'administration intérieure qui peuvent concourir au bonheur de ses sujets; & si des dépenses extraordinaires, dont Sa Majesté ne peut encore assigner le terme, ne permettent pas de diminuer la somme des impositions, Elle désire du moins préparer dès à présent tous les moyens propres à en adoucir le fardeau, soit par les modifications raisonnables dont elles sont susceptibles, soit plus particulièrement encore par la sagesse & l'égalité des répartitions. Sa Majesté a remarqué le peu de progrès qu'on a fait à cet égard depuis si long-temps; & son attention s'étant fixée sur les avantages qui pouvoient résulter de l'établissement d'administrations provinciales sagement constituées, Elle a vu avec satisfaction que si les besoins de l'Etat écartoient pour un temps plusieurs projets salutaires, il étoit au moins un genre de biensait envers ses peuples, auquel les circonstances les plus difficiles n'apporteroient aucun obstacle.

La marche uniforme & suivie de ces administrations provinciales, telles que Sa Majesté se proposeroit de les établir; leur attention plus subdivisée, les diverses connoissances qu'elles pourroient rassembler, & qui, en 
écartant l'arbitraire, assureroient davantage la justice des répartitions; la 
forme d'abonnement, qui, en fixant la somme demandée à chaque généralité, rendroit tous les propriétaires intéresses à prévenir les abus & à
séconder les ressources générales de la Province; la publicité des délibérations, & l'honnête émulation qui en résulte; le maintien des principes 
éprouvés par l'expérience, & cette tendance vers la persection des établissemens plutôt que vers les changemens & les nouveautés; tous ces
moyens particuliers à une administration locale, permanente & nombreuse, ont paru à Sa Majesté comme autant de secours offerts à ses inten-

tions bienfaisantes.

Elle a d'ailleurs observé que dans un si vaste Royaume, la diversité

des sols, des caractères & des habitudes, devoit apporter des obstacles à l'exécution, & quelquesois même à l'utilité des meilleures Loix d'imposition, lorsque ces Loix étoient unisormes & générales; & dès lors, Sa Majesté a dû penser que ce n'étoit peut-être qu'à l'aide du zele éclairé d'administrations partielles, qu'elle pourroit connoître plus particu iérement ce qui convenoit à chacune de ses Provinces, & parvenir ainsi par degrés, mais plus sûrement, aux méliorations générales dont elle étoit

Sa Majesté n'a pu méconnoître qu'en ramenant à un même centre tous les détails de l'administration des finances, la disproportion entre cette tâche immense, & la mesure du temps & des forces du Ministre honoré de sa consiance, ou étendoit trop loin les autorités intermédiaires, ou soumettoit à des décisions rapides des intérêts essentiels, tandis que ces mêmes intérêts, remis à l'examen d'administrations locales sagement composées, seroient presque toujours mieux connus & plus surement balancés: Sa Majesté voulant d'ailleurs réserver dans tous les temps, à ses Commissaires départis, l'importante fonction d'éclairer le Conseil sur les projets & les délibérations de ces Assemblées, il se trouvera que, dans cette nouvelle forme, la surveillance & l'exécution étant remises en des mains différentes, Sa Majesté se procurera des garans multipliés du bonheur & de la consiance de ses Peuples.

Portant même plus loin ses vues bienfaisantes, & réstéchissant sur cette succession de systèmes & d'opinions à laquelle l'administration des finances est exposée, Sa Majesté a pensé qu'un des plus grands bienfaits qu'Elle pouvoit répandre sur ses Peuples, c'étoit de former dans ses Provinces des administrations stables qui se persectionneroient d'elles - mêmes, en prositant nécessairement, & des lumieres générales, & des leçons de l'expérience.

Enfin, Sa Majesté a encore considéré avec satisfaction, qu'en atrachant les principaux propriétaires par le sentiment de l'honneur & du devoir, au succès de l'administration de leurs Provinces, c'étoit un moyen de les y fixer davantage, & de saire servir au bien particulier de ces mêmes Provinces, le zele & les connoissances des personnes qui ont le plus d'intérêt à leur prospérité: & tandis que par ces administrations paternelles, le Peuple verroit de plus en plus ses besoins prévenus, ses intérêts ménagés, ses plaintes discutées; ces mêmes administrations, devenant les témoias sideles des sentimens justes & biensaissans de Sa Majesté, écarteroient cette désiance qui trouble le repos des contribuables, & rapporteroient à Sa Majesté ce tribut d'amour & de reconnoissance si précieux à un Monarque, qui attache sa gloire au bonheur de ses Peuples.

Ce sont ces diverses considérations que Sa Majesté se plait à confier à ses fideles Sujets, qui ont fixé son attention; mais guidée par son esprit de sagesse, & désirant d'être encore éclairée par l'expérience, Sa Majesté

a préféré de n'avancer que par degrés vers le but qu'elle se propose, & ce n'est que dans une seule généralité qu'elle a résolu d'établir dès-à-présent une administration provinciale. Dissérens motifs l'ont décidée pour sa Province de Berri: l'état de langueur où elle est depuis si long-temps, avec des moyens naturels de prospérité, annonce plus particulièrement le besoin qu'elle auroit d'un ressort plus actif: & lors même qu'un nouvel ordre d'administration y éprouveroit les difficultés attachées à tous les commencemens, la situation de cette Province, & la perspective du bien qu'on y peut faire, aideroient à soutenir le courage & les espérances.

Le Roi qui, dans cette institution éloignée de toute idée siscale, n'a que le bien de ses sujets en vue, n'exigera que la même somme qui entre aujourd'hui à son Trésor-Royal; de maniere que tous les avantages qu'une sage économie, des établissemens salutaires, ou une meilleure répartition pourront procurer, tourneront en entier au soulagement de la

Province.

Sa Majesté prescrira des-à-présent les conditions essentielles de cette administration provinciale; mais elle différera de statuer sur les arrangemens subsidiaires, jusqu'à ce qu'elle ait pu être éclairée par l'opinion de la premiere assemblée. Sa Majesté se réserve encore en tous les temps de modifier & de perfectionner les réglemens qu'elle auroit adoptés, & dans lesquels elle aura toujours soin de concilier l'ordre & le maintien de son autorité, avec la confiance étendue qu'elle a dessein d'accorder à cette administration. Ceux qui seront appellés successivement à la composer. sensibles à ce témoignage de l'estime publique, y répondront sans doute de maniere à mériter l'approbation de Sa Majesté. Elle recommandera surtout à leurs soins le sort du Peuple, & les intérêts des contribuables les moins aisés: C'est en revêtissant cet esprit de tutelle & de biensaisance, qu'ils se montreront dignes de la constance de Sa Majesté; & elle doit d'autant plus attendre de leur zele, qu'ils auront sans doute présent à l'esprit, qu'indépendamment du bien qu'ils pourront faire à la Province, dont les intérêts leur seront particuliérement confiés, c'est encore du succès de Leur administration que naîtront de nouveaux motifs pour étendre ces mêmes institutions, & qu'ils hâteront ainsi, par la sagesse de leurs délibérations & de leur conduite, l'accomplissement des vues générales & bienfaisantes de Sa Majesté; & si jamais, ce qu'elle ne veut pas présumer. les intérêts particuliers, la discorde ou l'indisférence, venoient prendre la place de cette union vers le bien public, qui peut seule l'esse duer, Sa Majesté en détruisant son ouvrage, & en renonçant à regret à ses espérances, ne pourroit du moins jamais se repentir d'avoir fait dans son amour pour ses Peuples, l'essai d'une administration qui forme depuis si longtemps l'objet des vœux de ses Provinces, & dans laquelle Sa Majesté eut défiré trouver de nouveaux mayens de concourir au bonheur de ses Sujets, & d'accroître encore la prospérité de son Royaume. A quoi voulant

pourvoir: Oui le rapport: LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ce qui suit:

#### ARTICLE PREMIER.

IL sera formé dans la Province de Berri une Assemblée composée du sieur Archevêque de Bourges, & de onze Membres de l'Ordre du Clergé, de douze Gentilshommes propriétaires, & de vingt-quatre membres du Tiers-Etat, dont douze Députés des villes, & douze propriétaires habitans des campagnes; pour, ladite Assemblée, aussi long-temps qu'il plaira à Sa Majesté, répartir les impositions dans ladite Province, en faire saire la levée, diriger la confection des grands chemins & les atteliers de charité, ainsi que tous les autres objets que Sa Majesté jugera à propos de lui confier.

II. Cette Assemblée, présidée par le sieur Archevêque de Bourges; aura lieu tous les deux ans, & ne pourra pas durer plus d'un mois: Les suffrages y seront comptés par tête, & non par distinction d'ordre: & Sa Majesté y sera connoître ses volontés par un ou deux Commissaires chargés de ses instructions.

III. Dans l'intervalle de ces Assemblées il y aura un Bureau d'administration, composé du Sieur Archevêque de Bourges & de sept Membres de l'Assemblée, de deux Procureurs-Syndics & d'un Secrétaire; lequel Bureau suivra tous les détails relatifs à la répartition & à la levée des impositions, ainsi qu'aux autres objets confiés à la direction de l'Assemblée provinciale. Ce Bureau sera tenu de se conformer aux délibérations de ladite Assemblée, & de lui rendre compte de toutes ses opérations.

I V. Sa Majesté veut qu'il ne soit versé à son Trésor royal que la même somme qui y entre maintenant, provenant des impositions, déduction faite des frais de recouvrement, ainsi que du montant des décharges & modérations, & des secours qu'elle accorde en moins-imposé & en atteliers de charité; & Sa Majesté attend du zele de cette Assemblée, qu'elle s'occupera incessamment des meilleurs moyens à proposer pour écarter l'inégalité & l'arbitraire, & pour établir la plus grande justice dans les répartitions, & la plus grande économie dans les recouvremens, & pour encourager le Commerce & l'Agriculture, en étendant & facilitant les communications.

V. Aucune dépense, déterminée par lesdites Assemblées ou le Bureau général d'administration, ne pourra avoir lieu, si elle n'est expressément autorisée par Sa Majesté, sauf toutesois les frais indispensables & ordinaires de l'administration, dont la somme sera fixée.

VI. Permet Sa Majesté à ladite Assemblée, ainsi qu'au Bureau d'administration intermédiaire, choisi par l'Assemblée Provinciale, de faire en tout temps à Sa Majesté telles représentations qu'ils aviseront, & de lui

proposer les réglemens qu'ils croiront justes & utiles à la Province. Défend cependant Sa Majesté que, sous prétexte de ces représentations ou de réglemens projettés, la répartition & le recouvrement des impositions établies ou qui pourroient l'être par la suite, suivant les sormes usitées dans son Royaume, puissent éprouver le moindre obstacle ni délai; Sa Majesté voulant dès-à-présent qu'audit cas, il soit procédé à l'assiette & secouvrement des impositions dans la sorme observée jusqu'à ce jour dans les dissérentes Provinces de Pays d'Elections.

VII. Veut Sa Majesté que le sieur Intendant & Commissaire départi pour l'exécution de ses ordres dans ladite Province, puisse prendre connoissance des diverses délibérations de l'Assemblée Provinciale & du Bureau d'administration, toutes les sois qu'il le croira convenable pour le

service de Sa Majesté & le bien de ses Peuples.

VIII. La maniere constante de procéder aux Elections, tant pour la formation des Assemblées générales, que pour la nomination des Membres du Bureau intermédiaire, ainsi que tous les autres objets d'adminiferation, non encore prescrits dans le présent Arrêt, ne seront définitivement ordonnés par Sa Majesté, qu'après le terme de la premiere Assemblée Provinciale, & ce afin de concilier d'autant plus sûrement ces divers réglemens avec les circonstances particulieres de la Province: Se réserve même Sa Majesté de modifier, sur les observations qui lui seront faites, les dispositions du présent Arrêt, qui seroient susceptibles d'un changement favorable aux vues de justice & de biensaisance dont elle est animée

IX. Pour parvenir cependant à composer la première assemblée, Sa Majesté veut que le ¿ Octobre il soit tenu à Bourges, dans le Palais archiépiscopal, une Assemblée Préliminaire de seize propriétaires, convoqués en vertu des ordres de Sa Majesté, lesquels en indiqueront trente-deux autres, pour, d'après l'approbation de Sa Majesté, former avec les seize antérieurement nommés, la première Assemblée Provinciale, & ce à l'époque que Sa Majesté fixera dans les Lettres de convocation qu'Elle fera expédier à cet esset. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenur à Versailles le 12 Juillet mil sept cent soixante-dix-huit. Signé BERTIN.

BERTRAND, Auteur Politique. Voyez CUGNIERES.

### BESOIN, f. m.

E mot se prend en deux sens, & pour l'absence d'une chose nécesfaire à la perfection & au bonheur d'un être, & pour le sentiment incommode qui naît de cette absence apperçue. Il n'y a donc de Besoins que pour les êtres vivans & sensibles. 1°. Dans le premier sens, le Besoin est l'absence ou la privation de ce sans quoi un être ne peut pas continuer d'exister, & remplir convenablement la destination qui lui est assignée. Sous ce premier point de vue, le Besoin est toujours déterminé par la nature de l'être, par sa constitution, ses rapports, & sa destination: il n'a rien d'arbitraire; mais il varie dans les divers êtres : autres sont les besoins de la bête, & ceux de l'homme : les Besoins d'un homme ne sont pas ceux d'une femme : ceux d'un homme fait, sont différens de ceux d'un enfant : la maladie en fait naître qui ne subsissent pas dans l'état de santé; ceux d'un tel individu de l'humanité ne sont pas ceux de tout autre : ceux d'Hercule n'étoient pas ceux d'Adonis. Ceux d'un roi sont plus étendus que ceux d'un artisan son sujet. Les Besoins different à ces divers égards par la qualité & par la quantité; mais dans quelqu'être que ce soir, le Besoin fera toujours l'absence de ce qui est nécessaire pour qu'il puisse continuer à exister, à remplir sa vraie destination, & à parvenir à la persection, & au bonheur dont il est capable. Delà naît une division nécessaire des Besoins, en Besoins essentiels & Besoins non essentiels.

Tout être créé a une destination, c'est-à-dire, est fait pour exister, pour remplir certaines sonctions dans la nature, y produire certains essets qui ont été le but de son existence. Cette destination suppose en lui une essence déterminée, des facultés, des qualités, des rapports, sans lesquels il cessera d'être, ou ne produira pas les essets pour lesquels il a reçu l'existence. Mais cette destination peut être remplie plus ou moins parsaitement, avec plus ou moins de promptitude, de commodité, & de plaisir pour l'étre en qui on la découvre. Dans cette destination à remplir on peut distinguer des essets à produire qui ne sont pas tous également nécessaires. C'est relativement à ces distinctions que l'on divise les Besoins en essentiels & non essentiels. Ils changent encore de qualification, selon les rapports sous lesquels on considere un être; ce qui étoit non essentiel dans telle relation supposée, devient essentiel dans telle autre relation, & sous tel autre point de vue. Delà les Besoins des dissérens états dans lesquels on considere l'être.

Il est d'abord des Besoins essentiels qu'on nomme de premiere nécessité, ce sont ceux qui entraînent, quand on n'y satisfait pas, la destruction de l'être vivant. Tels sont la faim, la soif, le sommeil, la maladie : leurs objets seront les alimens, le repos, les remedes, &c. Il en est d'autres qui

ne sont pas absolument suivis de la destruction de l'être vivant; mais qui l'empêchent de faire toutes les sonctions naturelles auxquelles il est appellé sans que pour cela il se détruise: leurs objets sont l'exercice libre des divers sens, organes, & membres naturels; les instrumens nécessaires aux diverses sonctions qu'il doit remplir selon ses relations, la présence des objets sur lesquels il doit exercer ses facultés, & qui doivent exercer sur lui les leurs. Que seroit le mâle sans la semelle, l'ouvrier sans ses outils, l'agriculteur sans les instrumens du labourage? On peut nommer ceux-ci Bessoins essentiels de seconde nécessité.

Il est une seconde sorte de Besoins que nous avons nommés non-essentiels; ce sont ceux qui sans mettre absolument obstacle à ce que l'être se conserve, & remplisse ses sonctions, l'empêchent cependant de les remplir avec autant de persection, & de plaisir, que sa nature pouvoir le lui permettre. Nous pouvons aussi les diviser en deux classes, les uns doivent être satisfaits avant les autres: les uns se rapportent à des choses utiles, les autres n'ont pour but que l'agrément: c'est à ceux de la premiere classe que se rapportent les machines qui abrégent & rendent moins pénibles les travaux nécessaires, les logemens, les vêtemens & les meubles qui mettent à couvert des inconvéniens du chaud ou du froid, qui facilitent & la satisfaction des Besoins essentiels, & l'exécution des actions nécessaires. A la seconde classe se rapportent les commodités & les aisances inventées par l'industrie pour flatter les sens & rendre la vie agréable.

De la satisfaction de ces divers Besoins naissent pour chaque être sa conservation, sa commodité & son plaisir. Le principe des désirs qui excitent ces Besoins sentis, c'est l'amour de nous-mêmes, essentiel & nécessaire à tout être sensible. 2°. Les Besoins envisagés sous le second sens que nous avons indiqué au commencement de cet article, sont uniquement relatiss à la manière de sentir & de penser de l'être qui les éprouve. Sous cette acception le Besoin est un sentiment incommode qui naît de l'absence apperçue d'une chose que l'être sensible regarde comme nécessaire à son bon-

heur, & sans laquelle il n'est pas content de son sort.

Tous les êtres sensibles peuvent avoir des Besoins pris dans le premier sens dont nous venons de parler; puisque nul d'entr'eux n'a en lui-même tout ce qui lui est nécessaire pour subsisser & remplir sa destination; mais l'être sensible n'a des Besoins dans le second sens, qu'autant que l'absence de ce qui lui manque se fait appercevoir d'une maniere incommode, qui le mécontente, & qui lui sait désirer un autre état. Ne sentir avec peine l'absence d'aucune chose, ne désirer quoi que ce soit, être content & satisfait de l'état où l'on se trouve, c'est n'avoir aucun Besoin, c'est être heureux. Chaque être sensible peut se trouver dans cette situation; mais dans l'état présent des choses, cette situation ne peut être que momentanée; le Besoin peut être satisfait pour l'instant présent; mais il renaît bientôt, soit

par l'effet de la mobilité & de l'inertie de la matiere, soit par celui de

l'activité de l'ame, & de la succession de ses idées.

Si quelqu'être créé renfermoit en lui-même & tenoit sous sa disposition tout ce qui est nécessaire à sa conservation, à sa perfection, à sa commodité & à ses plaisirs, & qu'il n'eût l'idée d'aucune persection, d'aucune félicité supérieure à la sienne; un tel être n'auroit nul Besoin, il pourroit vivre isolé, indépendant, heureux par lui-même. Mais telle n'a point été l'intention du Créateur par rapport aux êtres que nous connoissons : voufant lier ensemble toutes les parties de la création, il les a fait dépendre les unes des autres : le bonheur de celle-ci, est attaché à l'existence de cellelà; l'absence de la premiere, est une source de Besoin pour la seconde : c'est le Besoin qui les lie & qui les rapproche, qui rend l'une nécessaire à l'autre. Telle est la constitution de tout être sensible, que l'absence de ce qui peut servir à lui faire atteindre parfaitement sa destination, lui fait éprouyer un sentiment incommode, qui l'avertit de ce qui lui manque, qui l'inquiete, le presse, l'aiguillonne, le force à se mettre en action pour se procurer ce qui lui manque; ce sentiment est un désir, c'est le Besoin. Le Besoin est-il satisfair? l'être sensible ne désire plus, il est content, il est heureux. Le Besoin satisfait est une source de bonheur. Sans Besoin nulle félicité pour la créature. Par cette œconomie sage, le Besoin est en même temps, & le bien qui rapproche les êtres, & le ressort qui les fait agir, & l'heureux principe de leur félicité : plus la liaison est nécessaire, plus l'action est utile, plus aussi le Besoin est vis & le sentiment qui naît de sa satisfaction est agreable. Sans Besoin nulle liaison entre les êtres, nulle action, nul bonheur.

Les effets du Besoin sont mesurés sur la nécessité plus ou moins essentielle de ce qui manque; la qualité de ces Besoins, leur nombre, leur efficace sont déterminés par la nature de l'être, sa destination, sa sensibi-

lité & ses idées,

L'homme qui a un corps organisé comme les brutes, a des Besoins auxquels son corps donne naissance, & ici se rapportent ceux dont nous avons parlé ci-dessus, & auxquels il faut joindre, quand il s'agit des hommes, ceux qu'on peut nommer factices & non-naturels, parce qu'ils sont l'esset, non du vœu de la nature, mais de la seule habitude : ils ne sont ni essentiels, ni nécessaires, ni utiles, ni naturels, quoique la nature les rende possibles : ils viennent uniquement d'une habitude contractée, souvent contre le vœu même de la nature qui y répugnoit d'abord; tels sont ceux que l'on satisfait par l'usage de certains alimens, de quelques liqueurs que la nature n'avoit destinés ni à nous nourrir, ni à nous abreuver; tels sont ceux qui nous sont rechercher certains parsums, certains sons, certains mouvemens, & même certaines douleurs, &c.

Outre ces Besoins que la constitution de notre corps nous fait sentir, ou que l'habitude nous a rendus naturels, & qui n'intéressent que nos sens, Tome VIII.

l'espece humaine en connoît qui n'existent pour elle qu'à cause de l'intelligence dont elle est douée. Les uns sont naturels & réels, les autres sont factices & imaginaires.

Parmi les Besoins essentiels réels naturels, que nous sentons parce que nous avons une ame, nous en comptons cinq, qui paroissent distincts, &

naître de notre constitution originelle.

Le premier c'est la curiolité, ou le Besoin de coppositre. Nous voulons savoir ce qui est, & comment existe ce qui est. C'est le germe des sciences, le principe des efforts que nous faisons pour éclairer notre esprit. Le second est l'amour ou la sociabilité : nous voulons aimer. & être aimés nous-mêmes, comme propres à faire le bonheur de nos semblables. C'est le principe de la bienveillance, de la douceur, de l'humanité, de la compassion; le lien des sociétés domestiques, le germe de l'amitié; c'est lui qui nous fait être heureux du bonheur de nos semblables. Le troisseme c'est l'amour de l'estime, ou comme quelques-uns le nomment mal-à-propos, l'amour propre. Nous voulons être estimés & considérés comme ayant du mérite, de la capacité, & sur-tout comme agissant selon les regles de la convenance & de la droiture. C'est là le principe de la morale, le germe des vertus personnelles. Le quatrieme c'est la piété, ou le désir de la sécurité, & de l'absence de toute crainte de la part de ce pouvoir qui dirige tout sans nous. C'est la source naturelle de la religion, dont le but est de nous concilier la bienveillance du maître de l'univers, persuadés, que s'il nous protege, rien ne peut nous nuire. Le cinquieme c'est l'amour de la liberté, & de l'indépendance de la part de nos semblables, c'est le désir de pouvoir faire toujours ce que nous croyons être le meilleur, & de n'être jamais contraints de faire ce que nous croyons être mauvais. C'est le germe de la grandeur d'ame, & de l'héroïfme : c'est la source des établissemens civils : c'est ce qui nous porte à sacrifier une partie de notre liberté, pour conserver le reste. Ce Besoin senti vivement, est la source seconde des vertus du citoyen, & du vrai patriotisme. Ainsi ces Besoins naturels de l'homme en qualité d'être intelligent, sont le principe de la science, de la charité, de la vertu, de la piété & du patriotisme; mais ils ne le sont qu'autant que la nature seule est écoutée; dès que l'homme s'écarte de ce guide sûr, les mêmes Besoins font naître la curiosité indiscrete, & la charlatanerie des savans, la volupté, la débauche licentieuse, & l'ambition; les apparences hypocrites d'une vertu de parade, la coquetterie, l'affectation, le faste, le luxe, la superstition & l'athéisme; l'anarchie, la pétulance, la licence & la révolte : tous les crimes qui troublent la fociété & qui rendent les hommes haïssables & malheureux. Ainsi les meilleures choses deviennent, par l'abus qu'on en fait, la fource des maux les plus funestes. Le Besoins factices prennent la place & dérobent l'empire dû aux Besoins réels.

Pour être heureux il faut pouvoir contenter nos désirs en satisfaisant à

tous nos Besoins. Notre félicité dépend donc du rapport entre nos Besoins & notre pouvoir. Si celui-ci étoit sans bornes, nous n'aurions pas à en mettre à nos desirs; mais notre pouvoir étant borné, nous devons resserrer nos désirs, & circonscrire nos Besoins dans un cercle qui n'excede pas nos forces. Pour cela il faut que l'homme distingue bien les Besoins essentiels, des Besoins non-essentiels; qu'il ne pense à contenter les désirs que sont naître ceux-ci, qu'après avoir satisfait à ceux-là; qu'assez occupé à sournir à ce qu'exigent les Besoins naturels, l'homme n'en invente pas de sactices & d'imaginaires.

Voici la regle générale de l'observation de laquelle dépend à cet égard notre bonheur: Ne regardez comme un Besoin que ce dont l'absence ne vous permet pas de remplir convenablement vos obligations, & ne vous per-

mettez de désirer que ce que vos forces vous permettent d'attendre.

La premiere partie de cette regle nous conduit à déterminer nos vrais Besoins, par la nature de notre constitution, de notre état, de nos relations, & des devoirs qui en découlent pour chacun de nous. La seconde partie nous apprend à régler nos désirs sur notre pouvoir, en regardant comme non-existant pour nous, ce qu'il nous est impossible d'acquérir.

### Des connoissances qui tiennent à nos premiers Besoins.

L'AMOUR dut rassembler les hommes, & jetter les premiers sondemens de la Société; les Besoins en resserrement les nœuds. Les hommes étant exposés aux injures de l'air, aux insultes de leurs semblables, ils conçoivent le péril de la dispersion & la nécessité de s'entre-aider; ils comprennent aussi que, hors de la société, les intérêts étant divisés, chaque particulier est abandonné aux caprices & aux passions des autres; au-lieu que, dans la communauté, les intérêts étant communs, le salut du public est lié à celui de chaque individu; un seul y a les forces de tous pour se désendre; un homme y est plusieurs millions d'hommes: de plus, chacun peut mettre dans le commerce de la vie ses idées, ses sentimens, son industrie & ses vertus, & prétendre au plaisir si tendre de se voir plaindre dans les malheurs, & applaudir dans la prospérité

Les Nations s'étant formées, les Etats ayant été circonscrits, & les intérêts s'étant mélés, les individus auront délibéré ensemble sur tout ce qui a trait au bien commun; d'où l'Etat démocratique. A proportion que les membres de la communauté se seront multipliés (a), on aura senti la difficulté de les admettre tous aux délibérations : de plus, le nombre des jeunes gens, & par conséquent des téméraires, étant plus considéra-

<sup>(</sup>a) On vit dans Rome, à mesure que ses limites s'étendirent, la République, l'Aristocratie, la Monarchie & le Despotisme se succéder.

ble que celui des anciens, ou des fages, il y auroit eu du danger à le faire : c'est pourquoi la Communauté aura choisi parmi ces derniers, les plus propres à l'administration des affaires; de-là, l'Aristocratie. Le défordre qui naît de la diversité des intérêts, des passions & des vues; le défaut d'unité dans le système politique, l'inconvénient de délibérer quand il faudroit agir, auront porté les particuliers à se donner un maître; ils choisirent le plus distingué d'entr'eux par sa probité, sa prudence & son courage. Attendu qu'ils savoient que la dignité du rang, les qualités de l'esprit & du cœur ne sauroient bannir toute erreur & toute passion, ils établirent des loix pour diriger le Prince; d'où l'Etat monarchique. Quand celui-ci abusa de l'autorité, soula aux pieds les loix, & sit régner ses passions & ses caprices, la Monarchie courut s'abimer dans le Despotisme. Avec quelle sublime précision, Montesquieu n'en peint - il point les excès (a)! Quand les Sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit; ils coupent l'arbre au pied, & cueillent le fruit.

Il suit de tout ceci, que l'Etat démocratique est le plus naturel, & le

monarchique le plus avantageux, lorsqu'il est juste & modéré.

Les différens gouvernemens n'ont pu s'établir, sans que les arts utiles se soient montrés sur la terre. Ces arts, une sois inventés, ils ont du accélérer tous ensemble leurs progrès. Je vais parler de chacun d'eux sé-

parément.

La langue (b) que parloient d'abord les premiers hommes, a éprouvé des variations comme les Gouvernemens; tandis que les hommes ont tous habité la même région, & qu'ils n'ont formé qu'un Etat, la langue a été par-tout la même; quand ils se sont divisés en Nations, & qu'ils ont vécu sous divers climats, leur langue a été sujette à bien des changemens; c'est que les Besoins, les productions de la terre, & par conséquent les arts, les sciences & les passions n'ont plus été les mêmes. Lorsque les Peuples vainqueurs ont été se consondre avec les Peuples vaincus, ce mêlange a dû produire des langues diverses, plus ou moins analogues à la premiere, à proportion qu'elles se sont éloignées de leur source par un plus ou moins long intervalle de temps: quand la cupidité porta les Nations à se chercher, elles ne formerent qu'un Peuple par le commerce : delà, de nouveaux mélanges dans les langues.

Les arts méchaniques ont eu des progrès marqués comme les langues. Les hommes, qui d'abord n'avoient pour habits que des peaux d'ani-

<sup>(</sup>a) Esprit des Loix, T. I. Chap. 13.

(b) Si la langue primitive n'eût point été révélée, elle n'auroit pu se sormer qu'après une longue suite de siecles: l'idée de représenter les objets par des combinations de sons conventionnelles, est une des opérations les plus abstraites dont l'esprit humain soit capable; ce qui ajoute encore infiniment à la difficulté; c'est l'embarras de désigner les objets spirituels dont on vouloit attacher l'idée à certains mots: il n'y a peut-être que l'ensseurce des langues qui prouve leur possibilité.

maux, l'écorce de certains arbres, des feuilles, ou des joncs entrelacés, imaginerent, après une longue suite d'années, de préparer les peaux, de filer la toison des brebis, l'écorce de certains arbres, le cotton & l'enveloppe du lin & du chanvre : l'art de filer va se perdre dans la nuit des premiers siecles.

Les Egyptiens en attribuoient l'invention à Isis; les Lydiens à Arachné; les Grecs à Minerve; les Chinois à l'Impératrice, semme d'Yao; les Péruviens à Mama-Ella, épouse de Manco-Capac leur premier Sou-

verain.

La toile de l'araignée, la contexture de certaines écorces d'arbres auront donné naissance à la tisseranderie. Cet Art tient aux premiers siecles: après le déluge, Abraham dit au Roi de Sodome, qu'il ne reprendra rien depuis le sil de la trame jusqu'à la courroie des souliers: Abimelech, selon Moy-

se donna un voile à Sara.

Les habits eurent pour fins la fanté & la propreté: on ne s'avisa que bien tard de les faire de maniere qu'ils couvrissent les désauts du corps, & qu'ils en fissent sortir les proportions & les beautés. On sent qu'il n'y a rien qui soit plus contre la nature que les paniers des habits de semmes & des hommes Européens: nous devons paroître en cela, comme en bien d'autres choses, barbares aux yeux d'un sauvage. Quelle est la personne qui ne rougiroit point d'être telle que son panier la représente. De tous les habits connus, je n'en vois pas de plus parsait que l'habit militaire des Grecs & celui de nos Hussarts.

Les femmes étant nées pour faire, par leurs charmes, le bonheur de la société, on a imaginé des habits propres à relever leurs attraits: bornées par la foiblesse de leur tempérament à des exercices purement domessiques, & la pudeur étant leur premiere vertu, on leur a donné des robes, qui sussent comme autant d'entraves qui les retinssent dans la maison.

Il est à présumer qu'on trouveroit la source de la variété des habits des

nations dans la différence des climats.

Le luxe s'étant introduit dans les vêtemens, on voulut qu'ils annonçaffent les richesses & dignités des particuliers : d'où la magnificence & les marques des ordres. Quand le luxe eut franchi toutes les barrieres, & que le vulgaire égala en faste les gens de qualité, la noblesse dut chercher à se distinguer par la simplicité des habits & le goût de se mettre : voilà où en sont réduits nos Dames & nos Seigneurs François : seroit-il à souhaiter que, pour éviter les désordres qui naissent de la consusion, la police assignant des habits à chaque condition?

L'envie de plaire si naturelle aux deux sexes, a du opérer bien des changemens dans les habits. Le grand principe qui devroit diriger à ce sujet, seroit de se mettre à l'air de sa personne. Depuis que l'imagination, les fantaisses & les caprices se sont emparés des regles, il n'y en a plus eu de sixe, mais une infinité de conventionelles; dès-lors la beauté

a du se présenter continuellement sous des décorations & des jours nouveaux; attendu que la fantaisse n'ayant point de loi, ou plutôt qu'étant elle-même sa regle, elle ne peut avoir que des goûts & non une volonté: un étranger introduit dans nos Palais, à qui l'on montreroit une suite de portraits de familles, prendroit à leur draperie les objets représentés

pour autant de personnes de dissérentes Nations.

C'est toujours la Cour qui donne le ton à la mode : celle-ci passe à la Capitale & de-là aux Provinces. Il ne seroit pas impossible de juger, par les modes diverses, du caractère des siecles; c'est pourquoi une histoire sur cette matiere ne seroit pas aussi frivole qu'elle le paroîtroit au premier coup-d'œil; tant il est vrai que les petites choses tiennent aux grandes; que tout est lié dans le moral comme dans le physique, & que l'homme semble se peindre dans tout ce qui l'environne!

La mode doit sur-tout régner dans les Monarchies; comme tous les sujets s'y reposent de leur salur sur un seul, l'imagination s'y trouve à l'aise pour inventer des parures; & puis l'amour doit jouer un des premiers rôles dans un Gouvernement dont le principe est l'honneur, & où

la cupidité sert le luxe.

La vertu ne permet dans la Démocratie que des graces sérieuses & austeres : c'est à cause de la part que les citoyens prennent aux affaires, qu'on n'y traite la volupté que comme une passion en sous-ordre. La mode est anéantie devant le despote : au moindre olin-d'œil, la pudeur gémissante laisse tomber tous ses voiles : des amours condamnés à tout soussire, ne songent point à allumer des désirs, dont ils seroient les victimes; & les goûts sont éteints là où domine la crainte.

C'est pour les raisons indiquées que la France est depuis si long-temps l'Empire de la mode : de-là elle donne des loix à l'Angleterre & à presque toute l'Allemagne. Si ses arrêts ne sont pas aussi suivis en Espagne & en Italie, c'est que la jalousie des maris leur en désend l'entrée : toute l'attention de notre ministere doit être de lui prescrire des limites : le comble des abus seroit que les vertus même ressortissent de son domaine.

Comme tous les arts se tiennent par la main, les progrès du luxe dans les habits dûrent être accompagnés de ceux de l'architecture : l'humidité des antres, leur éloignement firent qu'on s'avisa d'élever, sur quatre troncs d'arbres, des cabanes : on les entourra, & on les couvrit de seuillages. Selon Diodore, les premieres maisons de l'Egypte & de la Palestine n'étoient que de raseaux & de cannes entrelacés. Vú l'inconvénient des seuillages, on éleve des murs de terre; leur peu de solidité sait recourir à la pierre. C'est de ces cabanes rustiques que dérivent toutes les parties & toutes les loix de l'Architecture; c'est à leurs piliers qu'il faut rapporter les ordres dorique, ïonique, corinthien, toscan, composé ou composite. Contens du simple nécessaire, les premiers hommes se bornerent à une seule piece : on pourvut dans la suite à une commodité, en élevant, à

l'aide de la serrurerie & de la charpenterie des clossons; d'où les chambres : après bien des siecles, le luxe imagina les appartemens & les étages (a). Dès-lors la magnificence n'eut plus de bornes; le marbre succéda à la pierre, les hôtels aux maisons, & les palais aux hôtels. Hérodote fait mention de palais élevés par les Rois de Babylone, d'Egypte & de Ninive. Les sciences étant inventées, la géométrie, la méchanique & l'optique présiderent à l'Architecture, & les arts s'empresserent de l'embellir.

Le faste & la vanité tracerent le dessein de la façade des édifices : les embellissemens intérieurs ne furent pas moins prodigués : on fut choqué de la mulité des murs'; de-là la boiserie, les tapisseries & les productions les plus rares de la sculpture & de la peinture : le faste semble s'être surpassé lui-même dans ce dernier siecle, il a ajouté à celui de l'ancien monde celui du nouveau.

Les mêmes hommes, qui éleverent des monumens à leur vanité & à leur mollesse, en érigerent à la Religion; ils bâtirent des temples, dès que le culte extérieur sut introduit. L'Architecture se surpassa elle-même : elle eut égard à la multitude que ces sortes d'édifices devoient contenir, d'où leur immensité; à la majesté du lieu, d'où toute la pompe du des-sein, la magnificence des décorations, & l'harmonie siere & sublime de

toutes les parties.

Lorsque les villes, qui résultent naturellement de l'assemblage des maisons, des hôtels, des palais, & des temples, surent sormées, la Géométrie, de concert avec l'optique & l'imagination, tira des alignemens, traça des rues & des places qui surent se point de ralliement de ces dernieres. On pourvut à la santé en ménageant la salubrité de l'air & des eaux: l'ancienne Egypte sournissoit en ce genre des modeles dont on n'auroit jamais du s'écarter: on pourvut à la magnificence par l'étendue de l'en-

ceinte & par le nombre des Citoyens.

Nous voyons, dès les premiers temps, des villes d'une singuliere grandeur: Homere parle de Thebes comme d'une ville à cent portes, en état de fournir vingt mille chariots de guerre: d'anciennes inscriptions nous apprennent qu'elle rensermoit sept cents mille combattans; ce qui est exagéré. Selon l'opinion commune, Ninive formoit un carré long; les deux grands côtés avoient chacun cent cinquante stades, & les deux autres quatre-vingt dix; son circuit étoit de quarante-huit stades, qui reviennent à trente de nos lieues communes. Suivant la savante réduction de M. de Lisle, l'enceinte de cette ville ne devoit être que de six lieues quarrées. Hérodote, comme témoin oculaire, assure que Babylone avoit quarante-

<sup>(</sup>a) Il paroit que l'Architecture proprement dite, s'est montrée dans la Chaldée, l'E-gypte, la Chine, la Phénicie.

huit stades : elle étoit néanmoins plus grande que Ninive; attendu qu'elle formoit un carré parfait : elle avoit donc plus de six lieues quarrées de surface. La hauteur de ses murailles, son temple de Bel, ses jardins suspendus, son pont sur l'Euphrate, son lac & ses canaux creusés pour la dis-

tribution des eaux, en faisoient une des merveilles de l'Asie.

La Cité ne doit point seulement s'occuper de sa propre splendeur, elle doit encore veiller aux plaisirs des Citoyens, saire bâtir, par exemple, des théâtres somptueux. C'est dans ces sortes d'édifices que le saste a droit de se produire dans toute son étendue; ils sont l'ouvrage de la Nation, & non des particuliers. L'Univers regrettera éternellement les ches-d'œuvres d'Athenes & de Rome en ce genre: là, c'étoit un peuple éclairé, & versé dans les arts, qui s'élevoit à grand frais des écoles de vertu: ici les Empereurs enchaînoient, par les nœuds des plaisirs, un peuple toujours prêt à tourner contre ses maîtres, ces millions de bras qui avoient subjugué la terre. Il falloit, à de tels hommes, des Etats à conquérir, on un cercle de plaisirs qui les dérobât au sentiment de leur force.

L'Europe moderne n'a rien en ce genre qui soit digne d'attention, & notre France qui a vu renaître dans son sein des Sophocle, des Euripide, des Menandre, des Plautes & des Térence, a des pieces immortelles, & n'a point encore de théâtres: car on ne peut pas donner ce nom à ces salles mesquines, anciens restes de barbarie, qui ne semblent subsister que

pour la honte du bon goût.

Les mains des hommes ne furent pas seulement occupées à bâtir des maisons, mais encore à corriger par la culture la stérilité ou la malheureuse sécondité de la terre. Cette culture varia selon la nature des climats, des semences & du sol : elle sut plus ou moins considérable, en proportion de la stérilité des terres & du nombre de leurs habitans.

Les premiers hommes connurent peu (a) l'Agriculture. Comme nos Sauvages modernes, ils vécurent des fruits de la chasse & de la pêche : ils épuiserent bientôt le poisson des sleuves sur les bords desquels ils habi-

toient, & le gibier des forêts voilins, & leur vie devint errante.

Pour se mettre à l'abri de la disette, ils s'attacherent à apprivoiser des animaux (b) dont le lait & la chair pussent les nourrir, & la peau les

couvrir, & ils furent passeurs comme les Arabes.

La douceur du climat, la commodité des pâturages & des eaux, leur persuaderent de se fixer dans certaines régions; ils eurent grand soin de multiplier les troupeaux, à cause des accroissemens de la communauté, & l'on manqua de pâturages.

Nos bergers remarquerent que la plupart des plantes produisent de la

(b) La Genese nous apprend qu'Abel étoit pasteur,

<sup>(</sup>a) L'Agriculture parut sur la terre dès le commencement : Cain sut Agriculteur ; mais cet art sur long-temps au berceau.

graine, qui, parvenue à sa maturité, & répandue sur la terre, fait germer des plantes de la même espece : ce phénomene leur donna l'idée de l'usage & du temps des semis pour les prairies.

On observa que l'herbe étoit plus fraîche & plus abondante dans les terreins gras & humides; & l'on excita la fécondité du sol avec le secours

des engrais, des réservoirs, des rigoles & des canaux.

On s'apperçut que certaines plantes, le trefle, la luserne, &c. étoient plus fertiles que les autres, & l'on en sema des champs; d'où les prairies artificielles.

Ces mêmes plantes vieillirent, & devinrent stériles; on en arracha les racines, on les rassembla par monceaux, & pour s'éviter la peine du transport, on les brûla, & l'année d'après, ces mêmes champs ensemencés de

nouveau furent plus féconds : de-là l'écobue.

Lorsque l'industrie se sur avisée de filer la toison des brebis, & d'en faire des étosses, on augmenta encore le nombre des troupeaux & l'art de cultiver les prairies crut en même proportion. Cet art étant le plus ancien de tous, est par-là même une des principales branches de l'Agriculture: plus il s'éloigne de notre siecle, plus il se raproche de nos premiers Besoins.

On éprouva que les graines de certaines plantes flattoient le goût; ce ne fut qu'après une suite d'expériences & de siecles qu'on en pêtrit du pain. Dès le commencement, l'industrie couvrit la surface de la terre de ces plantes précieuses: d'après une longue chaîne d'observations, elle n'omit rien pour disposer les champs à recevoir l'influence de l'air, de l'eau, des rayons du soleil, & des instrumens surent inventés. L'homme ne se contenta pas de multiplier ses forces à l'aide des leviers, & d'abréger ainsi le travail, il imagina de le saire partager aux animaux; il leur sit subir le joug, & les attela à la charrue que les siecles s'attacherent à persectionner. Les Egyptiens en attribuoient l'invention à Osiris; les Phéniciens à Dagon, cru sils du ciel; les Chinois à Chin-noug, successeur de Fo-hi: Chez les Babyloniens & les Phéniciens, la connoissance du labourage remonte aux premiers siecles de leur histoire: selon l'Ecriture, Isaac, pendant son séjour dans la Palestine, sema & recueillit au centuple.

Les travaux immenses, entrepris & exécutés, des les premiers siecles, par les Chaldéens & les Egyptiens, pour arroser & sertiliser les terres, étoient des monumens érigés à l'honneur de l'agriculture. Les loix veillerent elles-mêmes sur cet art, & l'encouragerent par les honneurs & les récompenses, en quel crédit n'étoit-il point dans les premiers siecle de Rome!

La dictature & la charrue n'y étoient séparées que d'un degré.

Les progrès de l'agriculture semblerent s'élancer vers leur comble des que la navigation eut rendu la mer le lien de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe & de l'Amérique, comme les sleuves le sont des provinces du même Empire. Pour lors chaque région laboura & sema pour l'univers.

Tome VIII. T

C'est un spectacle bien tendre pour l'humanité que de voir à la Chine l'Empereur dans tout l'éclat de sa puissance, & aux yeux de la nation la plus sage, ouvrir tous les ans un sillon! on peut dire que la politique s'y rapproche de la nature : le premier Monarque su un Roi agriculteur.

La perception désagréable, ou fâcheuse d'un mouvement empêché dans certains membres, (dit le concis & le profond Boërhave), la douleur que produit la lésion d'une partie quelconque, les maux dont l'ame est accablée à l'occasion de ceux du corps, ont engagé l'homme à chercher, & à appliquer les remedes propres à dissiper ces maux, & cela par un désir

spontane, ou à la faveur d'une expérience vague.

Les premiers fondemens de l'Art de guérir sont dûs. 10. au hasard, 2º. à l'instinct, 3º. aux événemens imprévus. Voilà ce qui sit naître la médecine simplement empyrique. L'art s'accrut ensuite, & sit des progrès, 1º. par le souvenir des expériences; 2º. par la description des maladies, des remedes. & de leurs succès, qu'on gravoir sur les colonnes, sur les tables & sur les murailles des temples (a); 3º. par les malades qu'on exposa dans les carresours & les places publiques, pour engager les passans à voir leurs maux, & à indiquer les remedes s'ils en connoissaient, & à en faire l'application.

Voilà la médecine au berceau. Les Assyriens & les Egyptiens ont les premiers fait une étude spéciale de cette science; il n'y a eu une école établie en Egypte que sous les Ptolomées. Je vais montrer comment les bran-

ches de la médecine naissent de nos Besoins.

Des os luxés, brisés, ou cariés, firent recourir à la dissection, qui est une sorte d'analyse, & donnerent lieu d'examiner, dans le cadavre, la figure, l'articulation & l'usage des os : pour remédier à leurs maladies, on remonta à leurs élémens, à leur formation, nutrition : d'où l'ostéologie.

Le mouvement de certains membres se trouva empêché, ou même interrompu, & l'Anatomie s'appliqua à découvrir les ressorts de ces mouvemens, & les trouva dans les muscles: elle porta un œil curieux sur leur forme, leur situation, leurs poids, leur jeu, leur structure, & tous les secrets de la myologie se manifesterent.

Des membres perdirent, avec le mouvement, leur fensibilité, ou devintent paralytiques, & l'on chercha, dans nos organes, le principe du sentiment : delà l'étude des nerss, de leur origine, de leurs circonvolutions,

de leur méchanisme & de leur action : d'où la névrologie.

On sentit des douleurs violentes dans la tête, au cœur, dans l'estomac, au soie, à la rate, dans les intestins, &c. & l'on analysa la construction extérieure & intérieure des visceres : on remarqua leur situation, leur jeu & leur usage, & la splanchologie su conque.

<sup>(</sup>a) Cette pratique avoit lieu chez les Babyloniens, les Egyptiens & chez d'autres peuples.

Les inconvéniens de la circulation du sang, trop lente, ou trop rapide, donnerent naissance à l'angyologie, ou à la connoissance des arteres & des veines, de leur tronc, de leurs ramifications & de leurs propriétés. On considéra le sang jusques dans sa cause & sa génération; on le décomposa, & l'on se forma une idée du mélange & de l'équilibre des humeurs.

On voit que le corps humain est une machine hydraulique, composée d'une infinité de leviers, & susceptible de mouvemens sans nombre : il fallut donc calculer l'action mutuelle des solides & des fluides, tous les mouvemens particuliers & le mouvement général, & apprécier les essets

des ressorts qui les produisent : delà la physiologie.

L'altération des solides ou des fluides, par l'action de l'air, des alimens, des saisons, des corps en général, ou par l'empire de l'ame sur les orgames, doit produire des infirmités & des maladies : les unes & les autres s'annoncent par des symptômes différens, selon leurs causes, leur nature, seur siège, les tempéramens, l'àge, les climats, &c. : d'où la pathologie. On discerna avec soin ces symptômes; on les rangea en classes, & ils devinrent des guides qui montrerent les sources des maladies : telle est la séméotique.

Les maladies connues, on a dû chercher des remedes. Quelques plantes, dont le hasard aura montré l'efficacité contre certaines maladies, ont fait soupçonner qu'il y avoit des esprits vitaux répandus dans le regne végétal : dès lors on porta ses recherches de ce côté : dans la suite on distingua les genres & les especes; la chimie assigna toutes seurs propriétés, & la botanique sit de grands pas vers la perfection. L'art d'embaumer, pratiqué avec tant de succès par les Egyptiens, annonce qu'ils avoient de prosondes connoissances en fait de botanique. Salomon avoit composé un Traité sur les arbres & les plantes, depuis le cedre du Liban jusqu'à l'hyssope.

Dans ces derniers siecles, la chimie força toutes les barrieres : elle embrassa dans son domaine les trois regnes; guidée par les expériences & l'observation, elle décomposa & composa tous les êtres matériels; éclairée par l'analogie elle mêla les élixirs & les esprits, & ses combinaisons

furent infinies: cet art a pris naissance chez les Arabes.

Ce fut la physique, qui, eu égard à la nature de la maladie, au tempérament, à l'àge, aux forces du malade, aux saisons & aux climats, prescrivix l'espece, la dose des remedes, & varia les traitemens selon les

symptômes.

L'art de guérir a du conduire à celui de prévenir les maladies. Il a fallu pour cela réstéchir profondément sur tout ce qui peut servir ou nuire. L'appétit des hommes s'étant approprié l'empire sur la plupart des animaux, & des fruits de la terre, les observations à ce sujet surent immenses.

On médita de plus sur les qualités des objets qui agissent moins intimement sur nous, le repos, le mouvement, le froid, le chaud, la sécheresse, l'humidité, la lumiere, les sons, la dureté, ou la moslesse des corps: voilà

l'aurore de la physique.

Quand il a été question de rétablir des os démis, rompus, ou cariés, des nerss soulés, ou coupés, d'extirper des abcès, &c. la médecine a eu recours aux mains de la chirurgie. Celle-ci, d'après la connoissance la plus détaillée de l'anatomie & des pansemens, opéra sous les yeux de sa maîtresse (a), qui prescrivit le régime. C'est ainsi qu'en multipliant, & qu'en entassant ses découvertes, la médecine s'est mise en état de tendre à ses deux sins; à savoir, de précautionner contre les maladies, & de reculer le dernier terme, la mort où le genre-humain va en détail se perdre & s'engloutir.

Les Besoins les plus immédiats de l'homme, qui ont pour sin sa confervation, une sois satisfaits, il pourvoit à des Besoins plus éloignés; il fixe

son attention sur les objets agréables.

Propre à jouir par ses sens de tous les fruits de la terre, il s'applique à les connoître: il faut pour cela qu'il voyage sur notre globe: telle sur l'origine de la géographie. Les hommes échangent d'abord le supersu de leurs denrées contre d'autres dont il manque: le champ de cette espece de négoce doit s'étendre successivement presque à l'infini: la maniere de trassiquer des habitans de l'isle de Formose, lorsque les Hollandois s'en emparerent, celle des peuples d'Ethiopie, & de bien d'autres nations qui ne connoissoient pas d'autre commerce, consirment mes conjectures.

On comprend que le commerce a ses racines, d'une part, dans nos Besoins, & de l'autre, dans la variété des productions des dissérentes parties
de la terre : c'est pour cette raison que les pays sertiles en toutes sortes
de denrées, sont peu commerçans; témoins l'Egypte, l'ancienne Perse &
Lacédémone : ces sortes de contrées réunissent les avantages de tous les
climats : on ne doit point être étonné que le commerce languisse en Es-

pagne, en Italie & dans le Levant.

Je conviens que dans cette derniere contrée il est enchaîné par des causes politiques. Par la raison des contraires, il doit seurir dans les Etats stériles: ils sont dans le cas d'avoir besoin de presque tous les autres : comme ils ne peuvent pas sournir les matieres premieres, la nécessité leur fait inventer les marchandises factices des manufactures: l'industrie de ces Etats augmente en proportion de leur avidité & du nombre des Citoyens: voilà pourquoi le sceptre du commerce a été long-temps entre les mains de Tyr & de Carthage, de Venise & de la Hollande. Si dans ce siecle

<sup>(</sup>a) Je parle ici de la Chirurgie moderne; car l'ancienne sur réduite en art avant la Médecine; les Chirurgiens étoient connus en Grece dès le siège de Troye; Machaon y est appellé pour panser Menelas blessé d'une sièche dans le stanc. Dans les premiers siècles du temps même d'Hyppocrate & de Galien, la Chirurgie, la Pharmacie & la Médecine étoient réunies dans les mêmes mains.

l'Angleterre & la France se sont écartées de ces regles, qu'on s'en prenne à la situation de cette premiere que l'océan environne, & au progrès du luxe qui sont que ces Royaumes sont stériles relativement à leurs Besoins,

qui n'ont plus de limites.

Les difficultés de l'échange, unique commerce qu'on fit dans le commencement, firent imaginer de représenter les richesses par des signes de convention infiniment commodes, qui devenant dans la suite marchandises eux-mêmes, surent une principale branche du commerce. De certains morceaux de bois, de métal, ou des sortes de coquillages, des grains de fruit, &c. servirent dans les premiers temps comme ils servent encore aujourd'hui dans quelques pays, de signes du prix des denrées. L'usage de la monnoie rendit les opérations du commerce très-rapides, & ses multiplia: prodigieusement.

Selon Moyse, Abraham vint d'Egypte chargé d'or & d'argent : Abimelech, Roi de Gerare dans la Palestine, lui donne mille pieces d'argent pour l'enlevement de Sara : ce qui fait remonter bien haut l'usage des métaux; c'étoit leur poids qui déterminoit leur valeur : cette regle est

encore observée à la Chine.

Hérodore fait honneur de l'invention de la monnoie aux Lydiens, & d'autres aux Assyriens : selon les annales de la Chine, l'Empereur Hoangti sit frapper de la monnoie de cuivre : cet Empereur vivoit deux mille ans avant Jesus-Christ.

Pour éviter les lenteurs & les autres inconvéniens des bêtes de charge & des chariots pour l'exportation & l'importation, on forma des radeaux, on creusa des canots : Sanchoniaton (a) dit qu'Ousous, un des anciens Héros de la Phénicie, se saissit d'un arbre à demi-brûlé, en coupa les branches, & osa s'exposer sur les eaux : les Sauvages de l'Amérique se servent de canots saits d'écorce d'arbres. Les successeurs d'Ousous s'aviserent de faire des canots plus considérables avec des pieces rapportées; enfin, l'on construisit des barques.

C'est d'après la figure des poissons qu'on traça vraisemblablement la forme des vaisseaux : les nageoires & la queue des premiers donnerent l'idée des avirons & des rames. Cette pensée, qui est très-philosophique, a été adoptée par des Auteurs anciens. Pline prétend que la façon dont les oiseaux se servent de leur queue pour diriger leur vol, a donné lieu d'imaginer le gouvernail. L'usage qu'ils savent faire de leurs aîles, aura peut-être fait inventer des voiles: la manœuvre & l'art de voler ont bien des rapports.

Des que cette derniere découverte fut faite, le dos des fleuves sut courbé sous le poids des denrées de toute espece; & ils porterent l'abondance dans les Provinces des Empires.

<sup>(</sup>a) Plat. de Legib.

Lorsque les Négocians apperçurent sur la mer des Isles peu éloignées du rivage, ils y dirigerent leur route, dans l'espérance d'y trouver des productions utiles & inconnues. Pline dit qu'anciennement, on ne navigeoit qu'entre les Isles: Moyse rapporte que les petits-fils de Japhet se rendirent maîtres des Isles voisines du Continent. Il est à présumer qu'il a passé de bonne heure des Colonies de l'Egypte dans la Grece.

Les premiers Navigateurs conjecturerent qu'il pouvoit y avoir d'autres mondes dispersés sur le sein de la mer. Mais comment se frayer une route sur dans l'immensité d'une surface uniforme? Ils observerent les orbites que parcourent les astres, & tâcherent de se faire de leur mouvement une regle invariable de navigation : la grande ourse paroît avoir été le guide que les Phéniciens consulterent des les premiers temps : on voit que l'Astronomie est à la fois la fille & la mere du commerce maritime.

Après un long intervalle de siecles, le hasard, ce grand dieu des découvertes, ossire à un génie observateur & créateur les phénomenes de l'aimant; ce Philosophe entrevoit l'usage de ses propriétés: une suite d'expériences, de raisonnemens & de calculs le conduit, pour le bonheur de l'humanité, à une regle sûre de navigation, & propre à tous les cemps & à tous les lieux; dès-lors le voile qui couvroit le mondé se déchira, les lieux les plus éloignés se rapprochent, & tous les climats paient tribut à l'industrie.

Tout l'art des négocians est d'apprécier les degrés du débit des marchandises par ceux de seur rareté & de seur nécessité; de les faire passer, avec le moins de frais qu'il est possible, du pays où elles sont com-

munes dans ceux qui en manquent.

Ce même principe a lieu pour toutes les opérations du change : un spéculateur a toujours les yeux ouverts sur le taux de l'argent dans les diverses contrées, & il le verse habilement chez les nations où il est le plus rare; car on sait que c'est à l'augmentation, ou à la diminution de la quantité d'argent dans les divers états, qu'il faut rapporter toutes les

wariations du change,

Il suit aussi, 1°, que les peuples les plus riches sont ceux où il y a le plus de marchandises de toutes sortes, & sur-tout de celles de première nécessité, 2°, Que rien ne favorise plus cette abondance que la concurrence & une honnète liberté. Rien n'y est plus opposé que les monopoles, & l'excès des impôts. L'ame du commerce, c'est la cupidité; ses efforts sont en raison de ses espérances. La liberté doit favoriser l'exportation & l'importation : s'il falloit réprimer cette dernière, il n'y aurolt qu'à suppléer par les manufactures les marchandises importées. Cette regle ne sauroit avoir lieu pour de certaines denrées : on ne crée pas le sol & les climats : pour lors il sussit de mettre des entraves à l'importation : c'est se-qu'à fait l'Angleterre par rapport aux vins.

Il est aisé de deviner que tous les Etats commerçans doivent insensi-

blement se mettre dans une sorte d'équilibre : c'est pourquoi il faut que les nations excitent leur industrie en proportion de leur pauvreté; sans quoi elles seroient exposées à plus recevoir qu'elle ne pourroient rendre.

Comme le prix des marchandises est la base sur laquelle roulent toutes les opérations du commerce, il est très-important de prescrire une regle à ce sujet. On peut dire que leur prix est plus ou moins considérable, à raison de leur rareté, de leur abondance & de leur consommation : les marchandises considérées sous ces mêmes rapports, relativement à un seul peuple, à plusieurs, ou au monde entier, donnent les combinaisons insinies du commerce actif, ou passif, intérieur, ou extérieur.

Puisse un esprit systématique & prosond établir des principes sur tous les dissérens objets du commerce & leur amélioration! Puisse-t-il prescrire des loix pour éclairer les négocians & les Etats; pour diriger le commerce respectif des nations, & pour calculer les progrès absolus du commerce du monde.... Il est à présumer que le commerce parviendra avec le temps au terme éloigné de la perfection; l'or est aujourd'hui le dieu que tous les peuples encensent; ils ne jouent un rôle important les uns à l'égard des autres qu'à proportion de leurs richesses; & la balance du commerce s'est réunie pour toujours à celle de la politique.

Le même esprit qui fait voyager le marchand jusqu'aux extrémités de la terre, ce même esprit, dis-je, avant les Gouvernemens établis, détermina les nations à faire des incursions dans le territoire des peuples voi-fins: après quoi elles regagnoient leur canton: l'objet de la guerre n'étoit point alors la conquête, mais le ravage, comme il l'est aujourd'hui chez les Sauvages. Codor-la-Homor est le plus ancien conquérant dont il soit parlé dans l'Histoire; après lui, Ninus se rendit sameux, par ses conquêtes.

Dès qu'on eut bâti des bourgades; elles se trouverent exposées aux entreprises de l'usurpation. Pour y obvier on creusa un fossé, ou bien on éleva un mur autour de la collection des édifices de la communauté, contre les insultes de la sérocité & de l'avarice, & l'on fortissa sur-tout les frontieres des Etats. C'est la Palestine qui nous donne les premiers exemples de villes sorpisées (a); des murailles très-hautes, & des portes munies de barres & de poteaux les désendoient; dans la Grece ce sur Amphion qui environna Thebes de murailles stanquées de tours de distance en distance.

Ces barrieres ne réprimerent point les attentats de l'ambition. Il paroît que l'on a long-temps ignoré l'art des sieges; on ne favoit que bloquer les villes a les Argiens pour prendre Thebes, divisent leur armée en sept sorps: ils en placent un devant chaque porte de la ville; les Grecs n'en

<sup>(</sup>a) Jone, Chap. II.

savoient gueres davantage sors du siege de Troye; d'où la longue durée

des sieges.

Si l'esprit d'usurpation invente des machines pour surmonter les obstacles des fortifications, on sabriquera des machines pour détruire les premieres, & écarter l'ennemi du rempart : voilà déjà la guerre de siege introduite dans l'univers.

Les fieges de Samarie & de Tyr nous annoncent les progrès de la tactique des anciens à cet égard. Les affiégeans entouroient exactement une place de fossés & de murailles : on renversoit les murs & les portes à coups de béliers : pour favoriser l'affaut, lorsque la breche étoit praticable, on élevoit des terrasses, d'où des archers & des frondeurs écartoient les asségés de la breche : pour ce qui regarde la désense des places, outre la largeur & la prosondeur du fossé, la hauteur & l'épaisseur des murailles le plus souvent terrassées, il y avoit des machines propres à lancer

au loin de longues fleches & d'énormes pierres.

Si des Nations entieres, emportées par une ambition effrénée, veulent envahir les contrées les plus fertiles & les plus agréables, les Etats lésés leveront des troupes, formeront des armées, & choisiront des Chefs pour les commander. Les soins des Généraux seront de couvrir leur pays; & de ravager celui des ennemis, d'affoiblir & de ruiner l'armée qui leur sera opposée: ils s'attacheront à la harceler, à lui enlever ses convois, à empêcher ses sourrages, & à la battre en détail : d'où la petite guerre de campagne. Les Chefs s'appliqueront en même-temps à détruire les ennemis par le grand art des campemens : les Grecs paroissent avoir eu des principes sur cet objet, des la guerre de Troye; la disposition de leur camp en est une preuve; ses retranchemens étoient un rempart de terre, défendu de distance en distance par des tours de bois; il régnoit autour de tout l'ouvrage un fossé sarge & profond, muni de palissades. Les Chess ne doivent pas seulement posséder la science des campemens, ils doivent encore saisir le moment de combattre, quand la supériorité du nombre, l'avantage du lieu, ou la nécessité des circonstances l'exigeront : ils doivent aussi mettre de l'ordre dans les batailles. La guerre de Troye nous apprend que les Grecs avoient des-lors des connoissancés en ce genre i elle nous présente les dispositions de deux batailles : dans une Nestor place sur la premiere ligne ses chars. Pinfantèrie dans la seconde pour les soutening & au centre ses mauvaises troupes, pour les mettre dans la nécessité de combattre : dans l'autre bataille, l'infanterie précede la cavalerie : celle-ci s'étend derriere les bataillons, afin de les appuyer, ...

On voit par-là qu'on savoit varier le plan des batailles soion la différence du terrein; il faut aussi que Pordre regne dans les retraites; en cas de désaite.

Il convient de faire en sorte que par la fiere contenance, le bon ordre des troupes, & choix des posses avantageux, la retraite se fasse avec le moins

moins de perte qu'il sera possible : l'expérience & l'observation éclairerent les Généraux sur cette matiere. C'est de l'art des campemens, des

batailles & des retraites, que dérive la grande guerre de campagne.

Si l'on observe que sa discipline militaire peut seule faire d'une armée une machine immense, capable de rester immobile malgré toutes les attaques, d'avancer, de reculer, & d'agir en tout sens, avec lenteur, ou rapidité, au gré de celui qui la dirige, on ne sera pas étonné que l'Histoire de cette discipline soit celle de la Tactique. On peut regarder Sésos-tris comme le Législateur de la discipline militaire chez les Egyptiens: Ciaxare le sut aussi dans l'Asie, 630 ans avant Jesus-Christ. Ce sut au siecle des Periclès & des Alcibiade que les Grecs triompherent des Perses par leur discipline, ou leur phalange: avec sa phalange, Alexandre renversa les armées, les Empires, & conquit l'univers: avec les légions qu'un Dieu inventa, dit Vegece, Rome subjugua l'Italie, la Grece, le monde, & qui plus est, sorça les Gaulois de plier sous son Empire. Nous voyons combien un peuple de l'Europe, commandé par un habile général, s'est rendu supérieur à ses voisins par la discipline militaire.

Si la crainte, comme je l'ai montré plus haut, doit tenir unis tous les membres d'un Etat contre l'usurpation, l'intérêt & le bonheur de la société veulent aussi qu'ils soient liés entre eux par la facilité de se communiquer leurs idées, leurs sentimens & leurs volontés, malgré l'absence des per-

Sonnes & la distance des lieux.

L'inconvénient de confier dans mille occasions ses secrets à un tiers, dont l'intelligence, la discrétion, ou la fidélité sont presque toujours suspectes, sit imaginer des signes pour parler aux yeux, comme on en avoit

déjà trouvé pour parler aux oreilles.

Le dessein étant presque inné dans l'homme, l'écriture ne dut être dans sa primeur qu'une représentation informe des objets : ce sut là d'abord sa méthode des Egyptiens & des Phéniciens. Les caracteres modernes des Chinois, que nos savans prétendent être une colonie d'Egypte, dérivent de la simplicité de cet usage, qui étoit aussi reçu au Mexique. On perfectionna cette grossiere méthode en l'abrégeant. On convint même d'employer certains signes pour exprimer certains sentimens, ou d'autres objets purement spirituels : le monde ne put devoir cette pratique qu'à un esprit créateur, qui préparoit de loin les esprits à la sublime découverte des caracteres.

Dans les siecles les plus reculés, les Chinois se rappelloient, & rendoient sensibles aux yeux des autres, leurs propres idées, à l'aide de cordes déliées, chargées de nœuds: la distance & les divers assemblages de ces derniers étoient autant de signes conventionnels. Les annales de l'Empire chez les Péruviens, n'étoient que des sortes de rubans de couleurs différentes, avec des nœuds diversement combinés.

Un esprit profond of analyser les articulations vocales, & par un heu-Tome VIII. reux effort de génie, il imagina de les représenter par des signes : d'oit l'écriture syllabique, conservée encore chez les Ethiopiens, & chez quel-

ques peuples de l'Inde.

On ne sut pas long-temps à s'appercevoir que cette sorte d'écriture entraîne nécessairement une multitude de signes. Quelqu'un de ces hommes, nés pour étendre la carrière des arts, décomposa les syllabes elles-mêmes, d'où les consonnes & les voyelles, élémens des mots & du discours; il représenta par des signes arbitraires ces deux sortes de lettres, qui par leurs combinaisons infinies, donnent tous les termes réels & possibles.

L'écriture alphabétique va se perdre dans la plus haute antiquité: elle étoit connue dans l'Arabie dès le temps de Job, & dans le pays de Chanaan, long-temps avant Josué. Platon en croyoit l'usage établi chez les Egyptiens, dès les premiers siecles de leur Monarchie. Il n'en étoit point de même en Grece, Homere ne fait mention de l'écriture alphabétique qu'au sujet de Bellorophon chargé d'une lettre par Pretus pour Jobate. On ne peut guere attribuer la découverte de l'alphabet qu'aux Phéni-

ciens, aux Affyriens, ou aux Egyptiens.

Lorsqu'on sait une analyse exacte des écritures anciennes & modernes, on les voit toutes dériver du même alphabet. On a d'abord écrit sur la pierre & sur des briques : de-là les inscriptions des colonnes ; tout le monde sait que les observations astronomiques des Babyloniens, & le décalogue des Hébreux, surent gravés sur des tables de pierre; cette pratique avoit lieu dans les premieres Dynasties de l'Empire Chinois. Des tablettes de bois, enduites de cire, la peau des animaux, l'écorce & les seuilles (a) de certains arbres, la toile, & ensin le papier, succéderent à la pierre.

Le vulgaire ne verra dans ceci que de l'érudition, mais un lecteur philosophe y appercevra la marche des arts & leurs pas tardifs vers la perfection: les objets disent toujours plus à l'homme de génie que ce qu'ils

semblent dire.

La découverte de l'Ecriture n'a pu partir que d'un esprit vigoureux, profond & bien supérieur à nos Philosophes modernes, dont les systèmes entraînent notre admiration: il est à présumer que le grand Newton, qui, de nos jours, a osé faire, ou plutôt créer un monde, bien-loin d'inventer l'Art d'écrire, n'auroit pas imaginé une charrue aussi parsaite que les nôtres, s'il sût né dans les premiers âges.

L'Ecriture une fois pratiquée, les arts, les loix & les sciences, qui auparavant ne se conservoient que très-imparsaitement par une tradition orale, eurent des ailes, se répandirent sur toute la terre, & l'homme, en sachant peindre, & sixer la parole, put imprimer à toutes ses connois-

<sup>(4)</sup> Les Indiens écrivens sur des feuilles de Palmier.

sances un caractere d'éternité. Selon Eusebe, Thoth est l'inventeur de cer art. Il seroit malheureux que l'histoire ne nous eut point transmis le nom d'un inventeur aussi cher à l'humanité, elle qui a consacré dans ses fastes

le nom de tant de téméraires destructeurs du genre-humain.

L'écriture n'est séparée de l'imprimerie que par un point indivisible. Quel espace immense de temps ne s'est pas écoulé avant qu'on le franchît! rien ne fait mieux sentir la soiblesse de notre entendement que l'extrême lenteur des progrès des arts : on n'est parvenu à étendre leur carriere qu'en adoptant les découvertes de tous les siecles : l'homme n'a agrandi la sphere de ses connoissances, que parce qu'il est en quelque sorte âgé de près de 6000 ans, & qu'il a les yeux, les oreilles & l'esprit d'une infinité de millions d'hommes qui l'ont précédé. Dans quelle essroyable ignorance ne seroit pas plongé, un homme transporté, dès sa naissance, dans une isle déserte!

La difficulté de tirer des copies des manuscrits, sit imaginer après des milliers d'années, de graver des pages entieres sur le bois ou sur l'airain, pour en tirer des empreintes: on voyoit dans la Bibliotheque des Jésuites, de la rue St. Jacques, des ouvrages imprimés d'après cette méthode. La longueur, la dureté du travail & la multiplicité des planches, donnerent lieu de leur substituer des caracteres, si sont perfectionnés depuis par l'industrie; le temps, le hasard & l'observation apprirent aux artistes à répandre, & à ménager les jours & les ombres; art d'où résultent presque toutes les graces de l'impression.

Ainsi les arts utiles sont nés de nos Besoins réels; comme les arts purement agréables doivent leur naissance, leurs progrès & leurs perfections aux Besoins factices de toute espece que nous nous sommes faits en outrant la nature, & en allant bien au-delà des simples désirs qu'elle nous donne.

# L'HOMME ÉCLAIRÉ PAR SES BESOINS.

LEL est le titre d'un Ouvrage philosophique & politique publié à Paris en 1764. Nous allons en donner un précis analytique tracé par l'Au-

teur même. C'est lui qui va parler.

Pour me former une juste idée de l'homme, & l'embrasser dans son étendue infinie, je l'ai considéré par ses rapports immenses : pour m'asseranchir de la tyrannie des préjugés, j'ai commencé par oublier ce que j'avois entendu, lu ou pensé sur la matiere dont j'avois à traiter : ensin, pour ne pas m'écarter de la vérité, je n'ai rien oublié pour me rapprocher de la nature.

C'est d'après elle que je me suis essorcé d'établir mes principes : j'en ai apperçu d'un coup d'œil toutes les applications, & les faits se sont heureur-sement rencontrés avec mes idées.

- Il m'a semblé devoir réduire tous mes principes particuliers à un prin-

cipe général, universel; je l'ai trouvé dans nos Besoins: j'ai vu sortir de cette source séconde les connoissances humaines: je me suis slatté d'avoir sais le fil mystérieux qui lie les objets les uns aux autres, & j'ai cru voir

le monde marcher, pour ainsi dire, devant moi.

Descendu avec le genre humain dans l'abime de misere où l'a précipité le péché, j'ai observé quel seroit, dans ce nouvel état, l'ordre de la population; je suis remonté à l'origine de l'esprit de propriété, de la société, des divers Gouvernemens : j'ai distingué les qualités de ces derniers; j'ai hasardé mes conjectures sur les causes des variations de la langue pri-

mitive, & de la formation des langues secondaires.

J'ai observé l'art de se vêtir, l'Architecture & l'Agriculture dans leur berceau & leurs progrès. J'ai vu naître la Physique; je l'ai vue analyser les objets qui peuvent conspirer à notre bien ou mal-être, embrasser dans ses recherches la Botanique, la Chymie, la Pharmacie, la Chirurgie, ensin, la Médecine; & prendre pour guide, dans une multitude de routes disserentes, l'esprit de système. Peu content de pourvoir à sa conservation, né d'ailleurs avec un goût insatiable pour le plaisir, l'homme a voulu jouir des productions des dissérens pays, & le commerce d'échange a paru. Le commerce, soible & timide dans ses commencemens, accéléra ses progrès, & resta néanmoins long-temps confiné, ainsi que la navigation, dans un coin de la terre. La boussole brisa ensin toutes les entraves; le commerce s'ouvrit des chemins surs vers de nouveaux mondes, qui flottoient sur la vaste étendue des mers, & les unit à l'ancien Continent, par un lien commun, l'intérêt.

L'esprit d'usurpation tient de bien près au désir d'amasser des richesses, ou plutôt il n'est que ce désir devenu immodéré. L'invasion des maisons des individus & du pays de certains peuples, donna lieu à la découverte des sortifications, des armes ofsensives & désensives, de la petite & de la

grande guerre de campagne.

A cet art meurtrier, succéderent des arts utiles à l'humanité. On doit l'invention de l'écriture à la nécessité de s'entretenir avec les absens : l'imprimerie n'est que l'art de représenter l'écriture ; ce n'est cependant qu'a-

près un long intervalle de temps qu'on s'en est avisé.

Après avoir considéré quelques-uns de nos Besoins en détail, j'ai cru les devoir envisager en général, ou traiter des passions. Il faut réduire toutes les passions au seul amour-propre, dériver ses noms dissérens de ses divers objets. Le soin d'acquérir des richesses, qui est tantôt économie, & tantôt avarice, est une des premieres passions qui en émane : elle est naturelle aux particuliers & à de certains Etats.

L'orgueil est étroitement lié à l'amour de soi; son empire s'étend sur les individus & les Peuples; il se produit disséremment dans les divers Gouvernemens; il est le principal ressort des grandes actions, & il opere des miracles dans l'ordre moral : il n'en est pas de même de la présomp-

tion. L'orgueil peut devenir amour de la gloire : celle-ci est la récompense des belles actions ; elle est susceptible de bien des variations.

La vanité est un amour de la gloire mal entendu ; elle se propose la même sin que la gloire proprement dite; mais elle n'y tend point par les mêmes voies : son regne est toujours marqué par d'affreux ravages : ce vice est pere de la flatterie, qui est née pour le malheur des Princes. & des Etats.

Quand l'amour-propre se porte vers des objets extérieurs, tels que les graces, on l'appelle amour; il est un âge où cette passion s'annonce par des symptômes caractéristiques. Qu'est-ce qui la fait germer dans nos cœurs; comment l'habitude de certaines impressions décide-t-elle les goûts des Nations sur la beauté; pourquoi l'amour s'éloigne-t-il quelquesois de son vrai terme; pourquoi les Philosophes me parlent-ils des plaisirs, selon la nature, qu'avec les expressions les plus nobles & les plus sublimes; pourquoi ont-ils déployé, contre le libertinage, toute la force de seure préceptes; pourquoi, afin de le prévenir, quelques peuples ont-ils imaginé des précautions également singulieres & inhumaines; pourquoi l'amour a-t-il tant de peine à arracher à la pudeur le voile dont elle se couvre? C'est ce qui est devenu l'objet de mes méditations.

J'ai regardé l'amitié comme la sœur de l'amour; je l'ai considérée dans sa nature & ses essets. L'aversion, la haine, la vengeance, la colere & le sanatisme, la filiation, les rapports & les dissérences de ces passions m'ont paru mériter d'être analysés. J'ai cru devoir ensuite examiner par quels aœuds secrets la grandeur & la décadence des Etats se trouvent constam-

ment liées aux passions qui les animent.

Des qu'on suppose des passions aux hommes réunis en société, on doit leur supposer des loix: toutes les différentes loix ne sont que des appli-

cations de la loi de nature.

Les loix civiles ont des fins particulieres & des moyens pour y arriver. Il est des principes qui doivent diriger éternellement la politique. L'homme & la divinité étant les deux points d'où partent, & où vont se réunir toutes les institutions, les Loix profanes & les Loix sacrées doivent s'étayer mutuellement : de ce concours, résultent tout ordre & toute justice.

Attentifs à procurer le plus grand bien de l'Etat, les Législateurs doivent toujours avoir les yeux ouverts sur la population, proscrire l'inceste,

s'efforcer d'anéantir la stérilité, & encourager la fécondité.

Les Loix doivent aussi veiller à l'institution de la jeunesse: aussi n'ontelles rien omis pour établir la majesté de l'empire des peres & meres sur leurs ensans: le corps, l'esprit & le cœur sont les trois objets de l'éducation.

On ne sauroit trop préserver les jeunes gens du venin des opinions dangereuses, & les réprimer trop sévérement : la religion & la vertu doivent être à l'abri sous le glaive de la politique. Lorsque les intérêts des peuples voisins se sont confondus, les chessent eté forcés de pourvoir aux Besoins extérieurs de l'Etat, & ils ont imaginé l'art des négociations, qui n'a plus eu de limites, sitôt que les intérêts particuliers ont couru se perdre dans l'intérêt général. On a dû pour lors s'étudier à faire habilement usage du droit de faire la guerre, ou la paix : il y a des regles à cet égard : il y en a aussi pour les Nations qui doivent se maintenir dans une entière indépendance les unes des autres.

Outre les loix dont je viens de parler, il en est encore qui étendent leurs soins biensaisans sur tous les hommes; on les nomme droit des gens:

je l'ai réduit à un principe.

Si l'on s'est servi du frein des loix, pour rendre les hommes meilleurs,

l'on a inventé les sciences, pour les rendre plus heureux.

Afin de prémunir la raison contre l'erreur, & de reculer ses bornes, on imagina la logique: celle-ci est mere de l'esprit de système qui franchit bientôt toutes les barrieres: Dieu mêrae sut exposé quelquesois à l'audace de ses entreprises. L'action de la Divinité sur le monde & sur l'homme donna occasion de se former une idée des attributs divins: dans la suite des temps, l'Eternel daigna sousses sur les nuages qui l'enveloppoient, & se montra en quelque sorte successivement par des profils; d'où l'Histoire de la Religion: l'analyse portée témérairement, par des Philosophes sacrés, dans le sein de la Divinité, & dans toutes ses opérations, enfanta le cahos de la théologie purement hypothétique. Le culte dût suivre la connoissance du souverain Etre: le culte du cœur précéda celui des sens. Que de variations n'éprouva pas ce dernier, & quels ne surent pas ses abus!

Les Besoins extérieurs ramenent incessamment l'homme du culte de son Créateur à lui-même : ce sont ces Besoins qui ont occasionné la découverte des mathématiques. L'arithmétique & la géométrie ont devancé les autres parties de l'art de mesurer la quantité. Par quels degrés le calcul s'est-il élevé, des pratiques les plus grossières, aux opérations les plus abs-

traites de l'algebre?

La Géométrie, fille de l'esprit de propriété, marcha sur ses pas de la science des nombres; elle employa d'abord les mesures les plus communes; &, malgré une marche très-lente, elle en vint au point d'étendre son compas sur toute la nature. Les deux sciences dont il s'agit, appliquées à

divers objets, produisirent toutes les branches des Mathématiques.

La curiosité a guidé les derniers pas de la Physique & de la Métaphysique. Comme l'on s'est successivement apperçu que toute la matiere pouvoit se diviser en parties; que l'air pénétroit, & environnoit l'univers, que le chaud & le froid étoient répandus par-tout, & que le mouvement étoit l'ame de la nature, on a bâti, sur ces observations, des systèmes plus ingénieux que solides.

Jusqu'ici, les Physiciens ont été induits en erreur, pour n'avoir point

assez observé, pour avoir supposé, au-lieu de prouver, & pour avoir osé lever le voile immense que la main Divine tient déployé sur la méchani-

que de l'univers.

Des sciences, j'ai cru devoir porter mes réslexions sur les savans, jetter un coup-d'œil sur cette sorte d'instinct qui les attache à l'étude; sur l'assinité de sentimens qui se trouve entre eux & les héros. J'ai indiqué les moyens de réparer les torts de la sortune envers les premiers. J'ai fait voir comment les sciences sont une source de gloire & de bonheur pour les États; j'ai désigné les gouvernemens les plus savorables aux lettres, & j'ai hasardé mes conjectures sur leurs progrès à venir.

Attendu que dans un certain ordre de raison, qui, sependant, n'a pas existé, les sciences utiles ont dû être antérieures aux arts agréables, je n'ai

traité de ceux-ci qu'en second lieu.

La poésse n'a d'abord existé que dans l'esprit des hommes; les paroles ont servi à lui donner une sorte de corps : elle embrasse les êtres sensibles & le sentiment : il saut déduire les regles des dissérens poèmes de leurs objets.

L'amour filial & l'amour de la patrie ont mis le ciseau entre les mains de la sculpture; elle s'est d'abord appliquée à rendre les traits & la resfemblance, & dans la suite, la physionomie. Elle a représenté, dans ses commencemens, des figures, des actions extrêmement simples. & enfin de

très-composées.

La peinture, qui est aussi la poésse des yeux, a suivi la sculpture. Cellelà, dès sa naissance, s'est occupée à rendre les objets d'une figure plane, après bien des siecles, le saissant des corps : dès-lors son champ est devenu infiniment plus vaste que celui de la sculpture. Outre la poésse, ou la peinture des yeux, il en est encore une pour les oreilles : e'est du chant que je parle. La Musique vocale est naturelle à l'homme; il s'en est d'abord servi pour exprimer la joie; à l'aide du temps & des réslexions, le chant se mit en état de peindre tous les sentimens, toutes les passions & tous les mouvemens physiques. L'insuffisance du chant simple sit imaginer le chant composé : la Musique vocale a bien des rapports avec la peinture proprement dite, & l'emporte sur elle à certains égards.

La danse, qui est la poésie, ou même la musique des yeux, est aussinaturelle aux hommes que le chant; elle rend, avec une vérité singuliere, les sentimens & les passions par ses pas, ses positions & ses attitudes : ses progrès ne different pas de ceux de la musique vocale, & elle ressemble.

par plusieurs de ses traits, à la Poésie proprement dite.

Il ne m'a point paru hors de propos d'envisager rapidement les arts, par rapport aux artistes, aux nations & à l'univers; d'indiquer les raisons pourquoi ces mêmes arts sont plus marqués au coin de l'invention dans les démocraties, sont plus perfectionnés dans les monarchies; pourquoi ils prennent le caractere des princes & des siecles; comment ils sont un

objet de gloire & d'intérêt pour les Etats; pourquoi certains climats leur font plus favorables que d'autres: j'ai de plus annoncé leur circulation dans le monde.

C'est par nos Besoins que nous réunissons les deux extrêmes, le néant & la suprême grandeur. Considérés sous certains rapports, ils nous assu-jettissent à l'empire de tous les êtres; & après nous avoir fait errer dans la région immense des désirs, ils nous tiennent accablés sous le poids de notre existence.

Quelque profond que soit l'abyme de l'humiliation de notre nature, envisagée par la multitude & la continuité de ses Besoins, ils sont cependant la source de notre gloire; c'est à la chaîne de nos Besoins que tient celle des sciences & des arts; elle commence, s'étend avec elle, y ré-

pond dans tous ses points, & court se perdre dans l'infini.

C'est par ces Besoins que le genre-humain, qui rampe dispersé sur un des plus petits points de l'immensité de l'espace, s'est élevé au-dessus de sa sphere étroite, a osé mesurer la vaste étendue de l'univers, a sçu faire concourir toutes ses parties & ses productions à son bonheur, & multiplier ces dernières, à l'aide de l'industrie, par une sorte de création : c'est par-là que les hommes, cette partie imperceptible du monde, sont devenus le centre de ce grand tout.

Considérations Politiques sur les Besoins Physiques & Moraux de l'homme, & kur satisfaction pour parvenir au Bonheur.

# I. Des Besoins Physiques.

U'EST-CE que le bonheur de l'homme & des Sociétés. Ce bonheur consiste dans le plus grand contentement possible avec la moindre dépendance possible de ce qui est hors de nous-mêmes; c'est-à-dire, qu'il faut être content du moins qu'il est possible.

Il s'ensuit delà que la politique, qui est la sagesse publique, & la sagesse particuliere, prescrivent également l'économie dans les moyens par lesquels le souverain & l'homme privé doivent parvenir à leur but. Cette maxime sera bientôt développée, & on ne tardera pas à voir qu'elle est de

la plus grande importance.

Mais jusques-là on ne doit pas être surpris qu'elle soit commune à l'art de gouverner & à l'art de vivre heureux; &, si je sne me trompe, c'est une preuve de sa justesse, autant que de la bonté de nos définitions.

Un homme est heureux autant qu'on peut l'être en cette vie, quand il ne désire que ce dont il a un besoin indispensable, & qu'il l'obtient, & ce qu'il peut raisonnablement espérer, & qu'il ne perd point cette espérance.

Un Etat est heureux, quand le grand nombre de ceux qui le composent sent sont heureux, & qu'il a des moyens suffisans pour perpétuer ce bon-

heur au dedans, & l'assurer contre les entreprises du dehors.

Je ne fais consister le bonheur de l'un & de l'autre ni dans les richesses, ni dans la puissance, ni dans la gloire, ni dans l'abondance des choses agréables, ni dans la persection des arts, ni dans la justice, ni même dans aucune vertu. Il faut peut-être toutes ces choses; la plupart du moins sont nécessaires au bonheur de l'homme & de la société; mais chacune d'elles est insuffisante.

La nature a donné des Besoins à l'homme, & elle accorde à son in-

dustrie ce qui est nécessaire pour les remplir.

La Société a donné naissance aux préjugés, ceux-ci à des biens factices; ces biens factices sont devenus l'objet de nouveaux désirs, & ces désirs ont produit de nouveaux Besoins.

Voilà toutes les richesses & les ressources de l'homme & de la société.

C'est-là ce que l'un & l'autre doivent économiser.

La raison, qui les invite à l'économie, est-elle la même? Les estets en doivent-ils être les mêmes? Et, sous cet aspect, les intérêts de l'homme sont-ils ceux de la société entiere? Ces questions sont de la plus grande importance, & si nous ne les résolvions pas avant d'aller plus loin, nous courrions risque de tomber dans des méprises, qui inslueroient sur tout le reste de nos raisonnemens.

On peut aussi former quelques doutes sur la définition que nous avons donnée du bonheur de l'Etat. Elle se réduit à ces autres termes. La somme la plus grande de bonheur, quant au nombre & quant au temps, constitue l'état le plus heureux.

Il est donc possible qu'il y ait un très-grand nombre d'hommes heureux dans une société, sans que cette société soit aussi heureuse qu'elle devroit l'être. Pour entendre ceci, il faut poser un principe qui est vrai d'un homme, & d'un État; mais moins du premier que du second.

Ne dites pas qu'un homme est heureux, disoit Solon, avant qu'il soit mort. Ce philosophe vouloit-il dire que la mort met le sceau au bonheur d'un homme? Ce ne pouvoit être là son idée. Mais il disoit que la mort doit mettre le sceau à l'opinion que nous pouvons avoir de son bonheur: par où l'on voit que Solon regardoit la vie de l'homme comme un tout; & quoique cette idée puisse très-bien n'être pas exacte, elle doit équiva-loir à un axiome dans la pratique. Ah! Solon! Solon! s'écria Crésus condamné au bûcher. Ces paroles lui sauverent la vie. Cyrus sut frappé de la beauté d'une maxime que Crésus avoit trouvée ridicule. C'est que le roi de Sardo avoit toujours été heureux, & que Cyrus avoit commencé par ne l'être pas. L'expérience de l'infortune le rendit sensible à celle d'autrui, & il épargna Crésus. Qui n'a pas l'idée du malheur, n'a point les entrailles émues à la vue du malheur d'autrui. Le roi de Perse, dont la prospérité s'accroissoit de son insortune passée, sentit que l'infortune de Tome VIII.

Crésus s'accroissoit de sa prospérité passée. Il sui pardonna celle-ci, & l'aveus glement qui en avoit été la suite, & soulagea son infortune présente. Cette différence dans l'ordre dans lequel se succedent le bonheur & le malheur, n'est pas indissérente, mais quelle en est la raison? C'est ce qu'il est bon d'examiner.

Le malheur, ou plutôt le mal-aise, par lequel un homme commence sa vie, est ou le produit de la nécessité, ou un état qu'il choisit, dans la vue de parvenir, par-là, à un état plus heureux que celui dans lequel il est né.

Dans le premier cas, il souffre sans avoir rien à se reprocher, & espere de ne plus souffrir. Il travaille, & ce travail est une espece de jouissance. Il n'a point éprouvé les douceurs d'un autre état. Il contracte aisément l'habitude de s'en passer pour le présent, & de n'en jouir que dans l'avenir. Ensin, il a pour lui tous les essets de l'habitude, qui sont d'émousser le mal & le bien : c'est-à-dire, qu'il sent moins l'un, & se fait de l'antre une image supérieure à la réalité.

Il fouffre donc moins, & a plus de moyens pour compenser ses sous-

frances.

Dans le second cas, celui d'un homme, qui, pouvant être heureux ou dans l'aisance, renonce à son bonheur présent pour s'en procurer un plus grand par la suite, le bien, dont il peut jouir, & dont il se prive, c'est à peine un bien. La privation n'en est pas douloureuse, ou c'est très-peu, parce qu'elle est volontaire. Il peut quelquesois se faire des reproches; mais il se justifie aisément. Quant au reste, il est dans le cas du premier, dont nous avons parlé.

. Venons au bonheur.

Celui dont on jouit, sans avoir connu son contraire, n'est qu'une jouis-sance imparfaite, que l'habitude émousse, & que n'anime point la comparaison de l'état opposé. Envain un heureux, pour mieux jouir de son état, se compare au malheureux dont il est entouré. C'est une réslexion

qu'il fait, ce n'est point un sentiment qu'il éprouve.

Mais le bonheur, qu'a précédé l'infortune, n'est pas aussi subordonné à l'habitude. Le souvenir du passé le réveille, le ranime. Celui qui le goûte, est un passager échappé du nausrage. Il jouit du mal passé, & du bien présent. Il jouit, dis-je, lorsque languit celui qui a toujours été heureux. Mais qu'il ne jouisse pas trop; car il épuiseroit sa sensibilité. C'est un écueil contre lequel il lui est plus facile de ne pas échouer, qu'il ne l'est à celui qui n'a jamais su se priver, & qui n'en a pas la force.

Un homme, qui, après avoir été heureux, cesse de l'être, est trèsmalheureux par des raisons semblables. A peine l'espérance lui reste; car il n'est plus capable d'espérer aussi sortement qu'un homme qui n'a jamais eu que cette ressource, & d'ailleurs, ce sentiment est celui de la jeunesse, parce qu'il emprunte tous ces charmes de la vivacité de l'imagination. 'Il n'a point l'habitude du mal; & cette habitude se forme d'autant plus difficilement, que le souvenir du passé ranime le sentiment douloureux de

son état présent.

Que sera-ce, s'il peut se le reprocher? Il a connu le bien-être : c'est maintenant son imagination qui le lui retrace avec des charmes qu'il n'eur point, & c'est pour le tourmenter. Ce n'est pas par une simple réslexion qu'il compare son état présent à celui dont il a joui. C'est en lui un sentiment très-vif, & qui n'en est que plus cruel.

Il vaut donc hien mieux être heureux que l'avoir été, espérer de l'être,

que regretter de ne l'être plus.

Ajoutez que l'avenir devient sans cesse le présent, & que le passé ne devient jamais le présent. D'où il s'ensuit que ce qu'apporte l'avenir, soit bien, soit mal, se mêle au sentiment présent par la crainte ou l'espérance; au-lieu que ce qu'a emporté le passé ne se mêle au présent que par un souvenir, lequel prend la nature de reproche, de regret, de congentement ou d'approbation, suivant les sentimens que le présent excite en nous.

. Il est donc naturel que nous présérions le bien à venir au bien passé : que nous vivions autant dans l'avenir que dans le présent, & que celui-ci tenant de plus près au passé qu'à l'avenir, il participe beaucoup plus de l'un que de l'autre.

Ainsi il n'y a que l'attrait puissant des objets présens qui puisse l'emporter fur la pente qui nous entraîne vers l'avenir, ou qui puisse la

contre-balancer.

Cette discussion n'est point étrangere au sujet que nous traitons, qui Est le bonheur; & l'on verra que cette théorie n'est pas sans application sux matieres d'Administration. Je le répete, une société peut contenir un aussi grand nombre d'heureux qu'il est possible, sans être aussi heureuse qu'elle doit l'être, parce que pour ce dernier il faudroit encore préparer & ménager, économiser & assurer le bonheur des générations suivantes.

Les biens physiques destinés à satisfaire nos Besoins, & les biens moraux, qui ne sont des biens que par le prix qu'y attachent les préjugés; tel est, ai-je dit, le fonds dans lequel les hommes prennent ce qui est secessaire à leur bonheur, & dans lequel aussi la politique puise toutes ses

ressources, pour faire celui de la Société.

Tel est aussi l'objet de la double économie dont je viens de parler.

La somme des biens physiques est bornée. Raison très-forte de les economiser.

Celle des biens moraux paroît ne l'être pas de même. Mais si nous prouvons qu'elle l'est, plus encore que la somme des biens physiques, nous prouverons en même tems qu'elle doit être économisée.

- Ne laissez à l'homme que les Besoins physiques; rédussez ceux-ci à la plus grande simplicité, en sorte qu'ils soient aussi bornés qu'ailés à satisfe

faire: vous ferez un homme sauvage. Supposez plusieurs hommes dans cet état, rassemblés en un même pays, parce qu'ils y sont également nés; & vous aurez des Arcadiens, des Autochtônes ou des Epirotes, se nourrissant de gland & de faine, sans industrie, sans loix, sans société, misérables en apparence, mais contens quand le chêne & le hêtre rendoient beaucoup, se consolant avec des racines quand le reste leur manquoit, ou fondant leur subsistance ou sur la chasse, ou sur la pêche, & rarement sur deux sortes d'industrie.

Si nous ne maudissons pas le genre humain & notre existence, nous désirerons que les hommes soient nombreux, comme nous désirons ce qui nous paroît être un bien, & nous consentirons volontiers à saire un devoir de ce désir. Mais nous n'entendons point par-là un désir stérile, comme nous ne disons point qu'un homme est biensaisant, parce qu'il ne fait pas de mal, & veut du bien à tout le monde. Nous ne dirons pas non plus que celui-là est juste, qui, sous prétexte qu'il doit s'aimer le premier, fait un grand mal à son égal, pour qu'il lui en arrive un petit bien.

Ainsi, quand même il seroit décidé que, tout compensé, il y a quelqu'inconvenient dans l'état par lequel se reproduit le genre humain, nous déciderions que celui-là seroit injuste, qui, pour s'épargner ce petit inconvénient, priveroit des milliers d'êtres de l'existence, & diminueroit

la masse du bonheur général.

Mais nous n'en fommes pas réduits à cette extrémité, & nous pouvons au contraire assurer que celui qui se resuse en ce point aux vues de la nature, en est infailliblement puni. Il me paroît donc décidé qu'il nous importe que les hommes soient aussi nombreux qu'il est possible. L'intérêt de tous les individus est toujours, du moins à certains égards, l'intérêt de la société. Il doit donc lui importer aussi d'être nombreuse. S'il n'y a pas quelque raison particuliere qui s'y oppose.

Mais ici c'est tout le contraire : car le bonheur de la société ne consiste pas seulement à contenir un grand nombre d'heureux; mais encore à pouvoir étendre ce bonheur en durée, & par conséquent à être aussi forte qu'il est possible, pour le désendre contre les ennemis du dehors.

Or, elle est moins forte qu'elle ne devroit l'être, quand elle n'a pas autant de membres que son territoire peut en nourrir; & dans ce cas, la proportion de sa force réelle à sa force possible, n'est pas celle du nombre réel de ses membres à leur nombre possible. Elle est composée de cette derniere proportion, & de celle qu'il y a entre le territoire qu'elle occupe & celui qui lui suffiroit.

Je m'explique. Deux territoires égaux nourrissent l'un un million d'hommes, & l'autre deux millions. Je dis que les forces relatives des deux sociétés ne sont point comme un à deux, ce qui seroit en considérant seu-lement le nombre des hommes; mais qu'eu égard à l'égalité du territoire

& à l'inégalité du nombre, la proportion est d'un à trois ou à quatre, toutes choses égales d'ailleurs.

Je crois pouvoir en appeller ici à l'expérience & au témoignage de l'histoire; mais je ne doute pas que l'on ne pût parvenir par le raison-

nement à démontrer cette vérité.

Cependant comme elle n'entre point dans le sujet de cet article, je m'épargnerai des recherches qui m'éloigneroient de mon sujet, & me bornerai à observer, que toute société qui ne remplit pas son territoire, lorsqu'elle l'occupe depuis long-temps, doit être atteinte d'un vice essentiel, soit dans les mœurs, soit dans le gouvernement; que ce vice doit influer sur les moyens qu'elle a de se désendre, & que ces moyens sont moindres, relativement à l'étendue qu'elle doit désendre, que ne le sont ceux d'une société qui remplit tout son territoire.

Il est certain, comme l'on voit, que toute société doit tendre à être aussi nombreuse qu'il est possible. Il l'est également que chaque individu doit y coopérer, & ne peut être indissérent sur le nombre des hommes. Nous établirons donc comme un axiome de politique & de morale, que le précepte, croissez & multipliez; précepte qui affecte la nature même, & auquel répondent un Besoin physique & un Besoin moral; que ce précepte, dis-je, indique un devoir proprement dit. Or, cet axiome équi-

vaut à celui-là :

Il importe que les hommes soient en aussi grand nombre qu'il est

possible.

Ce ne sera donc point aux dépens du nombre des hommes, qui constitue un intérêt du premier ordre, que nous chercherons à assurer le bonheur de ceux qui existent, & nous rejetterons comme une pensée abominable celle de chercher un accroissement ou la durée de ce bonheur, dans la mort des hommes vivans, ou dans la suppression des races sutures.

Qu'ils me paroissent soibles les raisonnemens que j'ai saits jusqu'ics pour démontrer l'obligation où nous sommes d'entrer dans les vues du Créateur! & que les raisonnemens sont froids pour qui sent que l'univers n'existe qu'autant qu'en jouissent des êtres capables de voir & de sentir; que l'œuvre de Dieu est anéantie par quiconque resuse de se donner un successeur dans la contemplation & la jouissance de ce que cet Etre suprême a fait pour les hommes. Le Roi de cet Univers, & de tous ceux qui peuvent exister, a préparé un spectacle magnissique; il a fait les frais d'un sestin immense & qui se reproduit sans cesse, qui s'accroît à mesure que le nombre des convives augmente. Il a voulu avoir des spectateurs de sa magnissicence : il a ordonné aux premiers convives, &, en leurs personnes, à tous ceux qui devoient leur succéder, d'amener sur ce grand théâtre, à ce banquet inépuisable, autant de leurs semblables qu'il pouvoit en exister; il leur a laissé à tous le soin, il leur a fait à tous un devoir d'achever, pour ainsi dire, son ouvrage, de lui donner sa persec-

tion: & une multitude d'hommes forme le projet affreux de n'avoir point de successeurs, de retenir dans le néant une longue suite de générations possibles, d'opposer une volonté humaine à la possibilité qui est ici la volonté divine? La terre est-elle donc trop étroite? Le Créateur a-t-il donc si mal établi les proportions entre ce qu'il a fait & ce qu'il nous a laissé à faire, que nous devions être plus sages que lui, & réformer ces proportions?

Le Besoin de manger du poisson & de la vénaison ne sont point deux

Besoins : c'est le seul Besoin de manger.

Le Besoin de se vêtir de peaux & de laine ne sont pas non plus deux

Besoins : c'est le seul Besoin de se vêtir.

Enfin, le Besoin d'avoir une maison de vingt pieds de long, & d'en avoir une double de celle-là, ne sont pas deux Besoins : c'est le Besoin de

se loger.

Quand donc je multiplie dans un pays les moyens de satisfaire un Besoin, j'y favorise la multiplication des hommes; je rends un service important à la société & au genre-humain; je ne multiplie pas les Besoins
des hommes, & ne fais pas leur malheur. Celui qui se vétissoit de
peaux de loup & de renard, sorsqu'il n'y avoit point d'autre moyen de
se vêtir, n'est pas moins bien vêtu, parce que depuis l'introduction des
troupeaux, il a un voisin qui se vêtit de laine, & celui qui se nourrissoit de poisson, n'est pas moins bien nourri, parce qu'il a un voisin qui
se nourrit de pain ou de légumes.

Que chacun s'en tienne à son habillement & à sa nourriture, & l'abondance de l'un ne sera pas la disette de l'autre. Tout le monde sera content & mon opération aura produit un grand bien, sans produire au-

cun mal.

## II. Des Besoins moraux & des Mœurs.

ROIS guides conduisent tous les animaux.

L'instinct, qui de tous les trois est le moins noble, est aussi le plus sûr des trois. Il mene toujours par le même chemin, & vers les mêmes objets, mais il mene sûrement.

La raison, sans art ni science, plus sublime que l'instinct est moins sûre & moins infaillible. Elle résléchit sur les objets présens, & se trompe, parce qu'elle consulte & contredit les sens; elle ne résléchit point sur les

réflexions, & se trompe rarement.

La raison éclairée, ou la science, ce qui est au-dessus du simple bonsens, sait des abstractions, perd de vue les objets, & combine des idées. Mais chacun sait des abstractions comme il lui plait, chacun a ses idées; & quoique tous raisonnent bien, rien n'est plus ordinaire que les saux jugemens. Ce seroit un petit mal, si les auteurs de ces jugemens restoient dans la région des idées, & ne prétendoient pas résormer les choses, ou les combiner d'après leurs abstractions.

Mais c'est ce qu'on ne peut ni espérer, ni exiger des hommes, qui ne

s'élevent qu'avec effort, & qui retombent par leur propre poids.

-Cette remarque n'est que trop à sa place dans un article où je me propose de traiter du bonheur des hommes & des sociétés, relativement aux Besoins moraux.

J'appelle ainsi les Besoins qui naissent des mœurs, & j'entends par mœurs, non cet instinct humain, si on peut le nommer ainsi, qui est le partage des hommes uniquement occupés des Besoins physiques, mais l'alliance de cet instinct, qu'on ne détruit jamais, avec le principe & l'obiet des Besoins que se fait l'homme civilisé.

Les mœurs sont donc le résultat des Besoins physiques du premier & du second ordre, de la combinaison de ces Besoins avec leurs moyens, des opinions qui composent ou créent de nouveaux Besoins, & des moyens

par lesquels ils peuvent être satisfaits.

Si par les mœurs on entend la maniere de vivre, il n'y a point de peuple sans mœurs. Si on entend par-là un système combiné & résléchi dans lequel il faille admettre des opinions, les peuples bornés aux Besoins physiques ont à peine des mœurs; & au contraire, chez les peuples civilisés, il y a autant de mœurs différentes qu'il y a de classes, de professions, & d'individus.

Mais s'il en est ainsi, il n'est donc point de principes uniformes, d'après lesquels se forment les mœurs, & c'est à quoi il y a beaucoup d'apparence, dès que nous admettons les opinions dans la définition que nous

donnons des mœurs.

- Au défaut de principes certains ou uniformes sur lesquels doivent ou puissent se modeler les mœurs, cherchons comment elles se forment : car si elles sont destituées de principes qui leur servent de regles générales, elles doivent avoir un principe dans la nature de l'homme; autrement elles lui seroient étrangeres, & il lui seroit aussi aisé d'en changer, qu'il lui est facile de se transporter d'un endroit à l'autre.

En disant comment naissent les Besoins du second ordre, nous avons indiqué les causes de la formation des mœurs. On peut les réduire à trois: La crédulité, l'imitation & l'habitude. La premiere & la seconde peuvent tenir lieu l'une de l'autre. La troisseme paroît indispensable pour donner

de la consistance à l'effet des deux premieres.

La crédulité est naturelle à l'homme, & doit par conséquent se trouver dans tous les hommes en un certain degré. Ou'on n'imagine pourtant pas qu'en analysant l'ame humaine, on doive y trouver le principe de la crédulité.

Il est très-possible que nous ne l'apportions point en naissant. Mais en ce cas, elle se forme & croît infailliblement avec nous, & est une suite nécessaire de cette même économie de la nature, qui nous rend sociables, si nous ne naissons pas tels.

Un enfant, qui n'est né qu'avec des facultés, est entouré d'objets qu'il ne connoît pas. Ses premieres années sont le temps des observations & des expériences, & il n'est aucun autre âge dans la vie qui soit aussi uti-

lement employé.

Mais il ne voit pas tout distinctement à la sois; il se trompe souvent sur les rapports des choses, d'où il résulte des inconvéniens auxquels il est très-sensible. Il veut tout voir de près, tout manier. Il s'approche du seu. Sa mere attentive à sa conservation, lui dit de s'en tenir éloigné. Il désobéit & se brûle. Il conclut delà que sa mere avoit raison, & qu'il est mieux sait de l'en croire. Il voit un couteau, & veut le manier; sa mere le lui ôte. Il le retrouve, le prend, & se blesse. La douleur qu'il ressent l'avertit de sa faute. Il croira sa mere une autre sois. Ainsi par degrés se sorme sa crédulité. Mais elle doit agir comme elle s'est sormée, parce que, ce qu'est une sois l'homme, il l'est toujours, il ne varie que dans la maniere de l'être.

Je me suis convaincu qu'il est dans l'esprit humain une activité innée

qui se maniseste, par ce que nous appellons curiosité.

Ce qui me le fait juger, c'est qu'elle ne s'acquiert point par tradition; & que loin d'augmenter, elle paroît plutôt diminuer depuis l'enfance jus-

qu'à la vieillesse, qui est de tous les âges le moins curieux.

Mais quelle que soit l'origine de cette activité, comme elle se déploie des qu'un enfant a l'usage de ses sens, elle peut entrer dans les raisonnemens que nous faisons ici sur la crédulité, qui ne doit pas lui être étrangere. Nous espérons dans tous les âges ce que nous désirons. Un enfant veut savoir. Il questionne, on sui répond. Il croit savoir. Il se flatte d'avoir obtenu ce qu'il désiroit. Autre principe de crédulité, qui, joint à l'expérience, l'étend & la fortisse.

Avec l'àge, la curiosité & la crédulité diminuent en nous. La premiere, parce que nous voyons moins de choses nouvelles, & que peu-à-peu nous nous persuadons d'avoir tout vu & de tout connoître; la seconde, par la raison que la curiosité est diminuée, & aussi parce que nous ne croyons pas volontiers qu'un autre soit plus sage ou plus savant que nous, quelquesois aussi parce que nous n'avons pas toujours été sous la conduite d'une tendre mere, & qu'on nous a souvent trompés. Mais nous ne per-

drons jamais entiérement ni l'une, ni l'autre.

L'imitation se maniseste sitôt dans l'homme, qu'il est difficile de dire s'il acquiert ce penchant, ou s'il est naturel en lui. On ne voit pas comment il pourra l'acquérir par tradition dans un âge où il n'entend pas ce qu'on lui dit, & où souvent il n'a qu'une idée très-imparsaite de ce qu'il fait. Si donc ce n'est pas une faculté de l'ame, & il n'y a aucun lieu de le croire, ce doit être la suite d'un raisonnement, & par conséquent une opération de l'ame.

Un enfant voit une grande personne faire une chose; deux ou trois pen-

Les fe présentent aussi-tôt dans son esprit. La premiere, que cette personne, à qui il suppose de l'intelligence, & en qui il en a remarqué,
n'agit pas sans raison. & qu'elle trouve du plaisir dans ce qu'elle sair. La
seconde, qu'en la faisant il y trouvera aussi du plaisir, & la troisieme,
qui peut-être a précédé les deux autres, que ce qu'est cette personne, il
l'est aussi. D'où il conclut qu'il peut en faire autant, & qu'il s'en trouvera bien. A ce raisonnement se joint la curiosité; & pour connoître l'esfet d'une action; il essaye de la faire. Il y réussit bien ou mal; mais sans
autre fruit le plus souvent que le succès de sa tentative. C'en est assez
pour payer sa peine, & il se la donnera encore une autre fois, ne sutce que pour le plaisir d'avoir encore un succès. Si l'on doute que toutes
ces pensées puissent entrer dans la tête d'un enfant, & qu'il soit capable
d'en composer un raisonnement, que l'on fasse attention aux saits suivants. 1º. Un ensant n'imite point, tant que les objets sont tous également nouveaux pour lui, & qu'il ne les distingue que très-imparsaitement.

On peut le comparer dans cet état à un homme sauvage qui se trouveroit tout-à-coup transporté au-milieu d'une grande ville, où il ne retrouveroit rien de ce qu'il seroit accoutumé à voir. Tout étant également nouveau pour lui, son attention seroit partagée presqu'à l'infini, & trèsfoible sur chaque objet. Il se perdroit, s'il sortoit de chez lui sans guide; & ramené à la porte de son logis, il ne s'y reconnoîtroit pas encore. Ce ne seroit que de proche en proche qu'il acquerroit la connoissance de quelques maisons, de quelques rues, & toujours la maison où il demeureroit, seroit le centre de tout. Plus il connoîtroit, plus son attention se fixeroit sur ce qui lui resteroit à connoître; quand il se seroit sait des idées distinctes des objets, s'il se rappelloit ses premieres idées, à peine trouveroit-il quelque ressemblance entr'elles & celles auxquelles il se seroit fixé. Bientôt même il oublieroit celles-là, que rien ne lui rappelleroit, quand il connoîtroit la plus grande partie de la ville, il suffiroit de passer une fois dans une rue inconnue, pour qu'il lui donnât sa place dans le plan général, & qu'il la retrouvât une autre fois. Sans avoir jamais été sauvage, on peut se rappeller quelque chose de semblable à ce que je dis ici. On peut aussi s'être convaincu que ce qu'on n'a pas vu depuis son enfance, & dont on croit garder une idée très-distincte, si on le revoit dans un autre âge, à peine on le reconnoît.

Ceci explique encore comment les enfans perdent le souvenir de leurs

premieres idées.

Lors donc que tout est nouveau pour un ensant, il n'imite point, parce qu'il ne distingue point son semblable des autres objets qui l'environnent, et qu'il n'a pas encore l'expérience du bien et du mal. Lorsqu'il commence à imiter, ce n'est ni un chien ni un oiseau qu'il imite, mais ses semblables; et entre ceux-là, il imite par présérence ceux qu'il connoît le mieux, parce qu'il a une idée plus nette de ce qu'ils sont.

Tome VIII.

Mais observez encore que si, après avoir fait quelque chose devant lui, vous donnes un signe de douleur qu'il comprenne, il ne vous imitera pas; si, au contraire, vous donnez un signe de plaisir, il n'en sera que plus

empressé à vous imiter.

Soutenez après cela qu'il ne raisonne pas, comme je l'ai fait raisonner. Quant à la curiosité que j'ai fait entrer pour quelque chose dans son penchant à l'imitation, vous vous convaincrez aisément qu'elle y a part, quand vous aurez remarqué que l'enfant n'imite plus ce qu'il a vu trèsfouvent, qu'il a déjà imité, & qu'il fait pouvoir faire aisément.

S'il voit, par exemple, pour la premiere fois, un homme se promener de long en large & qu'il puisse marcher, il l'imitera d'abord. Mais il ne l'aura pas fait trois ou quatre fois, qu'il restera en place, ou n'en sortira

que pour courir à sa fantaisse.

Si les enfans réfléchissoient sur leurs pensées, nous serions bien mieux instruits de ce qui se passe en eux. Mais si cet art leur manque, ils ont cela de commun, plus ou moins, avec tous les hommes faits, & sur-tout avec ceux qui sont le plus occupés des objets même, les paysans par exemple, les artisans & les sauvages.

Mais, malgré cet inconvénient de l'enfance, nous pouvons encore savoir certainement qu'avec le temps un enfant met une grande différence entre ses semblables, & qu'alors il imite ceux qu'il voit avoir autorité sur lui, qu'il craint & qu'il aime, dont enfin il fait plus de cas que des autres.

& avec qui il se trouve déjà le plus de ressemblance.

Ainsi un enfant imite son pere & sa mere, plutôt que les étrangers, son frere aîné, plutôt que son cadet, celui qui sui paroît le supérieur des autres, plutôt que l'inférieur. Une fille imite sa mere plutôt que son pere; & un garçon celui-ci plutôt que celle-là. De-là viennent en grande partie les ressemblances des gestes, de la démarche, du rire, que son remarque entre les parens & les enfans.

Nous ne cessons jamais d'être enfans à cet égard, & nous le sommes plus ou moins, à proportion que nous nous estimons plus ou moins nous-mê-

mes, & ceux avec qui nous vivons.

Tout ce qui est l'ouvrage de la crédulité & de l'imitation, tout ce qu'ont conseillé les deux instincts, tout ce que la nécessité a arraché à l'un d'eux, n'est qu'un seul acte, ou une suite d'actes répétés par l'impulsion toujours subsistante des mêmes mobiles; si l'habitude se joignant d'abord à ces mobiles, ne les fait ensuite disparoître, & ne change en une espece de penchant, ce qui n'étoit qu'obéissance à l'autorité, à la raison, au besoin ou à la nécessité.

O habitude! présent du Ciel le plus précieux & se plus dangereux; quelle force est égale à la tienne, si tu domptes la nature même, si tu acheves ce que la nécessité a commencé, si tu changes la peine en plaisir, & fais succéder à celui-ci le dégoût & l'ennui! Mais quelle est ton ori-

gine? Si ton pouvoir est sans bornes, si, par toi, la mort même perd son herreur, & la vie ses charmes, es-tu dans l'homme que tu menes gaiement à la mort? Es-tu hors de lui? Toi qui domines jusque sur ses plus secretes pensées, es-tu sille de la réslexion, que tu donnes & que tu ôtes? Es-tu un sentiment, quoique tous les sentimens te soient subordonnés? És-tu ensin un art, toi, qui persectionne tous les arts, ou qui nous rends incapables d'aucun? Dis-moi ce que tu es; à moi, qui t'ai bravé & que tu as subjugué, à moi qui t'ai appellé, & que tu n'as point paru écouter, pour me surprendre ensuire, quand je ne pensois plus à toi? Rien n'est, ni indigne de toi, ni au-dessus de toi. Tout ce qui est humain, releve de toi; les animaux même sans raison semblent jouir de tes sa-veurs sans être en butte à ta vengeance. Tu éclaires & tu aveugles; tu consoles & n'affliges point; & cependant il semble que tu sasses autant de mal que de bien.

Dirons-nous que l'habitude est un esprit impénétrable, dont on voit les essets sans en pénétrer, ni la cause, ni les procédés, & renonçant à en connoître la nature, nous bornerons-nous à en connoître le pouvoir, l'utilité & les inconvéniens? Nous nous écarterions de notre méthode, suivant laquelle nous devons saire au moins quelques tentatives pour remonter au principe; ou s'il se cache à nous, pour recueillir autour de lui ses prenuieres

conféquences.

Ce mot habitude ne présente qu'une abstraction que l'on peut appeller autrement une aptitude résultante de plusieurs actes. Mais cette définition ne comprend peut-être pas ce qui est purement passif, & non moins subordonné à l'habitude.

La premiere question qui se présente ici, est de savoir si l'habitude est dans l'ame ou dans le corps, ou partie dans l'une & partie dans l'autre. On ne résoudroit point cette question en disant que les animaux sont capables d'habitude, puisque nous ignorons encore plus l'économie intérieure des autres animaux que celle de l'homme. Une autre réponse à cette question seroit plus décisive & non moins satisfaisante; ce seroit de dire que l'ame séparée du corps est incapable d'habitude; ce que suppose évidemment tout ce que nous ereyons d'une autre vie. Mais cette preuve théologique est trop au dessus des raisonnemens, dans lesquels nous devons nous rensermer.

Une observation que tout le monde peut faire, est plus à notre portée. L'enfance est l'âge le plus susceptible d'habitude, la vieillesse est dans le cas contraire. On peut en conclure que le corps a beaucoup de part à la faculté de s'habituer. Car la grande dissérence qu'il y a entre l'enfance & la vieillesse, doir être attribuée au corps & non à l'ame, qui est toujours la même.

Entre tous les moyens que la providence a employés pour ramener les hommes à l'égalité, malgré tous les efforts qu'ils font pour s'en tirer, l'habitude est le plus efficace & le plus général.

Par elle, l'indigent se passe de ce qu'il n'a pas, & le riche se dégoûte de ce qu'il a.

Par elle, la douleur & le plaisir s'émoussent, le chagrin se dissipe, &

la joie languit & s'évanouit.

Par elle, le travail cesse d'être pénible, le repos devient ennui, & l'oifiveté inquiette est punie de sa mollesse par l'impuissance de travailler.

Par elle, les talens médiocres arrivent à l'exactitude & à la précision, que dédaignent les talens supérieurs, & deviennent souvent plus utiles.

Par elle, ce qui goûte le plus à l'homme, lui devient facile, sans que le mérite du sacrifice qu'il fait, en soit diminué, & il est payé d'un premier effort sur lui-même, comme s'il l'avoit souvent répété.

Par elle encore, la volonté contrariée se change en une autre volonté,

& la liberté se réconcilie avec la nécessité.

Par elle, l'esprit étend, éleve ses opérations; & en restant le même, devient capable de ce qui surpassoit ses forces. Il laisse, entre l'extrémité d'où il part, & celle vers laquelle il s'élance, une longue chaîne qu'il a une fois parcourue, & qu'il ne parcourt plus, & il epere avec la même sûreté que s'il n'avoit rien négligé.

Par elle, un désir devient un sentiment, l'union la plus intime se forme,

& l'homme cesse d'être isolé.

Mais par elle aussi, ce sentiment si vif, qui né du désir, produisoit des désirs insatiables, s'amortit & cesse d'épuiser la nature. Elle a cependant pourvu à ce que son engourdissement ne produisst pas l'indissérence. On se plast toujours avec la compagne qu'on est accoutumé à chérir. On ne se trouve aussi bien du commerce d'aucune autre.

Par elle, deux personnes, que le hasard ou l'erreur ont unies, deviennent supportables l'une à l'autre. Semblables d'abord à deux corps raboteux qui se déchiroient l'un & l'autre, ou ils ont perdu leurs inégalités, ou elles se sont emboîtées ses unes dans les autres. Il ne reste plus le sentiment douloureux de la disconvenance. La nécessité a commencé cet ouvrage, l'habitude l'a achevé, & la raison, qu'on peut ensin écouter, rentre dans ses droits.

La nécessité est la tenaille, qui assujettit l'acier sous la lime, & l'habitude est cette lime.

Quand vous avez besoin de l'habitude pour faire le bonheur des hommes,

préserez la nécessité qui force, à la vosonté qui commande.

La volonté d'un homme vaut intrinsequement celle d'un autre homme. L'une se révolte contre l'autre, & cette révolte empéche l'habitude de se former; car toute opération de l'ame interrompt & retarde celle-là. Cachez votre volonté, & ne montrez que la nécessité contre laquelle l'homme n'a qu'un premier cri; ou, si vous ne pouvez cacher la volonté, qu'elle ne se montre qu'une sois, mais de maniere que son action soit durable & continue.

Je place ici cette maxime pour mieux expliquer la nature de l'habitude, dans laquelle n'entrent pour rien ni la faculté de vouloir, ni celle

de penser.

Voyez un ouvrier accoutumé à bien travailler sans réslexion & sans attention; vous lui parlez; il vous répond. Ses mains & ses yeux sont seuls à son ouvrage. Il n'en étoit pas de même quand il apprenoit & qu'il travailloit mal. Mieux il a su son métier, moins il y a pensé. Mais si, pour étonner le spectateur, il veut encore mieux saire qu'à l'ordinaire, s'il appelle à son secours l'attention & la réslexion, il sera presque surement une saute qu'il n'a peut - être pas sait depuis dix ans. Ces étrangeres ne sont venues que pour déranger sa machine.

Un homme vit tranquillement dans un état qui lui parut d'abord facheux. Vous lui en parlez, il en raisonne avec vous. La réslexion que vous avez réveillée lui arrache un soupir, qui ne lui étoit pas échappé depuis dix ans. Qu'étoit-il besoin de le tirer de son assoupissement? Retirez-vous, & laissez l'habitude répandre en liberté ses pavots dans son cœur. Encore une conversation pareille, & vous lui rendez son état insupportable. Il en voudra changer, & il sera malheureux pour le reste de ses jours.

Quand vous avez dit que les hommes croient, imitent, s'habituent, vous avez expliqué comment cet homme est si dissérent de tel autre homme, & n'en est pas pour cela moins heureux; vous avez aussi expliqué ce qu'est l'homme civilisé, & ce que seroit un sauvage abandonné à lui-même dès son enfance. Il y auroit de commun entre eux les Besoins du

premier ordre & l'habitude; tout le reste seroit dissérent.

L'homme civilisé est donc celui qui a cru & qui a imité, & dans cette désinition n'entrent ni l'erreur, ni la vérité, ni la bonté plus ou moins grande des actions, ni leur facilité, ni la violence ou la soiblesse des passions, ni la commodité ou incommodité des situations. L'homme a cru. Tout ce qu'il a cru, est vrai pour lui. Il a imité. Tout ce qu'il a cru faire & qu'il sait, est bon pour lui. Il s'est habitué, ses jugements sont sixés, & rien n'est ni incommode, ni dissicile pour lui. Il n'a de passions & de Besoins que ce qu'il lui en faut. Il n'est pas plus malheureux, ni aussi plus heureux que tout autre homme, qui a cru, qui a imité toute autre chose, & qui s'est habitué à toute autre chose.

Ecourez ceci, je vous conjure, & croyez-le fermement, vous qui penfez: que tous les hommes doivent croire ce que vous croyez, désirer ce que vous désirez, être malheureux, par ce qui vous rendroit malheureux.

Il y a eu un temps où j'ai rêvé comme vous, où, donnant à tous les hommes pour passion dominante, celle dont j'étois dominé, leur ôtant celles que je n'avois pas, j'ai voulu qu'ils fussent heureux comme je désirois de l'être, & ai gemi de l'impossibilité qu'il y avoit qu'ils fussent heureux.

Vous étes bien loin de la nature, & vous lui attribuez tout ce qui est en vous. Concevez enfin qu'il y a plusieurs routes pour s'en éloigner, & que celle que vous avez prile, n'est ni meilleure ni site que con autres: qu'il n'y a de malheureux que ceux qui sont mécontens, et que le con-

tentement est relatif à l'opinion & à l'habitude.

Je crois qu'il est prouve que ce n'est point l'ame, dans l'homme, qui s'habitue, & qu'ainfi nous ne pensons, ni ne voulons, ni ne sentons par l'habitude, mais autant cela me paroît certain, autant il l'est que l'habitude a un grand pouvoir fur notre ame. J'entends un pouvoir purement negatif, & qui est nul pour l'exciter, mais tres grand pour la calmer, ou, s'il est permis de le dire, pour l'assoupir.

Vollà donc deux propriétés très-différentes de cette faculté. Elle perfectionne le corps, & en fait, pour ainfi dire, telle machine que l'on veut en faire, & elle dégrade en quelque sorte l'ame, en affoiblifiant l'énergie talians of the s

de toutes fes facultes.

Ces effets si différents ont-ils deux canfes différentes? Je ferois très-porté 'à le croire, si je n'étois point persuade que, dans tout de qui est l'ouvrage de la nature, il ne faut pas multiplier temerairement les remerts.

Un apprentif travaille avec toute l'attention dont il est capable, il se rappelle les leçons de son maître, il le le représente travaillant lui-même. 'il ne donne point un coup de lime qui ne soit restechi; & cependant il ne réussit que très-imparfaitement. Insensiblement son ceil & fa main s'habittient, à l'ouvrage; & dans la même proportion, son attention diminue. Il n'en a bientot plus besoin, non plus que de se momeire & de Yon imagination.

Observons que voici encore les opérations de l'ame affoiblies, & presque totalement exclues par l'habitude. Si nous pouvions nous rappeller Tout ee qu'il nous en a couté pour apprendre à marcher, nous verrions, avec la même surprise, combien nous marchons mieux sans y ponser, que mous n'avons d'abord marché avec beaucoup de réflexion, du moins tous 'ceux qui ont appris quelque chose que ce soir, pourront se convaincre

par un peu de réflexion, de la justesse de cette remarque.

Vous, qui lisez ceci, faites-vous réflexion à la forme & à la valeur de toutes les lettres; & moi qui l'écris, pense-je aux regles de l'orthographe ou de la grammaire? Oui, j'y pense quelquesois. Mais ce n'est que lorsque j'emploie un mot que j'ai vu écrit de plus d'une façon, ou une conftruction qui ne m'est pas familière, ou qui s'accorde mal avec l'ordre de mes idées. Pour tout le reste, j'ai donc une mémoire sans résexion; je suis des regles auxquelles je ne pense pas : l'art d'écrire est dans ma main, il n'est plus dans mon esprit qu'en réserve, & pour les cas extraordinaires.

N'est-ce pas l'habitude qui a affoibli les opérations de mon ame, qui en a diminué l'intensité, au point qu'elles m'échappent à moi-même?

Une conséquence de tout ce que je viens de dire, est que l'habitude est une, quant à la manière dont elle se forme, & qu'elle est une encore par l'uniformité de ses essets sur l'ame. D'où l'on peut conclure que les

regles que sournit le développement d'une habitude quelconque, relativement à son origine, à sa sorce, à ses essets, à la maniere de la détruire ou d'exténuer par elle les sentimens de l'ame, sont applicables à toute autre habitude, & qu'ainsi l'analogie est une regle sure en ceste mariere.

A l'aide de ce principe, tout homme qui saura bien s'étudier, pourra trouver en lui-même toutes les maximes les plus importantes de la politique, ou de ce grand art qui consiste à rendre les hommes heureux, & les sociétés florissantes & durables.

La société, qui n'est au corps que moralement & par convention, n'a pour elle-même que des besoins moraux qui tous sont relatifs à sa naissance, à sa fanté, & à sa vie. Elle a des besoins physiques indirectement, & seulement pour ceux qui la composent.

Toute société emporte une moralité, puisqu'elle établit des rapports;

& la moralité ne peut encore être que dans les individus.

Il y a pourtant des êtres moraux qui paroissent n'exister que collectivement, comme l'union, la concorde, la liberté, l'indépendance, la force politique, la prospérité publique. Mais si nous perdons l'habitude de croire que tous les mots fignifient des chofes, & fi nous avons gagné fur nous de ne voir dans beaucoup de ces êtres moraux qu'une indication de rapports des choses entre elles, il sera aisé de concevoir que l'union d'une société est la volonté, qu'ont les hommes qui la composent, d'être unis ensemble; que la concorde est l'uniformité de leurs volontés & de leurs opinions; que la liberté est un partage de l'autorité, qui leur laisse à tous quelque chose à vouloir, que l'indépendance est l'intégrité de l'autorité résidant dans la société, en sorte que ce que veut un homme ou plusieurs hommes, ou le grand nombre des hommes, ne puisse être contrarié par une volonté étrangere à la société; que la force politique est collectivement la force des individus avec des moyens suffisans pour la rassembler. & la faire agir au gré de celui ou de ceux qui ont le droit de voulois pour tous; qu'enfin la prospérité publique est le bonheur des individus gradué & économisé, de maniere que l'un ne nuise point à l'autre, & qu'il soit compatible avec ce qu'exigent la désense publique & la durée de l'union & de la concorde.

La Société naît par le même acte qui unit deux ou phuseurs hommes. Elle croît d'un côté par l'affermissement de cette union, & de l'autre par la multiplication des individus, elle est enfantée par la ferme volenté de ses membres de rester unis, & par l'abondance des moyens de perpétuer eette union au-dedans, & de la désendre au-dehors; elle devient malade par tout ce qui attaque l'union de ses membres, soit la discorde ou la diversité des opinions & des volontés, soit l'altération des proportions qui produisoient la conformité des unes & des autres; altération d'où naît l'insussifiance des moyens pour rester unis & pour se désendre, & entr'autres la dépopulation.

Elle s'affoiblit par la maladie elle-même, & plus encore par ses suites. Elle meurt par la dissolution ou l'anéantissement qui suivent la maladie, ou par un coup violent, que lui porte ou une société étrangere, ou un

fléau physique.

D'après ces définitions, il est évident que la société a des Besoins moraux auxquels doivent répondre autant de moyens moraux de les satisfaire. Or, les hommes seuls peuvent lui sournir ces moyens; d'où il s'ensuit qu'ils doivent avoir des qualités morales, qui soient relatives à leur état de société, & qui ne peuvent, par conséquent, être naturelles de tout point. Pour produire en eux ces qualités morales, que la nature n'y a pas mises & dont les Besoins physiques ne doivent pas être l'objet ni la source immédiate, il est nécessaire qu'ils acquierent des penchans factices ou moraux. Ces penchans moraux ne peuvent exister sans qu'il en naisse des Besoins de même nature; mais ces Besoins demandent encore des moyens moraux, par lesquels ils puissent être satisfaits.

Ainsi les individus satisferont leurs Besoins particuliers, en satisfaisant

ceux de la société.

Nous appellons vertus simplement, ou vertus sociales, les penchans moraux; & biens moraux, ou biens factices, les objets vers lesquels ils

fe portent.

Tout cet édifice, comme l'on voit, ne porte point directement sur la nature : car les Besoins physiques & les biens qui y répondent, sont très-différens des biens moraux qui répondent aux Besoins moraux des individus, & des Besoins moraux de la société, dont les moyens correspondans sont les penchans moraux ou les vertus. Or, la nature ne revendique absolument que les Besoins & les biens physiques.

Il faut donc créer, pour le falut de la société, autant de vertus qu'elle a de Besoins, & autant de biens moraux qu'il lui faut de vertus; ou vous exigerez des hommes une volonté sans motif, des désirs sans objets, des craintes sans possibilité de perdre, des opinions sans idée, ce qui seroit

abfurde.

Mais afin qu'une chose soit un bien pour un homme, il saut & il suffit qu'il le croie; pour que ce bien devienne en lui l'objet d'un penchant actif, il saut qu'il espere de l'obtenir, & que vous lui en montriez des moyens relatifs d'un côté à son penchant, & de l'autre à la nature de l'objet.

Un autre principe qui résulte de ce que nous avons dit plus haut, c'est que tout désir nouveau est en diminution des anciens désirs; que toute pensée ou toute intensité nouvelle de la faculté de penser, est en diminution de toute autre intensité; qu'ainsi le premier désir moral que vous faites naître dans un homme, affoiblit nécessairement les désirs qu'il a eus précédemment, & que si vous tournez son esprit vers un objet nouveau, vous diminuez son attention & l'énergie de son jugement sur les objets dont il s'est occupé jusqu'ici.

Il y a donc des bornes nécessaires dans lesquelles l'homme est renfermé & que vous ne pouvez perdre de vue sans risquer d'en faire un forcené qui n'ait qu'un désir, & un sou qui ne soit occupé que d'une idée, ou un homme soible & inutile qui n'ait aucun désir suffisant pour le faire agir, aucune opinion assez sorte pour être l'objet d'un certain degré d'intensité.

Les biens moraux dont l'homme peut se proposer l'acquisition ou l'augmentation, sont 1°. la certitude plus grande de vivre long-temps, ou simplement la sureté, ou la sécurité.

2°. L'estime des hommes, ou la gloire.

3°. La supériorité sur leurs semblables, ou la domination.

4°. La liberté ou la faculté moindre ou plus grande de vouloir par soimême, & d'agir en conséquence.

5°. L'ensemble de tout ce dont nous jouissons ou croyons jouir, comme

pouvant être perdu au augmenté, ou en un seul mot, la patrie.

6°. La richesse ou l'opulence, autant qu'elle est l'amas confus de plusieurs avantages essectifs ou possibles.

7°. La postérité.

8°. Cette paix de l'ame que donne un culte que l'on croit agréable à Dieu, & l'espérance fondée sur ce culte d'un bonheur à venir, ou la religion.

Les penchans ou les Besoins qui répondent à ces biens, sont:

- 10. L'amour de la vie & de la santé, d'où naissent la prudence & la timidité.
- 2°. L'amour de la gloire, ou une espece d'ambition, d'où naît l'émulation & la crainte du mépris & de la honte.

3°. Une autre espece d'ambition, ou l'ambition proprement dite.

4°. L'amour de la liberté, ou le désir de se faire à soi-même son sort, le plus qu'il est possible.

5°. L'amour de la Patrie, ou le désir de jouir toujours de ce dont on jouit, & comme on en jouit.

6°. L'amour des richesses, ou l'avidité.

7°. Le désir de se perpétuer, parce que l'on se croit un être bon & heureux.

8°. L'inquiétude que produisent pour l'avenir, le passé & le présent, dont l'un n'est déjà plus, & l'autre cesse toujours d'être, ou la croyance d'un être immuable.

Tels sont les Besoins & les biens moraux des hommes, ou tels ils peuvent être. Voyons quels besoins de la société y répondent.

1°. La société a besoin qu'il se conserve en vie & en santé le plus

grand nombre possible des membres qui la composent.

2°. Il faut que la société soit désendue au prix même du sang d'une partie de ses membres. Il doit donc y avoir une ou plusieurs passions qui .

\*\*Tome VIII.\*\*

puissent contre-balancer l'amour de la vie. De ce nombre est l'amour de

la gloire ou de l'estime.

3°. Il est nécessaire que la société, même la plus libre, aiz des chess. On ne le devient pas sans peine, il faut donc qu'il y ait des citoyens qui

désirent ce pénible emploi.

4°. La société a hesoin que tout ce qui doit se faire, se fasse. Elle ne peut ni tout régler ni tout commander. Il est donc nécessaire d'un côté que le citoyen agisse parce qu'il le veut, & de l'autre qu'il le veuille, parce qu'il fait que son sort est entre ses mains. Il faut encore qu'il ne soit pas indissérent aux citoyens de quelle société ils fassent partie. Delà la nécessité de la liberté & de l'amour de la liberté, delà encore la nécessité de la justice dissributive qui fait partie de la liberté.

5°. Il né faut pas que la société perde ses membres par leur désertion, quelle qu'en soit la cause. Ainsi il est nécessaire qu'elle ne leur en donne point de motifs, & que l'amour de la Patrie soit un perservatif contre l'inconstance & la légéreté. S'il peut être exalté à un certain point, il concourra avec l'amour de la gloire & de la liberté, à augmenter la force de la société contre les ennemis du dehors, & contre les violateurs domesti-

ques des loix.

6°. La fociété est intéressée à ce que toute la subsistance possible soit produite ou acquise pour autant de Citoyens qu'elle en peut avoir. Elle a encore intérêt à ce qu'aucun Citoyen ne borne exactement son industrie

au nécessaire, de peur qu'il ne se trouve au-dessous.

Il faut donc qu'une passion quelconque le soutienne encore lorsqu'il pourroit être tranquille sur ses Besoins. Ainsi l'amour des richesses ou l'avidité, qui commence où finit le Besoin, est nécessaire. Elle sait entre-

prendre, & ne se borne pas.

7°. La fociété doit toujours durer. D'ailleurs une génération ne pourroit être la derniere, sans que les individus ou la société sussent très-mistrables. Enfin, si celle-ci a tous les Citoyens qu'il lui faut dans chaque ciasse, il faut qu'elle retrouve leurs semblables dans la génération suivante. Il faut donc que les Citoyens cherchent à se perpétuer dans leurs semblables.

8°. Les moyens qu'a la fociété de réprimer, sont bornés. Elle ne connoît le crime que quand il est consommé. Il faut donc qu'il y ait un moyen d'en prévenir la formation dans le cœur, où elle ne lit pas. Ce moyen est la Religion.

L'énumération que je viens de faire des Besoins de la Société, pourra paroître incomplette; car quelle société n'a pas besoin d'arts, de sciences, de justice, de modération, de toutes les vertus ensin, dont je n'ai pas

fait mention?

Je ne prétends assurément pas qu'aucune société puisse se passer de toutes ses choses. Mais il me semble que celles que j'ai omises, ou ne répondent pas à des Besoins du premier ordre, ou n'ont besoin, pour être produites, que des vertus sociales dont je viens de parler, ou appartiennent à la Religion, qui revendique toutes les vertus morales, & qui se borne à consacrer quelques vertus sociales.

Il faut donc que tout ce qui est nécessaire à la Société, se trouve dans ces détails. Mais les principes généraux, d'où tout découle, ne doivent pas

tout embrasser, sans quoi ce ne seroient plus des principes.

Nous pouvons affirmer que les plaisirs des sens sont nécessaires à l'homme, & que s'ils ne constituent pas le bonheur, ils y entrent comme moyens. Cependant ceux qui sont une extension des plaisirs que nous devons à la nature, ne méritent plus ce nom dès qu'ils sont un effort de l'homme volupmeux, & qu'ils sui coûtent des plaisirs plus réels dont il tue le germe. Cet homme, qui irrite ses sens pour créer un Besoin factice, ressemble à un jardinier ou à un laboureur qui mangeroit sa semence pour ne pas attendre la récolte.

Mais il est une autre extension des plaisirs ou plutôt une multiplication de jouissances, que produit la variété des moyens qui nous ont été préparés par le Créateur pour satisfaire nos Besoins. Celle-ci n'est ni vicieuse en elle-même, ni sujette aux mêmes inconvénients que la premiere. Cependant où commence le choix, là commence aussi la sagesse & la solie. L'homme doit-il s'accorder tous les plaisirs permis; l'humanité exige-t-elle que nous procurions à notre semblable tous ceux qu'il ne tient qu'à nous de lui procurer? Ce ne seroient point deux questions, s'il étoit vrai que les plaisirs constituent le bonheur, & que beaucoup de plaisirs sont un grand bonheur.

Mais rien n'est moins vrai que cette maxime, comme rien n'est plus vrai

que celle-ci : Il n'y a point de bonheur sans plaisirs.

Il est bon, & la suprême sagesse nous l'apprend elle-même, il est bon que toute action nécessaire soit accompagnée ou suivie de plaisir.

Les besoins toujours renaissants ramenent le charme de la jouissance. Mais ce que vous ajoutez à ce charme de la nature, peut n'être pas toujours un plaisir. La variété n'est donc pas nécessaire; & si vous en faites une habitude, elle devient un Besoin, parce que votre ame, avertie par le souvenir & séduite par l'imagination, y cherche le plaisir; mais este ne l'y trouve pas, parce que vos sens se resusent à une émotion qu'ils ont trop souvent éprouvée.

Vous n'avez dans le moyen le plus recherché de satisfaire un Besoin, que le même plaisir que donne à un autre le moyen le plus simple, & il ne vous reste pas, comme à lui, la ressource de la variété que vous avez

épuilée.

C'est donc une perte réelle que l'habitude de ce qu'il y a de plus agréable. D'où il est aisé de conclure que la privation volontaire est presque toujours un acte de sagesse.

Z 2

Mais ici revient la définition du bonheur. Deux & trois fois heureux celui qui l'est avec deux & trois fois moins de plaisirs qu'il n'en faut à un

autre pour être content!

Cette regle est la même pour tous les hommes. Nous pouvons donc l'appliquer à la seconde question que nous avons proposée, savoir si l'humanité exige que nous procurions à notre semblable tous les plaisirs que nous pouvons lui procurer. Soyons sages pour lui, comme nous devons l'être pour nous; mais ne le soyons pas plus. Epargnons-lui l'habitude destructive du plaisir, & ne soyons pas affez cruels pour lui donner un Besoin, qu'il ne pourra pas toujours satisfaire. Observons pourtant deux choses. L'une que le plaisir qu'il nous doit, a le double avantage de la biensaisance & de la reconnoissance; motif puissant de nous éloigner en sa saveur de l'économie que nous nous prescririons pour nous-mêmes, quoiqu'il en soit un aussi de ne nous en pas trop éloigner; l'autre, que la privation que nous lui ferions soussirir, n'étant pas volontaire, pourroit être trop douloureuse: Mais cette derniere considération n'a lieu que lorsqu'il existe un désir, & dès-lors nous avons affaire à un malade, puisque tout homme l'est, qui désire fortement ce qui est au pouvoir d'un autre.

Notre complaisance sera pour lors un remede. Mais s'il n'est que palliatif, prenons garde qu'il n'irrite le mal, & refusons-le s'il doit avoir

cet effet.

Nous avons dit que la joie n'est pas un plaisir, qu'elle ne fait qu'y mener, quand elle se maniseste par des actes qu'elle rend agréables. &

qui, sans elle, ne le seroient pas.

Ces actes sont, par exemple, le chant & la danse, plaisirs de tous les temps & de tous les peuples, quoique ce ne soit pas la satisfaction d'un premier Besoin. De la maniere dont j'ai expliqué comment nous en devenons susceptibles, ils ont leur principe dans la nature. Si vous doutez de la justesse de ma remarque, allez proposer la danse à un homme qui a faim, qui est chagrin, qui vient de s'éveiller, ou qui est fatigué. S'il y a souvent trouvé beaucoup de plaisirs, il acceptera peut-être votre proposition; mais il se sera un effort, & il y a à parier qu'il en sera la dupe.

La danse est l'emploi de l'excédent de nos forces. Elle cesse, avec l'âge, d'être un plaisir. Mais vous, pour qui elle n'en est plus un, ou pour qui elle ne l'a jamais été, parce que vous n'avez point de forces de reste, ou que vous en faites un autre emploi, n'épuisez pas votre éloquence pour prouver que ce n'est point une chose agréable; ne l'enviez point, à cette jeune personne, qui étoit enfant il y a peu d'années, & à qui vous permettiez la danse de son âge, les gambades, la course, les efforts de toute espece. Elle a dû y renoncer; mais la nature continue à lui prodiguer ses trésors vivisians. Une douce inquiétude court dans tous ses membres. Elle a de la vie de reste, comme ce guerrier qui se croit invulnérable, parce qu'il est sain & vigoureux. Laissez-là se désaire avec

plaisir, & utilement pour elle, d'un superflu qu'elle doit perdre. Jouissez du spectacle qu'elle va vous donner : elle sera l'image de la volupté même.

Le plaisir & la joie sont le prix du travail. Si on lui ôte ce prix, la nécessité le sera continuer : mais il se ressentira de sa cause. Il sera trisse comme elle, il se bornera à lui obéir; & au-dessous de la nécessité est le néant.

Quand j'observe que, depuis long-temps, aucun écrivain politique, que je connoisse, n'a remonté à des sources aussi éloignées que celles auxquelles je remonte pour y puiser les principes de la politique, la solitude où je me trouve, m'inspire une sorte d'inquiétude, non que je craigne de m'être égaré, mais parce qu'il seroit possible que mes lecteurs le crussent, & supposassent l'existence de quelque principe propre à l'art de gouverner, & à l'aîde duquel j'aurois pû, comme tant d'autres, m'épargner des discussions qui paroissent appartenir à la morale & à la métaphysique bien plus qu'à la politique.

Seroit-il bien vrai qu'il m'auroit échappé un principe assez fécond & assez général pour être substitué avec succès à tous ceux que j'ai établis, ou dont j'ai indiqué le germe? Je ne le crois pas; & si les Ecrivains modernes ne m'ont pas montré la route que je suis, je n'y marche qu'à la

suite des Philosophes les plus sages de l'antiquité.

Platon, Xénophon & leur maître Socrate, ne croyoient pas que la politique fût l'art servile de prendre les hommes tels qu'ils sont, & de modeler ses institutions sur les mœurs actuelles, comme sur elles, les particuliers doivent modeler leur conduite, s'ils veulent tirer parti de leur position. Ils croyoient, au contraire, que c'étoit par la force des institutions qu'il falloit créer ou résormer les mœurs. Mais où puisoient-ils donc les regles sur lesquelles devoient être composées les institutions? Ce ne pouvoit être que dans l'idée qu'ils s'étoient faite de l'homme isolé, & dans la connoissance qu'ils avoient de l'homme en société.

Romulus & Numa, ou les profonds politiques qui composerent le Roman de leur vie, si tout ce qu'on en dit est une fable, ne supposerent pas non plus qu'il fallût prendre & laisser les hommes tels qu'ils étoient. Ils espérerent de faire des hommes, s'en occuperent, & y réussirent.

Sans doute, il faut prendre les hommes tels qu'ils sont, en ce sens, que les institutions nouvelles doivent être analogues à leurs mœurs, mais comme le méchanisme de l'estomac doit être analogue aux alimens qu'il doit recevoir, non pour les faire passer dans le sang & dans les intestins, tels qu'il les reçoit, mais afin, qu'après y avoir séjourné un peu, ils produitent la nutrition.

Ceci n'est qu'une forme qu'il est nécessaire de donner aux institutions, pour qu'elles puissent, pour ainsi dire, s'amalgamer avec les mœurs actuelles, & les rectifier autant qu'elles ont besoin de l'être.

D'où vient donc que la politique moderne s'est partagée si scandaleusement en deux sectes absolument opposées l'une à l'autre de principes & de maximes? L'une qui condamne tout ce qui est & veut tout résormer, c'est celle des Philosophes; l'autre, qui approuve tout ce qui est sans examen, & qui veut tout maintenir en outrant même sur certains points, c'est celle des politiques afservis à la pratique journaliere & plus encore

à l'intérêt imaginaire de leurs places.

Les premiers, ou parce qu'ils ne se trouvent pas bien eux-mêmes où ils sont, ou parce qu'en esset, ils voient des inconvéniens généraux de la constitution actuelle, ont voulu bâtir tout à neuf, & ont cherché les matériaux de leur édifice dans la Religion obscure de l'Etat de nature. Ils me paroissent s'être trompés, parce qu'ils ont composé l'état de nature de beaucoup de choses qui ne se trouvent que dans l'état de société; d'où il est arrivé que seurs matériaux ont été impropres à l'usage qu'ils en ont voulu faire, & que seur plan de résorme s'est trouvé & trop général & impraticable dans l'exécution.

Les autres, pour qui tout étoit beaucoup mieux, ont érigé en principes ce qui n'étoit que des faits, ont voulu ignorer qu'il n'étoit pas essentiel que ce qui étoir, continuât d'être, & ont regardé, comme très-utile l'étude de l'homme, parce qu'il leur a paru suffisant d'un côté de savoir quels étoient les hommes avec qui ils avoient à faire, & de connoître de l'autre côté les moyens qu'ils avoient en main, pour dompter les volontés

rebelles.

Les uns ont méconnu la nature en l'invoquant sans cesse, & n'ont pas apperçu l'impossibilité dont il étoit d'avoir des hommes tels que leur plan les supposoit. Les autres n'ont point pensé qu'on étoit homme avant d'être sujets ou citoyens, & que c'étoit d'un homme, dont la nature est déter-

minée & indestructible, qu'il falloit faire un sujet & un citoyen.

Tous paroissent avoir également ignoré que la forme du Gouvernement est absolument indissérente au bonheur des hommes, & qu'ils peuvent être aussi heureux sous un régime que sous l'autre, que toute la dissérence qu'il y a à cet égard entre les divers Gouvernemens, est que les uns exigeant plus de la nature, & s'y pliant moins, sont plus facilement ébranlables par le vice de l'administration, auquel ils sont en même temps plus sujets, au lieu que les autres n'exigeant d'un côté qu'autant qu'ils donnent de l'autre, & exigeant le moins qu'il est possible, laissent l'homme dans une affiette plus simple, l'exposent moins à en être tiré, & admettent de plus sortes barrières contre les abus, auxquels ils sont moins sujets.

Mais par-tout, c'est l'analogie des mœurs avec le Gouvernement, leur harmonie avec les loix positives, & leur reproduction par le régime & par les loix, qui font le bonheur des hommes, & par-tout aussi c'est la me-fure de ce bonheur, qui est celle de la force du Gouvernement, ou de

la consistance de la société.

Tous les Gouvernemens ne sont pas également bons; mais en ce sens seulement que les uns exigent plus de persection dans ceux qui gouvernent, & que les autres en exigent moins. Les premiers sont les moins

bons, parce qu'ils ont besoin d'une meilleure manutention.

Mais encore pourquoi ces maximes n'ont-elles pas été jusqu'ici plus généralement connues? Le dirai-je? où m'en croira-t-on si j'ai la hardiesse de le dire? L'intérêt personnel a aveuglé presque tous les hommes qui ont gouverné ou traité du gouvernement; ils ont méconnu leur propre place dans l'ordre de la prospérité générale. Est-il surprenant qu'ils aient méconnu celle des autres?

Ici, les érudits ont fouillé dans l'antiquité pour y trouver ce qu'ils vouloient qui y fût; là, les Magistrats qui se croyoient d'excellens personnages se sont persuadés que plus ils feroient, plus il se feroit de bien. Ailleurs, des Ministres, qui prenoient la fortune pour le bonheur, ont voulu que le Souverain en sût le distributeur immédiat, asin qu'ils y eussent eux-mêmes la meilleure part, & cette premiere erreur les a conduits à l'opinion absurde que plusieurs hommes peuvent avoir été faits pour un seul, parce qu'en esser il faut que plusieurs hommes contribuent à la sormation d'un trésor, dont leur ches est le receveur & le dispensateur pour le bien public. Ils ont ignoré que le bonheur ôté à cent mille hommes ne peut devenir celui d'un seul homme, comme la mort du même nombre d'hommes ne pourroit ajouter un seul instant à la vie de leur bourreau.

Enfin, le délire barbare des uns a fait la folie des autres. Des spéculatifs ont vu qu'on faisoit le malheur des peuples, parce qu'on le pouvoit; ils ont remarqué que c'étoit par certains actes qu'on affligeoit l'humanité, & ils ont dit : anéantissons le pouvoir; pour en faire cesser les actes. Ils ont dit ensuite : l'homme veut être heureux, & cette volonté est bonne. Il ne peut donc vouloir trop librement. Soyons les apôtres de la liberté.

Il n'ont pas compris que vouloir être heureux n'est pas connoître comment on peut & on doit l'être, & qu'être libre politiquement n'est pas le moyen d'être heureux; que c'est seulement celui de relàcher les liens de la société: ils n'ont pas compris non plus qu'en abandonnant aux hommes le choix des moyens, ils exposoient la société à n'avoir des membres que d'une especé, si tous vouloient être heureux de la même maniere; & ils ont dit encore: de quel droit un Citoyen est-il audessius d'un autre, indépendamment de ses qualités personnelles? Cette supériorité du petit nombre sait le malheur du grand nombre qui l'envie; elle n'est point dans la nature. C'étoit une belle absurdité: la société politique n'est pas non plus dans la nature; la bannirons-nous? La supériorité du Magistrat sur le simple Citoyen n'est pas dans la nature; la condamnerons-nous? Mais l'autorité, ni la prééminence ne sont le bonheur,

comme la sujétion & l'infériorité ne font pas le malheur. Il falloit done examiner si la société tiroit quelqu'avantage de la classification, & non si celle-ci étoit dans la nature; car rien n'y est de ce qui suppose une as-sociation.

Mais rentrez en vous-même, raisonneur téméraire, qui voulez tout rapprocher d'un état que vous ne connoissez pas. Pourquoi frondez-vous l'inégalité civile? N'est-ce pas parce que vous trouvez qu'elle vous est désavantageuse? Pourquoi voulez-vous que tous les hommes soient civilement égaux? N'est-ce pas parce que vous vous stattez qu'alors vous sortirez de l'égalité par quelqu'endroit? car vous seriez bien faché d'être confondu dans la foule. Pourquoi affectez - vous de déférer à tout le peuple une plus grande liberté civile? N'est-ce pas parce que vous voudriez vousmême en jouir, & que vous croyez avoir des moyens pour vous approprier la liberté de plusieurs? Pourquoi enfin voudriez-vous que tous les hommes fussent heureux de telle saçon? N'est-ce pas parce que ce seroit votre maniere favorite d'être heureux? Mais qui vous a dit que votre systême de bonheur est celui du plus grand nombre? S'il en est, dites-vous, qui en aient un autre, ce sont des tyrans ou des lâches, dont les sentimens prouvent la dégradation ou la corruption de l'espece. Mais ditesmoi, tous ont-ils été élevés comme vous? Tous ont-ils pu, ou peuvent-ils l'être? Et vous-même feriez-vous propre à toutes les professions avec l'éducation que vous avez reçue? Si je ne me trompe, vous n'en exercez aucune, & vous voulez que vos sentimens soient ceux de tous les hommes. Malheur à nous, si cela arrive!

La vérité est que vous croyez être un personnage excellent & très-bien pensant, & que, suivant vous, qui ne pense & ne sent pas comme vous, est un être pervers; vous avez été très-bien élevé; mais on a oublié une chose dans votre éducation, ou on vous l'a enseignée vainement. Vous ne connoissez point votre place, ou vous ne l'aimez pas, & vous en êtes sorti autant que vous l'avez pu. Soustrez que cette noble hardiesse ne soit pas celle de tous les hommes, & ne vous irritez pas contr'eux, s'il y en a qui ne se trouvent pas malheureux pour être dans les derniers rangs de la Société; comme vous ne croyez pas l'être pour être entré dans le monde par une autre porte que celle qui conduit au trône de Pékin, ou dans la sacrée garde-robe d'où sortent les reliques du Grand-Lama.

Si l'on vous eût élevé dans l'une ou l'autre de ces espérances, vous seriez malheureux pour en être déchu. Votre éducation a donc été moins mauvaise qu'elle ne pouvoit l'être. Mais je soupçonne qu'elle eût pû être encore un peu meilleure, puisqu'une chaîne vous attache où vous voudriez n'être pas, & que de rage vous la mordez. Cet article est extrait des Elémens de la Politique ou Recherches des vrais principes de l'Economie so-

ciale, 6 vol. in-8vo., Londres 2773.

#### BESTIALITÉ, ſ. f.

C'EST le crime d'un homme ou d'une femme qui auroit un commerce charnel avec une bête. Ce crime se punit par le seu : on brûle même l'animal qui a été l'instrument du crime.

### BÉTAIL, f. m.

N comprend sous ce nom toutes les bêtes à quatre pieds qui servent au labourage ou à la nourriture de l'homme. De-là on comprend que le Bétail fait une partie doublement essentielle de la richesse d'un Etat. 1°. Il est essentiel à l'agriculture, vraie richesse de l'homme. 2°. Il est nécessaire à sa nourriture. Le Gouvernement doit donc chercher les moyens d'en porter la multiplication au plus haut degré possible & convenable.

Le soin du Bétail est un des principaux objets de l'économie rurale. Les amendemens qu'il procure, & dont on retire de si grands avantages dans la culture des terres; la consommation des sourrages qui donnent lieu de multiplier les prairies soit naturelles soit artificielles, & les terres à grains; le produit journalier du laitage, la vente de la laine, le revenu annuel du jeune Bétail qui se multiplie & s'éleve de lui-même dans les troupeaux, les gains que l'on fait en vendant aux gens de la campagne ou aux bouchers, soit des jeunes animaux, soit d'autres, que l'on a tenus en bon état ou même engraissés, deviennent des motifs très-puissans pour quiconque est sensible à l'intérêt.

La vue de l'utilité réelle qui résulte de cette branche d'économie, doit en même temps engager à se mettre en état de bien nourrir la quantité de Bétail dont on a intention de se charger. Ces animaux ne soussirent pas la disette impunément pour celui à qui ils appartiennent : leur prompt amaigrissement l'avertit de pourvoir à leur subsistance, ou de diminuer leur nombre. La perte qu'il fait sur eux en les vendant en mauvais état, diste donc cette maxime de prudence, de ne tenir que la quantité de Bétail qu'on peut nourrir abondamment sans interruption. Il vaut mieux avoir trop de sourrage, que de se trouver dans la nécessité de diminuer la nourriture.

L'habitude où l'on est de tenir le jeune Bétail séparé d'avec les meres; & les soins assujettissans que l'on s'impose par cette pratique, sont contraires à ce que j'ai avancé, que les petits s'élevent d'eux-mêmes dans les troupeaux. Toute autre économie que celle que j'insinue ici, est vicieuse

Tome VIII. A a

dans son principe & dans les effets qui en résultent. Elle nous éloigne de l'ordre naturel. Les veaux & les agneaux, accoutumés au grand air dès l'instant de leur naissance, & n'en étant garantis que par les précautions suffisantes que la nature même suggere aux meres à cet égard, sont plus vigoureux, plus sains, & en général des animaux plus parsaits, que ceux qu'on éleve dans les étables. Cette vérité auroit l'air de paradoxe, si des essais faits avec prudence, & augmentés annuellement en conséquence du succès, dans notré climat même, ne servoient à la démontrer.

Voyez BREBIS.

Une maxime assez vraie est celle-ci : » Auprès des grandes villes, ou » dans les Provinces peuplées, riches, & industrieuses, se gros Bétail n'est » pas d'un produit bien sensible; les profits y dédommagent foiblement » de ce que coûtent les premiers soins : & on trouve mieux son compte » à y amener les bestiaux, des Provinces reculées & moins pécunieuses « Mais cela ne regarde que le commerce du Bétail même; non celui du lait & du beurre, dont il est certain que les grandes villes font un débit considérable. Les endroits où il y a plus de terre en pâturage, soit faute de cultivateurs, soit parce qu'on n'est pas à portée de vendre avantageuiement les grains, ou pour quelque autre raison, ces pays, dis-je, sont effectivement les plus favorables pour gagner fur la vente du Bétail qu'on éleve ou qu'on engraisse : sa nourriture n'exige presque aucun frais : la vente, faite à propos, dédommage amplement de quelques soins que l'on prend toujours pour le conduire à bien. Les veaux & les agneaux font encore un produit assez considérable lorsqu'on peut en avoir de forts dans les saisons où ils sont rares & recherchés. En général, quiconque peut élever du liétail, gagne plus que s'il l'achetoit tout élevé. Non-seulement on est sujet à faire des acquisitions dont le désaut ou même le vice ne se reconnoît que quand on ne peut plus les rendre au vendeur; mais il est encore d'expérience que les animaux sentent un bien-être à vivre ensemble depuis leur jeunesse, & que ce sentiment contribue au maintien du troupeau. Un étranger, quoique de même espece, y met le trouble en arrivant : le mécontentement se manifeste par une sorte de cri, l'agitation, les coups, l'oubli de la nourriture, &c. désordres auxquels le tems seul peut remédier, & qui font toujours plus ou moins de tort au propriétaire. Si l'animal que l'on achete n'a été vendu que pour cause de maladie, combien ne coûte-t-il pas en médicamens? quelle inquiétude jusqu'à ce qu'on le voie guéri! ou du moins quel retard dans ses progrès, & par conséquent une perte réelle pour l'économie; car tous les instans lui sont précieux. Une bête vendue au marché ou en foire, sort peut-être d'une étable où il y avoit de la contagion : en l'introduisant chez soi, on risque d'infecter tout son troupeau. Supposé que ce nouveau Bétail soit absolument sain, peut - on se promettre qu'il s'accoutume au changement de sol? On en voit qui aime mieux ne rien manger, que

de vivre d'un fourrage qui'il ne connoît pas: cet inconvénient arrive surtout lorsque ces animaux passent des prairies abondantes & substantieuses à des pâturages maigres, ou d'une herbe douce à celle qui a une saveur aigre. Ce sont toujours des causes de dépérissement, ou de retard dans l'amélioration du Bétail.

Observations relatives au bien général, & à celui des particuliers. Il y a des brebis qui donnent deux agneaux par an; & deux fois plus de laine, & plus fine que nos brebis communes. Il y a aussi des vaches qui donnent deux sois plus de lait & de beurre que les nôtres. Ces especes ne peuvent subsister que dans des pâturages abondans. Mais les pays maigres peuvent avoir part à cette abondance, en nourrissant une espece de chevres, qui donnent quantité de lait, & dont le poil est fin, & propre à saire du camelot. Il y a déjà eu de tous ces animaux en divers cantons de l'Europe. Les especes se sont soutenues, tant que les propriétaires ont été curieux, & attentis à leur sournir une nourriture suffisante. On a lieu d'être surpris que cet avis répété depuis long-temps n'ait pas excité plus d'émulation.

Mr. Colbert ayant voulu faire transporter en France, des moutons d'Angleterre pour en perpétuer la race dans les provinces Françoises, an fit naître tant de difficultés, que ce projet fut regardé comme impraticable.

On devroit cependant considérer que plus les matieres premieres seront abondantes, plus les manusactures seront en état de baisser se prix des étosses; que la facilité d'une grande consommation de laitage rend la vie plus douce à une multitude de peuple occupée aux travaux de la campagne ou à ceux des sabriques; que ces especes de bétail se multipliant annuellement plus que les nôtres, on parviendroit bientôt à se passer des étrangers pour les cuirs, la chair salée ( d'un si grand usage sur mer ), les suiss, la laine, l'excellent camelot, &c. Quelques brebis de l'espece Flandrine donnent tous les ans trois ou quatre agneaux : mais toutes en portent régulièrement deux.

On a objecté, 1° que ces bêtes, soit à cornes soit à laine, doivent dégénérer en ce pays-ci, où les pâturages sont plus maigres que ceux qu'elles trouvoient dans les Indes ou dans les pays septentrionaux : 2°. que la dépense de leur nourriture peut excéder le produit : 3°. qu'elles seront exposées à périr en hyver dans les pays maigres; que du moins elles y languiront & soussiriont beaucoup; & que les meres n'ayant pas alors une suffisante quantité de lait, les veaux & agneaux de primeur tourneront en perte pour le propriétaire : 4° que l'achat de ces animaux est une dépense

qu'il n'est pas prudent de risquer dans l'incertitude du succès.

Ces difficultés perdent tout leur spécieux quand on vient à considérer, que le Bétail d'origine étrangere a fort bien réussi, & s'est soutenu jusqu'au-jourd'hui dans quelques provinces; parce qu'on a eu soin de lui donner habituellement une pâture abondante. Lors même qu'il en a passé dans

des cantons moins fertiles, la fécondité de ces animaux & leur produit en général ont toujours été supérieurs à ceux des autres especes, relativement au pays. Les pigeons Romains conservent parmi nous leur sécondité originaire, qui surpasse celle de nos pigeons, & est visiblement un apanage de leur espece auquel les nôtres ne parviennent jamais, quoique nourris abondamment. On a vu dans des marais du Poitou, de grand Bétail tenu habituellement dans un troupeau de petites especes, produire fon semblable, & de leur accouplement avec les autres, naître des métifs, qui tenoient plus ou moins de leur pere : telle brebis métive, produite par un bélier flandrin, n'étoit guere plus grande que sa mere, mais avoit une laine beaucoup plus abondante & plus fine. Le climat & la nourriture ne suffisent donc pas pour altérer une espece étrangere. Le barbet, nourri avec le mâtin, se couvre habituellement d'un poil long, abondant & frise, que l'on peut tondre plusieurs fois par an. On assure que les vaches flandrines ne cessent de donner du lait que trois ou quatre jours avant de mettre bas : au lieu que les nôtres le pertlent deux ou trois mois avant de vêler. Une autre différence entre les deux especes, est que le veau flandrin peut être sevré dès le premier jour, & nourri de lait ribotté, au moyen de quoi on profite d'une grande partie du lait de la mere; mais les veaux des vaches communes sont trop délicats pour s'accommoder d'une telle nourriture quand on veut les élever, & conforment tout le lait pendant un ou deux mois au moins. De plus, les flandrines ont l'avantage de ne point s'engraisser pendant tout le temps qu'elles sont vaches à lait, & les nôtres sont sujettes à prendre trop de graisse, & donner moins de lait, quand elles ont une pâture très-abondante.

Au siecle passé les Hollandois convaincus par l'exemple des pigeons, des poules d'Inde & d'autres animaux transplantés, que les especes de la vaste contrée des Indes orientales accoutumées une fois à l'air de l'Europe, y deviennent plus sécondes & multiplient à souhait, transporterent des Indes orientales une espece de béliers & de brebis, haute, allongée, grosse de corsage, & dont la laine égaloit presque les laines d'Angleterre en sinesse & en bonté. Cette race transportée dans le Texel & dans la Frise orientale y réustit au point, que les semelles donnoient quatre agneaux par année. En général l'expérience a toujours démontré que les moutons prosperent lorsqu'ils sont accoutumés au froid, & qu'ils ne soussirent point d'altération en passant d'un pays chaud dans un pays froid. Il en est tout autrement, lorsqu'on les transporte d'un climat froid sous un ciel beau-

coup plus chaud.

Dans le Texel on retire de ces moutons transportés des Indes orientales, des toisons qui donnent depuis dix à seize livres d'une laine longue, fine & soyeuse dont on fait commerce sous le nom de laine d'Angleterre. On en paie jusqu'à cent sols de France la livre lorsqu'elle est filée.

Les Hollandois permirent aux Flamands de transporter quelques bêtes

Indiennes aux environs de Lille & de Varneton; elles y réussirent si bien que toute l'espece transplantée des Indes en prit le nom de moutons flandrins.

Les Suédois, quoique sous un climat plus rigoureux, ont aussi transporté chez eux des bêtes à laine de la meilleure espece d'Espagne & d'Angleterre; & par les foins qu'on en a pris, la Suede recueille présentement des laines aussi belles que celles d'Angleterre & d'Espagne. Ces réflexions sont applicables plus ou moins à la persection & à la multiplication d'autres animaux.

La dépense que fait en nourriture le Bétail de grande espece, n'est senfible que dans un pays maigre, où les especes communes mêmes paroisfent faire une forte conformation de pâture & de fourrage, attendu le disette. Mais les frais n'égalent jamais le produit que l'on vient de voir annexé à ces grands animaux. Au reste, une distribution economique peut meure des paturages peu confidérables, en état de suffire à un plus grand nombre de bêtes, qu'en suivant la pratique commune. En hyver, il n'y a point d'endroit où l'on ne puisse en nourrir beaucoup, & à peu de frais, avec de grosses raves, de gros navets, de l'ajonc, &c., comme nous le

dirons dans la suite de cet article.

L'objection prise d'un premier achat, le présente coûteux & risquable; tel qu'il est effectivement pour la plupart des gens de la campagne. Mais y a-t-il de l'imprudence à sacrifier quelques écus pour une acquisition dont l'espérance du produit est aussi bien fondée qu'on vient de le voir? Un fermier ne va pas contre la bonne occonomie en se procurant des chevaux vigoureux, pour les substituer à de médiocres dont il ne tiroit qu'un service imparfait : l'utilité de ce changement devient sensible en peu d'années. Au reste, il est possible de multiplier dans notre canton, même avec épargne, les especes de Bétail supérieures aux nôtres. Un bélier flandrin, mis dans un troupeau de cinquante brebis ordinaires, sussit pour changer la nature de ce troupeau : les métifs qui proviennent de l'accouplement, donneront d'abord une laine plus abondante & plus fine; & l'espece se perfectionnant par degrés, au moyen de l'exclusion totale des béliers ordinaires, les brebis pourront acquérir la fécondité attachée à la grande espece.

Si les béliers métifs ne contractent pas toutes les qualités de leur pere. il faudra les élever en moutons, & toujours entretenir de grands béliers bien francs: cela est ausii important que d'avoir de beaux étalons dans les haras. Ces grands béliers peuvent servir depuis huit mois jusqu'à ce qu'ils aient quatre ans. Un seul, accouplé avec cinquante brebis franches de son espece, produira au moins cent animaux semblables, dans le cours d'un an. Il est aisé d'évaluer la rapidité de leur multiplication, lorsqu'on n'en détruira aucun. On sera bientôt à portée d'en distribuer au moins des échantillors dans toute l'étendue du canton. N'en vient-il que beaucoup de métiffs, l'avantage sera toujours considérable en son genre. L'exemple des seigneurs & des curés persuadera le peuple, qui ouvrira les yeux d'autant plus volontiers, que les agneaux même se vendront plus cher que ceux de l'espece commune, & qu'il sera journellement témoin des autres profits excédens.

Pour ce qui est des taureaux & vaches de l'espece slandrine, il sera à propos de n'en distribuer que dans de bons pâturages: ailleurs on pourroit donner lieu à autoriser les préventions. Le Gouvernement en hâteroit la multiplication, s'il jugeoit à propos de faire les premieres avances, & confier à crédit certaine quantité de ces animaux à des gens solvables, pour un an, ce qui est un temps sussissant pour dissiper toutes leurs craintes, & les convaincre des avantages. On pourroit aussi engager des gentilshommes & autres personnes de marque, à donner ces taureaux à leurs plus belles vaches. De génération en génération les métives deviendroient semblables aux vraies slandrines, en ne leur laissant que des taureaux francs. Les gardiens de ces taureaux pourroient même jouir de quelques privileges, comme on en a accordé pour de beaux étalons. Un taureau slandria ne peut servir que depuis deux ans jusqu'à quatre : après ce temps il devient trop surieux.

Dans l'isse d'Alderney, appartenante aux Anglois, & voisine de Jersey, il y a des vaches qui ont les cornes courtes comme celles des vaches de Hollande & de Flandre. Elles sont également de grande taille, & donnent quantité de lait. Mais elles ont l'avantage d'être plus robustes, & moins susceptibles de froidure & d'autres accidens. Il leur saut d'excellens pâturages.

Les chevres de grande espece pourront se multiplier de la même ma-

niere dans les pays trop maigres pour nourrir les vaches.

L'essentiel sera de bien élever les veaux, agneaux, & chevreaux, qui proviendront de la grande espece. Ceux qui naîtront deux à deux en hyver pourroient languir, périr même, par la disette du lait; attendu le peu d'herbe & de sourrage ordinaire. Pour procurer aux meres presque autant de lait que si elles étoient en été dans les pâtures, on peut leur donner de grosses raves, ou des gross navets, selon la qualité du terrein, coupées en morceaux, à demi-cuites dans de l'eau; on en donnera la valeur d'un picotin, le soir, pour chaque brebis qui allaite, & à proportion aux vaches. La même quantité des jeunes pousses de jonc pilées, produit un semblable effet.

On peut couper les racines promptement, au moyen d'une longue lame attachée d'un bout sur un billot avec une espece d'anneau, qui sert comme de charniere pour en faciliter le mouvement, ainsi que l'on en voit dans des boutiques de Boulangers & ailleurs, où l'on distribue quantité de pain par morceaux.

Dans le voisinage des grandes villes, où le lait, le beurre & le fromage se vendent bien, le produit de ces denrées détermine à sevrer les petits, pour profiter du lait des meres. L'abondance sera que, sans préjudicier à ces

jeunes animaux, on pourra les nourrir alors de lait mélé avec de l'eau & du grain presque cuit, & vendre le reste du laitage qui sera encore en plus grande quantité que le total de ce qu'en donneroient nos vaches ordinaires. On pourroit même laisser tetter ces petits durant quelques mois, un certain temps, chaque jour : ce qui leur seroit beaucoup de bien. L'expérience démontre que plus un animal tette, plus il devient vigoureux. Du moins sera-t-il à propos d'en laisser toujours tetter pendant un an quelques-uns des plus beaux; asin de perpétuer la race des especes grandes & vigoureuses : ne leur donnât-on à tetter qu'une vache commune. On trouveroit même, auprès des grandes villes, un prosit réel à envoyer tous les jeunes animaux tetter dans des campagnes éloignées, pour vendre tout le lait que donneroit le gros bétail.

Enfin, on doit considérer que les établissemens de vignes, de mûriers, de grandes toileries, de haras, &c. ont été beaucoup plus difficiles, plus longs & plus dispendieux, que ceux qui sont proposés dans cet article. Ici il y aura un gain journalier & continuel depuis le premier instant de l'en-

treprise.

Le bétail est sujet à un très-grand nombre de maladies, dont nous traiterons à leurs articles; nous nous contenterons d'indiquer ici quelques re-

medes pour l'en préserver des principales.

Préservatifs à employer dans les temps de contagion. 10. Il saut que les animaux respirent un air sain. 20. Il saut visiter les bestiaux deux ou trois sois par jour; tenir leurs étables bien nettes, & les parsumer (pendant qu'ils sont dehors) avec de l'encens, la graine ou le bois de genievre, la poudre à canon, le source, la poix, & autres drogues semblables, qu'on metara sur un réchaud plein de seu, que l'on passera plusieurs sois le jour par tous les endroits des étables: ayant soin de tenir alors les portes & senétres bien sermées, & ne les ouvrir que quelque temps avant que les bêtes y entrent, asin de laisser un peu dissiper l'odeur, qui pourroit les entêter, ou les essaucher. Il seroit bon aussi d'allumer des seux autour des étables, pour purisier l'air extérieur. Si l'on n'avoit pas les drogues dont je viens de parler, on peut à leur place faire des sumigations avec de vieux souliers, ou de vieux linges, qu'on sera brûler en divers endroits de l'étable.

3°. Il faut bien nettoyer l'auge & le ratelier; les laver avec du vinaigre, ou du vin, dans lesquels on aura fait bouillir l'espace d'une heure, ou environ, du bois de genievre, de la rhue, de la menthe, du thim, & autres herbes aromatiques : ou les frotter avec de l'ail, de l'oignon,

ou de l'assa-fætida.

4°. Quand les bestiaux seront revenus des champs, il saut les laver & bien frotter avec une éponge, ou un gros linge, qu'on trempera dans une lessive de vin & de vinaigre, où l'on aura fait bouillir des herbes aromatiques. On pourra se servir aussi d'un bouchon de paille trempé dans une lessive de cendres de sarment, dans laquelle on aura sait bouillir les her-

bes ci-dessus, y ajoutant encore la lavande & le romarin. On ne laissera

sortir ensuite les animaux que lorsqu'ils seront secs.

5°. On doit sur-tout ne pas les envoyer paître avec les bestiaux attaqués de la contagion, & les éloigner des lieux où elle regne. Des expériences bien exactes prouvent que la derniere maladie qui a détruit tant de bestiaux en Europe, n'attaquoit point ceux à qui on ne laissoit aucune communication avec les bêtes malades.

6°. Si quelque bête du même troupeau meurt de la contagion, il faut la retirer promptement de l'étable, en ôter toute la litiere, ou plutôt la faire brûler, pour empêcher que le venin ne se communique dans

l'étable.

Il faut donc séparer avec le plus grand soin les bêtes saines de celles qui ne le sont pas, & même de celles en qui l'on soupconne la moindre indisposition. Il faut les exclure des paturages & des abreuvoirs communs. Il faut se désaire de tout ce qui a servi aux malades, creches, auges, baquet, à moins que le tout n'ait été lavé ou avec de l'eau de chaux, ou avec le vinaigre & ensuite parsumé. Les domestiques même ne doivent pas, après avoir pris soin des malades, approcher de celles qui sont saines avant de s'être lavés & avoir changé d'habit, si les habits du moins sont de laine.

7°. Dans la sécheresse & les grandes chaleurs, il faut avoir soin d'abreuver souvent les bestiaux, c'est-à-dire, bœus, vaches, chevaux, mulets, &c.; évitant de les faire boire dans les eaux croupissantes, & dans celles où l'on a mis rouir le chanvre. Les eaux marécageuses sont pareillement nuisibles lorsqu'elles sont trop basses. Il faut s'abstenir aussi de les envoyer pastre pendant la nuit, ne les point faire sortir trop matin de l'étable, mais après que le soleil sera levé & qu'il aura purissé l'air par la

chaleur de ses rayons.

go. Comme presque toutes les maladies des bestiaux sont causées par un sang qui dans le commencement est coagulé par les acides, & faisant ensuite essort par de fréquentes raréfactions, produit au dehors tous les accidens dont nous avons parlé; il est à propos de les saigner dès qu'on s'apperçoit de quelque danger. It saut les saigner au cou, & tirer environ une pinte & demie de sang des bœus, & une aux vaches. Pour ce qui est des genisses, on ne doit leur en tirer que la moitié, & aux veaux à proportion. Le lendemain, il saut les purger avec une once d'assa-setida, autant de crocus metallorum, trois gros de salpêtre, & pareille quantité de sleur de sousre, dans l'avoine & le son qu'on leur donnera; ou dans du vin, avec la corne. On diminuera la dose à proportion, selon les dissérentes especes, l'age & la sorce des animaux. On peut substituer à ces drogues la poudre de racine de coulevrée; la dose est de deux onces, insusées pendant douze heures dans une chopine de vin. On peut aussi faire insuser dans un demi-setier de vin chaud, une once & demie de seuilles & tiges

de

de gratiole, ou herbe à pauvre homme. Il faut réitérer ces purgations deux fois, de trois jours l'un; & ne pas laisser sortir les animaux le jour

qu'on les aura purgés.

9°. La thériaque & l'orviétan sont d'excellens préservatifs: on en délaie dans le vin une once & demie pour un cheval, ou pour un bœuf; une once pour une vache, demi-once pour une genisse; à proportion pour les autres animaux.

tinge avec du sel, de l'ail à moitié, du vif argent, & de l'assa-fætida, & pendu au cou, est un excellent préservatif. Quand on s'en est servi quelque-temps, il faut jetter le tout dans le seu.

feuilles de mercuriale, buglose, bourrache, chicorée sauvage, cresson,

scordium, berle, &c.

12°. On mettra tremper une ou deux livres d'antimoine cru, dans leur boisson, que l'on fera bouillir environ un quart-d'heure avant de le leur donner. Le même antimoine peut servir pendant tout le temps de la contagion, en le faisant bouillir avec de nouvelle eau.

13°. Les eaux minérales ferrugineuses sont très-bonnes pour préserver les bestiaux. Il faut puiser l'eau qu'on veut qu'ils boivent, & ne pas les y laisser entrer, ils la troubleroient : on peut leur en faire prendre pendant dix ou douze jours consécutifs; & chaque fois ne leur donner à manger

que deux heures après.

14°. Un Gentilhomme de la province d'York faisoit d'abord saigner ses bestiaux, seur donnoit ensuite deux ou trois purgatifs rafraîchissans, puis les faisoit inoculer: c'est-à-dire qu'ayant incisé le fanon, on y mettoit des étoupes trempées dans l'humeur qui couloit des yeux & des naseaux des autres bêtes déjà attaquées de la contagion. Ces étoupes y demeuroient deux ou trois jours. Lorsque le mal se déclaroit par ses symptômes, on mettoit les bêtes dans un pré, où elles demeuroient jusqu'à la fin de la crise. Durant ce traitement on seur donnoit du son détrempé, ou un tripotage chaud. Il est à remarquer que les pâturages d'Angleterre sont communément sort gras, & souvent accompagnés d'eaux minérales. On ne donne à l'animal aucune nourriture seche. Les vaisseaux de l'animal étant désemplis & la masse des humeurs diminuée, la maladie devient bénigne, & l'animal se tire aisément d'assaire.

15°. Il faut suspendre dans les étables ou bergeries un sac dans lequel il y ait du sel. Quand les bêtes y auront goûté, elles ne manqueront pas d'aller le lécher toutes les unes après les autres en entrant; leur instinct leur en marquant l'utilité. Il n'en faudra pas plus de sept ou huit livres par an : ce qui n'est pas une grande dépense, même dans le pays où le sel est le plus cher; d'ailleurs l'on perdra bien davantage si la mortalité se met

dans le troupeau.

Tome VIII.

Dans l'Histoire de la Louisiane Mr. le Page insiste sur le goût décidé

du pied fourehu, pour le salpêtre.

16°. C'est un souverain remede pour prévenir les maladies, que de purger toutes sortes d'animaux, une sois l'an, avec les remedes passoraux; savoir au mois de Mars en pays chaud, & en Avril dans les pays froids; choisissant pour cela un temps savorable. Il faut en même-temps leur frotter la langue avec du sel, du vinaigre, & de l'ail.

Pour les garantir des maladies qui se communiquent, il faut les purger ainst tous; & parfumer les écuries & les étables, comme il a été dit n. 2.

On doit se servir de la corne, afin de leur donner les remedes commo-

dément, & sans danger de les renverser.

17°. On peut leur faire prendre, de deux jours l'un, pendant quelques jours, trois ou quatre gousses d'ail écrasées, une once de racine de gentiane en poudre ou de crocus metallorum, deux cuillerées de sel, avec une poignée de grains de genievre, & quelques grappes de verjus ou de raisin, dans l'avoine & le son.

18°. On prendra garde que les bestiaux ne se léchent les uns les autres. 19°. Les cadavres des bêtes mortes seront enterrés prosondément, sur-

tout dans les pays chauds & humides.

20°. S'il paroissoit que les mauvaises eaux sussent la cause de l'épidémie, il faut empêcher les bestiaux d'en boire, ou s'il n'y en avoit point d'autre, il est essentiel de la bien battre avant de leur en laisser boire.

21°. Si la contagion vient de la mauvaise qualité des alimens, il faut

bannir des pâturages les plantes nuisibles.

22°. Si la contagion vient de l'air, il faut mettre en usage les parfums, les fumigations, les seux allumés, la poudre à canon brulée, le soufre en-

flammé, le vinaigre bouilli. Voyez ci-deflus, nº. 2.

Remedes curarifs généraux. Comme les maladies des bêtes commencent ordinairement par le dégoût, il faut avoir un soin extrême de leur nettoyer, laver, & gargariser le dedans de la gueule: ce qui se pratique de cette maniere: prenez deux bonnes pincées de poivre, avec demi-poignée de sel; mêlez-les avac quelques têtes d'ail mondées & pilées, jettez le tout dans une chopine de bon vinaigre. Ayez ensuite un bâton que vous entortillerez d'un linge blanc de lessive, puis le trempant dans la siqueur, frottez-en bien la langue, le palais & toute la bouche de l'animal malade, tâchant de lui en faire avaler quelques gouttes. Vous réitérerez ce remede jusqu'à ce que l'appétit lui soit revenu. Au lieu de poivre, vous pouvez vous servir de la roquette, du curage, ou du jus d'oignon & de porreau.

Si le dégoût continue, il faudra faigner & purger l'animal de la maniere qui est prescrite ci-dessus, ou lui faire prendre un verre de vin, où l'on aura fait insuser de l'antimoine. Il est à propos de lui faire prendre cette liqueur le matin : mais si le mal pressoit, il peut la prendre à toute heure. Au reste, il faut observer de ne le laisser manger que trois ou quatre heures après, & le laisser reposer pendant tout ce temps-là. On peut lui donner aussi une once de sousre jaune & non verdâtre avec demionce de sel, dans du son, ou dans du vin; & continuer ce remede pen-

dant cinq ou fix jours.

Si la maladie est contagieuse, & entiérement déclarée, prenez une poignée de graine de genievre, & autant de racine d'angélique : après les avoir fait sécher, pulvérisez-les, joignez-y une poignée de feuilles de rhue toutes vertes, deux têtes d'ail, & une quantité suffisante de bon miel; battez le tout ensemble, & donnez-en gros comme une noix à un bœuf, ou à un cheval, le tiers moins à une vache, & à proportion aux moindres animaux.

Nous n'entrerons point dans le détail des autres remedes généraux ou particuliers. Cet objet regarde l'Art vétérinaire, & s'éloigne trop du but de cet ouvrage.

### BETHUNES (le Comte de), habile Négociateur François.

E Comte de Bethunes étoit bien aussi illustre par ses belles qualités que par sa naissance, qui est sans doute une des premieres & des plus anciennes des Pays-Bas. Le Due de Sully, son frere, qui étoit un des plus confidens Ministres du Roi Heari IV, le fit entrer dans les affaires; mais dès son premier emploi, il sit connoître qu'il en étoit très-capable. Il fit honneur au Roi son Maître, dans l'Ambassade de Rome, où il s'acquitta si bien de ce qu'on s'étoit promis, qu'il ne fut presque point sans emploi depuis ce temps-là. Le Duc, son frere, n'en avoit plus, lors qu'après la mort de Henri, on envoya le Comte à Milan, & à Turin, pour travailler à l'accommodement des différens, que le Duc de Savoie & le Gouverneur de Milan avoient pour les affaires du Mont-Ferrat. En l'an 1620, il fut envoyé avec le Duc d'Angoulême & avec le Sr. Dépréaux, en Allemagne, à l'occasion des mouvemens de Boheme. Il étoit l'ame de cette Ambassade, & il y auroit rendu de grands services à la France. si le Duc de Luines, qui disposoit absolument de toutes les affaires, les est fait rouler sur les anciennes maximes de cette Couronne. Il n'avoit pas tant d'extérieur, mais bien autant d'esprit & d'adresse, que le Duc, fon frere, & peut être mis au nombre des plus grands hommes, & des meilleurs Négociateurs de son temps. Le Comte, son fils, avoit autant de mérite qu'aucun Seigneur du Royaume, mais trop d'honneur pour pouvoir se résoudre à dépendre des Ministres, qui ne vouloient point d'amis ni de serviteurs, mais des esclaves. Il ne voulut jamais d'emploi, quoi-B b 2

qu'il en fût très-capable. Ainfi la hauteur & la dureté de l'Homme-d'État privent souvent la nation des services que pourroient lui rendre les sujets les plus dignes, & les plus capables de la servir utilement.

### BEVERNING, (Jerôme) habile Négociateur Hollandois.

ÉROME BEVERNING fut sans contredit un des premiers hommes des Provinces - Unies pour la négociation. La ville de Gouda, qui d'ailleurs ne manquoit pas de grands sujets, le députa plus d'une fois aux assemblées des Etats de la Province de Hollande, & aux Colleges de la généralité, & il y répondit toujours parsaitement bien à ce qu'on pouvoit fe promettre de son habileté. Ce fut lui qui en l'an 1654 fit avec Olivier Cromwel le traité, qui donna la paix aux Provinces-Unies, mais qui faillit à les jetter dans une guerre civile, à cause des intérêts du Prince d'Orange, que quelques-uns trouvoient n'y avoir pas été affez ménagés. La Hollande en son particulier sut tellement satisfaite du service que Beverning lui rendit en cette rencontre, qu'elle lui fit donner la charge de Trésorier-général, c'est-à-dire, de premier Ministre des Provinces-Unies. Il n'y avoit point d'affaire si difficile qu'il ne démélat lorsqu'il vouloit s'en donner la peine. Si on en veut des preuves, il ne faut que lire le traité, qu'il fit conclure à Cleves avec l'Evêque de Munster en l'an 1666, & il ne négocia pas moins heureusement à Madrid, touchant les importans intérêts des Provinces de Flandres, S'il ne réuffit pas à Cologne, il faut s'en prendre à la mauvaise disposition des esprits, & à la méchante conjoncture des affaires, plutôt qu'à sa maniere d'agir, qui s'est toujours soutenue avec la même force : aussi lui confia-t-on toute la négociation de Nimegue, & c'est lui que les Etats choisirent, pour l'aller achever avec le Roi Très-Chrétien auprès de Gand. Il se dégoûta ensuite des emplois, de forte qu'au-lieu que les autres les cherchent, il les fuyoir, aimant mieux jouir tranquillement d'un repos honnête dans la solitude, que de se nourrir de soins & de chagrins dans le tracas des affaires, qui bien souvent lui étoient aussi incommodes qu'à ceux qui négocioient avec lui. Pour faire en un mot le caractere de Beverning, on peut dire qu'il eut eu toutes les qualités d'un négociateur accompli, sans une sorte d'inégalité, qui se rencontroit en son humeur.

BEY OU BEG, Gouverneur d'un pays ou d'une ville chez les Turcs.

ES Turcs écrivent Begh ou Bek, mais ils prononcent Bey, qui signisse proprement seigneur, & s'applique en particulier suivant l'usage à un seigneur d'un étendard, qu'ils appellent dans la même langue Sangiakbeg ou Bey: sangiasek, qui chez eux signisse étendard ou banniere, marque de celui qui commande en quelque partie considérable d'une Province, & qui a un grand nombre de spahis ou de cavalerie sous ses ordres.

Chaque Province de Turquie est divisée en sept sangiackis ou bannieres, dont chacune qualifie un Bey, & tous ces Beys sont commandés par le Gouverneur de la Province, que l'on appelle aussi Beghiler, Beghi ou Beyler-bey, c'est-à-dire, seigneur des seigneurs ou Beys de la Province. Ces Beys ont beaucoup de rapports aux bannerets que l'on avoit autresois en Angleterre: le Bey de Tunis en est le Prince ou le Roi; & ce titre équivaut à ce que l'on appelle à Alger le Dey.

Dans le Royaume d'Alger, chaque Province est gouvernée par un Bey ou Vice-Roi, que le Souverain établit & dépose à son gré; mais dont l'autorité dans son département est despotique, & qui dans la saison de recueillir le tribut des Arabes, est assisté d'un corps de troupes qui lui est

envoyé d'Alger.

BEZIERS, Ville de France dans le Bas-Languedoc, Généralité de Montpellier, avec un Evéché Suffragant de Narbonne, un Présidial, une Viguerie & le titre de Vicomté.

Réunion de la Visomté de Beziers à la Couronne de France.

LORSQUE les Ducs de Septimanie profiterent de la foiblesse de la race Carlienne pour se rendre propriétaires de leurs Gouvernemens, ils permirent la même chose aux Gouverneurs qu'ils avoient établis dans différentes villes; à condition néanmoins qu'ils releveroient toujours d'eux.

On trouve un Bernard, Comte de Carcassonne dès l'an 871, mais il paroît que ce sut Arnaud, qui vivoit vers l'an 970, qui en sut le premier propriétaire; il étoit aussi Comte de Razès, lieu détruit à présent.

Hermengarde qui en descendoit, à ce qu'on croit, porta en 1060 ce

Comté à Bernard Raimond Trincavel, Vicomte de Beziers.

Dès le dixieme siecle, on voit des Comtes ou Vicomtes de Nismes;

sur la fin du onzieme, une Cecile, Vicomtesse de Nismes, épouse Halton, fils de Bernard Raimond Trincavel.

Quant au Comté de Beziers, il y avoit un Guillaume qui en étoit le

Vicomte sur la fin du regne de Lothaire.

Bernard Raimond Trincavel réunit, comme nous venons de voir, le

Comté de Carcassonne, & son fils Halton, le Comté de Nismes.

Les Comtes de Beziers furent aussi les maîtres d'Alby & d'Agde, qui avoient de même leurs Comtes particuliers; mais on ne peut bien marquer le temps de cette possession.

Raimond Trincavel, fils d'Halton, hérita de Beziers, d'Agde, d'Alby & de Carcassonne. Bernard Halton, son frere, sut Vicomte de Nismes.

Il paroît que le Comte de Nismes eut de la peine à se soutenir, puisque ses Vicomtes se donnerent tantôt aux Comtes de Provence, & tantôt aux Rois d'Arragon, pour obtenir leur protection contre le Comte de Toulouse, & que Nismes dépendoit absolument des Comtes de Toulouse, vers l'an 1180.

Enfin un Bernard, issu du même Halton, céda en 1214 ses droits à Si-

mon de Montfort.

D'un autre côté, Raimond Roger, Comte de Beziers, Carcassonne, &c. ayant suivi les sentimens de son oncle Raimond, Comte de Toulouse, la croisade qui étoit destinée contre Raimond, tourna contre Raimond Roger. Les croisés prirent Carcassonne & Beziers en 1209, & donnerent la confiscation de tous les biens de Raimond Roger, à Simon de Montsort.

Amaulry, fils de Simon de Montfort, & le fils de Raimond Roger céderent leurs droits à Louis VIII & à S. Louis, & les Comtes de Beziers, d'Agde, de Carcassonne, d'Alby & de Nismes surent entiérement

réunis à la Couronne de France, en 1247.

# BI.

## BIAS, Philosophe de l'antiquité.

E Philosophe, célebre par son désintéressement & par la pureté de ses mœurs, naquit à Priene dans la Carie; on lui assigna le premier rang parmi les Sages, & l'usage qu'il fit de sa fortune le rendit véritablement digne de cet honneur. Il refusoit tout à ses sens, & possédant des biens confidérables, il les fit servir à racheter des filles de la captivité. Sa ville étant prête de tomber au pouvoir de l'ennemi, chacun s'empressoit de soustraire ce qu'il avoit de plus précieux à l'avidité du soldat. Bias, indifférent sur les événemens, fortit de Priene sans rien emporter : quelqu'un lui dit : Pourquoi n'enlevez-vous pas vos plus précieux effets? C'est ce que je fais, répondit le Philosophe, j'emporte tout avec moi; on prétend que Stilpon le Philosophe fit la même réponse à Démétrius Poliorcete. Il étoit fécond en reparties qui ont été confacrées comme des apophthegmes. S'étant embarqué avec des scélérats, il les entendit au milieu de la tempête adresser leurs prieres aux Dieux. Taisez-vous, leur dit-il, de peur de leur laisser appercevoir que vous êtes sur ce vaisseau. Il pensoit comme Platon que la priere de l'impie ne faisoit qu'aigrir la colere des Dieux. Sa probitéavoit inspiré tant de consiance, que ses concitoyens remettoient à sa décision tous leurs dissérens. J'aime mieux, disoit-il, être choisi pour arbitre par mes ennemis que par mes amis, parce que dans le premier cas, je m'en fais des amis, & dans le second, des ennemis.

On a fouvent cité avec éloge une de ses maximes, qui paroît plutôt digne de censure; il avoit coutume de dire, que puisque les hommes étoient méchans, il falloit les aimer comme si on devoit un jour les hair, principe qui détruit l'amitie puisqu'il en bannit la consiance. Voici ses autres

maximes qui nous été conservées.

Rapportez à Dieu toutes vos actions....

Le comble de l'infortune est de ne pouvoir supporter l'adversité.....

La plus dangereuse maladie de l'ame est d'ambitionner ce qu'on ne peut obtenir, & d'être insensible aux maux de ses semblables.....

Un caractere vil & abject se maniseste dans les louanges qu'il prostitue

au vice en faveur.

Bias parvint jusqu'à une extrême vieillesse sans que l'àge assoiblit l'activité de son zele pour ses concitoyens; ce sut en plaidant une cause qu'il tomba dans une désaillance qu'on ne crut pas devoir être suivie d'un éternel sommeil; il s'appuya sur son petit-sils, & rendit le dernier soupir. Ses concitoyens qui l'avoient admiré pendant sa vie, lui consacrerent un temple après sa mort.

### BIBLIOTHEQUE, f. f.

'USAGE des Bibliotheques publiques est un grand moyen d'instruction. On ne sauroit trop les multiplier, pour les progrès de la raison, & la perfection de la législation. Plus les hommes seront éclairés, plus ils connottront leurs véritables intérêts, plus les peuples seront sagement gouvernés, plus les Rois & leurs Sujets seront heureux.

L'exemple de tous les peuples policés prouve l'utilité & la nécessité de ces dépôts publics de science, où chaque particulier ait la commodité de puiser les connoissances qui lui sont nécessaires : l'on y rassemble la sagesse le savoir de tous les ages pour l'instruction du siecle présent.

Une Bibliotheque est un lieu destiné pour y mettre des livres, un lieu plus ou moins vaste, avec des tablettes ou armoires où les livres sont

rangés sous différentes classes.

Outre ce premier sens littéral, on donne aussi le nom de Bibliotheque à la collection même des livres. Quelques Auteurs ont donné, par extension, & par métaphore, le nom de Bibliotheque à certains recueils qu'ils ont saits, ou à certaines compilations d'ouvrages. Telles sont la Bibliotheque rabbinique, la Bibliotheque des Auteurs ecclésiastiques, Bibliotheca Patrum; Bibliotheque de l'Homme d'Etat & du Citoyen, titre que nous avons donné à ce Dictionnaire des Sciences morale, politique, économique & diplomatique, & dont nous tâchons de remplir toute l'étendue.

C'est en ce dernier sens que les Auteurs ecclésiastiques ont donné par excellence le nom de Bibliotheque au recueil des livres inspirés, que nous appellons encore aujourd'hui la Bible, c'est-à-dire, le livre par excellence. En esset, selon le sentiment des critiques les plus judicieux, il n'y avoit point de livres avant le temps de Moyse, & les Hébreux ne purent avoir de Bibliotheque qu'après sa mort: pour lors ses écrits surent recueillis avec beaucoup d'attention. Par la suite on y ajouta plusieurs autres ouvrages.

On peut distinguer les livres des Hébreux, en livres facrés & livres profanes: le seul objet des premiers étoit la religion; les derniers traitoient de la philosophie naturelle, & des connoissances philosophiques &

politiques.

Les livres facrés étoient conservés ou dans des endroits publics, ou dans des lieux particuliers: par endroits publics, il faut entendre toutes les synagogues, & principalement le temple de Jérusalem, où l'on gardoit avec un respect infini les tables de pierre sur lesquelles Dieu avoit écrit ses dix commandemens, & qu'il ordonna à Moyse de déposer dans l'arche d'alliance.

Outre les tables de la loi, les livres de Moyse & ceux des Prophetes furent conservés dans la partie la plus secrete du sanctuaire, où il n'étoit permis

permis à personne de les lire ni d'y toucher; le Grand-Prêtre seul avoit droit d'entrer dans ce lieu sacré, & cela seulement une sois par an : ainsi ces livres sacrés surent à l'abri des corruptions des interprétations, aussi étoient-ils dans la suite la pierre de touche de tous les autres, comme Moyse le prédit au 32. Chap. du Deuteronome, où il ordonna aux Lévi-

tes de placer ses livres au-dedans de l'arche.

Quelques Auteurs croient que Moyse étant prêt à mourir, ordonna qu'on sit douze copies de la loi, qu'il distribua aux douze tribus: mais Maimonides assure qu'il en sit saire treize copies, c'est-à-dire, douze pour les douze tribus, & une pour les Lévites, & qu'il leur dit à tous, en les seur donnant, recevez le livre de la loi que Dieu lui-même nous a donné. Les interpretes ne sont pas d'accord si ce volume sacré sut déposé dans l'arche avec les tables de pierre, ou bien dans un petit cabinet séparé.

Quoiqu'il en foit, Josué écrivit un livre qu'il ajouta ensuite à ceux de Moyse. Josué, XIV. Tous les Prophetes firent aussi des copies de leurs sermons & de leurs exhortations, comme on peut le voir au Chap. XV. de Jérémie, & dans plusieurs autres endroits de l'Ecriture : ces sermons & ces exhortations surent conservés dans le temple pour l'instruction de la

postérité.

Tous ces ouvrages composent une Bibliotheque plus estimable par sa

valeur intrinseque, que par le nombre des volumes.

Voilà tout ce qu'on sait de la Bibliotheque sacrée qu'on gardoit dans le temple : mais il saut remarquer qu'après le retour des Juiss de la captivité de Babylone, Néhémie rassembla les livres de Moyse, & ceux des Rois & des Prophetes, dont il sorma une Bibliotheque; il sut aidé dans cette entreprise par Esdras, qui, au sentiment de quelques-uns, rétablit le Pentateuque, & toutes les anciennes Ecritures saintes qui avoient été dispersées lorsque les Babyloniens prirent Jérusalem, & brûlerent le temple avec la Bibliotheque qui y étoit rensermée: mais c'est sur quoi les savans ne sont

pas d'accord. En effet, c'est un point très-difficile à décider.

Quelques Auteurs prétendent que cette Bibliotheque fut de nouveau rétablie par Judas Machabée, parce que la plus grande partie en avoit été brûlée par Antiochus, comme on lit Chap. I. du premier livre des Machabées. Quand même on conviendroit qu'elle eût subsisté jusqu'à la destruction du second temple, on ne sauroit cependant déterminer le lieu où elle étoit déposée: mais il est probable qu'elle eut le même sort que la ville. Car quoique Rabbi Benjamin affirme que le tombeau du Prophete Ezéchiel avec la Bibliotheque du premier & du second temple, se voyoient encore de son temps dans un lieu situé sur les bords de l'Euphrate; cependant Manassés de Groningue, & plusieurs autres personnes, dont on ne sauroit révoquer en doute le témoignage, & qui ont sait exprès le voyage de Mésopotamie, assurent qu'il ne reste aucun vestige de ce que Tome VIII.

prétend avoir vu Rabbi Benjamin, & que dans tout le pays il n'y a ni

tombeau ni Bibliotheque hébraïque.

Outre la grande Bibliotheque, qui étoit confervée religieusement dans le temple, il y en avoit encore une dans chaque synagogue. Ades des Apôtres XV. Luc. IV. 16. 17. Les Auteurs conviennent presqu'unanimement que l'Académie de Jérusalem étoit composée de quatre cents soixante synagogues ou colleges, dont chacune avoit sa Bibliotheque, où l'on alloit publiquement lire les Ecritures saintes.

Après ces Bibliotheques publiques qui étoient dans le temple & dans les synagogues, il y avoit encore des Bibliotheques sacrées particulieres. Chaque Juif en avoit une, puisqu'ils étoient tous obligés d'avoir les livres qui regardoient leur religion, & même de transcrire chacun de sa propre

main une copie de la loi.

On voyoit encore des Bibliotheques dans les célébres Universités, ou écoles des Juiss. Ils avoient aussi plusieurs villes fameuses par les sciences qu'on y cultivoit, entr'autres celle que l'on nomme la ville des Lettres, & qu'on croit avoir été Cariatsepher, située sur les confins de la tribu de Juda. Dans la suite celle de Tibériade ne sut pas moins fameuse par son école: & il est probable que ces sortes d'Académies n'étoient point dépourvues de Bibliotheques.

Depuis l'entiere dispersion des Juiss à la ruine de Jérusalem & du temple par Tite, leurs Docteurs particuliers ou Rabbins ont écrit prodigieusement, & comme l'on sait, un amas de rêveries & de contes ridicules : mais dans les pays où ils sont tolérés & où ils ont des synagogues, on ne voit point dans ces lieux d'assemblées, d'autres livres que ceux de la loi : le talmud & les paraphrases, non plus que les recueils de traditions rabbi-

niques, ne forment point de corps de Bibliotheque.

Les Chaldeens & les Egyptiens étant les plus proches voisins de la Judée, furent probablement les premiers que les Juiss instruisirent de leurs

Sciences; à ceux-là, nous joindrons les Phéniciens & les Arabes.

Il est certain que les sciences furent portées à une grande persection par toutes ces nations, & sur-tout par les Egyptiens, que quelques Auteurs regardent comme la nation la plus savante du monde, tant dans la théologie payenne que dans la physique.

Il est donc probable que leur grand amour pour les lettres avoit pro-

duit de savans ouvrages & de nombreuses collections de livres.

Les Auteurs ne parlent point des Bibliotheques de la Chaldée; tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'il y avoit dans ce pays des Savans en plusieurs genres, & sur-tout dans l'astronomie, comme il paroît par une suite d'observations de 1900 ans que Calisthenes envoya à Aristote après la prise de Babylone par Alexandre.

Eusebe, de Præp. Evangel. dit que les Phéniciens étoient très-curieux dans leurs collections de livres, mais que les Bibliotheques les plus nom-

breuses de les mieux choisies étoient celles des Egyptiens, qui surpassoient toutes les autres nations en Bibliotheques aussi bien qu'en savoir.

Selon Diodore de Sicile, le premier qui fonda une Bibliotheque, fut Osymandias, successeur de Prothée & contemporain de Priam, Roi de Troie. Pierius dit que ce Prince aimoit tant l'étude, qu'il fit construire une Bibliotheque magnifique, ornée des statues de tous les Dieux de l'Egypte, & sur le frontispice de laquelle il sit écrire ces mots, le trésor des remedes de l'ame; mais ni Diodore de Sicile ni les autres historiens ne disent rien du nombre de volumes qu'elle contenoit; autant qu'on en peut juger, elle ne devoit pas être fort nombreuse, vu le peu de livres qui exissoient alors, & qui étoient tous écrits par les Prêtres; car pour ceux de leurs deux Mercures qu'on regardoit comme des ouvrages divins, on ne les connoît que de nom, & ceux de Manethon font bien postérieurs au temps dont nous parlons. Il y avoit une très-belle Bibliotheque à Memphis, aujourd'hui le grand Caire, qui étoit déposée dans le temple de Vulcain : c'est dans cette Bibliotheque que Naucrates accuse Homere d'avoir volé l'Iliade & l'Odyssée, & de les avoir ensuite données comme les propres productions.

Mais la plus grande & la plus magnifique Bibliotheque de l'Egypte, & peut-être du monde entier, étoit celle des Ptolomées à Alexandrie; elle fut commencée par Ptolomée Soter, & composée par les soins de Démétrius de Phalere, qui fit rechercher à grands frais des livres chez toutes les nations, & en forma, selon St. Epiphane, une collection de 54,800 volumes. Josephe dit qu'il y en avoit 200 mille, & que Démétrius espéroit d'en avoir dans peu 500 mille; cependant Eusebe assure qu'à la mort de Philadelphe, successeur de Soter, cette Bibliotheque n'étoit composée que de cent mille volumes. Il est vrai que sous ses successeurs elle s'augmenta par degrés, & qu'ensin, on y compta jusqu'à 700,000 volumes : mais par le terme de volumes, il faut entendre des rouleaux beaucoup

moins chargés que ne sont nos volumes.

Il acheta de Nelée, à des prix exorbitans, une partie des ouvrages d'Aristote, & un grand nombre d'autres volumes qu'il sit chercher à Rome

& à Athenes, en Perse & en Ethiopie.

Un des plus précieux morceaux de la Bibliotheque, étoit l'Ecriture fainte, qu'il fit déposer dans le principal appartement, après l'avoir fait traduire en Grec par les soixante douze interpretes, que le Grand-Prêtre Eléazar avoit envoyés pour cet effet à Ptolomée, qui les avoit fait demander par Arissée, homme très-savant & capitaine de ses gardes. Voyez SEPTANTE.

Un de ses successeurs, nommé Ptolomée Phiscon, Prince d'ailleurs cruel, ne témoigna pas moins de passion pour enrichir la Bibliotheque d'Alexandrie. On raconte de lui, que dans un temps de famine, il resusa aux Athéniens les bleds qu'ils avoient coutume de tirer de l'Egypte, à moins qu'ils ne lui remissent les originaux des tragédies d'Eschyle, de Sophocle, &

d'Euripide, & qu'il les garda en leur en renvoyant seulement des copies fideles. & leur abandonna quinze talens qu'il avoit consignés pour sureté

des originaux.

Tout le monde sair ce qui obligea Jules-César, assiégé dans un quartier d'Alexandrie, à faire mettre le seu à la flotte qui étoit dans le port: malheureusement le vent porta les flammes plus loin que César ne vouloit, & le
seu ayant pris aux maisons voisines du grand port, se communiqua de-là
au quartier de Bruchion, aux magasins de bled & à la Bibliotheque qui en
saisoient partie, & causa l'embrasement de cette sameuse Bibliotheque.

Quelques Auteurs croient qu'il n'y en eut que 400,000 volumes de brûlés, & que tant des autres livres qu'on put sauver de l'incendie que des débris de la Bibliotheque des Rois de Pergame, dont 200,000 volumes surent donnés à Cléopatre par Antoine, on forma la nouvelle Bibliotheque du Serapion, qui devint en peu de temps plus nombreuse. Mais après diverses révolutions des Empereurs Romains, pendant lesquelles la Bibliotheque sur tantôt pillée & tantôt rétablie, elle sur ensin détruite l'an 650 de Jesus-Christ, qu'Amry, Général des Sarrasins, sur un ordre du Calife Omar, commanda que les livres de la Bibliotheque d'Alexandrie sussent distribués dans les bains publics de cette ville, & ils servirent à les chausser pendant

six mois. Voyez ALEXANDRIE, Bibliotheque d'.

La Bibliotheque des Rois de Pergame dont nous venons de parler, fut fondée par Eumenes & Attalus. Animés par un esprit d'émulation, ces Princes firent tous leurs efforts pour égaler la grandeur & la magnificence des Rois d'Egypte, & fur-tout, en amassant un nombre prodigieux de livres, dont Pline dit que le nombre étoit de plus de deux cents mille. Volaterani dit qu'ils furent tous brûlés à la prise de Pergame; mais Pline, & plusieurs autres nous assurent que Marc-Antoine les donna à Cléopatre, ce qui ne s'accorde pourtant pas avec le témoignage de Strabon, qui dit que cette Bibliotheque étoit à Pergame de son temps, c'est-à-dire, sous le regne de Tibere. On pourroit concilier ces différens historiens, en remarquant qu'il est vrai que Marc-Antoine avoit fait transporter cette Bibliotheque de Pergame à Alexandrie, & qu'après la bataille d'Actium, Auguste, qui se plaisoit à défaire tout ce qu'Antoine avoit sait, la sit reporter à Pergame. Mais ceci ne doit être pris que fur le pied d'une conjecture, aussi bien que le sentiment de quelques Auteurs, qui prétendent qu'Alexandre -le-Grand en fonda une magnifique à Alexandrie, qui donna lieu par la suite à celle des Ptolomées.

Il y avoit une Bibliotheque considérable à Suze en Perse, où Métosthenes consulta les annales de cette Monarchie, pour écrire l'histoire qu'il nous a laissée. Diodore de Sicile parle de cette Bibliotheque: mais on croit communément qu'elle contenoit moins de livres de sciences, qu'une collection des loix, des chartres, & des ordonnances des Rois. C'étoit un

dépôt semblable aux Chambres des Comptes de France.

Nous ne favons rien de positif sur l'histoire de la Grece, avant les guerres de Thebes & de Troie. Il seroit donc inutile de chercher des livres en Grece avant ces époques.

Les Lacédémoniens n'avoient point de livres : ils exprimoient tout d'une façon si concise & en si peu de mots, que l'écriture leur paroissoit superflue, puisque la mémoire leur suffisoit pour se souvenir de tout ce qu'ils

avoient besoin de savoir.

Les Athéniens, au contraire, qui étoient grands parleurs, écrivirent beaucoup; & dès que les Sciences eurent commencé à fleurir à Athenes, la Grece fut bientôt enrichie d'un grand nombre d'ouvrages de toutes especes. Val. Maxime dit, que le tyran Pysistrate fut le premier de tous les Grecs qui s'avisa de faire le recueil des ouvrages des Savans; en quoi la politique n'eut peut-être pas peu de part; il vouloit, en fondant une Bibliotheque pour l'usage du public, gagner l'amitié de ceux que la perte de leur liberté faisoit gémir sous son usurpation. Cicéron dit, que c'est à Pysistrate que nous avons l'obligation d'avoir rassemblé en un seul volume les ouvrages d'Homere, qui se chantoient auparavant par toute la Greca par morceaux détachés & sans aucun ordre. Platon attribue cet honneur à Hipparque, sils de Pysistrate. D'autres prétendent que ce sur Solon; & d'autres rapportent cette précieuse collection à Lycurgue & à Zenodote d'Ephese.

Les Athéniens augmenterent considérablement cette Bibliotheque après la mort de Pysistrate, & en fonderent même d'autres; mais Xerxès, après s'être rendu maître d'Athenes, emporta tous leurs livres en Perse. Il est vrai que si on en veut croire Aulugelle, Seleucus Nicator les sit rapporter

en cette ville quelques siecles après.

Zuringer dit, qu'il y avoit alors une Bibliotheque magnifique dans l'isse de Cnidos, une des Cyclades: qu'elle fut brûlée par l'ordre d'Hippocrate le médecin; parce que les habitans refuserent de suivre sa doctrine. Ce fait au reste n'est pas trop avéré.

Cléarque, tyran d'Héraclée & disciple de Platon & d'Isocrate, sonda une Bibliotheque dans sa capitale; ce qui lui attira l'estime de tous ses

sujets, malgré toutes les cruautés qu'il exerça contr'eux.

Camérarius parle de la Bibliotheque d'Apamée comme d'une des plus célébres de l'antiquité. Angelus Rocha, dans son catalogue de la Bibliothe-

que du Vatican, dit qu'elle contenoit plus de 20,000 volumes.

Si les anciens Grecs n'avoient que peu de livres, les anciens Romains en avoient encore bien moins. Par la suite ils eurent, aussi bien que les Juifs, deux sortes de Bibliotheques, les unes publiques, les autres particulieres. Dans les premieres étoient les édits & les loix touchant la police & le gouvernement de l'Etat : les autres étoient celles que chaque particulier formoit dans sa maison, comme celle que Paul Emile apporta de Macédoine après la désaite de Persé.

Il y avoit aussi des Bibliotheques sacrées qui regardoient la religion des Romains, & qui dépendoient entiérement des pontifes & des augures.

Voilà à-peu-près ce que les Auteurs nous apprennent touchant les Bibliotheques publiques des Grecs & des Romains. A l'égard des Bibliotheques particulieres, il est certain qu'aucune nation n'a eu plus d'avantages ni plus d'occasions pour en avoir de très-considérables que les derniers, puisque les Romains étoient les maîtres de la plus grande partie du monde connu pour lors.

L'histoire nous apprend qu'à la prise de Carthage, le sénat fit présent à la famille de Regulus de tous les livres qu'on avoit trouvés dans cette ville, & qu'il sit traduire en latin 28 volumes, composés par Magon, Car-

thaginois, fur l'agriculture.

Plutarque assure que Paul Emile distribua à ses ensans la Bibliotheque de Persée, Roi de Macédoine, qu'il mena en triomphe à Rome. Mais Isidore dit positivement, qu'il la donna au public. Asinius Pollion sit plus, car il sonda une Bibliotheque exprès pour l'usage du public, qu'il composa des dépouilles de tous les ennemis qu'il avoit vaincus, & de grand nombre de livres de toute espece qu'il acheta : il l'orna de portraits de savans, & entr'autres de celui de Varron.

Varron avoit aussi une magnifique Bibliotheque. Celle de Cicéron ne devoit pas l'être moins, si on fait attention à son érudition, à son goût, & à son rang : mais elle sut considérablement augmentée par celle de son

ami Atticus, qu'il préséroit à tous les trésors de Crésus.

Cicéron lui-même nous apprend dans ses épîtres, qu'il avoit fait venir d'Athenes quantité de bustes ou de têtes en marbre, qui représentoient les plus sameux philosophes de l'antiquité, ou des saux-dieux. Il sit placer ces têtes ou bustes sur des gaines équarries de cinq pieds de hauteur; il mit ces monumens dans l'entre-deux de ses tablettes. L'antiquité avoit donné le nom de hermes, à ces piédestaux de pierre ou de bois équarris. Cicéron appelloit Herme-Athene la tête qui représentoit la ville d'Athenes, & qui étoit soutenue par une gaine. A Paris, à Rome l'on voit quantité de Bibliotheques ornées de têtes de bronze ou de marbre, qui représentent les grands hommes.

Les anciens renfermoient quelquefois leurs livres dans des armoires en marqueterie, composées de bois de dissérentes couleurs, d'ébene, d'ivoire, &c. avec des ornemens incrustés en fleurs, en animaux, &c. L'on a trouvé dans les décombres d'Herculanum une très-belle armoire en marqueterie pleine de volumes, c'est-à-dire, de longues seuilles de papier ou de parchemin écrites & roulées sur un petit cylindre de bois. Quoique depuis environ quinze ans l'on ait découvert plus de cent volumes de cette espece, cependant l'on n'en a pu transcrire que deux ou trois, parce que l'on n'occupe à cet ouvrage qu'un copiste & deux aides. Il seroit à souhaiter que toutes les nations civilisées de l'Europe envoyassent

à Naples, à leurs frais, chacune deux habiles gens, pour transcrire en six mois tous ces manuscrits, qui sont plus précieux que la statue équestre de Nonius Balbus en marbre, que le Roi sait garder par des sentinelles. Il faudroit plus d'adresse que de talens pour copier ces manuscrits que l'on voit dépérir avec un regret mortel.

Plutarque parle de la Bibliotheque de Lucullus comme d'une des plus considérables du monde, tant par rapport au nombre de volumes, que

par rapport aux superbes ornemens dont elle étoit décorée.

La Bibliotheque de César étoit digne de lui, & rien ne pouvoit contribuer davantage à lui donner de la réputation, que d'en avoir consié le soin au savant Varron.

Auguste fonda une belle Bibliotheque proche du temple d'Apollon, sur le mont Palatin. Horace, Juvénal, & Perse, en parlent comme d'un endroit où les Poëtes avoient coutume de réciter & de déposer leurs ouvrages:

Scripta Palatinus quacunque recepit Apollo, dit Horace.

Vespasien fonda une Bibliotheque proche le temple de la Paix, à l'imi-

tation de César & d'Auguste.

Mais la plus magnifique de toutes ces anciennes Bibliotheques, étoit celle de Trajan, qu'il appella de son propre nom, la Bibliotheque Ulpienne: elle sut sondée pour l'usage du public; & selon le Cardinal Volaterani, l'Empereur y avoit fait écrire toutes les belles actions des Princes & les Décrets du Sénat, sur des pieces de belle toile, qu'il sit couvrir d'ivoire. Quelques Auteurs assurent que Trajan sit porter à Rome tous les livres qui se trouvoient dans les villes conquises, pour augmenter sa Bibliotheque: il est probable que Pline le jeune, son favori, l'engagea à l'enrichir de la sorte.

Outre celles dont nous venons de parler, il y avoit encore à Rome une Bibliotheque considérable, fondée par Simonicus, Précepteur de l'Empereur Gordien. Isidore & Boece en font des éloges extraordinaires : ils disent qu'elle contenoit 80,000 volumes choisis, & que l'appartement qui les renfermoit, étoit pavé de marbre doré, les murs lambrisses de glaces & d'ivoire, & les armoires & pupitres, de bois d'ébene & de cedre.

Les premiers Chrétiens, occupés d'abord uniquement de leur salut, brû-lerent tous les livres qui n'avoient point de rapport à la religion. Ades des Apôtres.... Ils eurent d'ailleurs trop de difficultés à combattre pour avoir le temps d'écrire & de se former des Bibliotheques. Ils conservoient seulement dans leurs églises les livres de l'ancien & du nouveau Testament, auxquels on joignit par la suite les actes des martyrs. Quand un peu plus de repos leur permit de s'adonner aux sciences, il se forma des Bibliotheques. Les Auteurs parlent avec éloge de celles de S. Jérôme, & de George, Evêque d'Alexandrie.

On en voyoit une célébre à Césarée, sondée par Jules l'Africain, &

augmentée dans la suite par Eusebe, Rvêque de cette ville, au nombre de 20,000 volumes. Quelques-uns en attribuent l'honneur à St. Pamphile, Prêtre de Laodicée, & ami intime d'Eusebe; & c'est ce que cet Historien semble dire lui-même. Cette Bibliotheque sut d'un grand secours à S. Jérôme, pour l'aider à corriger les livres de l'ancien Testament : c'est là qu'il trouva l'évangile de S. Mathieu en hébreu. Quelques Auteurs disent que cette Bibliotheque sut dispersée, & qu'elle sut ensuite rétablie par S. Grégoire de Nazianze, & Eusebe.

S. Augustin parle d'une Bibliotheque d'Hippone. Celle d'Antioche étoit très - célèbre: mais l'Empereur Jovien, pour plaire à sa femme, la fit malheureusement détruire. Sans entrer dans un plus grand détail sur les Bibliotheques des premiers Chrétiens, il suffira de dire que chaque église avoit sa Bibliotheque pour l'usage de ceux qui s'appliquoient aux études. Eusebe nous l'atteste; & il ajoute, que presque toutes ces Bibliotheques, avec les oratoires où elles étoient conservées, furent brûlées & détruites

par Dioclétien.

Passons maintenant à des Bibliotheques plus considérables que celles dont nous venons de parler; c'est-à-dire, à celles qui furent sondées après que le Christianisme sut affermi sans contradiction. Celle de Constantin-le-Grand, sondée, selon Zonaras, l'an 336, mérite attention: ce Prince voulant réparer la perte que le tyran son prédécesseur avoit causée aux Chrétiens, porta tous ses soins à faire trouver des copies des livres qu'on avoit voulu détruire. Il les sit transcrire, & y en ajouta d'autres, dont il sorma à grands frais une nombreuse Bibliotheque à Constantinople. L'Empereur Julien voulut détruire cette Bibliotheque & empêcher les Chrétiens d'avoir aucuns livres, afin de les plonger dans l'ignorance. Il fonda cependant lui-même deux grandes Bibliotheques, l'une à Constantinople, & l'autre à Antioche, sur les frontispices desquelles il sit graver ces paroles: Alii quidem equos amant, alii aves, alii feras; mihi verò à puerulo mirandum acquirendi & possidendi libros insedit desiderium.

Théodose le jeune ne sut pas moins soigneux à augmenter la Bibliotheque de Constantin-le-Grand: elle ne contenoit d'abord que 6000 volumes: mais par ses soins & sa magnificence, il s'y en trouva en peu de tems 100,000. Léon l'Isaurien en sit brûler plus de la moitié, pour détruire les monumens qui auroient pu déposer contre son hérésie sur le culte des images. C'est dans cette Bibliotheque que sut déposée la copie authentique du premier concile général de Nicée. On prétend que les ouvrages d'Homere y étoient aussi écrits en lettres d'or, & qu'ils surent brûlés lorsque les Iconoclastes détruisirent cette Bibliotheque. Il y avoit aussi une copie des évangiles, selon quelques Auteurs, reliée en plaques d'or du

poids de quinze livres, & enrichie de pierreries.

Les nations barbares qui inonderent l'Europe, détruissrent les Bibliotheques & les livres en général; leur fureur fut presque incroyable, & a causé la perte irréparable d'un nombre infini d'excellens ouvrages. Le premier de ces tems-là qui eut du goût pour les lettres, sur Cassiodore, favori & ministre de Théodoric, roi des Goths qui s'établirent en Italie, & qu'on nomma communément Ostrogots. Cassiodore satigué du poids du ministere, se retira dans un couvent qu'il sit bâtir, où il confacra le reste de ses jours à la priere & à l'étude. Il y sonda une Bibliotheque pour l'usage des moines, compagnons de sa solitude. Ce sut à-peuprès dans le même tems que le Pape Hilaire, premier du nom, sonda deux Bibliotheques dans l'église de Saint Etienne; & que le Pape Za-

charie I rétablit celle de Saint Pierre, selon Platine.

Quelque tems après, Charlemagne fonda la sienne à l'Isle-barbe près de Lyon. Paradin dit qu'il l'enrichit d'un grand nombre de livres magnifiquement reliés; & Sabellicus, aussi-bien que Palmerius, assurent qu'il y mit entr'autres un manuscrit des œuvres de S. Denis, dont l'Empereur de Constantinople lui avoit sait présent. Il sonda encore en Allemagne plusieurs Colleges avec des Bibliotheques, pour l'instruction de la jeunes-se : entr'autres une à Saint Gal en Suisse, qui étoit sort estimée. Le Roi Pepin en sonda une à Fulde par le conseil de S. Bonisace, l'Apôtre de l'Allemagne : ce sut dans ce célèbre monastere que Raban-Maur & Hildebert vécurent & étudierent dans le même tems. Il y avoit une autre Bibliotheque à la Wrissen près de Worms : mais celle que Charlemagne sonda dans son Palais à Aix-la-Chapelle, surpassa toutes les autres : cependant il ordonna avant de mourir qu'on la vendît, pour en distribuer le prix aux pauvres. Louis-le-Débonnaire son sils, lui succéda à l'empire & à son amour pour les arts & les sciences, qu'il protégea de tout son pouvoir.

L'Angleterre, & encore plus l'Irlande, possédoient alors de savantes & riches Bibliotheques, que les incursions fréquentes des habitans du Nord détruisirent dans la suite : il n'y en a point qu'on doive plus regretter que la grande Bibliotheque fondée à York par Egbert, Archevêque de cette ville; elle sut brûlée avec la cathédrale, le couvent de sainte Marie, & plusieurs autres maisons religieuses, sous le roi Etienne. Alcuia parle de cette Bibliotheque dans son épître à l'église d'Angleteire.

Vers ces tems, un nommé Gauthier ne contribua pas peu par ses soins & par son travail à sonder la Bibliotheque du monastere de Saint Alban, qui étoit très-considérable : elle sut pillée aussi-bien qu'une autre par les

pirates Danois.

La Bibliotheque formée dans le XII<sup>e</sup>, fiecle par Richard de Burg, Evêque de Durham; Chancelier & Trésorier de l'Angleterre, sur aussi sort célébre. Ge savant Prélat n'omit rien pour la rendre aussi complette que le permettoit le malheur des tems; & il écrivit lui-même un traité intiaulé Philobiblion, sur le choix des livres & sur la maniere de former une Bibliotheque. Il y représente les livres comme les meilleurs préceptome VIII.

teurs, en s'exprimant ainsi: Hi sunt magistri, qui nos instruunt sine virgis & serulis, sine cholerd, sine pecunid: si accedis, non dormiunt; si inquiris, non se abscondunt; non obmurmurant, si oberres; cachinnos nes-

ciunt, si ignores.

L'Angleterre possede encore aujourd'hui des Bibliotheques très-riches en tout genre de littérature & en manuscrits fort anciens. Celle dont on parle le plus, est la célébre Bibliotheque Bodleiene d'Oxford, élevée, si l'on peut se servir de ce terme, sur les sondemens de celle du Duc Humphry. Elle commença à être publique en 1602, & a été depuis prodigieusement augmentée par un grand nombre de biensaiteurs. On assure qu'elle l'emporte sur celles de tous les Souverains & de toutes les universités de l'Europe, si l'on en excepte celle du Roi à Paris, celle de l'Empereur à Vienne, & celle du Vatican.

Il semble qu'au XI<sup>e</sup>. siecle les sciences s'étoient résugiées auprès de Constantin Porphyrogenete, Empereur de Constantinople. Ce grand Prince étoit le protecteur des muses, & ses sujets à son exemple cultiverent les lettres. Il parut alors en Grece plusieurs savans, & l'Empereur toujours porté à chérir les sciences, employa des gens capables à lui rassembler de bons livres, dont il sorma une Bibliotheque publique, à l'arrangement de laquelle il travailla lui-même. Les choses surent en cet état jusqu'au tems où les Turcs se rendirent maîtres de Constantinople; aussitôt les sciences sorcées d'abandonner la Grece, se résugierent en Italie, en France, & en Allemagne, où on les reçut à bras ouverts; & bient la lumiere commença à se répandre sur le reste de l'Europe, qui avoit été ensevelie pendant long-temps dans l'ignorance la plus grossiere.

La Bibliotheque des Empereurs Grecs de Constantinople n'avoit pourtant pas péri à la prise de cette ville par Mahomet II. Au contraire ce Sultan avoit ordonné très-expressément qu'elle sût conservée, & elle le sut en esset dans quelques appartemens du sérail jusqu'au regne d'Amurat IV, que ce Prince, quoique Mahométan peu scrupuleux, dans un violent accès de dévotion, sacrissa tous les livres de la Bibliotheque à la haine implacable dont il étoit animé contre les Chrétiens. C'est là tout ce qu'en put apprendre Mr. l'Abbé Sevin, lorsque par ordre du Roi de France il sit en 1729, le voyage de Constantinople, dans l'espérance de pénétrer jusques dans la Bibliotheque du Grand-Seigneur, & d'en obtenir des manus-

crits pour enrichir celle du Roi,

Quant à la Bibliotheque du sérail, elle fut commencée par le Sultan Selim, celui qui conquit l'Egypte, & qui aimoit les Lettres: mais elle n'est composée que de trois ou quatre mille volumes, turcs, arabes, ou persans, sans nul manuscrit grec. Le Prince de Valachie Maurocordato avoit beaucoup recueilli de ces derniers, & il s'en trouve de répandus dans les monasteres de la Grece: mais il paroît par la relation du voyage des Académiciens François au Levant, qu'on ne sait plus guere de cas au-

jourd'hui de ces morceaux précieux, dans un pays où les sciences & les

beaux-arts ont fleuri pendant si long-temps.

Il est certain que toutes les nations cultivent les Sciences les unes plus. les autres moins, mais il n'y en a aucune où le savoir soit plus estimé que chez les Chinois. Chez ce peuple on ne peut parvenir au moindre emploi qu'on ne soit savant, du moins par rapport au commun de la nation. Ainsi ceux qui veulent sigurer dans le monde, sont indispensablement obligés de s'appliquer à l'étude. Il ne suffit pas chez eux d'avoir la réputation de savant, il saut l'être réellement pour pouvoir parvenir aux dignités & aux honneurs; chaque candidat étant obligé de subir trois examens trèsséveres, qui répondent à nos trois degrés de Bachelier, de Licentié & de Docteur.

De cette nécessité d'étudier il s'ensuit, qu'il doit y avoir dans la Chine un nombre infini de livres & d'écrits; & par conséquent que les gens ri-

ches, chez eux doivent avoir formé de grandes Bibliotheques.

En effer, les Historiens rapportent qu'environ deux cents ans avant Jesus-Christ, Chingius, ou Xius, Empereur de la Chine, ordonna que tous les livres du Royaume ( dont le nombre étoit presqu'infini ) sussent brûlés, à l'exception de ceux qui traitoient de la médecine, de l'agriculture, & de la divination, s'imaginant par-là faire oublier les noms de ceux qui l'avoient précédé, & que la postérité ne pourroit plus parler que de lui. Ses ordres ne furent pas exécutés avec tant de soin, qu'une femme ne pûr sauver les ouvrages de Mentius, de Confucius surnommé le Socrate de la Chine, & de plusieurs autres, dont elle colla les feuilles contre le mur de sa maison, où elles resterent jusqu'à la mort du tyran.

C'est par cette raison que ces ouvrages passent pour être les plus anciens de la Chine, & sur-tout ceux de Consucius pour qui ce peuple a une extrême vénération. Ce Philosophe laissa neuf livres qui sont, pour ainsi dire, la source de la plupart des ouvrages qui ont paru depuis son temps à la Chine, & qui sont si nombreux, qu'un Seigneur de ce pays (au rapport du P. Trigault) s'étant fait Chrétien, employa quatre jours à brûler ses livres, afin de ne rien garder qui sentit les superstitions des Chinois. Spizellius dans son livre de Re litteraria Sinensium, dit qu'il y a une Bibliotheque sur le mont Lingumen de plus de 30 mille volumes, tous composés par des auteurs Chinois, & qu'il n'y en a guere moins dans le tem-

ple de Venchung, proche l'Ecole Royale.

Il y a plusieurs belles Bibliotheques au Japon; car les voyageurs assurent qu'il y a dans la ville de Narad un temple magnifique qui est dédié à Xaca, le Sage, le Prophete & le Législateur du Pays; & qu'auprès de ce temple les bonzes ou prêtres ont leurs appartemens, dont un est soutenu par 24 colonnes, & contient une Bibliotheque remplie de livres du haut en bas.

Tout ce que nous avons dit est peu de choses en comparaison de la Bi-Dd 2

bliotheque qu'on dit être dans le monassere de la Sainte-Croix, sur le mont Amara en Ethiopie. L'Histoire nous dit qu'Antoine Brieus & Laurent de Crémone furent envoyés dans ce pays par Grégoire XIII pour voir cette fameuse Bibliotheque, qui est divisée en trois parties, & contient en tout dix millions cent mille volumes, tous écrits sur du beau parchemin, & gardés dans des étuis de soie. On ajoute que cette Bibliotheque doit son origine à la Reine de Saba, qui visita Salomon, & reçut de sui un grand nombre de livres, particulièrement ceux d'Enoch sur les élémens, & sur d'autres sujets philosophiques, avec ceux de Noé sur les sujets de Mathématique & sur le Rit sacré, & ceux qu'Abraham composa dans la vallée de Mambré, où il enseigna la Philosophie à ceux qui l'aiderent à vaincre les Rois qui avoient fait prisonnier son neveu Lot, avec les livres de Job, & d'autres que quelques-uns nous assurent être dans cette Bibliotheque. aussi-bien que les livres d'Esdras, des Sibylles, des Prophetes & des grands Prêtres des Juifs, outre ceux qu'on suppose avoir été écrits par cette Reine & par son fils Mémilech, qu'on prétend qu'elle eut de Salomon. Nous rapportons ces opinions moins pour les adopter, que pour montrer que de très-habiles gens y ont donné leur créance, tels que le P. Kirker. Tout ce qu'on peut dire des Ethiopiens, c'est qu'ils ne se soucient guere de la Littérature profane, & par conséquent qu'ils n'ont guere de livres grecs ni latins sur des sujets historiques; car ils ne s'appliquent qu'à la Littérature sacrée, qui fut d'abord extraite des livres grecs, & ensuite traduite dans leur langue. Ils sont schismatiques & sectateurs d'Eutychès & de Nestorius.

Les Arabes d'aujourd'hui ne connoissent nullement les lettres : mais vers le dixieme siecle, & sur-tout sous le regne d'Almanzor, aucun peuple ne

les cultivoit avec plus de succès qu'eux.

Après l'ignorance qui régnoit en Arabie avant le temps de Mahomet, le Calife Almamon fut le premier qui fit revivre les sciences chez les Arabes: il sit traduire en leur langue un grand nombre des livres, qu'il avoit forcé Michel III, Empereur de Constantinople, de lui laisser choisir de sa Bibliotheque & par-tout l'Empire, après l'avoir vaincu dans une bataille.

· Le Roi Manzor ne fut pas moins assidu à cultiver les lettres. Ce grand Prince sonda plusieurs écoles & Bibliotheques publiques à Maroc, où les

Arabes se vantent d'avoir la premiere copie du Code de Justinien.

· Eupennas dit que la Bibliotheque de Fez est composée de 32 mille volumes; & quelques-uns prétendent que toutes les décades de Tite-Live y sont, avec les ouvrages de Pappus d'Alexandrie, fameux Mathématicien, ceux d'Hippocrate, de Gallien, & de plusieurs autres bons. Auteurs, dont les écrits ou ne sont pas parvenus jusqu'à nous, ou n'y sont parvenus que très-imparsaits.

· Selon quelques voyageurs il y a à Gaza une autre belle Bibliotheque

d'anciens livres, dans la plupart desquels on voit des figures d'animaux & des chiffres, à la maniere des Egyptiens; ce qui fait présumer que c'est quelque reste de la Bibliotheque d'Alexandrie.

Il y a une Bibliotheque à Damas, où François Rosa de Ravenne trouva la Philosophie mystique d'Aristote en arabe, qu'il publia dans la suite.

On a vu par ce que nous avons déjà dit, que la Bibliotheque des Empereurs gracs n'a point été conservée, & que celle des Sultans est trèspeu de chose; ainsi ce qu'on trouve à cet égard dans Baudier & d'autres. Auteurs, qui en racontent des merveilles, ne doit point prévaloir sur le récit simple & sincere qu'ont fait sur le même sujet les savans judicieux qu'on avoit envoyés à Constantinople, pour tenter s'il ne seroit pas possible de recueillir quelques lambeaux de ces précieuses Bibliotheques. D'ailleurs, le mépris que les Turcs en général ont toujours témoigné pour les sciences des Européens, prouve assez le peu de cas qu'ils seroient des Auteurs grecs & latins: mais s'ils les avoient eus en leur possession, on ne voit pas pourquoi ils auroient resusé de les communiquer à la requission du premier Prince de l'Europe.

Il y avoit anciennement une très-belle Bibliotheque dans la ville d'Ardwil en Perse, où résiderent les Mages, au rapport d'Oléarius dans son Itinéraire. La Boulaye le Goux dit que les habitans de Sabea ne se servent que de trois livres, qui sont le livre d'Adam, celui du Divan & l'Alcoran. Un Ecrivain Jésuite assure aussi avoir vu une Bibliotheque su-

perbe à Alger.

L'ignorance des Turcs n'est pas plus grande que n'est aujourd'hui celle des Chrétiens grecs, qui ont oublié jusqu'à la langue de leurs peres, l'ancien Grec. Leurs Evêques leur défendent la locture des Auteurs Payens, comme si c'étoit un crime d'être savant; de sorte que toute leur étude est bornée à la lecture des actes des sept Synodes de la Grece, & des œuvres de St. Basile, de St. Chrysostome, & de St. Jean de Damas. Ils ont cependant nombre de Bibliotheques, mais qui ne contiennent que des manuscrits, l'impression n'étant point en usage chez eux. Ils ont une Bibliotheque sur le mont Athos, & plusieurs autres où il y a quantité de manuscrits, mais très-peu de livres imprimés. Ceux qui voudront savoir quels font les manuscrits qu'on a apportés de chez les Grecs en France. en Italie & en Alfemagne, & ceux qui restent encore à Constantinople entre les mains de particuliers, & dans l'Isle de Pathmos, & les autres Isles de l'Archipel, dans le Monastere de Saint Basile à Cassa, anciennement Théodosia, dans la Tartarie Crimée, & dans les autres Etats du Grand-Turc, peuvent s'instruire à fond dans l'excellent Traité du Pere Possevin, intitule Apparatus sacer, & dans la relation du voyage que sit Mr. l'Abbé Sevin à Constantinople en 1729 : elle est insérée dans les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres de Paris, tome VII.

Le grand nombre des Bibliotheques, tant publiques que particulieres,

qui font aujourd'hui un des principaux ornemens de l'Europe, nous entralneroit dans un détail que ne nous permettent pas les bornes que nous nous fommes prescrites dans cet ouvrage. Nous nous contenterons donc d'indiquer les plus considérables, soit par la quantité, soit par le choix des livres qui les composent, après avoir fait sentir l'utilité des Bibliothe-

ques publiques.

Il paroît qu'on a senti de tout temps l'utilité de ces trésors littéraires; mais, c'est sur-tout de nos jours qu'on en a fait des sources d'instruction toujours ouvertes, qui ont beaucoup contribué au progrès des connoissances & aux succès des Auteurs. On peut bien faire les premieres études, ou même vaquer aux emplois, sans connoître ni employer d'autres livres que ceux qui se trouvent par-tout. On peut même former une Bibliotheque pour son usage, la rendre bien choisse, nombreuse, y mettre des volumes imprimés ou manuscrits rares & curieux; mais tout cela est bien éloigné de l'abondance & de la magnificence de certaines Bibliotheques publiques. Il en est comme des ameublemens d'un particulier comparés à ceux d'un grand Prince, ou de la maison de campagne d'un seigneur en comparaison de Versailles. La permission de fréquenter une Bibliotheque publique, d'y consulter des ouvrages qu'on n'est pas en état de se procurer, de les emporter même chez soi, est un Pérou dont les mines inépuisables enrichissent le littérateur, le savant qui sait les exploiter. Quelquesois on trouve ce qu'on ne cherchoit pas; on fait des découvertes aussi heureuses qu'imprévues. Toutes les communautés de biens ne sont pas possibles: la plupart tourneroient même au détriment de la fociété. Le propriétaire d'un beau jardin ne peut en laisser l'entrée ouverte à tout le monde, sans s'exposer aux indiscrétions les plus désagréables. On se trouveroit encore plus mal d'inviter les autres à puiser dans son coffre fort. Mais, pour les Bibliotheques, elles ressemblent à l'air que nous respirons, aux rayons qui nous éclairent. L'usage quotidien, l'usage commun, ne diminuent & ne gatent rien. Quand on diroit que les livres s'usent un peu par le maniement, cet objet n'est pas considérable : la poussière & la moisssure feroient de plus grands dommages.

On doit donc mettre au rang des avantages dont une grande ville, une ville où les sciences & les arts sont en honneur, ne doit pas être dépourvue, la possession d'une Bibliotheque publique, aussi nombreuse & aussi bien assortie qu'il est possible. Si avec cela il y regne un ordre bien méthodique, & qu'on y trouve des suites savantes, à-peu-près dans le goût de celles des médailles, cela donne la plus grande facilité à percer les ténebres de l'antiquité: on rapproche, on pese, on compare, on apprécie les témoignages de dissérens Auteurs, & sur-tout on remonte à ceux des Auteurs originaux. Comment vérisser quantité de citations qui sont souveages qu'on ne peut ni acheter, ni emprunter? Ceux qui possedent

des Bibliotheques particulieres, en sont souvent jaloux; ils craignent qu'on n'égare leurs livres, ou qu'on ne les endommage: & souvent ils n'ont pas tort. L'homme le plus officieux cesse quelquesois de l'être, à force d'être mal payé de ses bons offices. De maniere ou d'autre, il en coûte toujours au demandeur d'aller frapper à la porte d'autrui & d'attendre qu'on la lui ouvre. La porte des Bibliotheques publiques est ouverte, au moins à certains jours, à des heures qui sont connues. Moyennant quelques actes de politesse peu génans, on y entre comme chez soi, & on en use comme de son bien.

Mais il ne faut rien dissimuler. Une Bibliotheque sans Bibliothécaire, c'est-à-dire, sans un homme qui, en remplissant ce poste, ait les qualités nécessaires pour s'en bien acquitter, est un corps sans ame. On voit bien les livres, on peut même consulter les catalogues; mais cela sait une manœuvre lente & pénible, dont un bibliothécaire peut délivrer, s'il réunit les deux qualités sans lesquelles ce n'est qu'un simple garde de

livres, le savoir & l'humanité.

Le favoir : il feroit à fouhaiter que le Bibliothécaire fûr la Bibliotheque même vivante, ou du moins son catalogue raisonné le plus exact. Alors, en lui découvrant ses intentions & l'objet de ses recherches, on seroit aussitôt guidé dans les meilleures routes & conduit droit au but. Rien de plus ridicule qu'un Bibliothécaire ignorant. On fait le mot d'un voyageur au Roi d'Espagne sur son Bibliothécaire de l'Escurial. Il souhaita au Monarque un pareil Intendant des finances, parce qu'à coup sûr il ne s'approprieroit rien de ce qui lui seroit confié. Cet exemple se renouvelle encore de nos jours. On a vu des Bibliothécaires en savoir moins que leurs valets qui avoient appris par routine à connoître les livres & à les montrer: on en voit d'autres qui favent quelques minuties pédantesques & n'ont aucun fond de véritable érudition. Mais c'est en vain qu'un Bibliothécaire est instruit, s'il n'est pas assable, prévenant, disposé & même -empressé à obliger. Le savoir & la rusticité ne sont pas incompatibles: au contraire ils se tiennent assez fréquente & fidele compagnie. Quand un homme a de l'humeur & qu'on ne fait par où le prendre, on se dégoûte aisément d'avoir affaire à lui : la Bibliotheque devient un rivage du Styx, fur les bords duquel Cerbere aboie & grince les dents. Mais le comble de l'ignominie pour un Bibliothécaire, c'est d'être intéressé, & de montrer bassement le désir qu'il a d'être payé de ses peines. Alors il se met en mouvement, il débite tout son jargon, il montre toutes ses raretés, dans l'attente de la piece qu'il fera glisser dans son escarcelle. Cela fait une contribution bien odieuse pour des gens de lettres, qui dans le cours -de leurs voyages, souhaitent principalement de voir, & de voir à leur aise, tout ce qui tient au savoir, & à qui, au lieu de cela, on montre en courant & à beaux deniers comptans, ce dont ils se soucient le moins. Voilà comment les institutions humaines les plus louables se détériorent & s'avilissent. Les Princes devroient & pourroient y veiller, en désendant sévérement de pareilles exactions; ou mieux encore, en ne mettant en place que des gens d'un mérite reconnu, & en les payant assez bien pour qu'ils ne soient pas réduits à mendier. Avec tout cela, l'homme demeure homme, c'est-à-dire, sujet aux plus grandes soiblesses, aux plus honteux écarts. On a vu un Magistrat placé dans l'un des postes les plus éminens, frauder la Bibliotheque à laquelle il présidoit, & se rendre coupable d'infidélités qui l'obligerent à une retraite dont on voulut bien empêcher l'éclat & voiler les raisons. Le grand Colbert lui-même, en saisant venir de toutes parts des accroissemens pour la Bibliotheque Royale, ne se faisoit pas scrupule de détourner pour la sienne ce qui étoit le plus précieux, ou le mieux à son goût. Tel est le monde, & il ne saut pas s'attendre qu'il change. Il est de la sagesse de prositer à bon compte des avantages où ils se trouvent, & de supporter les inconvéniens tant qu'ils n'excedent pas les avantages.

Voici deux traits tirés du Ménagiana : une personne d'esprit comparoît une Bibliotheque confiée à un Bibliothécaire ignorant, au sérail gardé par des eunuques. Un moine Bibliothécaire trouvant un livre hébreu, & ne sachant sous quel titre le mettre dans son Catalogue, mit : plus, un livre dont le

commencement est à la fin.

Pline, Liv. XXXV. ch. 2. dit que la coutume de former des Bibliothèques publiques n'étoit pas encore ancienne de son temps, novitium inventum, & qu'Asinius Pollio à qui il attribue l'honneur de l'avoir introduite dans Rome, en y consacrant une Bibliotheque où les portraits des Auteurs étoient à la tête de leurs ouvrages, y avoit le premier formé, pour ainsi dire, une République des esprits des hommes. Asinii Pollionis hoc Roma inventum, qui primus, Bibliothecam dicando, ingenia hominum, Rempublicam fecit.

Il y a un beau passage dans Séneque, au Chap. IX. du Livre de la tranquillité de l'ame, contre ceux qui n'avoient des Bibliotheques que comme on a des terres & d'autres biens, ou comme on avoit des bains, des gymnases, des vases de Corinthe, des tableaux & d'autres bijoux. Jam enim interbalnearia & thermas, Bibliothecu quoque, ut necessarium domús ornamentum, expolitur. Ignoscerem plane, si sludiorum nimid cupidine oriretur. Nunc issa exquisita & cum imaginibus suis descripta sacrorum opera ingeniorum in speciem & cultum parietum comparantur.

La Bibliotheque propre d'un véritable savant est ce qu'il a de plus cher; & rien de plus sensible pour lui que sa perte, soit par quelque accident, incendie, sac d'une ville, &c. soit lorsque la pauvreté l'oblige à s'en défaire. Le Doct. Bartholin sut dans le premier cas, & il a écrit de Bibliothecæ incendio. Patru auroit été dans le second sans la générosité de Boileau. Feu M. de Perard, Chapelain du Roi de Prusse à Stettin, & mensbre de l'Académie Royale de Prusse ayant dérangé ses affaires, sfut obligé de vendre ses livres de son vivant; son ami, M. le Docteur Elrichs, mit

à la tête du Catalogue une préface savante qu'il intitula: De libris comessis. On rit beaucoup de l'équivoque.

Nous commencerons l'énumération des Bibliotheques publiques par celles qui se trouvent à Copenhague, c'est-à-dire, la Bibliotheque de l'université,

& celle qu'y a fondée Henri Rantzau.

Celle que Christine, Reine de Suede, fonda à Stockholm, dans laquelle on voit, entr'autres curiosités, une des premieres copies de l'Alcoran, quetques-uns veulent même que ce soit l'original qu'un des Sultans Tures ait envoyé à l'Empereur des Romains: mais cela ne paroît guere probable.

La Pologne ne manque pas de Bibliotheques; il y en a deux très-considérables, l'une à Vilna, fondée par plusieurs Rois de Pologne, selon Cro-

mer & Bozius; & Pautre à Cracovie.

Quant à la Russie, il est certain qu'à l'exception de quelques traités sur la Religion en langue Sclavonne, il n'y avoit aucun Livre de Sciences, & même presque pas l'ombre de Littérature avant le Czar Pierre I. qui, au milieu des armes, faisoit sleurir les arts & les sciences, & fonda plusieurs Académies en dissérentes parties de son Empire. Ce grand Prince sit un sonds très-considérable pour la Bibliotheque de son Académie de Petersbourg, qui est très-fournie de livres dans toutes sortes de sciences.

La Bibliotheque Royale de Petershof est une des plus bestes de l'Euro-

pe; & le cabinet de bijoux & de curiosités est inestimable.

La Bibliotheque publique d'Amsterdam seroit beaucoup plus utile, si les livres étoient arrangés avec plus d'ordre & de méthode : mais le malheur est qu'on ne sauroit les trouver sans une peine extrême. La collection est au reste très-estimable.

Il y en a dans les Pays-Bas plusieurs autres fort curienfes; telles que celles des Jésuites & des Dominicains à Anvers; celle des moines de saint Pierre à Gand; celle de Dunkerque; celle de Gemblours, abondante en anciens manuscrits, auxquels Erasme & plusieurs autres savans ont souvent eu recours; celles d'Harderwick, d'Ypres, de Liege, de Louvain, &c.

La Bibliotheque de l'université de Leyde mérite d'être rangée parmi les plus considérables de l'Europe, par le nombre des livres imprimés qui la composent & par celui de ses manuscrits. Depuis sa sondation en 1575, elle a été successivement enrichie tant par la libéralité des Etats de Hollande, que par les legs de plusieurs particuliers, & elle s'augmente encores tous les jours. On en a un Catalogue in-solio de 534 pages, imprimé en 1716, mais qui est sort imparsait, parce que depuis ce temps là, elle a sait de très-grandes acquisitions.

Comme elle est destinée à l'usage des professeurs & des étudians de l'A-cadémie, on a travaillé à y rassembler tous les Livres, que leur rareté ou leur haut prix ne permet qu'à peu de personnes d'acheter, dans quelque

genre de sciences que ce soit.

La classe des Livres théologiques y est très-bien fournie. Il y a des tra-

ductions de la Bible dans presque toutes ses langues connues, parmi lesquelles il s'en trouve une extrêmement rare : c'est celle qui a été faite par ordre du Czar Pierre premier en langue Russe : elle a été imprimée en Lettres Capitales à Amsterdam, & tous les exemplaires furent envoyés à Petersbourg par un vaisseau qui sit naufrage : ainsi il ne reste que trois ou quatre exemplaires de cette belle édition, qui avoit été exécutée avec toute la magnificence possible.

La collection des ouvrages des Peres de l'Eglise, des Conciles, des commentateurs des Livres sacrés, & des Historiens Ecclésiastiques y est complette, & elle renferme presque tout ce qui a été écrit par les Prédica-

teurs & les Théologiens de différentes communions.

La classe des livres juridiques qui est très-nombreuse, contient les éditions les plus rares des dissérentes parties du corps de droit, les décrétales des Papes avec tout ce qui constitue le corps du Droit canon, & les ouvrages des meilleurs Jurisconsultes, tant anciens que modernes.

Parmi les livres de médecine on trouve une très-ample collection des ouvrages des alchymistes, qui souvent sont recherchés à cause de leur ra-

seté, plutôt que pour leur utilité.

Quant à la littérature, il n'est point de Bibliotheque mieux sournie : elle contient toutes les meilleures éditions tant anciennes que modernes des Auteurs grecs & latins, & les ouvrages des commentateurs, des critiques, des grammairiens & des antiquaires. En 1756, cette partie a été considérablement augmentée par le legs que M. Prosper Marchand, a fait à l'université de sa Bibliotheque, qui étoit une des collections les plus complettes sur la littérature françoise.

Le nombre des manuscrits grecs & latins monte fort au-delà de mille. Il est composé de tous ceux qui ont appartenu au savant Vossius, augrand Scaliger, à Vulcanius, à Juste-Lipse & à Huyghens, & de plusieurs autres qui ont été donnés à l'Université, & que MM. les Curateurs ont achetés. Parmi ces derniers se trouve le Dictionnaire Esclavon de M. de

la Croze, qui a couté un millier d'écus.

Le trésor des manuscrits orientaux est encore beaucoup plus considérable. Il renserme plus de deux mille ouvrages dissérens, dont une partiea été rassemblée dans le Levant par le docte Golius, qui y a été envoyé pour cela aux dépens de l'Académie. Les autres ont été légués par Warner, envoyé des Etats-Généraux à la Porte, qui étoit très-versé dans les langues orientales. Le Prosesseur en hébreu, qui porte le titre de Interpres legati Warneriani, est chargé de publier les traductions de ceux de ces manuscrits, qu'il juge les plus intéressans.

Celui à qui le soin de cette Bibliotheque est confié, est toujours choisi par MM. les Curateurs, parmi les Savans les plus distingués. Le Bibliothécaire actuel est M. Gronovius, auquel depuis peu on a donné pour adjoint

M. Ruhnxenius, professeur en Belles-Lettres,

Entre les choses rares, que renferme cette Bibliotheque, on voit une sphere armillaire faite de cuivre, & qui a cinq pieds de diametre. Tous les corps, qui composent le système planétaire s'y meuvent dans des orbites ellyptiques, & y font leurs révolutions dans le même temps qu'ils emploient à les faire dans les cieux. C'est le plus bel ouvrage dans ce genre qui existe.

L'Allemagne honore & cultive trop les Lettres, pour n'être pas fort riche en Bibliotheques. On compte parmi les plus considérables celles de

Francfort-sur-Oder, de Leypsic, de Dresde, d'Ausbourg.

La Bibliotheque du Due de Wolfembuttel est composée de celle de Marquardus Freherus, de Joachim Cluten, & d'autres collections curieuses. Elle est très-considérable par le nombre & la bonté des livres, & par le bel ordre qu'on y a mis: en assure qu'elle contient cent seize mille volumes, & deux mille manuscrits latins, grecs, & hébraïques.

Il y a encore en Allemagne un fort grand nombre d'autres Bibliotheques très-curieuses. Nous nous contenterons d'exposer le tableau de deux.

Bibliotheque de Vienne. Pierre Lambecius, né à Hambourg en 1628, & mort en 1680, nous a donné le vaste catalogue de la Bibliotheque de Vienne.

Cet ouvrage est en huit volumes in-folio, qui ont para successivement depuis l'année 1665 jusqu'en 1679, sous le titre de commentariorum de augustissima Bibliotheca Cæsarea Vindobonensi, lib. I. II. &c. Le premier contient l'histoire générale de la Bibliotheque; il est divisé en deux parties: dans la premiere se trouve l'histoire de la Bibliotheque, depuis sa fondation jusqu'au temps où il écrit; & il parle de tous ceux qui l'ont précédé dans la garde de cette Bibliotheque. Il y donne aussi une idée générale des médailles dont il spécifie les plus rares, & il sait la description d'un tombeau très-ancien qu'on découvrit à Vienne en 1662. Dans la seconde parrie, il traite de sept manuscrits qui sont dans la Bibliotheque de Vienne, d'un ouvrage de Grégoire de Nice, de créatione hominis. Il donne trois lettres de Luc Holstenius à Sébastien Teugnagel, Bibliothécaire de l'Empereur en 1630, où l'on trouve entr'autres choses une notice des livres arabes & syriaques imprimés à Rome. Il corrige aussi le catalogue que Possevin a publié des manuscrits grecs de la Bibliotheque Impériale. Il parle du seul manuscrit qu'on ait de l'histoire ecclésiastique de Nicephore Calliste, il donne un catalogue des manuscrits hébreux, arabes & turcs qui s'y trouvent. Ce premier tome parut en 1665.

Le second sur publié en 1669. L'Auteur y fait des recherches sur le nom de la ville de Vienne. Il y parle de quelques manuscrits concernant cette ville, des livres de la Bibliotheque des Archiducs du Tyrol, qui

avoient été transportés dans celle de Vienne.

Je ne sais où le P. Niceron a pris les livres de la Bibliotheque de Bude, transportés dès lors à Vienne, quoiqu'ils n'y aient été remis que près de

Reo

dix-sept and après; mais cet Aureur a consondu la relation que Lambecius a suite dans le Chapitre IX de ce second sivre de son Voyage de Bude. Le troisseme livre parut en 1670; le quarrieme en 1671 & le cinquieme en 1672. Il s'agit dans ces trois livres des manuscrits grees de théologie, dont Lambecius donne une notice exacte & détaillée. Il marque les ouvrages qui sont véritablement des Auteurs dont ils portent le nom, & ceux qui sont supposés; ceux qui ont été imprimés & ceux qui n'ont pas encore paru : tout cela accompagné de remarques sur les Auteurs, sur les Editeurs, sur l'usage qu'on peut tirer des manuscrits dont il parle.

Le sixieme sivre qu'il publia en 1673, traite des manuscrits grecs de jurisprudence & de médecine. On y trouve douze settres de Libanius à Aristénette,, que Luc Holstenius sui avoit autresois envoyées, copiées sur un manuscrit du Vatican, & vingt-deux lettres que le même Holstenius avoit écrites à Lambecius dans sa jeunesse: celui-ci y à ajouté des re-

marques.

Le septieme livre parut en 1875; il y est quession des manuscrits Grecs de philosophie. Parmi les additions, on trouve un ouvrage du P. Prospet Intercetta, Jésuite & procureur des missions à la Chine en 1667, & à Goa en 1669. Le huitieme livre qui parut en 1679, traite des manuscrits grecs

sur l'Histoire Ecclésiastique.

Voici le plan de cet immense ouvrage tel que Lambecius sui-même l'a donné. Dans la seconde partie du livre VIII, il devoit parler des manuserits grecs de phisologie. Il destinoit les six livres suivans aux manuscrits latins, italiens, espagnols, françois & allemands, sur toutes les sciences dont il avoit produit les manuscrits grecs. Le seizieme étoit pour les manuscrits orientaux; c'est-à-dire, hébreux, syriaques, arabes, turcs, persans, chinois, sur toutes sortes de matières. Dans le dix-septieme, l'Auteur devoit donner une liste de 3 mille médailles & d'autres raretés ou antiquités qui embellissent la Bibliothèque de Vienne. Le dix-huitieme étoit pour un recueil de mille lettres choises, écrites pendant le XVI & XVII siecle, soit aux Bibliothécaires de l'Empereur, soit par ceux-ci à divers savans. Les six livres suivans étolent destines à donner le catalogue des livres imprimés sur toutes les sciences. Ensin, il réservoit le vingt-cinquieme pour une histoire littéraire complètte, dont il avoit donné un essai.

On convient généralement que l'ouvrage de Lambecius est utile, curieux, & propre à persectionner l'Histoire littéraire; mais l'Auteur est beaucoup trop dissus. Daniel Nesselius, successeur de Lambecius, a donné un abrégé & une continuation de ce veste ouvrage sous ce titre: breviarium & supplementum commentariorum Lumbeoianorum, &c. Vienne & Nuremberg, 1690 in fol. Cet ouvrage n'à pas réussi autant que celui de Lambecius. Jacques-Frédéric Reimman a entrepris de donner un abrégé des deux ou-

viages en un seul volume in 804. Imprime à Hanovre en 1712, sous le titre bizaire de Bibliotheca acrommerica, &c. C'est une méchante rapsodie.

La Bibliotheque revale de Berlin, est une des plus grandes, des plus belles. & des meilleures de l'Europe. On n'a point de notice certaine de sa première origine: on sait feulement qu'elle étoit dell assez nombreuse dès le milieu du sieele passé. L'Electeur Frédérie-Guillaume est proprement son sondateur. Ce Prince & son successeur enrichirent vette Bibliotheque, non-leulement en lui domiant de grands & précieux ouvrages, mais en y incorporant des Bibliotheques entisfes qu'ils acherement tant au-dedans qu'au dehors du Pays. On peut lire les détails de ce qui s'est passe à cet égard depuis 1667 jusqu'à 1707, dans l'Effat d'une Miftoire de la Bibliotheque royale de Berkin, que Mr. Elfichs a publié en Allèmand. Son principal accrossifiement vient de la Bibliothèque de Spanheim, que Frédéric acheta de ce Ministre d'Erat encore vivant, pour la somme de 12,000 écus. Le Roi Frédéric Guillaume fit placer en 1734 cette acquilition dans la lalle de la Bibliothecuto rovale où elle est enéore à présent. On l'a saissée dans l'ordre où elle étoit, & séparée de la Bibliotheque royale. Depuis le commencement de ce siecle on n'imprime aucun livre dans les Etats Prussiens, dont les Libraires ne soient obligés de donner deux exemplaires à la Bibliotheque royale; ce qui a fort acera le nombre des volumes. Outre cela, talit le seu Roi que le Roi régnant ont acheté beaucoup de manuscrits faires & de livres de prix pour la Bibliotheque. Le célébre Lacroze qui en la été bibliothécaire, y comptoit dejà en 1715, 50,000 volumes, sans les manufcrits de la Bibliothèque de Spanheim; mais actuellement, par les raisons qui viennent d'être indiquées, le nombre des volumes va bien au-delà. L'édifice où la Bibliotheque se trouve placée dans une salle de 150 pieds géométriques de longueur, fur 40 de largeur, est contigu au châreau. Par rapport à la distribution intérieure, tous les livres sont divisés éh 47 cfas-Res. La première est celle des Bibles. Cette collection très-nombreuse est d'un prix d'autant plus grand, què les éditions rares, dans presque toutes les langues, s'y trouvent. La seconde classe contient les interpretes de l'Ecriture sainte; la troisseme, les critiques; la quatrieme les premiers Péres de l'Egiffe. Le plix de celle-ci est aussi fort grand, puisqu'il n'y manqué aucune des premières éditions. Dans la cinquieme classe font les œtivres des Theologiens Catholiques; & dans la sixieme, celle des Théologiens Protestans. La septieme est pour la Théologie dogmatique; la liuitienie pour la Théologie polémique avec les manuscrits; la neuviene pour les livres symboliques; la dixieme pour les Rites ecclésiassiques & les cafuilles; la onzieme pour la Théologie morale & pratique. Dans la douzieme font les Rabbins avec les ouvrages qui concernent les Religions judique, mahometane & payenne; dans la treizieme, les Conciles & les Synodes; enfin, dans la quatorzieme, les ouvrages relatifs à l'Histoire de l'Eglise & à celle de la Résormation. Les livres de Droit sorment treize

THE RESERVE THE REAL PROPERTY AND ASSESSED. THE REAL PROPERTY AND ASSESSED TO THE REAL PROPERTY ASSESSED. THE PROPERTY ASSESSED TO THE PROPERTY ASSESSED.

AND A THE ME & A COMME BY MANICON APPLY TO REGISTER

fondateurs, la Bibliotheque est redevable de l'abondance & de la rareté des monumens relatifs à l'Histoire littéraire & à la connoissance des livres que cette chambre particuliere contient, à la libéralité des chapitres, des cloîtres & de quelques particuliers. It seroit à souhaiter que les trésors qui sont encore ensévelis dans ce dépôt, vissent la lumière: mais en attendant, on les montre & on en permet l'usage à tous les Savans, convenablement aux circonstances. Tous les manuscrits sont divisés en treize classes. Les Orientaux ont été pour la plupart rassemblés par Théodore Petraus: il y en a aussi qui viennent des Bibliotheques d'Olearius, de Rau, & d'autres Savans. Les manuscrits hébreux de l'Ancien Testament, le Codex Ravianus du Nouveau, le Talmud, & un Alcoran dont l'Ecriture est fort belle, méritent une attention particuliere; & pour ne pas parler de quantité de manuscrits arabes, persans, turcs, coptes, éthiopiens & autres, on trouve aussi dans ce cabinet deux exemplaires de la Loi Thora, tels

qu'ils existent dans les Synagogues.

Les manuscrits les plus nombreux font les latins sur parchemin. Le plus ancien est l'ouvrage de S. Ambroise, de Officiis Ministrorum Ecclesiae, qui a été écrit au VIII siecle, avant le temps de Charlemagne. Depuis cette date les manuscrits se suivent dans un ordre non interrompu. Parmi ceux de Théologie, il n'y en a point de plus digne d'attention que les anciens Codices, en fort grand nombre, des livres du vieux & du nouveau Testament, sur-tout un Pseautier, dans lequel toutes les variantes que S. Jerôme a remarquées dans les exemplaires hébreux & grecs, sont distinguées par les marques particulieres qu'on nomme obeles & astérismes. Il faut encore distinguer le Codex corsendocanus en latin, dont Erasme s'est servi dans fa traduction du nouveau Testament, les manuscrits des ouvrages des premiers Peres de l'Eglise, & les livres liturgiques, pour ne pas faire mention des gloses & des commentaires. Parmi les livres de Jurisprudence sont les Corps de droit, tant civil que canonique & féodal avec les gloses. & un très-ancien & remarquable manuscrit du Miroir Saxon. Les ouvrages des plus savans Jurisconsultes des anciens temps, qui portent les titres de Promptuaria, Summæ, Tradatus, Autontates, Repartitiones, Lediones, se trouvent ici en grand nombre. Dans les livres de médecine peuvent être compris ceux qui servent à étendre la connoissance de l'Histoire Naturelle; & il se présente dans ce genre des choses très-curieuses, comme le recueil de fleurs & d'insectes d'un peintre natif de Baviere, nommé Corli, la flora Japonica de Mentzel, le Théâtre de la nature du Bréfil, recueilli par le Prince Jean Mattrice de Nassau, les huit volumes in-fol. de C. Johrenii flora ad viyum depidu, & une autre collection semblable de 16 volumes, où il y a aussi des oiseaux, des poissons, des insectes, &c. peints d'après nature. Il faut bien se garder d'omettre l'Herbarium vivum. qui est très-nombreux & tout-à-fait bien rangé.

Parmi la grande quantité des manuscrits historiques qu'on rencontre

ici, il y a, outre les chroniques anciennes & modernes des Royaumes & des Etats, les généalogies des principales maisons avec des tables trèsbien écrites, & superbement enluminées ou même peintes, particulièrement des Ducs de Poméranie; des peintures & des desseins qui servent à illustrer les usages des anciens peuples; la collection Mazarine servant à l'histoire des siècles XVe. & XVIe., en 11& volumes in-fol., & une autre de 47 volumes; 49 cartes de tout le cercle de Suabe, parfaitement bien dessinées à la plume par le Capitaine Jacques de Michel; le recueil de plusieurs manuscrits rares, servant à completter l'Histoire de Westphalie, formé par Dirhmar, &c.

Par rapport à la Philosophie, il y a bon nombre de monumens de la

décadence de cette science avant la Réformation.

Les Auteurs classiques offrent une pharsale de Lucain, du IXe. siecle.

sur parchemin qui est le plus ancien de ces manuscrits.

On remarque parmi les manuscrits Allemands une ancienne traduction des Pseaumes, du XIIIe. siecle; des traductions des livres du vieux & du nouveau Testament avant Luther; des manuscrits de la propre main de Luther & d'autres Savans; des manuscrits des Poëtes Allemands des siecles XIVe. & XVe.; d'anciens Dictionnaires allemands & latins, partiquiérement de Jurisprudence; des vies des Saints & des anciens Peres.

On ne doit pas une moindre assention aux monumens de l'invention de l'Imprimerie, tels que la premiere Bible imprimée à Mayence sur du parchemin, une autre en 1462, & encore une imprimée à Naples dès l'an 1476; le Corps du Droit Canon imprimé à Mayence sur parchemin en 1472, les monumens de l'invention de Laurent Coster à Harlem, savoir le Speculum salutis & les révélations de S. Jean, de gravure en bois queux Bibles imprimées sur parchemin par Hans Luss, & enluminées par le célébre Lucas Cranach; une Bible imprimée à Lunebourg chez les freres Stern, en deux volumes in-ful, avec des reliures pointes sur verre & magnisiquement gravées en argent, & dont les sigures sont admirablement enluminées avec des couleurs naturelles.

La Bibliotheque Chinoise, avec une Imprimerie pour cette langue,

sont renfermées dans des armoires à part.

On voit outre cela deux volumes in fol des desseins des plus célébres: Peintres, & un recueil considérable d'estampes. Item, la première Pompe pneumatique d'Otton de Guericke, & les Hémispheres de Mugdebourg du

méme.

La Bibliotheque royale, avec la Bibliotheque de Spanheim est ouverte tous les jours; su il est permis à tous les gens de lettres de se faire donner des livres dans l'apparament qui précede la Bibliotheque, & où il y a dans une armoire la part un Oatalague alphabétique de rous-les livres, de les feuilleter & d'y lire. Mais on me fauroir en emporter qu'avec une parmission expresse.

Depuis

Depuis 1709, la direction en Chef de la Bibliotheque royale appartient au Ministre du département des affaires ecclésiastiques, qui est actuellement S. E. M. de Munchausen. Les Bibliothécaires sont à présent M. le

Conseiller de Cour Stosch & l'Abbé Pernetty.

Bibliotheque de Berne. Cette Bibliotheque doit ses commencemens à l'époque mémorable de la Réformation, embrassée par les Bernois en 1528. Le Couvent des Cordeliers ou Franciscains, placé au milieu de la ville, fut destiné à loger des Professeurs, & des Ecclésiastiques nourris aux dépens de l'Etat, qui voua à cet usage les revenus du Couvent. Ce fut dans une des salles de ce même bâtiment qu'on assembla, au commencement de l'année 1528, le Synode, appellé vulgairement la Dispute. où le Gouvernement sit inviter les Evêques, les Prélats, les Abbés, les Docteurs, & les Curés de la Suisse; les Séculiers même eurent droit d'entrer en lice, sur les points en controverse. Les actes de cette dispute qui se tint en langue Allemande, furent imprimés par ordre du Gouvernement. Elle fut suivie du changement de religion, dans la capitale, & dans le pays. On destina quelque temps après une nouvelle aile du même bâtiment à mettre une Bibliotheque, formée des débris des Couvens de Religieux, qui dans ce temps étoient presque par-tout les seuls qui possédoient des livres. La Chartreuse de Thorberg, située à deux lieues de Berne, en fournit un assez grand nombre, parmi lesquels se trouve une édition de la Bible Vulgate, sans titre, ni date, dont les lettres initiales sont écrites à la main, & qui porte tous les caracteres des premiers commencemens de l'Imprimerie. L'établissement d'un College, & d'une Académie, (temps qui désigne en Suisse un corps de Prosesseurs), sit naître à Berne le goût des études. Cette ville eut pendant le XVIe, siecle plusieurs Savans, connus par leurs ouvrages. Tel est le Commentaire de Ben. Arctius sur Pindare, imprimé à Berne en 1586, qui est estimé des connoisseurs. Dans le même temps il s'étoit établi de bonnes Imprimeries dans Berne & dans Lausanne. On peut juger du mérite de celle-ci, par le beau Plutarque d'Amyot, imprimé à Lausanne en 1567, édition qui feroit honneur aux Etiennes & aux Wechel.

La Bibliotheque de Berne s'augmentoit par des présens en argent & en livres. Mais ce ne sut qu'en 1628 ou 1629, qu'elle acquit quelque célébrité, par la donation que lui sit Jacques Graviset, Seigneur de Liebeges, de la Bibliotheque du célébre Bongars. Il ne sera pas inutile d'entrer ici dans quelques détails sur ces événemens, & sur les personnes de ces deux biensaiteurs des lettres, & de relever les erreurs insérées dans la plupart des livres où il en est fait mention. Jacques Bongars, ou de Bongars, Seigneur de Bauldres & de la Chesnarge, Conseiller d'Etat du Roi de France, étoit issu d'une bonne maison d'Orléans, & sur élevé dans la religion Résormée. Il sit ses premieres études à Strasbourg, & les continua à Bourges, où il sur disciple du savant Cujas. Quoique Bongars Tome VIII.

n'eût pas négligé de cultiver plusieurs sciences, il s'attacha présérablement aux belles-lettres, à la critique des auteurs anciens & à l'histoire.

La Bibliotheque de Berne conserve un grand nombre d'extraits, qu'if avoit faits de ses lectures, & quantité d'auteurs anciens & d'historiens du moyen age, qu'il avoit comparés avec ses manuscrits, dont il mettoit les variantes à la marge. Les livres sont indiqués dans le catalogue des imprimés, publiés en 1764. Bongars s'atracha de bonne heure au service du Roi Henri IV, dans le temps qu'il n'étoit encore que Roi de Navarre. En 1585 il fit le voyage de Constantinople, & passa par Vienne, par la Hongrie, la Transvivanie, & les autres Provinces, qui se trouvent sur cette route. On conserve à Berne le Journal de ce voyage écrit de sa main; mais au grand regret des curieux, il finit à son arrivée à Constantinople; de sorte qu'on ignore & ce qu'il fit dans cette ville, & la route qu'il prit en revenant. Quelques recherches qu'on ait faires dans les Bureaux, on n'a pu trouver aucune preuve de quelque négociation, dont il ait été chargé dans ce voyage. On doit donc croire que l'envie de s'instruire sut fon feul objet. Ce fut afors, vraisemblablement, qu'il ramassa les matériaux d'un grand ouvrage, qu'il fit imprimer à Francfort, en 1602, sous le titre de Scriptores Rerum Hungaricarum, queique son nom n'y paroisse pas. Il publia à la fin du volume un Recueil d'inscriptions qu'il avoit copiées en Hongrie & en Tranfylvanie, Au commencement de l'année 186. le Roi Henri n'étant encore que Roi de Navarre, l'envoia chez les Princes Protestans d'Allemagne. Il fut chargé pendant le regne de ce Prince de plusieurs négociations importantes, entr'autres, il fut emploié dans l'affaire de la succession de Juliers. La Bibliotheque de Berne, conserve un grand nombre de lettres & de mémoires relatifs à ces diverses négociations. Comme il faisoit de fréquens séjours à Strasbourg, Bongars sut profiter de la dispersion de la Bibliotheque du Chapitre, dans le Schisme arrivé en 1592, entre les Chanoines Catholiques & les Protestans. Ce fue dans les différens féjours qu'il fit en cette ville, que Bongars lia une étroite amitié avec René Graviset, pere du bienfaiteur de la Bibliotheque de Berne. Le recueil de ses lettres imprimées à la Haye en 1697. contient plufieurs particularités relatives à cette liaison. Le Duc de Bouilton, dans une lettre écrite de sa main à Bongars, qui est conservée en original à Berne, fait mention honorable de ce René, qu'il appelle le Sire de Graviset.

En 1603, Bongars acquit une partie de la Bibliotheque de Pierre Daniel, Avocat au Parlement de Paris, son ami, & son parent. Ce dernier avoit profité du pillage de l'Abbaye de Fleurs, arrivé en 1562, dans le temps des guerres des Protestans. Ce sut là que Daniel trouva entrautres de très-anciens manuscrits de Virgite, sur lesquels il donna dans la suite une édition de ce Poëte, avec un ample Commentaire du Grammairien Servius. Ces manuscrits sont aujourd'hui dans la Bibliotheque de Berne.

En 1604, Bongars fit encore l'acquisition des reftes de celle de son ancien précepteur Cujas, parmi lesquels il y a plusieurs éditions d'Auceurs anciens avec des notes marginales de ce savant. Bongars mourut à Paris en 1612, sans avoir été marié, & disposa de sa Bibliotheque en faveur de son ami Graviset, qui ne lui survêcut que de deux années. Son fils, Jacques Graviser, devint en 1614 possesseur de ce trésor. Il en étoit digne, ayant fait de bonnes études à Heidelberg. C'est lui qui est l'Auteur anonyme d'une Satyre affez ingénieuse, intitulée Heutelia, anagramme de Helvetia. Mais ce qui prouva sur-tout, qu'il connoissoit le prix de ce trésor , c'est la résolution qu'il prit de le réunir à la Bibliotheque de Berne. La condition, qu'il exigea, fut un nouveau bienfair. Ce fut, que les bourgeois de Berne auroient pour toujours l'usage de cette Bibliotheque. On dressa un catalogue des livres manuscrits & imprimés de Bongars en 1632, qui est précédé d'une préface très-longue. Ce monument, sans autre preuwe, fuffit pour détruire une erreur avoyée par le P. Mabillon, dans la préface de son livre de Liturgia Ecclesia Gallicana; erreur qui a été depuis répétée dans les Dictionnaires, où l'on ne cesse de réimprimer les mêmes fautes. Ce Pere avoit affuré, sur la foi d'un Avocat d'Orléans, que Graviser, par l'entremise de Gruterus, avoit vendu la Bibliotheque de Bongars à l'Electeur Palatin, & qu'après l'expulsion de ce Prince de ses Erats, elle avoir été transportée, avec celle de Heidelberg, dans celle du Varican. Le catalogue qu'on conferve à Berne, qui préfente une très-nombreuse collection de livres manuscrits & imprimés, sert assez de preuve contre cette tradition. Le catalogue raisonné que M. Sinner a publié en 1760 & 1770, des manuscrits de cette Bibliotheque, en sait connoître le prix. Les historiens des Croisades, publiés par Bongars, en 1611, sous le titre de Gesta Dai per francos, sont parmi ce nombre, de même qu'une Chronique d'Eusebe, traduite par S. Jérôme, écrite par ordre de Pepin, Maire du Palais du Roi Childebert, qui porte la date de la cinquieme année du regne de ce Prince; un grand nombre de manuscrits très-anciens d'Auteurs Classiques; beaucoup d'Historiens du moyen âge, & quantité de vieux Poëtes & de Romanciers François, dont M. Sinner a donné la notice dans les extrait des poélies, publiés à Lausagne CD 1769.

L'an 1693 on trouva à propos de mêler & de réunir la Bibliotheque de Bongars avec l'ancienne, & l'on en dressa un catalogue général. Elle s'est considérablement augmentée depuis ce tems. Si l'on fait attention à la rareté des livres, & au choix, cette Bibliotheque peut disputer le prix

à d'autres plus nombreuses, mais moins intéressantes.

Bibliotheque de Bâle. Nous avons la description moderne de cette Bibliotheque par un homme bien capable d'en juger, le savant M. de la Croze; voici ce qu'il nous en dit.

» La Bibliotheque publique de Bâle est belle pour le pays; mais elle

» ne peut pas être comparée à un grand nombre de Bibliotheques de Pa» ris, pour le nombre & pour la rareté des livres. On n'a presque rien
» à Bâle que des éditions du fiecle passé (le seizieme); les éditions des
» peres, d'Angleterre & de Paris, n'y sont point; & si l'on en excepte la
» Bibliotheque des peres de Lyon, les conciles du Louvre, & quelques
» éditions de Froben, il n'y a rien dont on puisse faire une grande es» time. Il n'en est pas de même des manuscrits, il y en a de sort beaux
» & de fort anciens.

» J'y ai vu entr'autres une bible du neuvieme fiecle en trois volumes » in-folio. Elle est belle, mais elle a été négligée, & il y manque quel-» ques livres de l'Ecriture, entr'autres les pseaumes. Le fameux passage » de la Trinité dans l'épître de faint Jean ne s'y trouve point, non plus » que dans la plupart des manuscrits grecs & latins de ce tems-là. Il y a » aussi deux volumes in-4to, du même siecle, dont chacun comprend les » quatre évangélistes en latin, avec les canons d'Eusebe & la préface de » S. Jérôme. On ne peut rien voir de mieux écrit que ces deux livres, » l'un est entier & assez bien conservé, & l'autre fort désectueux, quel-» qu'un ayant coupé les feuilles par où commence chacun des Evangélistes. » Je serois trop long si je parlois de tous les manuscrits qui font dans » cette Bibliotheque; mais comme il n'y a guere eu d'étrangers qui les » ait tant vus que moi, & que même les gens du pays les connoissent » peu, j'ajouterai encore quelques lignes à ce que j'ai dit. M. Patin qui » a visité autrefois cette Bibliotheque, n'en ayant presque remarqué que » ce qui étoit le moins digne de l'être, n'en a parlé que superficiellement. » On ne peut rien voir de si beau qu'un S. Augustin, forme quadrate. » Il est écrit par versets, ce qui faisoit autresois toute sa distinction, mais » depuis on y a ajouté des points & des virgules. Ce manuscrit est du » VIIIme, siecle. Il y en a d'Isidore de Séville du IXme, siecle, & de quel-» ques peres, moins confidérables par leur rareté, que par leur antiquité. Le texte grec des Evangiles in-410. dont parle M. Patin, est sans doute » beau, mais il a eu tort de le faire de la même antiquité que les épin tres de S. Paul de l'abbaye de S. Germain; il est plus nouveau de cent » ans pour le moins, & est peut-être du VIIIme. siecle. » Il y a un manuscrit dans la même Bibliotheque, qui contient tout

» Il y a un manuscrit dans la même Bibliotheque, qui contient tout

» le nouveau Testament dans un ordre disserent de celui qu'on suit d'or
» dinaire. Ce manuscrit est moins ancien que celui dont je viens de par
» ler. Le jugement de la semme adultere n'est point dans le texte, quoi
» que le copiste l'ait renvoyé à la fin du manuscrit où il se trouve avec

» cette remarque, qu'on ne le trouvoit que dans peu de manuscrits. Il

» est néanmoins tout entier dans l'autre manuscrit qui est plus ancien;

» le copiste y a ajouté de gros astériques à la marge, à-peu-près de cette

» forme. \* Le 7°. verset du chapitre V de la I Epître de S. Jean ne s'y

» rencontre point. Il y a plusieurs manuscrits grecs de S. Jean-Chrysostò-

» me, de S. Athanase, des commentaires sur la Genese tires des anciens

» peres, & qu'on nomme ordinairement catena.

» Je ne dois point oublier ici un beau pseautier in-4°. écrit en grec par un latin qui y a ajoûté une traduction latine interlinéaire : le latin est écrit correctement, mais le grec qui est écrit sans accens, est plein de pautes... Après cela, ce que j'ai vu de plus curieux est un manuscrit fort récent, contenant un traité du patriarche Photius, si sue los, qui n'est point imprimé, à moins qu'il ne le soit dans ses Epîtres; plusieurs discours & sermons d'Eustathe, Archevêque de Thessalonique, forment un autre manuscrit plus ancien, écrit sur du papier, & fort difficile à lire. J'y ai vu entr'autres un discours qui porte ce titre, Editable le si dentine se intermentaires sur Pindare, dont je n'ai point oui dire qu'on est de connoissance. On trouve dans le même manuscrit des oraisons sunebres de quelques Empereurs de Constantinople, & plusieurs discours qui pour-roient peut-être servir à l'histoire de ces temps-là.

» Il y a dans la même Bibliotheque divers Auteurs classiques manuscrits, comme Thucydide grec, avec les scholies anciennes, duquel Camérarius s'est servi pour l'édition larine qu'il a donnée de cet auteur; un Salluste in-4°. du IX°. siecle d'une beauté admirable. Quelques Virgiles, & quelques Ovides anciens : deux Horaces manuscrits vieux de cinq à six cents ans. Ils sont tous remplis de scholies marginales & interlinéaires, de peu

» de valeur.... M. Patin parle d'un Virgile; c'est un manuscrit moderne, » qui n'est considérable que par la beauté de l'écriture & des ornemens

qu'on y a prodigués.

Deux qui y chercheront l'alcoran écrit sur du papier de la Chine, dont Misson parle dans ses voyages, perdront seurs peines. L'alcoran dont is s'agit est écrit sur du papier oriental comme tous les autres, & ce n'est pas une piece rare... Entre les manuscrits modernes que j'y ai vus, est une histoire de Saladin in-sol. écrite en arabe, & traduite en latin par un savant de Bâle, qui se nommoit M. Harder.... Le cabinet d'Amer-bach se conserve dans la même Bibliotheque.

» Il y a plusieurs médailles & plusieurs tableaux d'Holbein dans le même » lieu, &c. I'y ai vu une traduction du traité de Plutarque de la main » d'Erasme: son testament écrit aussi de sa main; &t une permission qu'il

» avoit obtenue de manger de la viande toute sa vie.

Entre les ouvrages de la nature & de l'art que l'on garde dans ce cabinet, ce qui m'a frappé davantage est une grosse piece de plomb que l'on a trouvée depuis quelques années dans un pré, en un endroit où l'herbe ne croissoit point, & où l'on fouilla pour en découvrir la raisson. C'est, selon les apparences, un poids ancien : il y a dessus cette inforcription, Societat. S. T. Luc. Ret. Ce morceau de plomb pese prodigieusement, & beaucoup plus que ne doit peser une piece d'un volume

» égal à celui-là. « Histoire de la vie & des ouvrages de M. de la Croze. Venise a une célébre Bibliothèque, qu'on nomme communément la Bibliothèque de S. Marc, où l'on conserve l'Evangile de ce Saint, écrit, à ce qu'on prétend, de sa propre main, & qui après avoir été long-temps à Aquilée où il prêcha la foi, sur porté à Venise: mais dans le vrai il n'y en a que quelques cahiers, & encore d'une écriture si essacée, qu'on ne peut distinguer si c'est du grec on du latin. Cette Bibliothèque est d'ailleurs fort riche en manuscrits: celles que le Cardinal Bessarion & Pétrarque séguerent à la République, sont aussi dans la même ville, & unies à celle que le Sénat a sondée à l'hôtel de la monnoie.

Padoue est plein de Bibliotheques; il n'y manque que des curieux: en esset, cette visie a toujours été oélébro par son université, & par le grand nombre de savans qui lui doivent la naissance. On y voit la Bibliotheque de S. Justin; celle de S. Antoine, & celle de S. Jean de Latran. Sixte de Sienne sit qu'il a vu dans cette dernière une copie de l'épitre de S. Paul aux peuples de Laodicée, & qu'il en sit même un extrait. La Bibliotheque de Padone sut sondée par Pignorius; Thomazerius nous en a donné un cata-

logue dans fa Bibliotheca.

Il y en a me magnifique à Ferrare, où l'on voit grand nombre de manuscrits anciens & d'autres monumens curieux de l'antiquité, comme des statues, des tableaux & des médailles de la collection de Pierre Ligorius,

célébre architecte, & l'un des plus savans de son siecle.

La Bibliotheque de Bologne ou de l'Inftitut est d'environ 115 mille volumes: elle est placée dans un vaisseau qui sut commencé en 1741, l'ancien vaisseau se trouvant trop petit pour contenir les différentes collections de Livres qui avoient été données à l'Institut. Cette Bibliotheque est ouverte tous les jours pendant plusieurs heures de la matinée, à l'exception du Mercredi. Elle ne peut manquer d'être très-fréquentée dans une ville d'étude, où l'on se rend de toutes parts pour acquérir des connoissances. Les quatre pieces de cette Bibliotheque sont ornées de bustes & de portraits.

L'estalier & l'anti-chambre de la Bibliotheque sont remplis de dissérentes inscriptions, & il y a trois salles pleines de livres. On y conserve avec vénération 400 volumes de manuscrits du célébre Aldrovandi, (dont 14 volumes în folio de sigures de plantes & d'animaux,) les manuscrits du Pape Benoît XIV, & ceux du Comte Marsigli. On y voit les portraits des hommes illustres & des biensaiteurs de la Bibliotheque, tels que Marsigli, le Cardinal Monti, & sur-tout le Pape Benoît XIV, qui a donné plus de 20 mille volumes. Il y a environ 200 scudi ou 1069 liv. de revenu, qui sont affectés à l'entretien de la Bibliotheque.

Quant aux cabinets & aux fastes de curiosités, v. INSTITUT.

On prétend que dans celle des Dominicains à Bologne, on voit le Pentateuque écrit de la main d'Esdras. Tissand, dans sa grammaire Hébraique, dit Pavoir vu souvent, & qu'il est très-bien écrit sur une seule grande peau: mais Hottinger prouve clairement que ce manuscrit n'a jamais été d'Esdras.

A Naples les Dominicains ont une belle Bibliotheque, où sont les ouvrages de Pontanus, que sa falle Eugénie donna pour immortaliser la mé-

moire de son illustre perc.

La Bibliotheque du Roi à Capo di Monte mérite l'attention des curieux. La Bibliotheque de S. Ambroise à Milan sut sondée par le Cardinal Frédéric Bostomée : elle 4 plus de dix mille manuscrits requeillis par Antoine Oggiati. Quelques-uns prétendent qu'elle sus enrichie aux dépens de celle de Pinelli : on peut dire qu'elle n'est inférieure à aucune de celles dont nous avons parlé, puisqu'elle contenoit il y a quelques années 46 mille volumes, & 12 mille manuscrits, sans compter ce qu'on y ajonté depuis,

La Bibliotheque du Duc de Mantoue peut être mise au nombre des Bi-) bliotheques les plus curieuses du monde. Elle soussirit à la vérité beaucoup, pendant les guerres d'Italie qui éclaterent en 1701; et sans doute elle a été transportée à Vienne. C'est-là qu'étoit la fameuse plaque de bronze couverte de chissres égyptiens et d'hiéroglyphes, dont le savant Pignorius a

donné l'explication.

La Bibliotheque de Florence contient tout ce qu'il y a de plus brillant, de plus curieux, & de plus instructif: elle renseme un nombre prodigieux de livres & de manuscrits les plus rares en toutes sortes de langues;
quelques uns sont d'un prix inestimable; les statues, les médailles, les buftes, & d'autres monumens de l'antiquité y sont sans nombre. Le Museum
Florentinum peut seul donner une juste idée de ce magnisque cabinet; &
la description de la Bibliotheque mériteroit seule un volume à part. Il ne
saut pas oublier le manuscrit qui se conserve dans la chapelle de la cour;
c'est l'évangile de S. Jean qui, à ce qu'on prétend, est écrit de sa propremain.

Il y a deux autres Bibliotheques à Florence, dont l'une sut sondée en l'église de S. Laurent par le l'ape Clément VII de la famille de Médicis, & est ornée d'un grand nombre de manuscrits hébraïques, grees & latins. L'autre sut sondée par Cosme de Médicis dans l'église de S. Marc qui appartient aux Jacobins.

Il y a une très-belle Bibliotheque à Pile, qu'on dit avoir été entichien de 8000 volumes qu'Alde Manuce légua à l'Académie de catte ville.

La Bibliotheque du Roi de Sardaigne à Turin, est srès-suriente par rapport aux manuscrits du sélébre Pierre Ligorius qui dessina toutes les an-

tiquités de l'Italie.

La Bibliotheque du Vatican fut commencée dans le Van fiecle, par S. Hilaire, Pape, qui le premier rassembla heaucoup de livres Saints dans le Palais de Lagran. Saint Zacharie y ajouta beaucoup de manuscriss grees & latins, vers l'an 750. Nicolas V ayant transporté cette Bibliotheque au Vatican, vers l'an 1450, envoya des savans dans différens pays, pour rassembler de hons livres. A la prise de Constantinople, Caliste III acquit

beaucoup de ceux de la Bibliotheque impériale. Sixte IV y ajouta quantité

de livres & de manuscrits originaux.

Sixte-Quint, vers l'an 1,86, établit la Bibliotheque dans l'endroit où elle est actuellement, l'augmenta considérablement, & assigna des revenus pour l'augmentation & pour le service de cette Bibliotheque. Paul V en prolongea l'appartement dans l'asse droite, & ajouta les archives secretes. Maximilien de Baviere donna'à Grégoire XV, la Bibliotheque des électeurs Palatins, & Urbain VIII la sit placer dans l'asse gauche; c'est le plus grand accroissement qu'esse ait reçu. Alexandre VII y réunit encore celle des Ducs d'Urbin; & Alexandre VIII, celle de la Reine Christine. Clément XI sit venir beaucoup de manuscrits arabes, arméniens, syriaques. Clément XII augmenta l'asse gauche jusqu'à 200 pieds de long; & sit faire de nouvelles armoires où l'on a placé la Bibliotheque du Marquis Capponi, léguée par son testament en 1747, & beaucoup de vases étrusques achetés des héritiers du Cardinal Gualtieri; ensin, Benoît XIV y a formé un cabinet d'antiques, acheté principalement dans la succession du Cardinal Carpegna.

L'entrée de la Bibliotheque est dans la galerie du Belvedere. L'antichambre est toute remplie par les bureaux des deux gardiens & de septinterpretes (Serittorie), établis pour les principales langues de l'Europe, & qui sont attachés à cette Bibliotheque. On y a mis les portraits des Cardinaux Bibliothécaires, parmi lesquels on en voit des plus célébres, tels que Casanatta, Noris, Quirini, Passionei, & le Bibliothécaire actuel,

qui est le Cardinal Alexandre Albani.

La grande salle qui sait le principal vaisseau de la Bibliotheque, a 196 pieds de long sur 48 de large : elle est partagée par sept pilastres qui soutiennent la voûte. On ne croit point, en y entrant, voir une Bibliotheque, tous les livres sont rensermés dans des armoires, dont les portes sont chargées de différentes peintures, d'Antoine Viviani. Paul

Baglioni . &c.

Dans la salle qui forme un prolongement de la première, il y a deux longues galeries, à droite & à gauche : on assure qu'elles sont en total une longueut de 300 toises; elles sont remplies d'armoires qui renserment des livres; mais dans celle de la droite il y a aussi une collection de vases étrusques; deux grands planispheres céleste & terrestre, en papier de la Chine, & le museum christianum, ou recueil d'antiques, dont le plus grand nombre a rapport au christianisme. Benoît XIV le sorma en 1756, principalement de la succession du Cardinal Carpegna; mais le Pape Clément XIII: l'a augmenté de plusieurs raretés, que le commandieur Vettori avoit rassemblées, de plusieurs tombeaux, de camées & de sous en sous empresates de pierres gravées. On y voir les médaillons dont le célébre Sénateur Bumarotti avoit donné l'explication; des sceaux en plomb de diplômes anciens, rassemblés par François Ficoroni, habile antiquaire, &

la collection des monnoies papales, qui a été rassemblée & publiée par Xavier Scilla, de Messine.

On y conserve aussi une belle collection de 350 médailles antiques des Empereurs, qui ont été publiées en deux volumes in-folio, à la Calcographie de la Camera; elles sont montées sur des tablettes de bois d'Inde; il y a dans chaque trou deux petites pointes, sur lesquelles les médailles peuvent rouler, ensorte qu'on les peut voir facilement des deux côtés; les trous de l'un des côtés de ces tablettes, ont de petits cadres de bronze de la forme de la médaille, ce qui fait un ajustement simple & agréable.

Dans le cabinet des antiques, on remarque un petit bas-relief en camée, qui a un pied deux pouces & demi de long sur dix pouces & quatre lignes de large; la pierre sur laquelle il est exécuté, a trois couches, la premiere & la derniere sont de marbre blanc, & celle du milieu de marbre jaune; le sujet représente le triomphe de Bacchus & d'Ariane, traînés par quatre centaures: c'est une très-belle chose pour l'idée & pour l'exécution; il est gravé dans le livre de Santi Bartoli.

Ulysse, Diomede & le Palladium, petit bas-relief très-bon, un autre petit bas-relief en forme ovale, représentant le triomphe de Junon; il est aussi fort estimé.

Dans la galerie qui est du côté gauche, on trouve d'abord des peintures qui surent faites sous Sixte-Quint; elles contiennent d'autres histoires de son regne, telles que l'élévation de l'obélisque du Vatican; on y voit la saçade de S. Pierre, dans la sorme qu'elle devoit avoir suivant les desceins de Michel-Ange: il n'y avoit point d'attique, c'est une addition que l'on croît y avoir été saite par Pietro Ligorio ou Carlo Maderno. C'est aussi dans cette galerie gauche que sont les livres provenus de la Bibliotheque de l'électeur Palatin, du Duc d'Urbin & de la Reine Christine.

La Bibliotheque du Vatican n'a qu'environ 70 mille volumes, dont 40 mille sont des manuscrits; mais elle est unique pour le choix & la rareté de ces derniers. On y voit sur-tout beaucoup de bibles hébraïques, syriaques, arabes, arméniennes. Une bible grecque du sixieme siecle, en lettres capitales, écrite d'après la version des LXX, & qui a servi à l'édition de cette version. Une bible en hébreu d'une grosseur extraordinaire, qui vient des Ducs d'Urbin, dont les Juiss de Venise ont voulu donner le poids de l'or. Un manuscrit grec qui contient les actes des Apôtres, en lettres d'or, donné à Innocent VIII par Charlotte Reine de Chypre. Un missel très-ancien, écrit du temps de S. Gélase vers l'an 1118. Un autre missel où il y a des miniatures de Giulio Clovio, éleve de Jules-Romain. Un grand bréviaire avec de belles miniatures, qui vient de Mathias Corvinus, Roi de Hongrie. Les annales de Baronius, écrites de sa main, en 12 volumes. Plusieurs volumes sur l'Histoire eccléssastique, du savant Onofrio Panvinio, Augustin. Un martyrologe singulier par son ancienneté & Tome VIII.

par ses miniatures. Des manuscrits de S. Thomas & de S. Charles Borromée. Un manuscrit de Pline, avec des miniatures où tous les animaux sont sigurés. Un Virgile du cinquieme siecle, écrit en lettres capitales, dont les miniatures représentent les Troyens & les Latins avec les habits de leur temps; les peintures ne sont pas bonnes, mais elles ont été gravées admirablement bien par Santi Bartoli; elles sont dans un livre in-folio, qui se vend à la Calcographie. Un Térence de la même ancienneté, qu'on a fait imprimer, il y a quelques années. Un autre Térence du IXme siecle, où sont représentés les masques des anciens acteurs dans de mauvaises figures. Le Tasse, manuscrit d'une beauté singuliere. Le Dante avec de belles miniatures. Le traité des sept Sacremens, composé par Henri VIII, Roi d'Angleterre, avant le schisme; il l'envoya à Léon X, avec ces deux vers qui y sont écrits de sa main.

'Anglorum Ren Henricus, Leo decime, mittit-Hoc opus & fidei testem & amicitia.

Les Lettres originales de ce Prince à Anne de Boulen; plusieurs papiers écrits de la main de Luther; les vies de Fréderic de Monteseltre & de François-Marie de la Rovere, Ducs d'Urbin, ornées de miniatures.

On y conserve beaucoup de livres écrits sur l'écorce du papyrus d'Egypte; mais on n'y voit aucun monument des premiers essais de l'Im-

primerie.

Il y avoit pluseurs autres belles Bibliotheques à Rome, particuliérement celle du Cardinal François Barberini, qui contenoit, à ce qu'on prétend, ving-cinq mille volumes imprimés, & cinq mille manuscrits. Il y a aussi les Bibliotheques du Palais Farnese, de Sainte-Marie in ara cæli, de Sainte-Marie sur la Minerve, des Augustins, des Peres de l'Oratoire, des Jésuites, du feu Cardinal Montalte, du Cardinal Sforza; celles des Eglises de la Sapienza, de San-Isidore, du College Romain, du Prince Borghese, du Prince Pamphili, du Connétable Colonna, & de plusieurs autres Princes, Cardinaux, Seigneurs, & communautés religieuses, dont quelques-unes sont publiques.

La premiere & la plus considérable des Bibliotheques d'Espagne, est celle de l'Escurial au Couvent de St. Laurent, sondée par Charles V, mais considérablement augmentée par Philippe II: Les ornemens de cette Bibliotheque sont sort beaux; la porte est d'un travail exquis, & le pavé de marbre; les tablettes sur lesquelles les livres sont rangés sont peintes d'une infinité de couleurs, & toutes de bois des Indes: les livres sont superbement dorés: il y a cinq rangs d'armoires les unes au-dessus des autres, où les livres sont gardés; chaque rang a cent pieds de long. On y voit les portraits de Charles V, de Philippe II, Philippe III, & Philippe IV, & plusieurs globes dont l'un représente avec beaucoup de précision le sours des astres, eu égard aux dissérentes positions de la terre. Il y a un

nombre infini de manuscrits dans cette Bibliotheque, & entr'autres l'original du livre de St. Augustin sur le Baptême. Quelques-uns pensent que
les originaux de tous les ouvrages de ce pere sont à la Bibliotheque de
l'Escurial, Philippe II les ayant achetés de celui au sort de qui ils tomberent lors du pillage de la Bibliotheque de Muley Cydan, Roi de Fez &
de Maroc, quand les Espagnols prirent la forteresse de Carache où étoit
cette Bibliotheque. C'est du moins ce qu'assure Pierre Daviti, dans sa généalogie des Rois de Maroc, où il dit que cette Bibliotheque contenoit
plus de quatre mille volumes Arabes sur dissérens sujets, & qu'ils furent
portés à Paris pour y être vendus : mais que les Parissens n'ayant pas de
goût pour cette langue, ils surent ensuite portés à Madrid, où Philippe II
les acheta pour sa Bibliotheque de l'Escurial.

Il y avoit dans cette Bibliotheque près de trois mille manuscrits arabes. Mais l'incendie de 1671, en consomma plus de 1200; de maniere qu'aujourd'hui la collection des manuscrits Arabes ne monte qu'à 1800. Mr. Casiri, Bibliothécaire, nous en a donné un catalogue sous le titre de Bibliotheca Hispano-Escurialensis, dont le II n'a pas encore paru. Le 1er Tome contient les manuscrits de Rhétorique, de Poésie, de Philosophie, de Politique, de Médecine, d'Histoire Naturelle, de Jurisprudence, de Théologie, de Philosogie, & les Dictionnaires; ce qui fait voir que les Arabes avoient aussi du goût pour les compilations alphabétiques. Le Tome II. doit contenir les manuscrits qui regardent la géographie & l'histoire. Il y a aussi nombre de manuscrits grecs & latins: en un mot, c'est une des plus belles Bibliotheques du monde.

Quelques-uns prétendent qu'elle a été augmentée par les livres du Cardimal Sirlet, Archevêque de Sarragosse, & d'un Ambassadeur Espagnol; ce qui l'a rendue beaucoup plus parsaite: mais la plus grande partie sut brû-

Lee par l'incendie de 1671.

Il y avoit anciennement une très-magnifique Bibliotheque dans la ville de Cordoue, fondée par les Maures; avec une célébre Académie où l'on enseignoit toutes les sciences en arabe. Elle fut pillée par les Espagnols lorsque Ferdinand chassa les Maures d'Espagne, où ils avoient régné plus de 600 ans.

Ferdinand Colomb, fils de Christophe Colomb, qui découvrit le premier l'Amérique, fonda une très-belle Bibliotheque, en quoi il fut aidé

par le célébre Clénard.

Ferdinand Nonius, qu'on prétend avoir le premier enseigné le grec en Espagne, sonda une grande & curieuse Bibliotheque, dans laquelle il y avoit beaucoup de manuscrits grecs qu'il acheta sort cher en Italie. D'Italie il alla en Espagne, où il enseigna le grec & le latin à Alcala de Henares, & ensuite à Salamanque, & laissa sa Bibliotheque à l'université de cette ville.

L'Espagne sut encore enrichie de la magnifique Bibliotheque du Cardi-

nal Ximenès à Alcala, où il fonda aussi une université qui est devenue trèscélébre. C'est au même Cardinal qu'on a l'obligation de la version de la Bible connue sous le nom de la Complutensienne.

Il y avoit aussi en Espagne plusieurs particuliers qui avoient de belles Bibliotheques; telles étoient celles d'Arias Montanus, d'Antonius Augustinus, savant Archevêque de Tarragone, de Michel Tomasius, & autres.

Le grand nombre de savans & d'hommes versés dans les dissérens genres de littérature, qui ont de tout temps fait regarder la France comme une des nations les plus éclairées, ne laisse aucun lieu de douter qu'elle ait été aussi la plus riche en Bibliotheques : on ne s'y est pas contenté d'entasser des livres, on les a choisis avec goût & discernement. Les Auteurs les plus accrédités ont rendu ce témoignage honorable aux Bibliotheques des premiers Gaulois: ceux qui vondroient en douter, en trouveront des preuves incontestables dans l'Histoire Littéraire de la France par les RR. PP. Bénédictins, ouvrage où regne la plus profonde érudition. Nous pourrions faire ici une longue énumération de ces anciennes Bibliotheques: mais nous nous contenterons d'en nommer quelques-unes, pour ne pas entrer dans un détail peu intéressant pour le plus grand nombre de nos lecteurs. La plus riche & la plus considérable de ces anciennes Bibliotheques, étoir celle qu'avoit Tonance Ferréol dans sa belle maison de Prusiane, sur les bords de la riviere du Gardon, entre Nismes & Clermont en Auvergne. Le choix & l'arrangement de cette Bibliotheque faisoit voir le bon goût de ce seigneur, & son amour pour le bel ordre : elle étoit partagée en trois classes avec beaucoup d'art; la premiere étoit composée des livres de piété à l'usage du sexe dévot, rangés aux côtés des sieges destinés aux dames; la seconde contenoit des livres de littérature, & servoir aux hommes; enfin dans la troisieme classe étoient les livres communs aux deux sexes. Il ne faut pas s'imaginer que cette Bibliotheque fût seulement pour une vaine parade; les personnes qui se trouvoient dans la maison en faisoient un usage réel & journalier : on y employoit à la lecture une partie de la matinée, & on s'entretenoit pendant le repas de ce qu'on avoit lû, en joignant ainsi dans le discours l'érudition à la gaieté de la conversation.

Chaque monastere avoit aussi dans son établissement une Bibliotheque, & un moine préposé pour en prendre soin. C'est ce que portoit la regle de Tarnat & celle de S. Benoit. Rien dans la suite des temps ne devint plus célébre que les Bibliotheques des moines : on y conservoit les livres de plusieurs siecles, dont on avoit soin de renouveller les exemplaires; & sans ces Bibliotheques il ne nous resteroit guere d'ouvrages des anciens. C'est de-là en esset que sont sortis presque tous ces excellens manuscrits qu'on voit aujourd'hui en Europe, & d'après lesquels on a donné au public, de-puis l'invention de l'Imprimerie, tant d'excellens ouvrages en tout genre de littérature.

Dès le VI°. fiecle on commença dans quelques monasteres à substituer au travail pénible de l'agriculture, l'occupation de copier les anciens livres, & d'en composer de nouveaux. C'étoit l'emploi le plus ordinaire, & même l'unique, des premiers Cénobites de Marmoutier. On regardoit alors un monastere qui n'auroit pas eu de Bibliotheque, comme un fort ou un camp dépourvu de ce qui lui étoit le plus nécessaire pour sa désense : elausstrum sine armario, quasi castrum sine armamentario. Il nous reste encore de précieux monumens de cette sage & utile occupation dans les abbayes de Citeaux & de Clairvaux, ainsi que dans la plus grande partie des abbayes de l'Ordre de S. Benoît

Les plus célébres Bibliotheques des derniers temps ont été celles de M. de Thou, de M. le Tellier, Archevêque de Reims, de M. Butteau, fort riche en livres sur l'histoire de France, de M. de Coaslin, abondante en manuscrits Grecs, de M. Baluse, dont il sera parlé tout-à-l'heure à l'occasion de celle du Roi; de M. Dusay, du Cardinal Dubois, de M. Colbert, du Comte d'Hoym, de M. le Maréchal d'Etrées, de Messieurs Bigot, de M. Danty d'Ismard, de M. Turgot de S. Clair, de M. Burette, & de M. l'Abbé de Rothelin. Nous n'entrons dans aucun détail sur le mérite de ces différentes Bibliotheques, parce que les catalogues en existent, & qu'ils ont été saits par de fort savans hommes. On a encore aujourd'hui en France des Bibliotheques qui ne le cedent point à celles que nous venons de nommer: les unes sont publiques, les autres sont particulieres.

Les Bibliotheques publiques sont celle du Roi, dont nous allons donner l'histoire, celles de S. Victor, du college Mazarin, de la DoctrineChrétienne, des Avocats, & de S. Germain des prés: celle-ci est une des
plus considérables, par le nombre & par le mérite des anciens manuscrits
qu'elle possede: elle a été augmentée en 1718 des livres de M. L. d'Etrées,
& en 1720 de ceux de M. l'Abbé Renaudot. M. le Cardinal de Gesvres
légua sa Bibliotheque à cette abbaye en 1744, sous la condition que le
public en jouiroit une fois la semaine. M. l'Evêque de Mets, Duc de Coaslin, lui a aussi légué un nombre considérable de manuscrits, qui avoient

appartenu ci-devant au Chancelier Seguier.

Les Bibliotheques particulieres qui jouissent de quelque réputation, soit pour le nombre soit pour la qualité des livres, sont celle de sainte Génevieve; celles de Sorbonne, du college de Navarre, des prêtres de l'Oratoire, & des Jacobins, & celle du Marquis de Paulmy d'Ar-

genson.

Celle de M. de Boze est peut-être la plus riche collection qui a été faite de livres rares & précieux dans les dissérentes langues: elle est encore recommandable par la beauté & la bonté des éditions, ainsi que par la propreté des reliures. Si cette attention est un luxe de l'esprit, c'en est un au
moins qui fait autant d'honneur au goût du propriétaire, que de plaisse
aux yeux du spectateur.

Après avoir parlé des principales Bibliotheques connues dans le monde, nous finirons par celle du Roi de France, la plus riche & la plus magnifique qui ait jamais existé. L'origine en est assez obscure: formée d'abord d'un nombre peu considérable de volumes, il n'est pas aisé de déterminer auquel des Rois de France elle doit sa fondation. Ce n'est qu'après une longue suite d'années & diverses révolutions, qu'elle est ensin parvenue à ce degré de magnificence & à cette espece d'immensité, qui éterniseront à jamais l'amour du Roi pour les Lettres, & la protection que ses Ministres leur ont accordée.

Ouand on supposeroit qu'avant le XIVe, siecle les livres des Rois de France ont été en assez grand nombre pour mériter le nom de Bibliotheques, il n'en seroit pas moins vrai que ces Bibliotheques ne subsistoient que pendant la vie de ces Princes: ils en disposoient à leur gré; & presque toujours dissipées à leur mort, il n'en passoit guere à leurs successeurs, que ce qui avoit été à l'usage de leur Chapelle. S. Louis qui en avoit rasfemblé une assez nombreuse, ne la laissa point à ses enfans; il en sit quatre portions égales, non compris les livres de sa Chapelle, & la légua aux Jacobins & aux Cordeliers de Paris, à l'Abbaye de Royaumont, & aux Jacobins de Compiegne, Philippe le Bel & ses trois fils en firent de même; ce n'est donc qu'aux regnes suivans qu'on peut rapporter l'établissement d'une Bibliotheque Royale, fixe, permanente, destinée à l'usage du public, en un mot comme inaliénable, & comme une des plus précieuses portions des meubles de la couronne. Charles V. dont les trésors littéraires consistoient en un fort petit nombre de livres qu'avoit eu le Roi Jean, son prédécesfeur, & celui à qui l'on croit devoir les premiers fondemens de la Bibliotheque Royale d'aujourd'hui. Il étoit savant; son goût pour la lecture luifit chercher tous les moyens d'acquérir des livres, aussi sa Bibliotheque sutelle considérablement augmentée en peu de temps. Ce Prince toujours attentif au progrès des Lettres, ne se contenta pas d'avoir rassemblé des livres pour sa propre instruction; il voulut que ses sujets en profitassent, & logea sa Bibliotheque dans une des tours du Louvre, qui pour cette raison fut appellée la tour de la librairie. Afin que l'on pût y travailler à toute heure, il ordonna qu'on pendit à la voûte trente petits chandeliers & une , lampe d'argent. Cette Bibliotheque étoit composée d'environ 910 volumes, nombre remarquable dans un temps où les Lettres n'avoient fait encore que de médiocres progrès en France, & où par conséquent les livres devoient être assez rares.

Ce Prince tiroit quelquesois des livres de sa Bibliotheque du Louvre, & les faisoir porter dans ses dissérentes Maisons Royales. Charles VI, son fils, & son successeur, tira aussi de sa Bibliotheque plusieurs Livres qui n'y rentrerent plus; mais ces pertes furent réparées par les acquisitions qu'il faisoit de temps en temps. Cette Bibliotheque resta à-peu-près dans le même état jusqu'au regne de Charles VII. où par une suite des malheurs dont le Royaume

fut accablé, elle fut totalement dissipée, du moins n'en parut-il de long-

temps aucun vestige.

Louis XI. dont le regne fut plus tranquille, donna beaucoup d'attention au bien des lettres; il eut soin de rassembler, autant qu'il le put, les débris de la librairie du Louvre; il s'en forma une Bibliotheque qu'il augmenta depuis des livres de Charles de France; son frere, & selon toute apparence de ceux des Ducs de Bourgogne, dont il réunit le Duché à la couronne.

Charles VIII. sans être savant, eut du goût pour les livres; il en ajoûta beaucoup à ceux que son pere avoit rassemblés, & singuliérement une grande partie de la Bibliotheque de Naples, qu'il sit transporter en France après sa conquête. On distingue encore aujourd'hui, parmi les livres de la Bibliotheque du Roi de France, ceux des Rois de Naples & des Seigneurs Napolitains par les armoiries, les souscriptions, les signatures ou quelques

autres marques.

Tandis que Louis XI. & Charles VIII. rassembloient ainsi le plus de livres qu'il leur étoit possible, les deux Princes de la Maison d'Orléans, Charles, & Jean, Comte d'Angoulême, son frere, revenus d'Angleterre après plus de vingt-cinq ans de prison, jetterent, le premier à Blois, & le second à Angoulême, les sondemens de deux Bibliotheques, qui devinrent bientôt Royales, & qui firent oublier la perte qu'on avoit faite, par la dispersion des livres de la tour du Louvre, dont on croit que la plus grande partie avoit été enlevée par le Duc de Bedfort. Charles en racheta en Angleterre environ soixante volumes, qui furent apportés au château de Blois, & réunis à ceux qui y étoient déjà en assez grand nombre.

Louis XII, fils de Charles, Duc d'Orléans, étant parvenu à la couronne, y réunit la Bibliotheque de Blois, au milieu de laquelle il avoit été, pour ainfi dire, élevé; & c'est peut-être par cette considération qu'il ne voulut pas qu'elle changeât de lieu. Il y sit transporter les livres de ses deux prédécesseurs Louis XI & Charles VIII, & pendant tout le cours de son regne il s'appliqua à augmenter ce trésor, qui devint encore bien plus considérable lorsqu'il y eut fait entrer la Bibliotheque que les Viscomti & les Sforce, Ducs de Milan, avoit établie à Pavie, & en outre les livres qui avoient appartenu au célébre Pétrarque. Rien n'est au-dessus des éloges que les écrivains de ce tems-la font de la Bibliotheque de Blois, elle étoit l'admiration non-seulement de la France, mais encore de l'Italie.

François I, après avoir augmenté la Bibliotheque de Blois, la réunit en 1544 à celle qu'il avoit commencé d'établir au château de Fontaine-bleau plusieurs années auparavant: une augmentation si considérable donna un grand lustre à la Bibliotheque de Fontainebleau, qui étoit déjà par elle-même assez riche. François I avoit fait acheter en Italie beaucoup de manuscrits grecs par Jérôme Fondule, homme de lettres, en grande réputation dans ce tems-là; il en sit encore acheter depuis par ses Am-

Tome & Tomie. Ces Ministres s'acquitterent de leur comin the summer pas an-delà de 400 volumes, avec une quamanuel a manuella accentant. On peut juger delà combien les livres
manuella accentant. qui n'épargnoit aucune dépense, & qui emmanuella gens pour en amasser, n'en avoit cependant pu
manuella gens pour en amasser, n'en avoit cependant pu
manuella gens pour en comparaison de ce qui s'en est rémanuella gens pour en comparaison de ce qui s'en est rémanuella gens pour en comparaison de ce qui s'en est rémanuella gens pour en comparaison de ce qui s'en est rémanuella gens pour en comparaison de ce qui s'en est rémanuella gens pour en comparaison de ce qui s'en est rémanuella gens pour en comparaison de ce qui s'en est rémanuella gens pour en comparaison de ce qui s'en est ré-

Lingues vulgaires étrangeres. A l'égard des livres de livres à langues vulgaires étrangeres. A l'égard des livres de livres de livres de livres qui ont été écrits avant son regne; ceux qui lui ont été faits pour son usage, ou qui lui ont livres qui ont été faits pour son usage, ou qui lui ont livres qui ont été faits pour son usage, ou qui lui ont livres de livres de Louise de Savoie, sa mere; & livres de Valois, sa sœur : ce qui ne fait qu'à - peu-

and the service of th

- unite maire à la librairie du Roi.

wing Raice his pourvu le premier de cet emploi, & ce choix fit Prince & à l'homme de lettres. Pierre du Chastel received the mount of the second of the seco Nerre de Montdoré, Conseiller au grand Conseil, homme The many a proper rectu que de médiocres accroissements sous les regnes --- .... ... de Henri II à cause, sans doute, des troubles & des diviwhen the best were de la Religion excita alors dans le Royaume. Montwww. w wast homme, foupconné & accusé de donner dans les opinions enfuit de macre de Religion, s'enfuit de Paris en 1567, & se rewas a survice en Berry, où il mourut de chagrin trois ans après. Jac-Amus, qui avoit été précepteur de Charles IX & des Princes ses a maitre l'évasion de Montdoré, de la charge de maître Le terns de son exercice ne sur rien moins que savorable And A aux kiences: on ne croit pas, qu'excepté quelques livres rance à livre III, la Bibliotheque Royale ait été augmentée d'autres liwe do not de privilege. Tout ce que put faire Amyot, ce fut d'y who we ware and Savans, & de leur communiquer avec facilité l'ulage who with done ils avoient besoin. Il mourut en 1593, & sa charge posit au l'evident Jacques-Auguste de Thou, si célébre par l'histoire de the time and a corite.

Henri

Henri IV ne pouvoit faire un choix plus honorable aux lettres : mais les commencemens de son regne ne furent pas assez paisibles, pour lui permettre de leur rendre le lustre qu'elles avoient perdu pendant les guerres civiles. Sa Bibliotheque soussir quelque perte de la part des factieux; pour prévenir de plus grandes dissipations, Henri IV, en 1595, fit transporter au College de Clermont à Paris la Bibliotheque de Fontainebleau, dont le commun des Savans n'étoit pas affez à portée de profiter. Les livres furent à peine arrivés à Paris, qu'on y joignit le beau manuscrit de la grande bible de Charle-le-Chauve. Cet exemplaire, l'un des plus précieux monumens littéraires du zele des Rois de France de la seconde race pour la Religion, avoit été conservé depuis le regne de cet Empereur, dans l'abbaye de S. Denis. Quelques années auparavant le Président de Thou avoit engagé Henri IV à acquérir la Bibliotheque de Catherine de Medicis, composée de plus de 800 manuscrits grecs & latins; mais dissérentes circonstances firent que cette acquisition ne put être terminée qu'en 1599. Quatre ans après l'acquisition des manuscrits de la Reine Catherine de Medicis, la Bibliotheque passa du College de Clermont chez les Cordeliers, où elle demeura quelques années en dépôt. Le Président de Thou mourut en 1617, & François de Thou son fils aîné, qui n'avoit que neuf ans, hérita de la charge de maître de la librairie.

Pendant la minorité du jeune bibliothécaire, la direction de la Bibliotheque du Roi sut consiée à Nicolas Rigault, connu par divers ouvrages estimés. La Bibliotheque Royale s'enrichit peu sous le regne de Louis XIII, elle ne sit d'acquisitions un peu considérables, que les manuscrits de Philippe Hurauld, Evêque de Chartres, au nombre d'environ 418 volumes, & 110 beaux manuscrits syriaques, arabes, turcs & persans, achetés, aussi-bien que des caracteres syriaques, arabes & persans, avec les matrices toutes frappées, des héritiers de M. de Breves, qui avoit été Ambassadeur à Constantinople. Ce ne sut que sous le regne de Louis XIII, que la Bibliotheque Royale sut retirée des Cordeliers, pour être mise dans une grande maison de la rue de la Harpe, appartenante à ces religieux.

François de Thou ayant été décapité en 1642, l'illustre Jérôme Bignon, dont le nom seul fait l'éloge, lui succéda dans la charge de maître de la librairie. Il obtint en 1651, pour son fils aîné, nommé Jérôme comme lui, la survivance de cette charge. Quelques années après, M. Colbert, qui méditoit déjà ses grands projets, sit donner à son frere, Nicolas Colbert, la place de garde de la librairie, vacante par la mort de Jacques Dupuy. Celui-ci légua sa Bibliotheque au Roi. Louis XIV l'accepta par lettres patentes, registrées au Parlement le 16 Avril 1657.

Hippolite, Comte de Bethune, fit présent au Roi, à-peu-près dans le même tems, d'une collection fort curieuse de manuscrits modernes, au nombre de 1923 volumes, dont plus de 950 sont remplis de lettres & de pieces originales sur l'histoire de France,

Tome VIII.

A un zete également vis pour le progrès des sciences & pour la gloise de son maître, M. Colbert joignoit une passion extraordinaire pour les livres : il commençoit alors à fonder cette célébre Bibliotheque, jusqu'à ces derniers temps la rivale de la Bibliotheque du Roi : mais l'attention qu'ît eut aux intérêts de l'une, ne l'empêcha pas de veiller aux intérêts de l'autre. La Bibliotheque du Roi est redevable à ce Ministre des acquistions les plus importantes. Nous n'entrerons point iei dans le détail de ces diverses acquisitions : ceux qui voudront les connoître dans toute leur étendue, pourront lire le Mémoire historique sur la Bibliotheque du Roi de France, à la tête du Catalogue, pag. 26. & suiv. Une des plus précieuses est celle des manuscrits de Brienne; c'est un recueil de pieces concernant les affaires de l'Etat, qu'Antoine de Lomenie, Secrétaire d'Etat, avoit saffemblées avec beaucoup de soin en 340 volumes.

M. Colbert trouvant que la Bibliothèque du Roi étoit devenue trop nombreuse pour rester commodément dans la maison de la rue de la Harpe, la sit transporter en 1666 dans deux maisons de la rue Vivienne qui lui appartenoient. L'année suivante le cabinet des médaisses, dans seques étoit se grand recueil des estampes de l'Abbé de Marolles, & autres raretés, sut retiré du Louvre & réuni à la Bibliothèque du Roi, dont ils sont encore aujourd'hui une des plus brillantes parties. Après la disgrace de M. Fouquet, sa Bibliothèque, ainsi que ses autres essets, sut saisse & vendue. Le Roi en sit acheter un peu plus de 1200 volumes, outre le recueil de

Phistoire d'Italie.

Il n'étoit pas possible que tant de livres imprimés joints aux anciens, avec les deux exemplaires des livres de privilege que fournissoient les Libraires, ne donnassent beaucoup de doubles : ce fonds seroit devenu auss embarrassant qu'inutile, si on n'avoit songé à s'en désaire par des échanges. Ce fut par ce moyen qu'on fit en 1668 l'acquilition de tous les manuscrits & d'un grand nombre de livres imprimés qui étoient dans la Bibliotheque du Cardinal Mazarin. Dans le nombre de ces manuscrits, qui étoit de 2156, il y en avoir 102 en langue hébraïque, 343 en arabe, samaritain, perfan, turc, & autres langues orientales; le reste étoit en langue grecque, latine, italienne, françoise, espagnole, &c. Les livres imprimés étoient au nombre de 3678. La Bibliotheque du Roi s'enrichit encore peu aprèspar l'acquisition que l'on sit à Leyde d'une partie des livres du savant Jacques Golius, & par celle de plus de 1200 volumes manuscrits ou imprimés de la Bibliotheque de M. Gilbert Gaumin, Doyen des maîtres des requêtes, qui s'éroit particuliérement appliqué à l'étude & à la recherche des livres orientaux.

Ce n'étoit pas seulement à Paris que M. Colbert faisoit faire des achaes de livres pour le Roi; il sit rechercher dans le Levant les meilleurs manuscrits anciens en grec, en arabe, en persan, & autres langues orientales. Il établit dans les dissérentes Cours de l'Europe des correspondances, au

unoyen desquelles ce Ministre vigilant procura à la Bibliotheque du Roi des

réfors de toute espece.

L'année 1670 vit établir dans la Bibliotheque Royale un fonds nouveau, bien capable de la décorer & d'éterniser la magnificence de Louis XIV; ce sont les belles estampes que Sa Majesté sit graver, & qui servent encore aujourd'hui aux présens d'estampes que le Roi sait aux Princes, aux Ministres étrangers, & aux personnes de distinction qu'il lui plait d'en gratiser. La Bibliotheque du Roi perdit M. Colbert en 1683. M. de Louvois comme surintendant des batimens, y exerça la même autorité que son prédécesseur, & acheta de M. Bignon, Conseiller d'Etat, la charge de maître de la librairie, à laquelle sur réunie celle de garde de la librairie, dont s'étoient démis volontairement MM. Colbert. Les provisions de ces deux charges réunies surent expédiées en 1684, en saveur de Camille le Tellier, qu'on a appellé l'Abbé de Louvois.

Mr. de Louvois fit, pour procurer à la Bibliotheque du Roi de nouvelles richesses, ce qu'avoit fait Mr. Colbert. Il y employa les Ministres dans les cours étrangeres; & en effet on en reçut dans les années 1685, 1686, 1687, pour des sommes considérables. Le Pere Mabillon, qui voyageoit en Italie, su chargé par le Roi d'y rassembler tout ce qu'il pourroit de livres; il s'acquitta de sa commission avec tant de zele & d'exactitude, qu'en moins de deux ans il procura à la Bibliotheque Royale près de 4000

volumes imprimés.

La mort de Mr. de Louvois arrivée en 1691, apporta quelqué changement à l'administration de la Bibliotheque du Roi. La charge de maître de librairie avoit été exercée jusqu'alors sous l'autorité & la direction du surintendant des bâtimens: mais le Roi sit un réglement en Juillet 1691, par lequel il ordonna que Mr. l'Abbé de Louvois jouiroit & seroit les fonctions de maître de la librairie, intendant & garde du cabinet des livres, manuscrits, médailles, &c. & garde de la Bibliotheque Royale,

sous l'autorité de Sa Majesté seulement.

En 1697, le P. Bouvet, Jésuite-Missionnaire, apporta 49 volumes Chinois, que l'Empereur de la Chine envoyoit en présent au Roi de France.
C'est ce petit nombre de volumes qui a donné lieu au peu de littérature
Chinoise que l'on a cultivée en France: mais il s'est depuis considérablement multiplié. Nous ne finirions pas si nous voulions entrer dans le détail de toutes les acquisitions de la Bibliotheque Royale, & des présens
sans nombre qui sui ont été faits. A l'avénement de Louis XIV à la couronne, sa Bibliotheque étoit tout au plus de 5000 volumes; & à sa mort,
Al s'y en trouva plus de 70,000, sans compter le fond des planches gravées & des estampes: accroissement immense & qui étouneroit si l'on n'avoit vu depuis la même Bibliotheque recevoir à proportion des augmentations plus considérables.

L'heureuse inclination de Louis XV à protéger les lettres & les sciences, à

l'exemple de son bisayeul; l'empressement des Ministres à se conformer aux vues de Sa Majesté; l'attention du Bibliothécaire & de ceux qui sont sous ses ordres à profiter des circonstances, en ne laissant, autant qu'il est en eux, échapper aucune occasion d'acquérir; enfin la longue durée de la paix, tout semble avoir conspiré dans le cours du dernier regne à accumuler richesses sur richesses dans un trésor, qui déjà du temps de Louis

XIV n'avoit rien qui lui fût comparable.

Parmi les livres du cabinet de Gaston d'Orléans, légués au Roi en 1660, il s'étoit trouvé quelques volumes de plantes & d'animaux que ce Prince avoit fait peindre en miniature sur des seuilles détachées de vélin par Nicolas Robert, dont personne n'a égalé le pinceau pour ces sortes de sujets : ce travail a été continué sous M. Colbert & jusqu'en 1728, temps auquel on a cessé d'augmenter ce magnifique recueil. Depuis quelques années il a été repris avec beaucoup de succès, & sorme aujourd'hui une suite de plus de deux mille cinq cents seuilles, représentant des sleurs, des oiseaux,

des animaux, & des papillons.

La Bibliotheque du Roi perdit en 1718 M. l'Abbé de Louvois. & M. l'Abbé Bignon lui succéda. Les sciences & les lettres ne virent pas sans espérance un homme qu'elles regardoient comme leur protecteur, élevé à un poste si brillant. M. l'Abbé Bignon presqu'aussi-tôt après sa nomination, se défit de sa Bibliotheque particuliere pour ne s'occuper plus que de celle du Roi, à laquelle il donna une collection affez ample & fort curieuse de livres chinois, tartares & indiens qu'il avoit. Il signala son zele pour la Bibliotheque du Roi dès les premiers jours de son exercice, par l'acquisition des manuscrits de M. de la Marre, & ceux de M. Baluse, au nombre de plus de mille. Le grand nombre de livres dont se trouvoit composee la Bibliotheque du Roi, rendoit comme impossible l'ordre qu'on auroit voulu leur donner dans les deux maisons de la rue Vivienne: M. l'Abbé de Louvois l'avoit représenté plusieurs fois 🝃 & dès le commencement de la régence il avoit été arrêté de mettre la Bibliotheque dans la grande galerie du Louvre : mais l'arrivée de l'Infante dérangea ce projet, parce qu'elle devoit occuper le Louvre.

Mr. l'Abbé Bignon en 1721 profita de la décadence de ce qu'on appelloit alors le fystème, pour engager Mr. le Régent à ordonner que la Bibliotheque du Roi fût placée à l'Hôtel de Nevers rue de Richelieu, oùt avoit été la banque. Sur les ordres du Prince, on y transporta sans délait tout ce que l'on put de livres: mais les dissérentes difficultés qui se présenterent, furent cause qu'on ne pût obtenir qu'en 1724 des Lettres patentes, par lesquelles Sa Majesté affecta à perpétuité cet hôtel au logement de sa Bibliotheque. Personne n'ignore la magnificence avec laquelle ont été décorés les vastes appartemens qu'occupent aujourd'hui les livres du Roi: c'est le spectacle le plus noble & le plus brillant que l'Europe offre en ce genre. Mr. l'Abbé Sallier, Professeur Royal en langue hébraïque,

de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres de Paris, Pun des quarante de l'Académie Françoise, & nommé en 1726 commis à la garde des livres & manuscrits, ainsi que Mr. Melot, aussi membre de l'Académie des Belles-lettres, sont de tous les hommes de lettres attachés à la Bibliotheque du Roi, ceux qui lui ont rendu les plus grands services. La magnificence des batimens est due, pour la plus grande partie, à leurs sollicitations : le bel ordre que l'on admire dans l'arrangement des livres ainsi que dans l'excellent catalogue qui en a été fait, est dû à leurs connoissances,: les accroissemens prodigieux qu'elle a reçus depuis 25 ans, à leur zele; l'utile facilité de puiser dans ce trésor littéraire, à leur amour pour les lettres, & à l'estime particuliere qu'ils portent à tous ceux qui les cultivent. C'est du Mémoire historique que ces deux savans hommes ont mis à la tête du catalogue de sa Bibliotheque du Roi, que nous avons extrait tout ce qui la concerne dans cet article. Nous invitons à le lire ceux qui voudront connoître dans un plus grand détail les progrès & les accroissemens de cette immense Bibliotheque.

Pendant le cours de l'année 1728, il entra dans la Bibliotheque du Roi beaucoup de livres imprimés: il en vint de Lisbonne, donnés par MM les Comtes d'Ericeira; il en vint aussi des foires de Leipsic & de Francsort pour une somme considérable. La plus importante des acquisitions de cette année sut faite par Mr. l'Abbé Sallier, à la vente de la Bibliotheque Colbert: elle consissoit en plus de mille volumes. Mais de quelque mérite que puissent être de telles augmentations, elles n'ont pas l'éclat de celle que le ministere se proposoit en 1728.

L'établissement d'une Imprimerie Turque à Constantinople, avoit fait naître en 1727 à Mr. l'Abbé Bignon, l'idée de s'adresser, pour avoir les livres qui sortiroient de cette Imprimerie, à Zaïd Aga, lequel, disoiton, en avoit été nommé le Directeur, & pour avoir le catalogue des manuscrits grecs & autres qui pourroient être dans la Bibliotheque du Grand-Seigneur. M. l'Abbé Bignon l'avoit connu en 1721, pendant qu'il étoit à Paris à la suite de Mehemet Effendi son pere, Ambassadeur de la Porte. Zaïd Aga promit les livres qui étoient actuellement sous la presse : mais il s'excusa sur l'envoi du catalogue, en assurant qu'il n'y avoit personne à Constantinople assez habile pour le faire. M. l'Abbé Bignon communiqua cette réponse à Mr. le Comte de Maurepas, qui prenoit trop à cœur les intérêts de la Bibliotheque du Roi pour ne pas faisir avec empressement & avec zele cette occasion de la servir. Il sur arrêté que la difficulté d'envoyer le catalogue demandé, n'étant fondée que sur l'impuissance de trouver des sujets capables de le composer, on envoyeroit à Constantinople des savans, qui en se chargeant de le faire, pourroient voir & examiner de près cette Bibliotheque.

Ce n'est pas qu'on sût persuadé à la Cour que la Bibliotheque tant vantée des Empereurs Grecs exissat encore; mais on vouloit s'assurer de la vérité ou de la fausseté du fait : d'ailleurs le voyage qu'on projettoit avoir un objet qui paroissoit moins incertain; c'étoit de recueillir tout ce qui pouvoit rester des monumens de l'antiquité dans le Levant, en manuscrits,

en médailles, en inscriptions, &c.

Mr. l'Abbé Sevin & Mr. l'Abbé de Fourmont, tous deux de l'Académie des inscriptions & Belles-Lettres de Paris, furent chargés de cette commission. Ils arriverent au mois de Décembre 1728 à Constantinople: mais ils ne purent obtenir l'entrée de la Bibliotheque du Grand-Seigneur; ils apprirent seulement par des gens dignes de foi, qu'elle ne renfermoit que des livres turcs & arabes, & nul manuscrit grec ou latin; & ils se bornerent à l'autre objet de leur voyage. Mr. l'Abbé Fourmont parcougut la Grece pour y déterrer des inscriptions & des médailles; Mr. l'Abbé Sevin fixa son séjour à Constantinople : là, secondé de tout le pouvoir de Mr. le Marquis de Villeneuve, Ambassadeur de France, il mit en mouvement les Consuls & ceux des échelles qui avoient le plus de capacité, & les excita à faire chacun dans fon district quelques découvertes importantes. Avec tous ces secours, & les soins particuliers qu'il se donna, il parvint à raffembler en moins de deux ans plus de six cents manuscrits en langue orientale : mais il perdit l'espérance de rien trouver des ouvrages des anciens Grecs, dont on déplore tant la perte. Mr. l'Abbé Sevin retourna en France, après avoir établi des correspondances nécessaires pour continuer ce qu'il avoit commencé; & en effet la Bibliotheque du Roi a reçu presque tous les ans depuis son retour plusieurs envois de manuscrits, soit grecs, soit orientaux. On est redevable à Mr. le Comte de Maurepas de l'établissement des enfans ou jeunes de langue qu'on éleve à Constantinople aux dépens du Roi : ils ont ordre de copier & de traduire les livres turcs, arabes & persans; usage bien capable d'exciter parmi eux de l'émulation. Ces copies & ces traductions sont adressées au Ministre. qui après s'en être fait rendre compte, les envoie à la Bibliotheque du Roi. Les traductions ainsi jointes aux textes originaux, forment déjà un recueil assez considérable, dont la république des lettres ne pourra par la suite que retirer un fort grand avantage

Mr. l'Abbé Bignon non content des trésors dont la Bibliotheque du Roi s'enrichissoit, prit les mesures les plus sages pour saire venir des Indes les livres qui pouvoient donner en France plus de connoissance qu'on n'en a de ces pays éloignés, où les sciences ne laissent pas d'être cultivées. Les directeurs de la compagnie des Indes se prêterent avec un tel empressement à ses vues, que depuis 1729 il a été fait des envois assez considérables de livres indiens, pour sormer dans la Bibliotheque du Roi un

recueil en ce genre, peut-être unique en Europe.

Dans les années suivantes, la Bibliotheque du Roi s'accrut encore par la remise d'un des plus précieux manuscrits qui puisse regarder la Monarchie, intitulé Registre de Philippe-Auguste, qu'avoit ségué au Roi M. Rouillé

du Coudray, Conseiller d'Etat; & par diverses acquisitions considérables: telles sont celles des manuscrits de St. Martial de Limoges, de ceux de Mr. le premier président de Mesmes, du cabinet d'estampes de Mr. le Marquis de Beringhen, du fameux recueil des manuscrits anciens & modernes de la Bibliotheque de Mr. Colbert, la plus riche de l'Europe, si l'on en excepte celle du Roi de France & celle du Vatican; du cabinet de Mr. Cangé, collection infiniment curieuse, dont le catalogue est fort recherché des connoisseurs.

#### Bibliotheque des Rois des Indes.

A Bibliotheque des Rois des Indiens, étoit composée d'un si grand nombre de volumes, qu'il falloit cent chameaux pour la transporter. Un Prince, amateur de la lecture & des voyages, pria un Savant de choisir ce qu'il y avoit de meilleur dans chaque livre, & d'en composer une Bibliotheque plus portative. Le Savant sit des extraits, & dix chameaux suffirent au lieu de cent.

Un autre Roi trouva qu'il y avoit encore trop de volumes : un Bramin fut chargé de la diminution. Comme il connoissoit le génie du Prince ennemi de la lecture, il réduisit toute la Bibliotheque à ces quatre maximes.

1. La justice doit être l'ame des actions d'un Roi : elle fait naître la tranquillité dans ses Etats, & l'amour dans le cœur de ses Sujets. L'injustice au contraire est la source de tous les troubles, & lui aliene les esprits:

2. Un Etat ne peut subsister, si les mœurs de ceux qui le composent font dépravées; en vain réclameroit-on l'autorité des loix. Un Sultan doit donc empêcher la corruption de se glisser parmi ses Sujets. Un peuple vertueux est toujours un peuple sidele.

3. L'unique moyen de conserver la santé, ce bien si précieux, est de manger quand l'appétit l'ordonne, & de cesser avant de l'avoir entièrement contenté.

4. La vertu d'une femme consiste dans une retraite qui la mette à l'abrides occasions: invisible pour quiconque n'est pas son époux, este doit pousser la sévérité jusqu'à resuser ses regards à aucun homme, sut-il plusbeau qu'un Ange. BICHI (le Cardinal de ) habile Négociateur Italien du XVIIe. siecle.

ALEXANDRE, Cardinal de Bichi, sembloit être né pour la négociation : de sorte que si avec son habileté, il eût été un peu plus sourbe qu'il n'étoit, il auroit peut-être pû prendre auprès du Cardinal de Richelieu, le poste que Jules Mazarin y occupa depuis. Etant Nonce en France, il y fit tellement approuver sa conduite, que ce ne fut pas moins à l'instance du Roi, que par l'inclination du Pape, qui étoit son parent. qu'il se vit revêtu de la pourpre vers la fin de sa Nonciature. Le Roi le considéroit comme un Prélat très-affectionné à sa Couronne, & les Barberins en faisoient état comme de celui qui étoit capable de rendre un jour de très-signalés services à leur Maison & au Siege de Rome. La France se servit de ses avis & de ses conseils en plusieurs grandes affaires; mais particulièrement dans l'accommodement du démêlé que les Barberins eurent avec le Duc de Parme, & à son occasion avec la République de Venise. & avec quelques autres Princes d'Italie. Il étoit obligé aux Barberins, comme je viens de dire, mais ayant bien voulu en cette conjoncture prendre la qualité d'Ambassadeur Extraordinaire de France, il y travailla à faire réussir l'intention du Roi, sans aucune considération de ce qu'il devoit au Pape & aux Barberins. Il étoit grave sans affectation : adroit sans finesse, habile sans saçon, & ami sans intérêt, le plus civil & le meilleur de tous les hommes. Pendant le séjour qu'il fit dans son Evêché de Carpentras. fous le Pontificat d'Innocent X, il protégea si hautement le Comte de Dona, Gouverneur d'Orange, & d'une manière si engageante, que je me trouve obligé de dire, comme témoin oculaire, que c'est à ses bons offices & à son autorité que la Principauté doit le repos, dont elle jouît pendant la minorité du Prince, & au plus fort de la contestation des deux Princesses. Tel est le jugement que Wicquesort porte du Cardinal de Bichi. dans son Traité de l'Ambassadeur & ses fonctions.

# BIELFELD (Jacques-Frédéric Baron de ) Auteur Politique.

JACQUES-FREDÉRIC, Baron de Bielfeld, Conseiller privé de S. M. le Roi de Prusse, honoraire de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin, Chevalier de l'Ordre de Sainte Anne, Seigneur de Trében & autres lieux, naquit à Hambourg le 31 Mars 1717, d'une samille de Négociants, qui subsiste encore sur un pied avantageux dans la même ville. Il reçut une bonne éducation, & sut en prositer. S'étant rendu

à Leyde en 1732 pour y faire ses études, il en partit en 1735, & visita les Pays-Bas, la France & l'Angleterre. Dès ce temps-là, son génie le portoit à prendre connoissance des différentes formes de Gouvernement, à se mettre au fait des principes de la législation, & à s'instruire des arrangemens de la police. Il sit des liaisons avec les Gens de Lettres les plus

distingués de ce temps-là.

En s'attirant l'estime par l'ardeur de s'instruire qu'il témoignoit, il avoit le rare avantage de se concilier l'assection par le don de plaire, dont la nature l'avoit doué. Ce sut sans doute la réunion de ces qualités qui attira sur lui les regards d'un Prince dont la pénétration a toujours su saissir ex apprécier tous les genres de mérite. Cela changea entiérement le cours de ses destinées: il sortit de la route où sa condition originaire l'avoit placé; il entra dans une autre à laquelle il ne s'étoit sans doute pas attendu, ex y parvint à des distinctions qu'on ne pourroit, sans lui faire injustice, regarder comme un simple esset des circonstances. Présenté en 1738,

au Prince Royal de Prusse, qui étoit alors à Brunswick, il reçut des marques très-slatteuses de sa bienveillance; & sentant que tout le bonheur de sa vie consisteroit désormais à la conserver, il sut comblé de la plus vive satisfaction, lorsque le Prince lui offrit de le prendre à son service. Il y entra en 1739, & vint pour cet esset à Reinsberg.

La mort de Frédéric-Guillaume en 1740, fut bientôt suivie des grands événements qui tiendront tant de place dans l'histoire de notre siecle. La situation de Mr. de Bielseld changea. Il sut d'abord employé comme secrétaire de légation, & suivit en cette qualité Mr. le Comte de Truchses, chargé de porter la nouvelle de la mort du seu Roi à George II, Roi d'Angleterre, qui se trouvoit alors dans la Capitale de son Electorat. Vers la fin de la même année il passa à Londres, toujours avec le même Ministre, qui y ménageoit les intérêts de la Cour de Prusse pendant la guerre occasionnée par le décès de l'Empereur Charles VI. De retour en Mai 1741, le Roi lui ordonna de venir en Silésie; avant le bout de l'an, il étoit à Berlin, où il sut revêtu du caractère de Conseiller de légation, & commença l'exercice des sonctions qui y sont attachées.

Comme il aimoit les Lettres, & qu'il avoit une heureuse facilité à les cultiver, il leur consacra tous ses momens de loisir, & se mit par-là en état, d'être admis dans cette société qui tint des assemblées chez le Maréchal de Schmettau, & chez le Ministre de Borck pendant le dernier mois de l'année 1743, & su rensuive incorporée à l'ancienne société des sciences, au rensuvellement du mois de Janvier 1744, pour former avec elle une même compagnie sous le nom d'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres. Comme Mr. de Bielsed étoit alors à la sleur de l'age, & naturellement actif, il se donna beaucoup de mouvements dans ces circonstances, & tint même la plume dans la société intermédiaire dont je viens de parler. Il étoit naturel qu'il sût aggrégé à l'Académie; je ne le

Tome VIII.

trouve pourtant pas dans la liste de 1744; mais il est dans celle de 1752 au rang des honoraires, où il a demeuré jusqu'à sa mort. Il a aussi été

aggrégé aux sociétés de Konisberg & de Greifswalde.

En 1745, le Roi honora Mr. de Bielfeld d'une marque de confiance bien distinguée, en le faisant Précepteur de S. A. R. Monseigneur le Prince Ferdinand. Je n'ai pas besoin de dire comment il s'est acquitté de cet emploi; j'ose en appeller au témoignage même du grand Prince qui a été son éleve; & ce témoignage existe dans l'affection constante qu'il a confervée pour lui, & dans des marques réelles de cette affection qui ont sait la plus grande douceur des dernieres années du désunt. En 1747, il devint curateur des universités; en 1748, Baron & Conseiller-Privé. Cette marche est sans doute aussi brillante que rapide; mais l'astre est à

fon midi, & il va décliner insensiblement.

Ici j'ignore les détails; & quand je les faurois, je ne les dirois pas ; il ne s'agit que des époques. Après quinze années de service, M. de Bielfeld quitta la Cour de Berlin, pour se retirer sur des terres qu'il avoit acquises dans le pays d'Altembourg. La consolation de tous les temps & de tous les lieux, celle dont Cicéron a si bien exprimé les charmes & l'efficace, l'amour des lettres l'y accompagna. Ce ne fut pourtant pas le pur vuide de son état qui le porta de ce côté-là; nous l'avons vu icidans des temps d'occupation & de distraction, fort studieux, fort appliqué, & rassemblant avec soin les matériaux des ouvrages qu'il a publiés depuis; en particulier, ceux de l'ouvrage auquel il a confacré le plus de soin, & qui lui a fait le plus d'honneur; ce sont ses Institutions Politiques. Mais sa retraite ne fut pas tranquille; les muses avec lesquelles il s'entretenoit si délicieusement, s'enfuirent effarouchées par le bruit des armes. Lorsqu'en 1757, pendant la derniere guerre de Silésie, les troupes Autrichiennes commencerent à se faire voir dans le pays d'Altembourg, it ne se crut pas en sûreté; & au mois de Septembre de cette année, il se réfugia avec toute sa famille à Hambourg. La paix ayant été conclue en 1763, il retourna sur ses terres, qu'il trouva fort dévassées : ce qui l'obligea de partager son attention entre les soins de leur établissement & l'attrait des études toujours dominant pour lui. Il recueillit un fruit bien honorable de celles-ci par le suffrage dont l'Impératrice de Russie honora les ouvrages de sa façon qu'il lui présenta, & par le cordon de Ste. Anne dont elle le décora. Depuis ce temps-là sa vie sut uniforme; il ne sortit plus de Treben, où, aux plaisirs dont nous avons dejà fait l'énumération, s'en joignirent de plus touchans encore; la fociété d'une épouse infiniment agreable, & l'éducation d'une famille qui croissoit à souhait sous ses yeux; mais au bien-être de laquelle il a été trop tôt enlevé.

C'est ici le lieu de parler de ses productions. Mais je ne citerai que ses Institutions Politiques, qui, comme je l'ai déjà insinué, sont un livre véritablement estimable: il n'y est pas créateur, mais il n'y est pas non

plus ample compilateur. Il a fait un bon choix; il y a mis un bon ordre; & ce qui est de lui, ne dépare pas ce que des Auteurs distingués peuvent lui avoir fourni. Un critique des plus mordans voulut couler à fond ce livre; mais il n'y réussit point. Si ces censures étoient quelquefois fondées, leur aigreur gâtoit tout; & M. de Bielfeld naturellement doux & poli, se fit bien plus d'honneur encore par la modération de ses

réponses que par leur solidité.

M. de Bielfeld a été marié deux fois ; d'abord avec une demoiselle Reich de Halle, riche héritiere & plus riche encore en bonnes qualités. De sept enfans nés de ce mariage, il n'est resté qu'un fils. En 1764, il sut, & avec tant de raison, si frappé des graces & du mérite de mademoiselle de Boden, petite-fille du Ministre d'Etat de ce nom, qu'il crut trouver avec elle le bonheur du reste de sa vie; & il ne sut pas trompé dans son accente. Il auroit été à souhaiter que les espérances de cette digne épouse eussent été pareillement remplies, par la durée de leur union; mais son affliction a été aussi vive que juste, se voyant obligée de lui survivre, avec quatre enfans dont le plus jeune n'avoit que huit mois à la mort du pere. Nous finirons cette notice de la vie de M. de Bielfeld, par l'extrait de deux lettres écrites par sa digne épouse à M. Formey,

Secrétaire perpétuel de l'Académie royale des Sciences de Berlin.

» Un an avant sa mort, la santé de M. de Bielfeld, d'ailleurs jusqu'a-» lors ferme, devint chancelante; il eut de fréquentes incommodités, & » le 9 Avril de l'année derniere (a) (au moment même que j'accou-» chois,) il lui prit une si forte suffocation, qu'on désespéra de sa vie; » il fe remit cependant à pouvoir quitter la chambre; & l'espérance que » je fondois sur la bonté de son tempérament & sur la vie réglée qu'il n menoit, me sit croire qu'il en reviendroit entiérement. Mais cette illu-» fion ne dura que huit jours; la même attaque revint & les médecins déclarerent aussi-tôt, que c'étoit là le commencement d'une hydropisse » de poitrine. Les progrès de ce cruel mal furent si rapides, qu'on me priva bientot de toute espérance. Je le vis, pendant sept mois entiers, s souffrir jour & nuit les plus rudes tourmens, mais avec une sermeté · » dont il y a peut-être peu d'exemples : point de plaintes, point d'impa-» tience, toujours d'une humeur égale, ne craignant que d'être à charge » à sa famille, & même à ses domestiques, les remerciant sans cesse de » leurs soins, les exhortant à ne pas se décourager, & voyant approcher » le terme de sa vie avec une tranquillité d'ame qui ne pouvoit venir o que de la paix qui y régnoit. Combien de fois ne l'ai-je pas vu s'éle-» ver vers l'Etre des êtres, avec une ferveur & une confiance admira-» bles, lui demandant, non la vie, mais le pardon de ses fautes, & » d'être le pere de ses enfans!

» Pour être plus à portée du médecin, il se sit transporter à Alteth-» bourg, où il passa le dernier hiver, & mourut le 5 d'Avril 1770, âgé » de cinquante-trois ans, avec le secours des prieres de M. Lower, » savant Eccléfiastique & Surintendant de cette ville, qui, au défaut » d'un Ministre Réformé, lui accorda ses soins. Trois jours avant sa » mort, il avoit dit à plusieurs de ses domessiques, qu'il mourroit le jeudi, & les avoit même chargé de prévenir là-dessus ceux qui pourroient demander de ses nouvelles. Ce terrible pronostic me fut caché; » il ne vouloit pal affliger une femme dont il connoissoit le cœur. Ce-» pendant le désir de prendre congé du Prince Ferdinand de Prusse, l'em-» porta; & ne pouvant écrire lui-même, il fut obligé d'avoir recours à » moi pour me dicter ses adieux. Il le fit avec beaucoup de fermeté; il » le remercia de ses bienfaits, & lui recommanda instamment sa famille; » il ne fut point ému en lui parlant de sa mort; mais lorsqu'il vint à » faire des vœux pour la prospérité constante de ce Prince, qu'il aimoit » si tendrement, & pour celle de la Maison Royale, je vis les larmes » couler de ses yeux; & ce témoignage désintéresse & non équivoque de » son attachement pour cette auguste maison, me sut une nouvelle preuve » de la bonté de son cœur. Tout cela se passa le mardi; le lendemain » il se trouva fort mal, & le jeudi matin il expira si subitement & si » doucement, que je pris pour une attaque d'apoplexie ce qui n'étoit que » l'effet de l'inflammation. Depuis vingt-quatre heures il avoit presque » perdu l'usage de la parole; mais je vis clairement à ses signes & aux » monofyllabes qu'il prononçoit, qu'il conservoit toujours la liberté de » penser; & deux minutes même avant sa mort; lorsque le voyant fort » affoibli, je l'exhortois à porter avec moi ses espérances dans cette au-» tre vie où nos ames seroient réunies, il me répondit un oui fort dis-» tinct, & me pressa tendrement la main. C'est avec cette sermeté & » dans ces fentimens qui ne se font point démentis pendant tout le cours de sa maladie, qu'il rendit l'ame.

» Il est mort en philosophe & en chrétien; & c'est cette serme persua» sion, c'est l'assurance de retrouver un jour dans une meilleure vie, l'ami
» que le Ciel m'enseve trop tôt dans celle-ci, qui est seule capable de mo» dérer l'excès de ma douleur. Sa Religion sut pure, sans ossentation &
» sans hypocrisse, telle sans doute qu'elle doit être pour plaire à celui qui
» sait lire dans les cœurs; son ame étoir biensaisante & réunissoit toutes les
» vertus morales. Je ne dirai pas qu'il sût sans soiblesse, il étoit homme;
» mais, s'il en avoit, j'ose presque assurer qu'elles prenoient leur source
» dans la vertu même, comme son trop grand désintéressement, son désir
» de faire le bonheur de ses semblables, autant que cela dépendoit de lui,
» dont l'excès faisoit quelquesois dégénérer les essets en trop de complai» sance & de facilité. Il étoit bon mari, bon pere, bon maître & sidele
» ami. Voilà l'époux qu e j'ai perdu; & j'ai tout perdu avec lui. «

Revenons aux Institutions politiques, sinon pour en donner une Analyse détaillée, au moins pour faire connoître l'ensemble de cet ouvrage, l'ordre systématique qui enchaîne les matieres, la saine politique qui y regne presque par-tout. Quoique nous l'ayons souvent cité, nous sommes bien aises de reconnoître ici plus particuliérement qu'il nous a été sort utile pour la composition de cette Bibliotheque de l'Homme d'Etat.

#### INSTITUTIONS POLITIQUES.

#### Par M. le Baron DE BIELFELD.

#### Introduction.

OUT est art, tout est systématique aujourd'hui; l'art de régner le plus important de tous, est presque le seul qui n'a pas été, que je sache, ramené à des principes & à des regles sûres & invariables. Chaque science, chaque métier a sa théorie, ceux qui veulent s'y appliquer en sont un apprentissage systématique, la science de gouverner les Etats est abandonnée aux lumieres incertaines & variables de ce qu'on appelle bon sens, & à une expérience souvent très-équivoque.

Les souverains qui regnent aujourd'hui, les ministres qu'ils consultent, les sénats qui président au gouvernement des Républiques, ont-ils tout l'esprit, toute la raison, toute la fagesse, tout le jugement, toutes les connoissances nécessaires pour une si grande charge? Peut-on prétendre que sans préceptes, les peuples puissent être constamment bien gouvernés?

Nous avons un grand nombre d'ouvrages politiques. Depuis le temps d'A-ristote jusqu'à ce jour, une infinité d'Ecrivains célébres ont traité des matieres du gouvernement, leurs écrits sont pleins de réslexions utiles, d'excellentes vues. Mais sont-ils complets? Sont-ils assez méthodiques, assez

adaptés à l'état actuel de l'Europe?

Les Réflexions politiques, répandues dans l'Histoire sont trop vagues, trop détachées, pour suffire à sormer l'Homme d'Etat. Il n'y a pas de science dont on n'ait trouvé quelques principes épars dans les livres, avant qu'elle air été réduite en système. Aristote, dont il ne nous est resté que quelques fragmens politiques, & tous les Anciens, ont écrit dans des temps où la face de l'Univers étoit si dissérente de ce qu'elle est aujourd'hui, que la plupart de leurs raisonnemens cessent d'être applicables. Les autres Ouvrages sur cette matiere, qui ont paru dans des temps plus proches des notres, ne nous offrent rien de systématique. Ce sont plutôt des recueils de préceptes détachés pour la conduite des affaires publiques, qu'une théorie sonciere qui enseigne l'essence de la Politique même. Aucun de ces Auteurs n'a embrassé toutes les parties du Gouvernement. Le Lecteur pâtit, lorsqu'à tous momens son étude se trouve interrompue par des lacunes &

des omissions sur les objets les plus intéressans. Tel ne parle point des finances; tel oublie la navigation; tel se tait sur la police; & ainsi du reste.

La plus grande stérilité qu'on remarque dans ces Écrivains célébres, c'est à l'égard des affaires étrangeres. Soit qu'ils n'aient point eu d'accès à la Cour, ou d'entrée dans les Cabinets des Princes, soit qu'ils aient craint de déplaire aux Souverains, on voit qu'à cet égard ils n'ont pas été initiés dans les affaires, ou qu'ils ont eu des entraves qui les ont empêchés de dire ce qu'ils en savoient. Peut-être ont-ils mieux aimé sacrisser quelques réflexions à leur fortune, que leur fortune à quelques réflexions. D'ailleurs, avant que l'Europe sût partagée comme elle est, avant qu'elle est sa forme actuelle, avant l'introduction des postes, des gazettes, des négociations permanentes entre les Cours, il étoit presque impossible de développer les vrais intérêts des Nations & leurs vues.

On se propose de réduire la politique en système, de rassembler les excellens matériaux qu'on trouve épars, d'y joindre ses propres lumieres & son expérience, de consulter l'Histoire & les Hommes d'Etat, & d'en saire, s'il est possible, une science qui puisse être enseignée de bonne heure aux Princes par leurs précepteurs, & à la jeunesse en général, dans les chaires des professeurs. C'est ainsi que les Grotius, les Pussendorss, les Wolff, en ont agi à l'égard du Droit des Gens, & du Droit de Nature.

On ne craint pas le reproche des petits-maîtres littéraires, qui traitent de pédanterie tout ce qui est systèmatique. Un système n'est fait que pour faciliter l'étude d'une chose, pour venir au secours de celui qui s'y applique, pour mettre de l'ordre dans son esprit, pour faire que tous les objets, dont l'expérience l'enrichit chaque jour, trouvent leur place naturelle & convenable dans sa mémoire, & pour abréger ainsi les fatigues pénibles qu'un homme est obligé de se donner, lorsqu'il veut se procurer des connoissances consusément & sans méthode. Le pédantisme raisonnable, comme je l'ai dit aisseurs, mene au savoir solide; tandis que la simple lecture, ou l'étude superficielle, ne conduit qu'au clinquant; & le jargon éblouissant de quelques génies heureux, qui saississent promptement la superficie des sciences, disparoit souvent avec honte vis-à-vis d'un homme prosond.

Les Princes qui, dès leur tendre enfance, apprennent toutes les pédanteries du métier militaire, ne doivent pas craindre de se faire instruire méthodiquement dans l'art de régner. Ce ne sont pas les victoires seules qui font briller les Héros. La postérité trouve Cyrus plus grand dans son repos que dans ses travaux guerriers, tandis que plusieurs conquérans ont slétri leurs lauriers par le mauvais usage qu'ils ont sait de la paix. C'est un abus de croire que les succès de la guerre conduisent seuls à l'immortalité. Le métier des armes n'est pas l'unique par lequel le grand homme sait porter son nom aux siecles à venir. D'ailleurs, les guerres ne durent que peu de temps; les Monarques sages, les bons Rois les abregent; mais ils ont toute leur vie, des peuples à gouverner. Les Princes, qui même ne sont pas destinés à monter sur le Trône, occupent toujours une place qui les en approche de si près, que leurs avis, ou leurs conseils, même indirects, trouvent presque naturellement entrée dans l'esprit de ceux qui regnent. Que de mal ne peuvent-ils pas détourner, que de bien ne peuvent-ils pas saire, lorsqu'ils ont appris à sond l'Art de rendre un Etat heureux! Souvent, par un mot hazardé, ils sont à portée de détruire les plus beaux établissemens, saute d'en connoître la véritable utilité. Un autre mot, lâché à propos en saveur d'un établissement utile, peut procurer le bonheur d'un Pays à perpétuité. Cependant on néglige de leur enseigner la Politique, tandis que les précieux instans de la jeunesse s'écoulent à leur faire

apprendre des exercices inutiles, & des sciences frivoles.

Ce ne sont pas les Princes seuls pour lesquels la science de la politique est réservée. Les ministres, destinés particulièrement à la conduite des affaires publiques, se couvriroient de honte, s'ils ignoroient les principes de leur métier. Le Général d'Armée doit connoître si les démarches qu'il fait sont nuisibles, ou avantageuses au bien de l'Etat qu'il sert, si elles sont conformes aux intérêts & aux engagements de son Maître, ou si elles les heurtent; il doit être exactement informé du fort & du foible des Puissances voisines, de leurs vues, de leurs systèmes. L'habile financier ne fauroit faire un pas sans que la politique le guide. C'est elle qui doit être la base de tous les nouveaux établissemens qu'il propose, & des anciens qu'il maintient. Le Magistrat, l'Homme de Loi, ne peut se passer de savoir une Science qui est proprement l'ame de tous les Codes, & qui doit l'éclairer, sur-tout lorsqu'il est appellé à dicter de nouvelles loix, dont la folide utilité doit se répandre, ou sur la société en général, ou sur de certains Corps de l'Etat, ou sur quelques simples particuliers. Enfin, il y a peu d'états dans la vie qui n'aient plus ou moins besoin de la Politique.

On ne sait que trop (& ce n'est pas une objection à saire) que le monde est plein de gens qui se mélent de raisonner sur ce métier, comme s'ils en étoient sonciérement instruits, de porter un jugement hardi sur les affaires d'Etat, de blâmer le Gouvernement, de fronder la conduite des Ministres, & de décider avec beaucoup de témérité sur les intérêts des grands Princes. La Politique a plus de Charlatans que la Médecine, sur-tout dans les Républiques, & dans les pays libres. L'artisan, le dernier citoyen de Londres, s'érige en Ministre, lit les papiers publics dans son attelier, & passe la moitié de sa vie à faire inutilement le docteur en politique, sans que le Gouvernement prête la moindre attention à ces sortes de raisonne-

mens. Cet ouvrage se partage de lui-même en trois parties.

La premiere traite de tout ce qui regarde le gouvernement intérieur de l'Etat.

La seconde a pour objet le gouvernement extérieur, ou ce qu'on appelle les assaires étrangeres.

Dans la troisieme on tâche de présenter un tableau de l'état actuel de l'Europe, en suivant l'ordre géographique.

#### PREMIERE PARTIE.

# DU GOUVERNEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉTAT.

# 6. I. De la Politique en général.

A Politique n'est pas le pernicieux talent de jouer & de tromper les hommes. Cette définition nous présente la science des sourbes, qui révolte l'honnête-homme, qui devient tôt ou tard funesse à celui qui l'emploie, & de laquelle on ne sauroit faire un portrait assez hideux aux jeu-

nes gens qui se destinent aux affaires publiques.

La Politique n'est pas non plus l'art de coudre la peau du renard à celle du lion, quand la derniere est trop courte. Cette définition figurée nous donne l'idée du savoir faire de quelques petits Souverains, ou de certains Ministres foibles, qui, au défaut de la force de leur pays, ou de leur esprit, mettent beaucoup de ruses, de subtilités & de finesses en usage, & suppléent au bon droit par des négociations adroites & des tours de souplesse.

La Politique est l'art de bien gouverner un Etat, ou la science des moyens les plus propres pour rendre un Etat formidable & ses citoyens heureux.

Qu'est-ce qu'un Etat? l'assemblage d'une multitude de citoyens qui habitent la même contrée, & qui réunissent leurs forces & leurs volontés pour se procurer tous les agrémens, toute l'aisance, toutes les suretés pos-

libles, sous l'observation de certaines loix.

Il y a beaucoup plus d'esprits faux que d'esprits justes dans le monde, & conséquemment plus de méchans hommes que de gens de bien. Il seroit donc dangereux que chacun sût livré à son jugement particulier dans la maniere de travailler à la conservation & à la prospérité générale de l'Etat. Il faut donc un frein pour contenir les esprits saux & méchans, pour diriger les ignorans, & assurer les démarches des ames soibles & honnétes. Ce frein est le Gouvernement. Les regles que le Gouvernement prescrit pour l'utilité publique & particuliere des divers membres de la société, regles censées rensermer la volonté de tous, sont nommées loix.

Un Etat est gouverné par un seul, par plusieurs ou par tous, ce qui forme trois formes régulieres du gouvernement, la Monarchie, l'Aristocratie & la Démocratie. Ces formes simples peuvent se combiner & donner lieu à

des Gouvernemens mixtes ou composés.

Lequel de tous ces différens Gouvernemens est à préférer pour le bien des peuples? La question est & restera indécise. Tous les Gouvernemens

ent leurs avantages & leurs inconvéniens. Aucun ne l'emporte à tous égards fur les autres.

Une grande marque de la sagesse du Gouvernement est sa durée tranquille & unisorme sans révolution. Sa constitution doit être telle qu'il ne puisse changer aisément de sorme.

On parvient à la souveraineté ou par droit de succession, ou par droit d'élection, ou par droit de conquête; ou encore par le mariage avec l'hé-

ritiere légitime d'un Etat.

La souveraineté est le pouvoir absolu de diriger les volontés & les actions

de tous les membres du corps politique pour le bien de l'Etat.

Le Souverain ne doit jamais souffir qu'une autre Puissance, soit eccléfiassique soit civile, ou même quelque société particuliere, quelque corps de métier, exerce sur une partie des Sujets de l'Etat, un pouvoir législatif & coactif qui n'appartient qu'au Souverain seul.

Les droits ou prérogatives de la Souveraineté sont le droit de législation, le pouvoir judiciaire, le droit d'établir des Magistrats, & de disposer de toutes les charges de l'Etat, le droit d'établir des impôts, celui de faire la guerre & la paix, de former des alliances & d'envoyer des Ambassadeurs.

Quand on confidere tous les droits de la Souverainere, il est certain qu'on ne peut que s'étonner du pouvoir immense que les hommes ont donné à d'autres hommes sur leurs vies & sur leurs actions. Renoncer à la liberté naturelle! N'agir désormais que selon la volonté d'autrui! Soumettre son existence, ses biens, ses ensans à un maître! Quels mots! Quelle matiere à réflexion! Heureusement pour le genre-humain que les dangers de cette autorité sont contre-balancés par d'autres considérations qui peuvent consoler & rassurer les hommes; par exemple, qu'il s'éleve rasement de ces fléaux des Peuples, de ces monstres qui abusent à l'excès de leur pouvoir; que les intérêts des Princes sont immédiatement liés avec ceux de leurs sujets : que par conséquent un tyran achevé, qui, de gaieté de cœur, extermineroit les hommes, ou les dépouilleroit de tous leurs biens, n'est presqu'un être de raison. En agir ainsi, ou brûler ses palais, détruire les arbres de son jardin, jetter ses trésors dans la mer, seroit faire précisément la même chose, & ne pourroit être considéré que comme l'ouvrage d'un insensé, que les Peuples seroient en droit d'ensermer, pour son bien & pour le leur. Un Prince sage, au contraire, est toujours humain. Il fent que ses devoirs envers l'Etre Suprême, envers ses Sujets, envers soi-même, & par rapport à sa propre gloire, l'obligent à rechercher tout ce qui peut tendre à l'avantage de la Société qu'il gouverne, & qu'il n'y a que ce moyen pour rendre sa puissance formidable & constante, tandis: que les Tyrans vivent dans une inquiétude perpétuelle, & finissent tous comme les Nérons.

Les vertus les plus effentielles des Souverains sont la justice & la sagesse. En effet, dès qu'il se présente, dans le Gouvernement des Etats, quelque Tome VIII. affaire qui demande une délibération, il faut naturellement faire cette question: La démarche est-elle juste, est-elle utile? On ne sauroit séparer ces deux conditions, vu qu'il est démontré que toute utilité qui n'est pas sondée sur la justice, ne sait qu'en imposer par une apparence spécieuse. L'équité & le droit décident la premiere proposition, la prudence regle la séconde. Il s'ensuit dont que l'Homme d'Erat doit s'appliquer à connoître se qui est juste & ce qui est utile dans les affaires publiques. La connoifsance de ce qui est juste se puis dans les Sciences morales que nous avons indiquées comme préliminaires, (Chapitre II.) & le bon esprir sait en saire une sage application. La connoissance de ce qui est utile à l'Etat nous est enseignée principalement par la Politique.

Quelque étendu, quelque précis qu'on soit en traitant une science, il n'est pas possible d'y faire entrer tous les détails du système général. Aussi la Politique ne prétend-elle point mous apprendre ce qu'il est avantageux de saire dans chaque eas particulier qui peut survenir. Elle se contente de prescrire des regles générales dont on peut saire une juste & sage application en chaque rencontre. Elle se partage en tinq branches sous lesquelles on peut comprendre naturellement sout ce qui peut tendre à l'utilité de

VEtat sans exception.

Premier Objet, Il faut polir la nation que l'on doit gouverner.

Second Objet, Il faut introduire un bon ordre dans l'Etat, y entretenir la société & y faire observer les loix.

Troisième Objet, Il faut établir dans l'Etat une bonne & exacte police.

Quatrieme Objet, Il faut faire fleurir l'Etat, & le rendre opulent.

Cinquieme Objet, Il faut rendre l'Etat formidable en lui-même, & respectable à ses voisins.

# S. II. De la maniere de polir une Nation.

L est des esprits bisarres qui soutiennent qu'une nation, vivant dans la simplicité de l'état de nature, ayant peu de besoins, sans mours & sans politesse, tels à-peu-près qu'étoient les Russes avant Pierre I, est présémble à une nation policée & maniérée comme la Françoise, l'Angloi-se, &c. C'est soutenir, dans le fond, que la sievre quarte vaut mieux que la santé. Mais comme on ne manque pas de désendre cette opinion paradoxe par des argumens spécieux, qui paroissent philosophiques, &c qui ne sont que séduisans, nous nous servirons de cette occasion pour toucher légérement les principaux avantages qui en reviennent à l'Etat quand le peuple est civilisé. Le lecteur pourra les comparer avec ceux qui résultent de la barbarie, & employer les lumieres de la saine raison pour juger ensuite.

Une nation policée est infiniment plus facile à gouverner qu'un peuple

farouche. Les conspirations & les révoltes y sont moins à craindre ; les châtimens n'ont pas besoin d'y être si rigoureux, & le Czar Pierre n'auroit pas été contraint, pour exterminer les Strelits, d'employer des moyens qui font frémir l'humanité, s'il avoit trouvé des sujets plus policés; car. des que les principes manquent aux hommes, il faut des supplices cruels pour les tenir en bride. Dans un Etat policé, il y a une liaison entre les différentes branches du Gouvernement qui entretient le tout dans une harmonie perpétuelle, & qui prévient toutes les révolutions soudaines & funestes. Quiconque dit une nation polie, dit une nation chez laquelle les besoins sont fort multipliés, & ces besoins sont la source de l'industrie, qui, à son tour, devient la mere des beaux-arts, des sciences, des arts méchaniques & du commerce. La réunion de tous ces objets fait la félicité de l'Etat; & un pays si heureux ne manque pas d'être fréquenté par un grand nombre d'étrangers voyageurs dont la dépense concourt à l'enrichir. Le bon goût s'y introduit en toutes choses, l'esprit s'y cultive, les grands hommes en tout genre se forment, la vie y devient plus douce & plus heureuse. Le commerce fait naître des liaisons avec les autres peuples, & enfin un Etat où la nation est polie, joue un autre rôle dans le monde, & chez la postérité, qu'un Etat plus ou moins barbare. L'expérience de tous les siecles confirme ce que nous venons d'avancer; mais il s'en faut de beauçoup que nous ayions rapporté toutes les prérogatives d'un peuple poli sur un peuple sauvage. Cet examen demanderoit un vo-Iume; nous renvoyons le lecteur à ce que les Montesquieu, les Voltaire, les Melon & tant d'autres illustres Auteurs de l'Europe moderne, ont dit si ingénieusement, & avec tant de vérité, sur cette matiere.

La premiere regle de la politique est donc, qu'il faut polir sa nation, c'est-à-dire, étendre les lumieres de l'esprit. & former le cœur du peuple à des mœurs douces. Les législateurs anciens & les politiques modernes ont souvent agité la question, s'il est avantageux pour l'Etat d'instruire la plus basse & la plus nombreuse classe des citoyens, comme les paysans, les ouvriers, les simples soldats, ou s'il vaudroit mieux les laisser dans une parfaite ignorance? Ceux qui sont du dernier avis, alleguent pour raisons, que ces especes d'hommes ne sont dans le monde que pour faire nombre, qu'on ne doit les regarder que comme des machines, que la société a besoin de leurs bras & non de leurs têtes, que les connoissances qui leur sont données ne servent qu'à leur mettre mille vaines spéculations dans l'esprit, dont il ne leur sauroit revenir aucune utilité; que ces spéculations les menent à raisonner sur les affaires publiques, & enfin à troubler l'Etat, ou du moins à les distraire de leurs travaux nécessaires, &c. Mais on peut dire ici avec un grand poëte, Est modus in rebus, sunt certi denique fines, &c. Car d'abord il y auroir une espece de cruauté à laisser tant d'hommes dans un abrutissement stupide, des qu'on est à même de les en tirer; & en second lieu, par tout ce qui vient d'être dit dans le

Kk 2

paragraphe précédent, on voit que la prospérité de l'Etat même dépende de la politesse générale qui regne dans une nation. Or cette politesse ne sauroit exister, si tout le peuple n'est civilisé, c'est-à-dire, s'il n'est instruit à un certain point, s'il n'a pas l'esprit & le cœur formés. Il seroit absurde de vouloir enseigner aux paysans, ou dans les petites écoles, des matieres philosophiques, des langues étrangeres, des sciences abstraites. Mais tout citoyen a droit de prétendre qu'on l'instruise de ses devoirs envers l'être Suprême, envers lui-même, envers la société & qu'on lui apprenne certains arts dont il ne sauroit presque se passer dans la vie commune.

L'éducation est le principe de la politesse nationale. On entend par-là les soins qu'on prend pour cultiver l'esprit de la jeunesse, soit pour la science, soit pour les mœurs. Comme il y a différents états dans la société, il faut que l'éducation d'un enfant soit conforme à l'état où il est né, & au métier pour lequel ses parens peuvent naturellement le destiner. Il seroit ridicule, & même dangereux pour l'Etat, de permettre que tous les enfans de paysan fussent élevés comme des gentilshommes. Les uns doivent avoir pour objet d'acquérir des forces corporelles, beaucoup d'aptitude pour les travaux méchaniques, de la simplicité dans les mœurs, de la docilité dans la conduite, une résignation à pouvoir se passer des choses superflues, ainsi du reste. L'objet de l'éducation du gentilhomme, au contraire, est le courage de l'esprit & du cœur, les talens, les sciences, la politesse, l'aménité dans les manieres, la connoissance & l'usage du monde, &c. C'est aux parens, ou à ceux qui tiennent seur place, à prendre sérieusement à cœur l'éducation de leurs enfans. On peut s'en oecuper dans tous les instans de la vie. Un reproche, une leçon, un mot dit à propos, laisse toujours quelque impression dans un jeune esprit; & elle peut se donner, soit dans la maison paternelle, soit dans les écoles ou classes publiques. Il appartient au Souverain d'être attentif à ce qu'il n'y ait point de relâchement général dans ce devoir essentiel des peres de famille, vu que la bonne éducation fait les bons sujets.

Dans les villes il faut des Colleges, & de plus dans les Capitales des

Universités, des Académies des sciences & des arts, &c.

Rien ne polit plus que les voyages. Il n'est donc pas prudent de désendre aux sujets de parcourir les pays étrangers, sous prétexte que ces voyages emportent trop d'argent hors du pays. Economie mal-entendue, raisonnement très-borné. Les citoyens qui voyagent, pour quelques centaines d'écus qu'ils dépenseront dans les contrées étrangeres, en rapporteront des connoissances, du goût & des talens qui en seront rentier des milliers d'autres dans le cours d'une vie toujours industrieuse. Il est bon que les sujets de tout état voyagent; mais on devroit l'ordonner à certains artistes, & à certains manusacturiers.

Le luxe est une suite nécessaire de toute société bien policée. Cette

fomptuonté extraordinaire que donnent les richesses & la sécurité du gouvernement, peut être regardée comme un des moyens les plus propres à civiliser le peuple, à lui donner du goût, à le rendre laborieux, pour

pouvoir satisfaire son penchant à la somptuosité.

Si le Souverain veut polir sa nation, il est nécessaire qu'il soit poli luimême, & qu'il introduise un air honnête, décent, & même magnissque dans sa propre maison. On ne croiroit jamais combien une cour brillante contribue à polir la nation entiere, si l'expérience ne le prouvoit tous les jours. Que l'on compare le peuple de Versailles au peuple de Rouen ou de Quimper. La dissérence est sensible. C'est que Versailles est une ville de Cour, & Rouen une ville marchande.

Les spectacles, les sêtes publiques, les promenades, les jardins, & les autres lieux où le peuple se rassemble sont des établissemens qui servent encore merveilleusement à polir une nation. C'est à la sage & sévere police de veiller à ce que toutes ces choses soient bien ordonnées, bien entretenues, & à prévenir les abus & les désordres qui pourroient y arriver. Il est sur-tout à propos d'empêcher le peuple de s'adonner à l'usage des

liqueurs fortes qui abrutit l'esprit, & énerve le corps.

Pour mettre la derniere main à civilifer un peuple, il fant tâcher, par tous les moyens possibles, d'y introduire une politesse générale, punir séverement toutes sortes de brutalités ou de sérocités. Le Souverain doit obliger le peuple, même malgré soi, à prévenir les étrangers par un bon accueil, à exercer l'hospitalité envers les voyageurs, à être assable, honnête, poli envers tout le monde. Enfin, il faut accoutumer sa nation à cette aimable vertu de commerce qui étoit si sort estimée chez les anciens Romains, & qu'ils désignoienr par le mot si expressif, si beau, d'urbanité.

# §. III. De l'entretien de la société & du bon ordre.

OUTRS les parties du corps politique, ou d'un État, toutes les branches du Gouvernement doivent être dans une harmonie perpétuelle sans se heurter mutuellement, se choquer ou se consondre, & c'est ce qu'on nomme le bon ordre.

Le fecond objet de la politique est d'entretenir la société, d'introduire &

maintenir le bon ordre en faisant observer les loix.

On peut distinguer dans la société quatre sortes de conditions ou d'états: l'état que donne la naissance. Sous cet aspect, il y a des Gentilshommes, des Bourgeois, des Paysans. Tous ces états sont également nécessaires au système de la société, & comme le législateur, le souverain ne regarde qu'à l'utilité générale, il doit leur accorder, dans le sonds, le même degré d'essime & seur administrer une justice égale, quoique les marques extérieures de considération puissent varier.

S'il n'y avoit point de paysans, point de cultivateurs, il n'y auroit ni bourgeois ni gentilhomme; tout comme il n'y auroit ni officier ni général, s'il n'y avoit point de soldats, qui ne sauroient se prendre que dans la plus basse & la plus nombreuse classe des hommes. Le bonheur de la société demande que le Souverain exerce une justice exactement distributive, tant sur les biensaits qu'il répand sur chaque condition, que sur les prérogatives qu'il lui accorde. Il est rare de nos jours, de voir observer cette égalité proportionnelle. Dans les Monarchies, on pousse jusqu'à la chimere les distinctions accordées à la Noblesse; dans les Républiques ( sur-tout celles qui sont commerçantes ) tout est donné au Négociant, au Bourgeois; dans les Etats democratiques; les privileges du peuple & des paysans semblent n'avoir point de bornes. Tous ces excès sont d'une dangereuse conséquence. Le Souverain pourroit, ce semble, se prescrire là-dessus des regles fondées sur la raison & sur l'équiré. Dans la distribution de la justice, tous les Citoyens doivent être égaux pour lui; le bon droit du plus vil des hommes doit l'emporter sur le crédit du premier Seigneur qui aura tort. Dans les honneurs, chaque état doit être raisonnablement distingué, afin que l'émulation & le désir de parvenir, à force de travaux & de mérite, ne s'étouffent point. Dans la concurrence des emplois, voici la regle. A mérite égal, le noble doit l'emporter sur le roturier; à mérite inégal, le simple bon sens décide la question. Préférer, pour une charge quelconque, un Gentilhomme qui n'aura ni les talens de l'esprit ni les vertus du cœur, à un concurrent de condition bourgeoise, mais habile & vertueux, c'est la plus grande soiblesse que puisse marquer un Souverain, parce qu'il découvre combien il connoît peu le prix des talens, qu'il dégrade, pour ainsi dire, le mérire, qu'il émousse l'aiguillon qui pousse les belles ames aux grandes choses. Ce sentiment est celui d'un Monarque qui dit : » Que de Généraux d'armée. » que de Ministres & de Chanceliers roturiers! L'Europe en est pleine, » & n'en est que plus heureuse; car ces places sont données au mérite. Je » ne dis pas cela pour mépriser le sang des Witikin, des Charlemagne & » des Ottomans; je dois, au contraire, par plus d'une raison, aimer le » sang des Héros; mais j'aime encore plus le mérite. (\*)

Il regne en Europe une façon de penser assez bizarre au sujet de la Noblesse. On veut qu'elle vive avec un éclat digne de son rang; & il ne lui est pas permis de s'appliquer au commerce, ou à des travaux capables de lui sournir les moyens de s'enrichir. Elle déroge par tous les genres de travail qui donnent l'opulence. Des principes si contradictoires ne pouvoient que la conduire à la décadence & à la misere. Les Gentilshommes se servient vus sinalement dans la nécessité de servir les roturiers ou de

<sup>(</sup>a) Anti-Machiavel.

mourir de faith. Cette considération a fait inventer plusieurs moyens pour préserver la Noblesse de l'indigence. Les plus belles charges, civiles & militaires, ont été réservées pour elle; on a sondé des Ordres, des Commanderies, des Chapitres, des Couvens, des Retraites, & toutes sortes d'établissemens semblables en sa faveur. En France, on a eu recours encore à un autre expédient très-sage & très-essicace. On permet à la Noblesse de se marier à des filles souvrieres qui, par ces alliances, jouissent du rang & des prérogatives de leurs époux, font entrer dans des Maisons Hustres, mais pauvres, les grands baiens acquis par le commerce, par le finance ou d'une aurre maniere honorable, & foutiennent ainsi la Noblesse. Ce bien réel semble être préférable à de prétendue pureté du sang des . . . . . . .

seize Quartiers d'Allemagne.

La seconde espece de condition que s'un pent dissinguer dans la société. est celle que la force a établie originairement, je veux dire l'esclavage. état dans lequel la nature ne fit gamais naître l'homme, qu'il n'a pas choifi, & qui n'est pas une conséquence du bien de la société. Sous ce point de vue, le monde est partagé en hommes libres, en esclaves & en serfs. Les Grecs & les anciens Romains, qui brillent par les plus beaux fentimens dans leurs livres & fur nos théatnes, mais qu'on ne trouve pas fi vertueux ni si humains dans seur politique & dans seurs actions, avoient établi dans leurs Républiques le plus rigouseux esclavage; & cette vraie barbarie ne fut abolie que successivement après la décadence de l'Empire Romain. Rien ne fait plus d'honneur à l'humanise & au bon esprit des législateurs modernes que cette abolition. Ces sages Romains ne voyoient pas que chaque maître qui avoit un certain nombre d'escleves, sormoit un Brat dans l'Etat, qu'il lui étoit mesae permis de priver l'Etat d'un de ses membres, (a) & qu'il avoit toujours des bras ptèts pour troubler la société. Aujourd'hui l'esclavage absolu est banni de la Chrétienté, & cene violence faire au genre humain, ne feroit commue que de nom, fi les Républiques d'Alger, de Tunis & de Sate, ne nous en donneient encore le trifte spectacle. Il est malheureux que la nature de nos Colonies, de nos établissemens, de nos mines, de noure commerce Européen dans les azois autres parties du monde, mettent les Puissances Chrésiennes dans la nécessité d'y laisser subsister l'esclavage, & de trafiquer de nos semblables. Peut-être les Souverains de l'Europe se repentirent-ils un jour d'avoir permis que, dans leurs Colonies Américaines, des particuliers osent entretenir une armée d'esclaves pour leurs plantations. Il ne seroit pas difficile. je pense, de trouver un moyen pour y avoir le même nombre de cultivateurs à vil prix sur un pied plus conforme à l'humanité & à la politique. Il ne faut pas confondre avec cet esclavage particulier l'esclavage géné-

<sup>(</sup>a) Par le Droit de vie & de mort.

ral qui est introduit dans l'Empire Ottoman, & qui porte sur tous les sujets depuis le Grand Vizir jusqu'au dernier sorçat. Cette maxime d'Etat est plus essrayante par son nom, que par son esset; elle n'est, dans le sond, qu'une suite naturelle du gouvernement despotique, & nous verrons bientôt que les nuances qui distinguent plusieurs de nos Etats Monarchiques d'avec ce despotisme ne sont pas si tranchantes qu'on pourroit le croire. Heureux est le Prince qui commande à des sujets nés libres; heureuse est la nation chez laquelle toutes choses ne sont pas absolument entraînées par le caprice d'un seul homme; heureux est le pays où la loi sondamentale établit, comme en France, que tout homme est libres

des qu'il met le pied dans son enceinte!

La servitude, dont nous voyons encore l'usage en Pologne, en Boheme, dans quelques Contrées de l'Allemagne, du Danemarck, &c., est très-différente de cet esclavage rigoureux & absolu. C'est un état mitoyen entre l'esclavage & la liberté, qui ne subsiste qu'à la campagne, & jamais dans les villes. Un homme, ne serf, appartient plutôt à la terre de son maître qu'au maître même. Il naît avec l'obligation de rendre à son Seigneur toutes fortes de services permis, moyennant que celui-ci lui fournisse tout ce qui lui est nécessaire pour sa subsistance honnête & conforme à son état. Tant que le Maître s'acquitte de cet engagement tacite, le serf n'est pas en droit de le quitter, & sa désertion malicieuse est punie sévérement. Les conditions de cette servitude varient presque dans tous les pays. Mais premiérement le serf fait partie de la société comme un autre homme, le Souverain peut l'employer au service de l'Etat, le Seigneur n'a point sur lui le droit de vie & de mort, il est même obligé de suivre la regle des loix du pays quand il le juge dans des cas civils, & au fond il n'exerce sur lui une jurisdiction guere plus rigoureuse qu'un autre Seigneur sur ses paysans & ses autres sujets. Il est obligé non-seulement de lui fournir sa maison, ses bestiaux, meubles, ustensilles, nourriture, boisson, terrein, &c. mais de lui laisser encore un certain pécule stipulé par les loix. Il y va de l'avantage du maître de bien entretenir ses sujets sers, parce que ses terres en sont mieux cultivées, & que leur nombre & leur aisance fait sa propre richesse. La condition de ces gens n'est pas si malheureuse qu'on le croiroit d'abord; & pour le Souverain, il lui importe peu que la servitude, qui n'est pour lui qu'une affaire de nom, subsiste ou non, parce que le serf appartient à l'Etat, avant que d'appartenir à son maître, qu'il le juge en dernier resfort, & qu'il l'emploie, si le besoin le requiert. Cependant, à tout bien considérer, il vaudroit mieux que la servitude sut abolie, parce qu'elle répugne à la liberté naturelle; & si vous demandez le sentiment d'un Seigneur raisonnable sur cette matiere, il vous dira qu'il préséreroit de voir son village peuplé par des paysans libres & aisés, qui sont sous sa jurisdiction. & qui sont obligés de le servir par corvées, que d'y avoir des ferfs

sers qu'il entretient de tout. Sa condition seroit surement meilleure. Il y a peut-être quelques vieux Seigneurs & quelques bonnes Dames, à qui les anciens préjugés & la vanité seront dire que ce sentiment est erroné;

mais leur décision ne m'en fera point changer.

La troisieme condition que l'on distingue dans la société, est celle qu'on embrasse par choix, c'est l'état auquel on se voue. Sous ce point de vue le monde est partagé en trois classes, qui sont, l'état des hommes lettrés, l'état militaire & l'état de l'industrie. Les subdivisions de ces classes générales vont à l'infini. L'état des Lettrés, par exemple, se divise en ecclésiastiques, en prosesseurs & autres personnes qui instruisent, en hommes de Loix, en médecins, &c. L'état militaire, en infanterie, cavalerie, artillerie, ingénieurs, troupes legeres, &c. L'état de l'industrie, ex négocians, marchands, artistes, artistans, navigateurs, ouvriers de toute espece, en un mot, en tout ce qui gagne sa vie par le trafic ou par l'ouvrage de ses mains. Tous ces états étant de premiere nécessité dans la République, ils sont tous très-estimables. Combien est sage la maxime des Anglois, qui soutiennent que rien n'est si noble que l'industrie active, & qui ne connoissent pas de plus grande roture que la fainéantise! Combien est pernicieuse la maxime de certains pays méridionaux où il semble que l'homme déroge par le travail, où, comme dit l'Auteur des Let-

tres Persannes, la noblesse ne s'acquiert que sur des chaises!

La quatrieme espece de condition humaine est celle où se trouve le, citoyen relativement aux liaisons de la société; & sous cet aspect, chaque Etat est partagé en Souverains, en Magistrats, en Sujets & en Regnisoles. Lorsqu'il n'y a qu'un Souverain dans l'Etat, il attire sur sa personne, tous les respects réunis, qui sont dus à la souveraineré. Quand cettet souveraineté est entre les mains de plusieurs hommes, chacun d'éux. nes peut exiger que des égards proportionnés à son rang; la sommission n'est due qu'à tout le Corps, en qui réside la souveraine puissance, &: chaque membre n'est qu'un particulier. Les Magistrats sont les Ministres des loix & de la volonté du Souverain; on leur doit, par cette raison, de grandes confidérations, & le bonheur de la société veut qu'on les ron? garde comme sacrés dans l'exercice de leurs charges. Les sujets, pour, être sujets, ne sont pas des esclaves, & ont droit d'exiger des égards, Tout Prince doit se persuader que ni la providence, ni la nature, ni les: loix ne firent les sujets pour le Souverain, mais que lui, Souverain, est. fait pour les sujets, payé & entretenu par eux. Il n'a qu'une charge dans l'Etat; il n'est que le premier Magistrat, auquel cependant chaque mentbre de la société doit, une entiere obéissance pour le bien général. On entend par les Regnicoles ceux qui se sont établis & domiciliés dans un : pays, & qui ordinairement jouissent de certains privileges stipulés par tles conventions faites avec le Souverain, & qu'il faut leur tenir, mais qui au! reste deviennent d'abord sujets aux lois de l'Etat comme les autres Citoyens. Tome VIII.

On entretient fagement la société, quand on observe, à l'égard de touses ces différentes conditions & états des citoyens, la grande regle de la Jurisprudence, de rendre à chacun ce qui lui est dû, Jus suum cuique tribuere. Le lecteur judicieux doit cependant avoir remarqué, par tout ce qui vient d'être dit, que chaque citoyen a droit de prétendre une égalitéde justice, mais non pas une égalité de considération dans la société. Ces. différens degrés de confidération forment ce qu'on appelle le rang. Quand on voit dans le monde un Ministre, un Courtism, un Noble, une Madame gouchée d'orgueil, un fier Militaire, un Magistrat, un Prêtre, un Sénateur, un Financier, un petit Conseiller, à mesure qu'ils ont moins. de mérite, faire plus de cas de leur rang, marcher comme des paons, sendre la presse pour arriver les premiers à l'autel, se jetter à travers d'une porte, heurter la compagnie pour précéder une personne de mérise, & ne rien perdre de leurs chimériques prérogatives, l'homme sage nefauroit que rire de la frivolité du rang, & admirer la prudence de ces-Princes qui n'en donnent point à leurs Cours. Mais l'abus d'une chose ne fauroit en proscrire l'usage. Jusques-la le rang est une invention risible; passé cette borne, il est sage, il est même nécessaire. Quand le rang devient la récompense des personnes aisées qui servent dans des emplois suxquels le Souverain n'a pu attacher de gros appointemens; quand il fert: à mettre de l'ordre lans une Cour, dans une République; quand il est donné comme un tribut à la prodence, à l'esprit; quand il n'est pas poussé rasqu'à la bagatelle, c'est un établissement fort raisonnable : car ôtez la confidération extérieure qui est attachée aux charges, l'homme ne sert donc plus que par intérêt. En un mot, le rang est une chose fort sensée entre les mains du sage, & une chimere bien frivole entre les. mening du fat.

Pour bien entretenir la société, le premier soin doit être d'augmenter et de conserver le nombre de ceux qui le composent. La vraie sorce d'un

Best consiste dans la multitude des habitans.

L'encouragement des mariages est un des plus grands moyens de population; meis la polygamie lui paroit directement contraire, ainsi que la débanche. Cependant l'administration doit venir au secours de la soiblesse hamaine, et des maisons d'ensans trouvés, comme celle de Paris, épargnent la mort à bien des ensans et un grand crime à bien des filles séduires.

La maxime d'attirer chez soi les étrangers & de leur procurer un établissement, sert encore à peupler l'Etat.

Les Loix contre les duels de le fuicide peuvent être utiles pour le mê-

Mais il faut sur-coir bannir la misere, l'indigence, la mendiciré vagabonde; prévenir les maladies épidémiques qu'engendre la malpropreté, l'insultérité de l'air de des alimens, de d'autres causes pareilles; pour voir l'Etat de bons médecins, de chirurgiens habiles, d'accoucheurs & de sar ges-femmes bien au fait de cette importante profession; contenir par des loix séveres les destructeurs de la société, comme incendiaires, assassins, &c. récompenser convenablement ceux qui inventent quelque chose d'utile à la conservation des hommes, qui leur procure une subsistance nouvelle ou meilleure, ou moins coûteuse; réprimer le luxe excessif qui invite au essibat; empêcher la multiplicité des couvens où va s'engloutir la race humaine, &c. &c.

C'est un axiome politique qu'un Etat ne sauroit sublisser sans religion, Et sans une religion positive. La religion est donc comme le premier principe du bon ordre dans l'Etat; mais elle y causera une infinité de désordres, si elle dégénere en superstition, en fanatisme, en zele fougueux.

en intolérance, en persécution.

Il faut accourumer le peuple aux bonnes mœurs, je veux dire aux habitudes naturelles ou acquises pour le bien, comme la bonne soi, la modestie, la reconnoissance, l'humanité; la police ne doit rien soussir de ce qui tend à corrompre les mœurs.

La liaison & le commerce de la Capitale avec les Provinces, s'entre-

tient par les postes, les voitures publiques, & les grands chemins.

Le bon ordre de la société civile résulte sur-toge du bon ordre dans l'administration des affaires publiques. La division des départements qui marque à chaque branche du Gouvernement ses sonctions, ses droits & ses similes, établit entreux une harmonie qui fait que la machine une sois montée marche d'un mouvement doux & tranquille.

# § IV. Des Loix & de la Législation.

A liberté ne consiste pas dans une licence illimitée à chacun de faire ce qu'il juge à propos, mais seulement de faire tout ce qui n'est pas contraire au bien général de la société. La liberté d'une nation consiste encore en ce que chaque citoyen sache précisément ce qu'il doit faire ou ne pas faire, que telle ou telle loi le condamne ou l'approuve, & non pas le caprice du Souverain.

Tout Etat, grand ou petit, doit avoir ses loix, non-seulement pour sixer les limites de la liberté naturelle, & pour déterminer combien chaque citoyen doit garder de cette liberté, mais aussi pour régler la sorme du

Gouvernement & pour instruire les sujets de leurs depoirs.

Le pouvoir législatif appartient uniquement au Souverain, ou au corps de l'Etat en qui réside la souverainesé.

Les sources où le Souverain doit puiser ses loix, sont la morale, le Aroit naturel, & la politique.

Trois objets des loix, la vie, l'honneur & les biens de la fortune. Les loix civiles reglent les propriétés, les acquissions, &c. les loix criminelles statuent sur les crimes; les loix fondamentales forment le drois public, ou les obligations du Souverain envers ses sujets & des sujets envers leur Souverain.

Les loix ne doivent point porter sur de petits objets que la police, les magistrats subalternes, & d'autres officiers peuvent décider par des ordonnances particulieres.

Oue le style des loix soit laconique, noble, clair, simple, naturel, tel

qu'il n'ait pas besoin de commentaire.

On peut & l'on doit quelquesois changer ou abroger les loix; mais comme c'est une opération délicate & dangereuse, il ne faut s'y porter que dans le cas d'une nécessité absolue & urgente.

La jurisprudence est l'habitude de savoir appliquer les cas aux loix.

Un Souverain doit établir des Magistrats & des tribunaux de justice dans tous ses Etats, & avoir l'œil à ce que la justice y soit administrée de la maniere la plus impartiale, la plus expéditive & la moins dispendieuse.

Il est de la nature de la justice tant civile que criminelle que toutes

ses procédures soient faites publiquement.

Les Juges & les Magistrats doivent être des hommes respectables par leur caractere, leurs talens, leur âge & leur intégrité.

· On ne sauroit être trop severe contre la corruption des juges, & les

malversations des avocats, procureurs, notaires, huissiers, &c.

Anacharsis disoit un jour à Solon: » Tes loix sont des toiles d'araime gnée. Les foibles & les petits s'y prendront; mais les puissans & les
me riches les rompront sans peine, & s'en débarrasseront. » C'est un reproche vrai & judicieux que doit éviter tout sage législateur, tout souverain
qui met sa gloire à faire le bonheur de ses sujets.

# 6. V. De la Police.

URETÉ, propreté, bon-marché: ces trois articles comprennent toute la police, qui est le troisseme objet de la politique pour l'intérieur de l'Etat.

La police des villes diffère de la police de la campagne ou du platpays. Celle-ci n'a ni les mêmes magistrats, ni les mêmes objets, ni la

même éteridue que l'autre.

Dans les petites villes, la police peut être confiée aux Magistrats ordinaires; dans les grandes elle a ses magistrats particuliers, avec un ches sous le nom de Directeur de la police, ou de Lieutenant-général de police, des Commissaires, un Sénat ou conseil de police, une jurisdiction dont l'autorité s'étend jusqu'où commence l'autorité de la justice civile ou criminelle.

La Police est une science de détails presque infinis : car rien n'est à négliger, lorsqu'il contribue au bien général qui, comme la voie lactée, est composé d'une infinité de petites choses.

Pour procurer aux citoyens la sûreté de leur vie & de leur personne, de leur honneur & de leurs biens, la police veille jour & nuit par ses émissaires & ses suppôts, la garde bourgeoise, les patrouilles, le guet à cheval & à pied, &c. Elle prend les mesures convenables pour prévenir les contraventions, les querelles, émeutes & voies de fait : les incendies, débordemens des rivieres, & autres accidens de cette espece; les épidémiés, le libertinage, les jeux de hasard, les filouteries, petites lotteries, charlataneries, sorcelleries, & autres ruses inventées par des gens dont l'état est de duper le peuple en le dépouillant.

La police a l'intendance générale sur les auberges, cassés, tavernes, &c. sur les maisons de correction, les hôpitaux & autres établissemens sem-

blables.

La propreté contribue également à l'ornement d'une ville, à la commo-

dité de ses habitans & à la salubrité de l'air.

Ici se présente une soule d'objets, l'alignement des rues, la construction & l'entretien du pavé, l'enlevement des boues, les égoûts, les voiries, les métiers sales & dangereux, les cimetieres, les sontaines & promenades publiques, les jeux d'exercice publics, les bains publics, les lanzernes, les siacres, chaises à porteurs, gondoles, &c. &c.

Venons au bon-marché. Il doit être relatif à l'opulence & au commerce d'un pays; & la politique ne demande à la polite que de procurer toutes les marchandises & denrées qui sont indispensables pour la subsistance des hommes, à un prix proportionné aux moyens que les habitans de chaque

ville ont de gagner.

Le bon marché des objets de premiere nésessité regle le prix de la maind'œuvre & par conséquent la cherté ou le bon-marché de tout ce qui est sait & sabriqué dans une ville.

Il ne suffit pas de maintenir le pain à un prix modéré, il faut prendre des précautions contre les disettes & les famines : on doit encore veiller aux contraventions que commettent souvent les meûniers & les boulangers.

La viande de boucherie est la nourriture la plus ordinaire après le pain. Il faut que les bestiaux soient sains, qu'ils soient tués & non étoussés ou morts de maladie, que l'apprêt des chairs s'en sasse proprement; qu'elles soient débitées dans des temps convenables. On peut dire la même chose de la volaille. Les poissonneries exigent encore une inspection particuliere.

Les boissons, le vin, la bierre, le cidre, l'eau de vie, &c. méritent la plus grande attention, ainsi que le vinaigre, le sel, le sucre, le poivre, & en général les épiceries & aromates dont on fait un usage habituel.

N'amettons pas les fruits, les légumes & toutes les herbes potageres qu'on doit offrir au peuple dans un état de maturité & de salubrité.

Nous avons fait entrer les bêtes en société avec nous : il faut les nourrir, en procurant une abondance toujours suffisante d'avoine, de soin & de paille. Dans toutes les villes bien policées on doit trouver un assortiment complet de tous les matériaux nécessaires à la construction des maisons, comme pierres de taille, pierres à chaux, briques, tuiles, chaux, ciment, bois de construction de toute espece, ser, cloux, verre à vitre, plomb, couleurs, cordes, en un mot tout ce qui est nécessaire pour élever un bâtiment depuis les fondemens jusqu'au comble.

L'inspection sur tout ce qui s'appelle aunage, poids & mesures est un objet important. Tel est encore le chaussage, comme le bois en France & en Allemagne, le charbon de terre en Angieterre, les tourbes en Hollande, la houille en Flandres, le charbon de bois en plusieurs contrées.

La jurisdiction & l'intendance de la police s'étendent sur tous les métiers utiles & nécessaires à l'homme, comme tailleurs, cordonniers, chapeliers, perruquiers, baigneurs, maçons, charpentiers, menuisiers, charrons, selliers, corroyeurs, en un mot toutes les professions qui travaillent au vêtement, au logement & à la commodité des citoyens; sur plusieurs arts & professions de luxe, sur les orfevres, rireurs & batteurs d'or & d'argent; sur les ouvriers de toute espece, manœuvres, crocheteurs, portesaix, conducteurs de charrettes, emballeurs, porteurs-d'eau, hommes & semmes qui travaillent à la lessive & au blanchissage du linge; laquais de livrée & de louage; les fripiers, priseurs de meubles, colporteurs, revendeurs & revendeuses; sur les lombards, bureaux d'adresse, & les particuliers qui prêtent sur gage, &c. &c.

Ce n'est-la qu'un apperçu général, tel qu'il convient à une analyse

abrégée.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de sa police des villes : celle de la

campagne va nous occuper un moment.

Le laboureur, pere nourricier de l'Etat, doit jouir d'une entiere séeurité; on doit le préserver lui & tout ce qui lui appartient des attaques des brigands, voleurs, incendiaires, ainsi que des atteintes des accidens, comme inondations, & autres semblables. L'institution des maréchaussées est très-utile pour le premier objet : les inspecteurs des eaux, ponts & chaussées ont soin de l'autre.

Chaque village ou hameau dont répondre de ses habitans & ne point donner asyle aux vagabonds, mendians & gens sans aveu; souvent chasses

d'ailleurs pour crime.

La bonne police procure aux gens de la campagne les médecins, chirurgiens & accoucheurs nécessaires : sans quoi beaucoup d'habitans des campagnes meurent saute de secours.

Rien de plus beau à voir que les villages de Hollande, la propreté éclate de toutes parts dans la plus petite maison rustique. Cet exemple

est fait pour être imité.

La destruction des animaux carnaciers & dessructeurs, des chiens enragés, des insectes, &c. est un objet digne de l'attention du gouvernement, sinsi que la diminution des sêtes, des jours de jeune & autres solemnités, des soires de villages, dédicace d'Eglise, sessions de nôces, de baptêmes. Ces sortes de rejouissances trop prolongées & trop multipliées, causent une perce de temps considérable pour la culture des terres & pour l'économie.

§. VI. De l'opulence de l'Etat en général.

AR l'opulence de l'Etat nous entendons l'abondance de toutes sortes de biens, et la masse totale des richesses qui se trouvent dans un pays à proportion de sa grandeur respective.

Il faut faire fleurir l'Etat & le rendre opulent : c'est le quatrieme grand

objet de la Politique intérieure.

L'opulence est la source de rous les avantages qui rendent un peuple heureux; & les exemples d'un peuple pauvre & heureux ne sont aujour-d'hui que de spéculation.

Les valeurs idéales deviennent des richesses dans un vaste Etat.

Il n'y a que les pays opulens qui aient des dettes nationales : mais ces dettes, pour être utiles, doivent avoir des bornes, qu'il n'est pas absolument impossible de trouver.

Il saut des revenus publics pour l'entretien de l'Etat & de ses parties : ces revenus proviennent de deux sources : des domaines, & des contri-

butions.

Quelque vaste que soit un Etat, le département des Finances doit être unique, sous la direction d'un seul Chef, établi dans la Capitale, étendant ses soins jusqu'aux provinces les plus éloignées, jusques aux confins de la domination.

Un bon Ministre des Finances doit bien connoître l'Etat & ses besoins, procurer aux sujets toutes les ressources possibles pour vivre dans l'ai-sance, & pouvoir contribuer aux besoins de l'Etat, lever les impôts & percevoir les revenus de la maniere la plus commode & la moins one-seuse, régir sagement les domaines, faire un bon emploi & une juste repartition des deniers publics; ensin il doit confister la bonté de son administration par des registres & des comptes exacts de la recette & de la dépense générale de l'Etat.

L'accroiffement de la population, l'augmentation des richesses, l'encouragement de l'Agriculture en général & de toutes ses branches particulières, ainsi que de la péche; l'exploitation des mines, des salines, &c... l'établissement des manufactures, leur entretien, leur encouragement, la régle générale & particulière des domaines; ce n'est là qu'une partie des

objett du département des Finances.

Les impôts sont un article bien délicat & bien difficile dans un grand Etat qui à beaucoup de besoins.

1. Une égalité proportionnelle, c'est-à-dire, que tous les citoyens, &

s'il est possible, les étrangers qui sont dans l'Etat, concourrent, chacun selon ses facultés & ses richesses, à payer; 2. Que le paiement cause au citoyen le moins de distraction qu'il est possible, & qu'on lui évite toutes sortes de vexations à ce sujet; 3. Que chaque contribuable puisse acquitter sa quote-part de la maniere qui lui est la plus commode, & dans le temps qu'il est le mieux en état de payer : voilà trois points qu'on ne doit pas perdre de vue dans l'assiette & la perception des impôts.

Les différentes dénominations que l'on donne en différens pays aux charges publiques, & qui souvent éblouissent le vulgaire, ne séduisent point le vrai Financier. Le nom ne fait rien à la chose. Il s'agit de considérer les contributions dans leur généralité, de voir combien le sujet paie à l'Etat dans chaque pays & comment il paie, C'est de cet exa-

men que réfuite la décision, si un peuple est foulé ou non.

Si l'on demande une regle universelle pour déterminer, la juste proportion des charges qu'un Souverain peut imposer sur ses sujets, je crois, que la saine positique les fixeroit à vingt-cinq pour cent des revenus d'un chacun. Exiger davantage seroit, à mon avis, le moyen d'énerver la nation; demander moins seroit se priver des ressources nécessaires pour, sournir à toutes les dépenses de l'Etat.

Tous les objets de dépense d'un Esat, & conséquemment l'emploi des revenus publics peuvent être réduits à certains chefs.

10. L'entretien du Souverain & de sa maison : ce qui comprend tout

ce qui est attaché à sa personne.

20. Les appointemens de toutes les personnes employées dans tous les départemens, & généralement de tous ceux que l'on comprend sous l'éntat civil. & sans lesquels un pays ne sauroit être gouverné.

3°. L'armée & la marine, ou le militaire de terre & de mer, la conftruction des vaisseaux; & tout ce qu'exige une marine flotissante & formidable; l'entretien d'une armée toujours subsistante, & tout ce qu'elle suppose.

4º. Les négociations & l'entretien des Ambassadeurs dans les Cours-

étrangeres; subsides à payer, &c.

co. Les fortifications & toutes les places de guerre qui doivent être bien entretenues, & pourvues d'arsenaux & de munitions de guerre.

60. Le Clerge, en sant qu'il est salarie par le Souverain même, ; ses

Colleges, Académies, Universités, &c.

7°. L'entrevien des hâtimens & édifices publies, maisons & châteaux appartenans au Souverain, écoles publiques, salles de spechacle, hôpitaux, maisons de force, sardina & promenades publiques, grands chemins, éc.

8°. Dépenses nécessaires au bon ordre de la société & de la police.

9°. L'administration & entretien des Domaides...

10°. Un fonds pour la guerre; lorsqu'elle survient, on ne doit pas êtne pris à l'improviste; & le peuple ne doit pas être tellement charge d'impots

pots en temps de paix, qu'il ne puisse pas supporter les dépenses extra-

ordinaires de la guerre.

11°. Un fonds pour les pensions & gratifications accidentelles, pour les essais soit dans l'économie, soit dans les arts, manusactures, navigation, &c. soit pour soulager une ville, un canton, une province qui a souffert excessivement par la guerre, ou d'autres malheurs publics, &c.

12°. Un fond, pour l'acquit des intérêts des dettes de l'Etat : la ponc-

tualité de ces paiemens maintient le crédit public.

Quelque vaste que soit un royaume, lorsqu'une sois l'état des sinances est bien réglé, le Contrôleur-Général peut & doit saire une balance exacte de tous les revenus publics & de toutes les dépenses que l'Etat est obligé de faire. La simple inspection de cette balance le guidera dans toutes ses opérations & le mettra en état de faire face à tout.

Dans l'emploi des revenus publics, il y a une distinction très-essentielle à faire entre les dépenses qui restent dans l'Etat, & celles qui en

fortent.

C'est un établissement admirable que celui d'une Chambre des Comptes chargée du soin unique de revoir, d'examiner & de vérisser tous les comptes particuliers qui ont du rapport aux finances.

Le mot manufadure, désigne l'art de donner des formes aux produc-

tions naturelles.

Un seul pays n'est pas susceptible de toures les manusactures. Elles ne sont pas toutes avantageuses à l'Etat. Il y a donc un choix à faire dans l'établissement des fabriques : il faut consulter le génie des habitans; le climat, les productions du sol, la facilité des débouchés, les moyens de consommation, & autres circonstances qui n'échappent pas à un Ministre clair-voyant.

Une industrie toujours agissante, une liberté honnête, des privileges raisonnables, une administration juste, éclairée, un emplacement avantageux, une probité inviolable, une concurrence bien établie, toutes cho-

ses nécessaires pour faire fleurir les manufactures.

Bonté, variété, bon marché, ce sont les qualités essentielles des ou-

vrages de l'art, comme des productions de la nature.

Les ressorts qui sont mouvoir le commerce, & dont l'assemblage en forme l'essence, consistent 1°. dans l'exportation des denrées ou productions naturelles de notre pays; 2°. dans l'importation des denrées que notre terroir ne produit pas, soit pour les besoins absolus de nos sujets mêmes, soit pour les revendre à d'autres peuples, ou plus indolens que nous, ou hors de portée de se les procurer en droiture; 3°. dans l'exportation des productions de notre industrie ou de nos manusactures; 4°. dans l'importation des manusactures étrangeres qui nous manquent absolument, soit pour la consommation intérieure du pays, soit pour les fournir à d'autres peuples; 5°. dans la circulation des métaux précieux,

Tome VIII. Mm

de l'or & de l'argent; 6°. dans le virement des lettres de change, & autres papiers représentants dont le cours doit nous être favorable; 7°. dans la navigation & ses produits, &c. 8°. dans les assurances.

La balance générale du commerce est la différence du montant des achats que fair une nation au montant de ses ventes au dehors. Elle est en notre faveur toutes les sois que le montant de nos rentes excede celui de

nos achats.

On distingue trois objets disserens dans la navigation: 1°. L'occupation qu'elle donne aux gens de mer qui en sont métier; 2°. La construction des navires, qu'il saut considérer comme une sabrique; 3°. L'utilité qu'elle procure au commerce par le transport des denrées & des manusactures, transport qui, outre la commodité qu'il donne, devient encore sucratif au peuple qui le fait.

C'est une maxime générale, que tout Etat qui est à portée d'avoir une navigation, doit y encourager ses sujets par tous les moyens possibles.

Une école de marine est un établissement avantageux & même néces-

faire chez une nation commerçante.

Les Puissances maritimes ont des pêches nationales qui servent de pépiniere pour la marine.

#### S. VII. Des Forces de l'Etat.

L E einquieme objet de la politique est de rendre l'Etat formidable en lui-même, & respectable à ses voisins. Un Royaume, d'une étendue même médiocre; mais gouverné sur le plan qu'on vient de tracer, ne manqueroit pas d'acquérir en peu des forces intrinseques. En policant la nation on formeroit des sujets capables de servir leur patrie avec succès en temps de paix & de guerre. L'établissement du bon ordre, l'entretien de la société. l'observation des loix contribueroient à peupler l'Etat de Citoyens nés dans son sein. & d'Etrangers que la félicité d'un tel regne y attireroit en foule. Une sage police y entretiendroit la sureté & l'abondance; l'ingénieuse administration des Finances, l'encouragement donné aux manufactures, au commerce & à la navigation, y feroient monter, comme par flots, les richesses, & fourniroient par conséquent des ressources pour la guerre, comme pour les besoins dans les temps paisibles. L'accord de toutes ces parties rendroit un Etat très-opulent en lui-même; mais il ne seroit pas encore redoutable à d'autres Puissances, si le Souverain ne savoit mettre ces reffources en œuvre, & les faire servir à procurer aux sujets une entiere sûreté contre toutes les attaques des autres peuples. Plus un pareil. Brat seroit riche & heureux, plus il deviendroit même un objet de convoitise pour des Conquérants. Carthage fourmilloit d'habitans, & regorgeoit de richesses; Rome, qui n'étoit que médiocrement opulente avant les guerres puniques, la subjugua. Le relachement dans la discipline militaire des Carthaginois, le peu d'attention qu'ils avoient donné jusqu'alors à leurs armées, quelques vices dans la constitution du Gouvernement, causerent la chûte de cette République. Tout Etat qui suivra l'exemple de Carthage, qui ne pensera qu'à accumuler ses trésors, en négligeant ses troupes, ses forteresses & sa marine, ne manquera pas de subir tôt ou tard le même sort. Ce n'est pas d'ailleurs une des moindres félicités d'une nation de se trouver en situation de pouvoir repousser, par la force de ses propres armes, les attentats que d'autres peuples sont contre elle, de désendre ses soyers, & d'être à même de se faire justice sur toutes les prétentions qu'elle peut avoir à la charge de ses voisins.

Pour parvenir à un but aussi équitable, aussi naturel, aussi glorieux, il faut que l'état militaire, & tout ce qui en dépend, soit établi & entretenu sur un pied solide. Ce principe a six objets principaux. 1°. La formation d'une armée, 2°. le logement, la nourriture, le vêtement & les armes du soldat, 3°. la discipline militaire, 4°. l'exercice des troupes, & 5°. la maniere de saire agir l'armée ou les opérations militaires; à quoi l'on peut ajouter, 6°. l'entretien des places sortes, des arsenaux, & de tout l'attirail de la

guerre.

L'Introduction du Perpetuus Miles, ou des armées constamment, soudoyées, a changé totalement la méthode de la levée des foldats. Ce ne sont plus des peuples entiers qui s'assemblent dans les champs de Mars, & qui se mettent tout-à-coup sous les armes, pour défendre leur patrie, ou pour attaquer d'autres nations, & qui retournent à leurs travaux ordinaires dès que la paix est faite. Aujourd'hui la guerre est un métier qu'un grand nombre de citoyens exercent toute leur vie. Comme ces citoyens sont pris sur la masse totale du peuple, & enlevés à l'agriculture & à l'industrie, on sent bien qu'il faut maintenant une autre combinaison de maximes politiques pour les enrôlemens des troupes, qu'autrefois. M. de Montesquieu, dans ses Considérations sur les Causes de la grandeur des Romains E de leur décadence , (a) dit » une expérience continuelle a pu faire n connoître en Europe qu'un Prince qui a un million de sujets, ne peut. p sans se détruire sui-même, entretenir plus de dix mille hommes de troun pes; il n'y a donc que les grandes nations qui aient des armées, &c. " Une affertion si positive d'un aussi grand homme mérite quesques réflexions. Cette proportion, qui est comme d'un à cent, est-elle juste en elle-même, est-elle générale à tous les pays? Sur le nombre de ces 100 sujets, il faut déduire d'abord. 40 femmes

De plus les vieillards au-dessus de 50 à 55 ans : . . . 12
reste 38 hommes.

<sup>- (</sup>a) Chap. III. Comment les Romains purent s'agrandir.

Plus les jeunes garçons depuis le berceau jusqu'à 16 ou 18 ans 16

reste 22

Les hommes employés à l'état Ecclésiastique, au Gouvernement, & aux affaires civiles, les infirmes, les estropiés, en un mot, tous ceux qui ne sont pas propres à porter les armes.

reste 15 hommes.

Or, si quinze citoyens doivent sournir constamment un soldat à la république, il est certain que l'agriculture, les arts, les sciences, les fabriques, les métiers, la navigation, le commerce, en un mot, toutes les prosessions de l'Etat, prises ensemble, ne pourroient pas soussirir cette diminution d'un quinzieme de concurrence. Il faudroit plus de 200 sujets contre un militaire. Mais il ne saut pas croire que le soldat, en temps de paix, soit désœuvré, ou uniquement occupé de son métier. Hors les temps d'exercice, beaucoup de soldats obtiennent des licences de leurs Capitaines, pour aller travailler chez eux; & ceux même qui restent aux drapeaux ne montent pas toujours la garde, mais s'appliquent à des professions utiles dans les jours d'intervalle, & l'on a même cru remarquer que ces hommes aguerris par l'exercice des armes, étoient plus sorts & plus propres que d'autres à toutes sortes de travaux.

Plusieurs circonstances concourent à déterminer la quantité de troupes qu'un Etat peut entretenir : la situation du pays arrondi ou non, désendu par la mer, par des montagnes, ou par une chaîne de forteresses, ou bien ouvert, peuplé ou non peuplé, riche ou pauvre; des voisins formidables ou soibles, &c. Je ne crois pas qu'il y ait d'autre regle sure & invariable à

donner.

Les puissances maritimes qui ont des ports, une navigation marchande, & des colonies à protéger, doivent, indépendamment des forces de terre, entretenir une marine militaire. Nous comprenons sous ce mot tout ce qui a rapport à l'armée navale: 1°. les flottes mêmes; 2°. la construction des bâtimens qui les composent; 3°. l'équipage & les troupes qui les montent; 4°. les arsenaux de marine où se gardent toutes les nécessités à l'usage des flottes & de seur équipage: car l'usage qu'on fait des forces navales, la maniere de les conduire, & de faire la guerre par mer, est une science très-compliquée qui appartient aux amiraux & aux officiers de marine, & qui demande une théorie prosonde jointe à une grande expérience.

Du reste les affaires de la guerre sont l'objet d'un département particulier; & celles de la marine l'objet d'un autre; & chacun demande un mipistre éclairé, qui joigne beaucoup de prudence à de grandes lumieres.

#### SECONDE PARTIE.

# DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE, OU DES RAPPORTS

#### DE L'ÉTAT AVEC LES AUTRES PUISSANCES.

# S. I. De la conduite Politique des Souverains.

N entend par la conduite politique des Souverains, l'attention conftante qu'ils doivent avoir de régler toutes leurs actions, soit dans la vie privée, soit dans la direction des affaires publiques, de maniere qu'elles tournent au maintien & à l'accroissement de sa propre grandeur, ainsi qu'à l'avantage de ses sujets.

Le Souverain doit respecter la religion, les mœurs & les bienséances.

La plus belle vertu des Rois est l'humanité.

Deux grands écueils à éviter, la prodigalité & l'avarice.

Si le Prince aime la flatterie, il approchera de lui des complaisans, des ames basses & serviles, des esclaves; s'il aime la vérité, il appellera des hommes libres, des personnes d'esprit & de mérite, des sujets dignes de porter ce nom. La compagnie privée d'un Roi, fait le miroir dans lequel le public reconnoît tous les traits de son caractere.

L'amour d'un Roi pour ses sujets est une affection tendre & délicate qui l'attache tellement à ses peuples, qu'il cherche à mériter leur approbation

& leur respect en les rendant heureux.

Les grandes & belles actions que fait le Prince sont les moyens les plus

efficaces pour lui attirer l'amour & le respect des peuples.

Comme il n'est pas possible que le Prince gouverne tout par sui-même, il sui faut des ministres, un conseil, mais le Prince doit présider à tous ses conseils.

On peut réduire à trois points principaux les vues que les grandes puiffances doivent toujours avoir dans leur conduite l'une envers l'autre, qui font 1°. d'avoir sans cesse l'œil ouvert sur leur décadence mutuelle; 2°. de profiter adroitement des sautes des autres, sans néanmoins les blesser ouvertement; 3°. de savoir employer avec tout l'art possible l'ancienne maxime divide & impera, les savoir unir ou désunir à propos, leur inspirer tantôt de la jalousie, & tantôt de la consiance, selon que la situation générale des affaires le demande.

#### S. II. Du conseil & des ministres

E Prince est naturellement l'ame & le chef de son conseil, il décide seul : tous les autres membres n'ont que voix délibérative.

Ni l'héritier présomptif, ni les princes du sang, ni aucun sujet; de quelque rang ou qualité qu'ils puissent être, ne doivent avoir entrée au conseil par le droit de leur naissance ou de leur charge.

C'est un droit réservé uniquement au souverain d'appeller à son conseil

quiconque il en juge digne,

Peut-être seroit-il à souhaiter pour le bien de l'Etat que le successeur naturel du Monarque y sût admis, non pour y partager l'autorité, ni même pour avoir ce qu'on appelle voix au chapître, mais seulement pour écouter, s'instruire, & se mettre au fait des affaires, & acquérir une expérience qui devroit déjà être en eux au moment qu'ils montent sur le trône. Ce seroit une grande consolation pour un Roi mourant de laisser à ses peuples un successeur aussi instruit que lui-même de l'état du Royaume. Le conseil est certainement la meilleure école de l'art de régner.

Le Chancelier, ou le chef du département de la justice doit occuper la premiere place au conseil après le Prince. Les autres personnes qui doivent y avoir séance, sont le Contrôleur-général ou chef du département des sinances, le Ministre des affaires étrangeres, le Ministre des affaires eccléssatiques, le Ministre de la guerre, celui de la marine, le grand Amiral, un Maréchal de l'armée; on pourroit encore y admettre le Président du commerce, le Lieutenant-Général de Police, au moins lorsqu'il s'agit des affaires de leur département. Le Souverain peut aussi y appeller tel autre de ses officiers ou employés dans l'état civil & militaire, lorsqu'il se présente des objets de leur ressort, &c.

Le Ministre des affaires étrangeres ne sauroit proposer beaucoup d'affaires au conseil, car ces objets sont de telle nature, que le Souverain ne peut les traiter que dans des conférences secretes avec les Ministres du cabinet; & j'en dis autant de certaines affaires du département de la guerre & de

celui de la marine.

Une maxime générale & de la plus grande importance, c'est que le Souverain, ses Ministres & généralement toutes les personnes qui dirigent les affaires publiques, ne doivent jamais signer leur nom sous une dépêche, lettre, réponse, mémoire, ou autre piece d'écriture sans l'avoir lue ou au moins parçourue.

Les qualités essentielles à un Ministre sont la probité, la capacité, l'amour du travail & l'application aux affaires, la prudence, la discrétion.

Quoique les talens seuls & les vertus rendent un sujet propre au Ministere, & qu'on puisse prendre les Hommes d'Etat dans tous les rangs, la politique cependant exclut généralement de la direction des affaires publiques tout ecclésiastique & tout militaire, le maniement des affaires d'Etat exigeant des connoissances infinies que ni l'homme d'épée ni l'homme d'église n'ont pas été à même d'acquérir. (a)

a) Nous avons néanmoins des exemples du contraire,

Dans les Républiques, le Sénat tenant lieu de conseil, les Sénateurs sont considérés comme les Ministres.

# S. III. Du Département des affaires étrangeres.

Es affaires étrangeres sont tous les intérêts possibles qu'un Souverain, une République, en un mot un corps politique quelconque peut avoir à traiter ou à discuter avec les autres Puissances.

Toute la science des affaires étrangeres est comprise dans les six articles

qui suivent.

1°. Connoître exactement & parfaitement le pays que l'on fert, sa situation locale, son fort, & son foible, ses ressources, ses droits, ses prétentions, ses intérêts naturels, accidentels & passagers, ses alliances & autres engagemens, en un mot tout ce qui constitue son existence positique, & ses rapports au-dehors.

2°. Savoir quelles sont les vues du Souverain, ses intentions, le but général où il vise, ses maximes politiques, ses dispositions à l'égard des autres Puissances, & celles des autres Puissances à son égard, & ainsi

du reste.

3°. Posséder une connoissance suffisante des autres Etats de l'Europe, de leur puissance ou de leur foiblesse, de leurs desseins naturels ou apparens, &c.

4°. Faire une combinaison si juste de ces dissérens objets, qu'il en résulte le système le plus avantageux à l'Etat dont on conduit les intérêts.

5°. Savoir diriger toutes les démarches qu'on fait vis-à-vis des autres Puissances, toutes les négociations qu'on entame avec elles, vers le but

principal de ce système.

6°. Être instruit de bonne heure de toutes les menées, démarches, desfeins, & arrangemens politiques des autres Puissances, pour régler sa conduite sur la leur, seconder leurs efforts, s'ils nous sont favorables, & les prévenir ou les arrêter s'ils peuvent nous nuire.

On peut réparer les fautes commises dans l'administration intérieure du Gouvernement; celles que l'on a faites dans les affaires étrangeres ne se réparent presque jamais, parce que les autres Puissances en prositent sur

le champ.

Le Ministre des affaires étrangeres a sous lui des premiers commis, qu'on nomme aussi Secrétaires du Cabinet, Conseillers-privés, Conseillers du Cabinet, hommes habiles, rompus aux affaires, & sur qui roule tout le fonds de la besogne; puis des Secrétaires ou commis ordinaires, des clercs de chancellerie, des copistes, des déchiffreurs, des archivistes, des caissiers de légation, &c.

Il correspond directement avec les Ambassadeurs, Envoyés, Résidens, Agens, Consuls, en un mot avec toutes les personnes employées au mi-

nissere public au-dehors; c'est lui qui les nomme, ou qui du moins les propose au Souverain qui les choisit sur le rapport que le Ministre lui en fait.

# § IV. De la puissance des États.

N peut définir la puissance de l'Etat, toutes les choses dont la réunion contribue à lui donner les forces & les ressources qui lui sont nécessaires pour se maintenir dans un état respectable. L'étendue du territoire, sa situation, sa population, le génie & l'industrie des habitans, un militaire bien discipliné & aguerri, & d'autres circonstances pareilles sont la puissance réelle d'un Etat.

Il y a une puissance relative qui prend sa source dans la foiblesse des

Etats circonvoisins.

Il y a encore une puissance d'opinion fondée sur le respect & la considération des nations de l'Europe : telle est la puissance du Pape considéré comme tel.

Les Provinces & les Contrées que l'on possede au loin forment une

quatrieme puissance que l'on nomme accessoire.

Chaque Société, chaque Etat peut & doit se servir de tous les moyens légitimes qui lui paroissent nécessaires soit à sa conservation, soit à l'augmentation de sa puissance réelle & relative.

Le système de la conservation est de beaucoup préférable à celui d'a-

grandissement.

Quant à la Monarchie universelle, ce système gigantesque, objet des vœux ambitieux de tant de conquérans & de quelques peuples anciens & modernes, n'a jamais eu de réalité & n'en aura vraisemblablement jamais.

Si le système de la France se réduit à mettre les Mers, les Alpes, les Pirenées & le Rhin pour frontieres de ses Etats, & à rendre sa puissance intrinseque formidable par l'agriculture, l'industrie, le commerce & la navigation, c'est assurée un plan dicté par la sagesse. Si elle visoit à la monarchie universelle, si elle s'engageoit dans des conquêtes lointaines en Europe, ce système seroit vicieux, blâmable, dangereux, chimérique. Il en est de même des autres Puissances.

On peut s'agrandir de deux manieres, par les armes ou par des acquisitions douces, adroitement ménagées. Delà deux systèmes, le système guerrier & le système pacifique. Il y en a un troisieme, le système des progrès du commerce. Un quatrieme est celui qui a pour objet l'abaissement des puissances trop formidables, sur-tout lorsque leur voisinage peut

nous donner un juste sujet d'alarmes.

Chaque Etat peut, & doit même se servir de tous les moyens qui sont nécessaires à sa conservation. C'est une maxime sondamentale, en politique, qui ne sauroit être révoquée en doute. La raison & l'expérience de tous les siecles nous sont connoître qu'une Puissance qui devient excessive, est dangereuse pour les autres, parce qu'elle peut les opprimer toutes les solte.

Jois qu'elle en sent naître l'envie & l'occasion : car la juste modération qu'on suppose à des Monarques si puissans, est une chimere démentie par la connoissance du cœur humain & par l'expérience. Et quand même le Prince, qui regne aujourd'hui sur une Monarchie trop formidable, auroit cette modération, sera-t-elle le partage de tous ses successeurs? Est-il agreable, est-il avantageux, est-il sur pour un Etat de tenir son existence, sa conservation de la grace incertaine d'un autre Souverain, qui a sans cesse le bras levé sur lui, qui tient le glaive suspendu sur sa tête. & qui n'a qu'à le laisser tomber pour l'abymer? La sureté commune de tous les peuples ne dicte-t-elle donc pas cette loi naturelle, que le pouyoir de chaque nation doit être limité par des bornes qui l'empêchent d'opprimer à son gré toutes les autres? Quelque soin que je prenne d'éviter les citations, je ne puis m'empêcher de rapporter ici la belle réflexion que fait Justin, en parlant des premieres sociétés ou corps politiques. (a) Fines Imperii tueri, magis quam proferre, mos erat; intra suam cuique patriam Regna finichantur. Primus omnium Ninus, Rex Assyriorum, veterem & quasi avitum gentium morem, nova Imperii cupiditate mutavit. En effer, lorsque chaque Royaume se trouve renfermé dans les limites de sa patrie, l'équilibre est juste & la balance générale établie. Il seroit impardonnable qu'un Etat vothût attendre tranquillement sa perte. & ne se croire lésé, que lorsque le mal est irréparable. (b)

Ces principes, aussi incontestables qu'utiles, sont la base de toutes les ligues & alliances que les peuples anciens firent autrefois entr'eux, pour s'opposer aux progrès des premieres Monarchies, mais qui furent trop foibles pour avoir le succès desiré. Après la destruction de la Monarchie Romaine, le hasard, plusôt que la politique, six renaître en Europe une espece d'équilibre, mais qui fut dérangé par Charlemagne, & son agrandissement excessif. Le partage des Etats de ce Monarque entre ses ensans rétablit, en quelque maniere, la balance; & après l'extinction de la famille Carlovingienne, elle s'affermit encore plus. Charles-Quint la fit pencher extrêmement du côté de l'Espagne, ou de la Maison d'Autriche: mais après son abdication, l'équilibre se remit de nouveau. Les poids les plus considérables de cette balance étoient alors la France d'un côré. & l'Espagne de l'autre; toutes les autres Puissances n'étoient qu'accessoires. & faisoient par leurs alliances avec l'une ou l'autre vaciller l'aiguille de ces Couronnes. Depuis le commencement du XVIIIme. siecle, la face de l'Europe étant beaucoup changée; la balance générale a suivi aussi une regle toute différente. Les principales forces qui la tiennent aujourd'hui en équilibre, sont la France & l'Angleterre; & l'on peut envisager la Maison

<sup>(4)</sup> Justin. Hist. Lib. I. Chap. I. (4) Voyez Kahie de la Balance de l'Europe. Tome VIII.

d'Autriche & le Roi de Prusse comme les poids les plus considérablés qui fixent ce même équilibre ou qui le rompent, selon qu'ils se déterminent vers l'un ou l'autre côté; toutes les autres Puissances concourent à le faire pencher plus ou moins, à proportion de leurs forces respectives.

Quelque juste & utile que soir en elle-même cetté balance, elle n'autorife pas néanmoins à courir d'abord aux armes, à en venir aux voies de fait, à commettre des injustices & des violences, ou à s'inquiéter mal à propos du moindre petit accroissement d'une Puissance. Il n'est permis d'avoir recours à ces extrémités, qu'après qu'on a épuisé tout l'art d'une douce & adroite politique. Se fortifier soi-même, à mesure que la Puisfance rivale s'agrandit, entretenir des armées & des flottes, bâtir des places fortes, faire furtout des alliances solides, avoir dans toutes les cours des habiles Négociateurs, donner des avertissemens à temps, être préparé à la guerre; c'est là ce qui entretient l'égalité de la balance générale, sans causer le malheur des sujets; c'est là ce qui imprime aux Puissances un respect mutuel; c'est par ces moyens, comme dit le proverbe, qu'une épée tient l'autre dans le fourreau. Ajoutez à cela que chaque Cabinet peut rapporter à la balance les conjondures qui naissent, & les diverses affaires que la succession des temps met sur le taps. Un Prince, un Ministre habile, sait profiter de mille circonstances qui échappent au vulgaire, pour opérer le falut public.

# S. V. Des engagemens réciproques des Souverains en général,

L subsiste entre les Etats de l'Europe une proportion de puissance réelle & relative, tellement inégale que le pouvoir des plus forts pour-roit, à chaque instant, devenir fatal aux plus foibles, si ceux-ci en réunissant leurs sorces ne trouvoient moyen d'établir cet équilibre de puissance générale dont nous venons de parler.

Le principe de l'utilité est reçu chez tous les Souverains; il est le mobile qui fait tantor conclure des alliantes & rantot les rompre, selon que

l'interêt des Etats le demande.

Par le mot d'alliance, on entend, en politique, une union qui se fait entre des Souverains & des Etats, loit pour leur désense commune, soit pour l'attraque d'un ennemi commun.

Toute assiance suppose une assistance réciproque: c'est par conséquent un contrat solemnel au moyen duquel les parties prennent des obligations

mutuelles les unes envers les autres.

Tout Souverain doit faire un choix judicieux & bien réfléchi de ses alliés. On doit faire peu de sonds sur les petits Souverains, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sorces; on ne doit pas non plus avoir une trop grande constance dans les ligues saites avec les Puissances les plus sormidables,

parce qu'elles ne se piquent pas toujours d'êrre esclaves de leurs enga-

Les alliances entre les Puissances naturellement amies, sont faciles à

conclure, & solides dans leur durés.

C'est une espece de duperie de concilier en apparence des intérêts naturellement opposés, & il ne sauroit y avoir ni bonne soi, ni solidité

dans une ligue entre des amis forces.

Un cabinet qui ne sait point observer un juste milieu entre la bonne soi trop scrupuleuse, entre la consiance trop aveugle, & la sourbe soit ouverte, soit cachée, mais qui se sait une habitude de toujours tromper les autres, déshonore son Souverain, décrie sa nation, & perd la consiance, de l'Europe à tel point qu'il devient bientôt lui-même la victime de sai mauvaise soi.

Le terme de la durée d'une alliance doit être exprimé dans le Traité, se Il est encore nécessaire de stipuler le nombre des troupes, des vaisseaux, se au autres secours que longues que les alliés doivent fournir.

Les motifs & l'objet de l'alliance doivent être clairement exposés.

En un mot, il est d'une nécessité absolue que toutes les conditions possibles d'une alliance, union ou accord, soient exprimées clairement, précisément, & sans équivoque, dans le Traité.

On n'est point obligé de secourir un allié qui, par une conduite visiblement mauvaise & absurde en politique, s'attire de gaieté de cœur un

ennemi puissant sur les bras.

Une Puissance qui attend jusqu'à ce qu'elle soit abimée, pour reclamer

l'assistance de ses alliés, a tort de s'en flatter.

Les engagemens d'un Prince, d'un Etat, doivent être inviolables. Mais un engagement qui occasionneroit infailliblement la ruine de l'Etat, est aul par lui-même.

Toutes les alliances, soit offensives ou désensives, sont projettées dans les cabinets des Souverains, ébauchées par leurs Ministres, conclues par la voie de la négociation; & les conditions rédigées dans un Traité.

Les Traités sont d'abord signés par les Ministres des Puissances contractantes, en vertu de leurs pleins pouvoirs, puis ratissés par les Souverains même.

Ces ratifications, sont des actes par lesquels les Souverains approuvent solemnellement, en vertu de leurs signatures & du scellé de leurs armes, l'accord ou traité que les Plénipotentiaires ont fait en leur nom.

On invite souvent des Puissances étrangeres à accéder aux Traités.

Il y a des Traités d'alliance, des Traités paix, de commerce & de navigation, de subsides; des treves, des suspensions d'armes, ides traités de garantie, des traités de partage, des traités de barrieres, ou de limites & de frontieres; des pactes de confraternité, de famille, de succession; des traités d'union.

Nn 2

Les guerres donnent naissance à tous les traités; & malheureusement les traités sont souvent la source des guerres.

### 6. VI. De la Guerre & de la Paix.

L n'y a point de tribunal où se plaident les causes des Rois, encorer moins d'exécuteurs des sentences prononcées contre les Puissances somis dables. Un Etat n'a donc, soit pour se conserver, soit pour se faire rendre justice sur ses droits & prétentions, d'autre parti à prendre que ce-lui des armes. Pour vuider les querelles des Rois, pour terminer les différens des Nations, le dernier remede est toujours la force. Voilà l'origine,

le droit, la nécessité & les principes de la guerre.

Cependant tout Souverain doit envisager la guerre comme un mal probable & comme un bien équivoque pour ses sujets, comme le dernier moyen de parvenir à ses sins légitimes, & auquel il ne lui est pas permis d'avoir recours qu'après qu'il a épuisé tous les autres, sur-tout ceux d'unt adroite & habile négociation; une Puissance respectable ne doit point sous frir qu'on lui resuse ce qu'elle a droit de prétendre en vertu de la justic rigide, mais avant de recourir aux armes, elle doit réstéchir soigneuse ment à l'équité des motifs, à la sagesse de l'objet, & aux apparences succès de la guerre qu'elle veut entreprendre.

Il est si rare de voir des usurpateurs heureux jusqu'à la fin, que Princes devroient être revenus de la manie injuste d'envahir le bien d'.

trui sans cause légitime.

C'est un dogme insame que celui qui enseigne qu'il est permis de f. la guerre aux peuples, uniquement parce que leur croyance differe de nôtre.

Le succès de la guerre dépend d'un bon & solide plan d'opération

bien concerté & bien conduit.

Il faut tirer tout le parti possible de ses alliés, mais ne pas tro

reposer fur eux.

Il est d'usage de déclarer publiquement la guerre à la Puissance mie; & de saire précéder la déclaration de guerre d'un maniseste, déduction, d'un exposé, ou tout autre écrit public qui contient les set les motifs sur lesquels le Souverain sonde ses droits & ses prétes Le but de ces écrits est de justifier sa conduite & de se faire un

Lors d'une rupture entre deux Puissances, leurs Ministres respectifs

tirent de part & d'autre de la Cour où ils résident.

- L'humanité, la plus belle vertu des Rois, ne doit jamais qui Souverain, ni ses Généraux, lorsqu'ils marchent à la guerre.

Il est démontré que plus on est humain, généreux, compatissant conduite de la guerre; plus on sait observer une exacte discipline troupes, plus on réussit dans toutes les entreprises militaires.

Ces principes d'humanité, de justice, de grandeur d'ame doivent régner, dans la levée des contributions, dans le réglement des étapes, dans la distribution des quartiers d'hyver, que tout pays où se fait la guerre est obligé de fournir.

Il est d'un homme de bien, dit Salluste, de ne commencer la guerre

qu'à regret. & de ne la pas pousser volontiers à toute outrance.

Les Romains avoient pour maxime constante de ne point prêter l'oreille aux propositions de paix tant qu'ils avoient le désavantage : ils se roidif-soient contre les revers, & haussoient leurs prétentions à proportion de leurs désaires. Cette obstination peut conduire à une ruine totale.

Une maxime de politique bien plus sage, c'est de conclure la paix lorsqu'on est dans l'avantage, & de ne pas prescrire au vaincu des conditions si dures, que le désespoir puisse lui rendre le courage, le porter à rompre à la premiere occasion propice, & à nous faire éprouver un revers suneste de fortune.

César, malgré son amour excessif pour la guerre, dit que le vrai temps de traiter de la paix est quand les deux peuples belligérans ont encore bonne opinion de leurs forces.

### S. VII. Des Négociations.

N définit la Négociation publique, le travail que fait un Ministre, ou autre personnage accrédité auprès d'un Souverain, pour ménager en sa Cour les intérêts de son maître en général, ou pour conduire quelqu'objet politique en particulier vers le but que ce maître se propose.

Un Négociateur peut être accrédité auprès d'un Souverain de trois ma-, mieres : 1°. quand il est adressé à sa personne, & réside en sa Cour, 2°. quand il n'est accrédité qu'auprès de son Ministre, 3°. quand il est envoyé à quelque congrès où ses pleins-pouvoirs l'accréditent auprès de,

toutes les Puissances qui y ont des Ambassadeurs.

Les Souverains seuls, reconnus pour tels, peuvent envoyer des Négotiateurs ou Ministres publics. Les lettres de créance ou créditifs, & les pleins-pouvoirs dont ils sont munis, constituent leurs qualités, & déterminent le degré de pouvoir que leur Maître juge à propos de leur acgorder.

Les négociations sont ou bornées à un temps & à un objet, ou contimuelles, ou ordinaires ou extraordinaires. » Il est certain, dit M. de Calmuelles, qu'un petit nombre de Négociateurs, bien choisis & répandus
mans les divers Etats de l'Europe, sont capables de rendre au Prince ou
man l'Etat qui les y envoie, de très-grands services, qu'ils sont souvent,
mavec des dépenses médiocres, autant d'effet, que des armées entretemues, parce qu'ils savent faire agir les forces des pays, où ils négomues cient en saveur des intérêts du Prince qu'ils servent, & qu'il n'y a rien

Toute insulte, toute violence marquée, tout affront sait à un Ministre public suspend l'activité de ses sonctions. Il y a encore deux cas qui mettent cette activité en suspens; l'un est la mort du Souverain auprès duquel il

réside, & l'autre la mort du Prince qui l'a envoyé.

Le Ministre public conserve toujours sa qualité inviolable, & jouit de la protection du droit des gens dans sa plus grande étendue, après qu'il a pris congé du Souverain auprès duquel il a été accrédité, que celui-ci lui a donné ses lettres de récréance, & tant qu'il demeure dans l'Etat où il a résidé. Il ne perd cette qualité qu'en la déposant entre les mains du Prince ou de la république qui l'a envoyé; & l'on ne peut le poursuivre dans sa route, pour lui faire la moindre violence, sans blesser ouvertement le droit des gens le plus clair & le plus positif.

On remet au Négociateur une instruction, c'est-à-dire un écrit contenant les volontés du Prince ou de l'Etat, pour lui faire connoître les principaux objets de sa négociation & le guider dans la conduite qu'il doit tenir pour

les faire réussir.

Les dépêches qu'un Négociateur reçoit de sa cour pendant tout le cours de sa mission, & les réponses à ses rapports ne sont dans le sonds qu'une continuation de ses premieres instructions.

Les passe-ports ou sauf-conduits sont des lettres sur la soi desquelles un Ministre, à qui elles sont accordées, peut & doit passer en toute sûreté sur

les terres des Princes ou des Etats qui les font expédier.

Un Négociateur doit rendre au Souverain qui l'envoie, un compte exact & fidele de tout ce qui se passe à la cour où il réside, tant à l'égard de la Négociation dont il est chargé, que par rapport aux autres assaires intéressantes qui y surviennent durant son séjour. On conçoir aisément que ces relations sont d'une conséquence infinie, tant pour la cour qui les reçoit, & qui les envisage comme la regle des mesures qu'elle prend pour ses intérêts politiques, que pour le Ministre qui les envoie, comme étant la pierre de touche de son habileté dans l'art de négocier.

On négocie de vive voix ou par écrit; mais il n'en faut pas venir à une Négociation pas écrit sans nécessité ou sans des raisons bien fortes; & lorsqu'on ne sauroit faire autrement, il est nécessaire d'y employer toute la prudence & toute la circonspection dont on est capable, pour bien mesu-

rer ses termes.

La même sagesse & la même modération doivent régner dans les mémoires qu'un Négociateur remet, dans les protestations qu'il est obligé de faire quelquesois contre toutes sortes d'attentats qui se commettent, ou contre les intérêts, la dignité & les droits de son maître, ou contre son propre caractere, & dans toutes les pieces d'écriture ensin qui sont ou peuvent devenir de quelque conséquence.

La correspondance qu'un Négociateur entretient avec les autres Ministres de son maître repandus dans les différentes cours de l'Europe, lui sert à connoître

connoître le tableau général des affaires publiques, &, par la combinaison du tour qu'elles prennent, à faire des applications judicieus & à prendre des mesures justes pour les objets particuliers qu'il a entre les mains.

Un Négociateur doit encore porter une grande attention à tenir les ar-

chives de l'Ambassade dans un ordre régulier.

C'est un objet très-essentiel pour un Négociateur, de faire à sa nation un parti dans le pays où il réside, sur-tout si c'est un Etat républicain ou mixte. Quant au cérémonial, voici les maximes qui reglent cet objet.

10. Les Ministres publics du même ordre prennent leur rang sur celui que

tient leur maître parmi les autres Souverains.

2°. Les Ambassadeurs extraordinaires & ordinaires d'un Souverain quelconque qui est en droit d'en envoyer, ont le pas & la préséance sur tous les Ministres du second ordre, quoique leurs maîtres soient d'un rang supérieur, tout comme les Ministres du second ordre prennent, à leur tour, ce pas sur ceux du troisieme ordre, malgré la même inégalité du rang que leurs Souverains tiennent en Europe.

3°. Tous les honneurs que l'on rend à un Ministre public sont fondés

sur le caractere dont il est revêtu en vertu de ses lettres de créance.

#### S. VIII. De la décadence des Etats.

Es plus formidables Empires sont sujets à la loi du changement & de l'inconstance. La Monarchie Romaine, vrai colosse de puissance, finit comme le Rhin qui n'est plus qu'un ruisseau lorsqu'il se perd dans l'Océan.

Un grand nombre de causes directes & indirectes peuvent abréger la durée d'un Gouvernement, changer le système des Etats, & renverser les Em-

pires. Ces causes sont ou étrangeres ou intrinseques.

Les causes étrangeres sont les grandes émigrations des peuples telles que le 4°. & 5°. siecles en ont offert le spectacle à l'Europe; les guerres; les progrès d'une Puissance voisine, soit par la voie des conquêtes, soit par celle du commerce, de l'industrie, &c. L'étendue trop vaste d'un Empire devient presque toujours une cause de sa décadence. La dépendance absolue d'une autre Puissance où se met un Etat, est encore une cause de son afsoiblissement. L'affectation d'une grande indépendance & d'une autorité capable de donner de l'ombrage aux autres Souverains, peut devenir suneste à l'Etat qui l'affecte. Les entreprises chimériques & trop grandes épuissent un Etat & tendent à sa perte. Le partage des Empires, & les démembremens leur sont toujours funestes; rien n'est donc plus sage que l'établissement du droit de primogéniture. Le partage du trône & l'association à l'Empire sont une nouvelle cause de la décadence des Etats.

Les desastres naturels, tels que des tremblemens de terre, des mers & des rivieres rendues impraticables par des bancs de sable qui s'élevent, des Tome VIII.

campagnes lubmergées, la peste, la famine, ravagent les Etats, les affoi-

blistent & les ruinent.

La Puissance d'opinion s'affoiblit & tombe en décadence à mesure que l'opinion sur laquelle elle est sondée, diminue; il est donc à propos de soutenir cette opinion.

Enfin la puissance accessoire se perd torsque les provinces lointaines sont détachées du corps de l'Etat, de quelque maniere que cela arrive, soit

par leur révolte, ou l'invalion d'une Puissance étrangere.

Parmi les causes intrinseques de la décadence des Empires, il faut compzer d'abord les vices de leur constitution, le peu de capacité du Souverain ou des Chess de la République, les minorités qui ont presque toujours des suites dangereuses, la mal-adresse & l'infidélité des ministres; puis lerelachement des mœurs, & de l'amour patriotique; le mépris de la Religion de l'Etat; le fanatisme & la persécution; le despotisme & la tyrannie de ceux qui gouvernent, la licence de ceux qui sont gouvernés; la préférence donnée aux arts frivoles sur les arts utiles; l'orgueil & la paresse de la nation; l'inobservation des loix; l'assoiblissement de la population, de quelque cause qu'elle provienne, des épidémies, ou des colonies trop fortes, de l'abus des liqueurs fortes qui minent le tempérament du peuple; le relâchement dans la discipline militaire; l'excès de la dette nationale; les démêles continuels entre les différens corps de l'Etat, entre les chefs de l'administration & les généraux, entre le sénat & le peuple, entre la magistrature & le ministere; l'atteinte portée aux loix fondamentales; enfin les conjurations & les régicides.

#### TROISIEME PARTIE.

# ÉTAT ACTUEL DES DIFFÉRENS ÉTATS DE L'EUROPE.

ETTE troisieme partie nous donne l'état actuel des dissèrens Royaumes, Républiques & Principautés dont l'Europe est composée, leur grandeur, leur situation locale, leurs productions naturelles, leurs manusactures, leur commerce intérieur, leurs possessions tant en Europe que dans les Indes, leurs compagnies de commerce, leur population, l'esprit de la nation, leur religion, leurs principes de tolérance ou d'intolérance, la forme de chaque Gouvernement avec ses persections ou ses vices. La constitution & les loix sondamentales des Empires, le droit public, leurs privileges & prétentions, l'état de leur armée, de seur marine & de leurs sinances, l'ordre de succession établi dans chaque Gouvernement Monarchique, leur système politique en général, ensin les motifs de la conduite politique qu'ils observent envers chaque autre Puissance en particulier.

L'Auteur passe en revue, d'après ce plan, les principaux Etats de l'Europe en commençant par le Portugal situé à l'extrémité occidentale de

TEurope, & finissant par l'Empire Ottoman qui borne cette partie du monde vers l'Orient. Le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre, les Provinces-Unies, la Suisse, l'Italie, le Pape, le Roi de Sardaigne, le Roi des deux Siciles, la République de Venise, l'Ordre de Malthe, l'Allemagne, la Prusse, la Pologne, le Danemarck, la Suede, la Russie, l'Empire Ottoman, les Empires d'Asse, & les Pirates de la côte de Barbarie: tel est l'ordre de cette partie de l'ouvrage de M. le Baron de Bielseld, où l'on trouve beaucoup de choses utiles & intéressantes, quoique le plan auquel il s'étoit borné ne lui permît pas d'entrer dans des détails & des particularités tant sur les grandes Puissances que sur les petites Souverainetés, réservés pour un plus grand ouvrage tel que cette Bibliotheque de l'Homme d'Etat où nous avons traité les objets avec beaucoup plus d'étendue, & conséquemment d'une manière plus instructive pour les ministres & les négociateurs.

Du reste, ceux qui siront avec attention cette derniere partie des Institutions Politiques du Baron de Bielseld, qui mettront dans la balance & peseront exactement le fort & le foible des Etats qui y sont passés en revue, ne pourront manquer de faire les remarques suivantes qui en sont

le résultat.

1. Que l'Europe, parragée aujourd'hui en plusieurs Royaumes, Etats & Républiques, d'une étendue & d'une puissance sort inégales, se soutient par une espece d'équisibre que la politique a inventé, & qu'elle entretient

le plus exactement qu'il lui est possible.

2. Que cet équilibre ou cette balance du pouvoir en Europe, consiste en ce que deux grandes maisons, celles de Bourbon & d'Autriche, se sorment chacune un parti, suppléent par leurs alliances à un désaut de leurs forces, & qu'ainsi une épée, selon le proverbe commun, retient l'autre dans le fourreau.

3. Que le bonheur des peuples dépend en grande partie du maintien du présent système, & que l'Europe est infiniment plus heureuse dans sa situation actuelle, que si une Puissance parvenoit à gagner le dessus sur les autres, & à établir une espece de Monarchie universelle; puisque par - là la plupart des pays & des peuples qui figurent aujourd'hui au premier rang, dégénéreroient en Provinces; les capitales perdant la résidence de leurs Souverains, perdroient aussi leur lustre & leur opulence; & de grands Etats se verroient gouvernés par des Vice-Rois, & livrés à leur rapacité, ainsi que l'expérience ne l'a que trop démontré sur les quatre Monarchies anciennes, lesquelles se sont écroulées sons le poids de leur propre puissance, & en tombant, ont causé des guerres, des ruines, & en un mot, la désolation du genre-humain.

4. Que, par conséquent, pour maintenir le système général de l'Europe, il est de la politique des Princes & des Etats de puissance insérieure, de contracter assiance avec une des plus grandes, & de ne pas croire qu'il soit possible de garder la neutralité, qui presque toujours lui devient suneste. Dans les temps orageux un Prince soible doit s'appuyer contre un

soutien formidable, s'il ne veut pas risquer d'être renversé.

5. Que l'on peut diviser les Puissances de l'Europe en différences classes. Or, si l'on examine la chose de près, on ne peur gueres ranger dans la premiere de ces classes que la France, parce que c'est la seule Puissance qui trouve tout en elle-même. Troupes, marine, revenus, reflources, forteresses, commerce, navigation; rien ne lui manque. Elle peut faire la guerre sans le secours de personne, & certainement il n'y a pas de Puissance en Europe qui soit dans ce cas-là. Les Anglois, par exemple, me manquent pas de richesses; au contraire, ils en ont plus que toute autre nation; mais ils n'ont pas assez d'hommes des qu'ils veulent porter la guerre dans le continent : la maison d'Autriche, au contraire, a des troupes de reste, mais elle est dépourvue absolument de ressources pécuniaires; & ainfi de tous les autres Etats de l'Europe. On n'a qu'à y résléchir. & faire passer toutes les Puissances en revue; on se convaincra facilement de la folidité de ce que je viens d'avancer. La Porte Ottomane pourroit encore entrer dans cette classe comme étant en état de soutenir la guerre sans secours étranger.

Dans la seconde classe, dit l'Auteur, je range l'Angleterre, la Maison d'Autriche, l'Espagne, la Russie, le Roi de Prusse, & à certains égards le Pape, par rapport à l'influence qu'il a dans toutes les Cours

Catholiques.

Je forme la troisieme classe de la Hollande, de la Suede, du Danemarck, du Portugal, de la Sardaigne, & de la République de Venise.

La quatrieme classe peut comprendre la Pologne, la Suisse, les plus

grands Princes d'Allemagne, Génes, Florence, &c.

Si l'on examine soigneusement les proportions de puissance & de ressources de tous ces Etats en particulier, je crois qu'on trouvera que j'ai

assigné à chacun la place qu'il doit occuper naturellement.

Je n'en dis pas davantage, ajoute M. de Bielfeld en finissant. Je laisse tout le reste à la méditation de ceux qui étant destinés aux affaires publiques, doivent étudier à fond cette matiere. Je n'ai fait que leur présenter le fil d'Ariadne pour se guider dans ce dédale. Leur application & l'expérience leur en enseigneront tous les jours plus. Je prie mes lecteurs de considérer que je n'ai point écrit pour ceux qui savent la politique, mais pour ceux qui veulent l'apprendre. Les Richelieu du siecle n'auront point trouvé ici de grandes ni de nouvelles découvertes; mais ceux qui veulent se former aux affaires, doivent estimer dans ce livre une méthode qu'ils n'auroient pas rencontré ailleurs, & qui, je crois, ne leur sera pas inutile. En fait d'étude, tout dépend de l'ordre. Des connoissances confuses sont prendre de fausses mesures dans les plus grandes occasions. Delà

naissent les fautes & les contradictions que nous voyons tous les jours arriver dans la politique. Je me croirois trop heureux si, par mes foibles travaux, j'avois pu servir en quelque maniere à l'instruction de ceux qui sont destinés à prendre part au gouvernement des peuples, & que j'eusse en même temps contribué ainsi au bonheur du genre humain (a).

(a) Il n'est pas inutile d'observer que M. de Bielseld acheva son ouvrage au mois d'Août 1770, afin qu'on fache où en étoient les affaires publiques, lorsqu'il fit ses ob-fervations. La face des affaires change souvent avec rapidité: & ce qui est bien vu dans un moment donné, ne l'est plus le moment d'après. Quant à l'avenir éloigné, il ouvre sopjours un champ fort vaste aux spéculations les plus arbitraires.

BIRN, s. m. Tout de qui contribue au bonheur de l'être sensible. Tout ce qui contribue à la perfection d'un être. Tout ce qui sert à conduire Petre à sa destination.

OUS quelque face que l'on considere l'être relativement à son bonheur, à sa persection, à sa destination, l'idee du Bien sera toujours la même. L'être ne peut être heureux qu'autant qu'il est parfait; il n'est parfait qu'autant qu'il atteint sa destination, & il faut que sa destination soit remplie pour qu'il foit complettement heureux. On aura donc défini le Bien, en disant qu'il est tout ce qui contribue à rendre l'être sensible autant

heureux qu'il peut l'étre. Pour être heureux, il faut exister, n'éprouver aucun sentiment déplaisant. & éprouver au contraire tous les sentimens agréables, dont par sa nature l'être est susceptible. Les caracteres particuliers du Bien seront donc : 1º. d'affurer la continuation de l'existence de l'être, en prévenant tout ce qui pourroit entraîner sa destruction, soit totale, soit partielle, soit de son essence, soit de ses facultés; 2°. de faire cesser & de prévenir tout sentiment pénible que l'être sensible voudroit ne pas éprouver; 3°. de lui faire éprouver tous les sentimens agréables, dont sa constitution le rend capable, dont l'absence l'empêche d'aimer ou lui fait hair son existence. dont la présence la lui fait chérir & aimer davantage.

Tout ce qui tend à détruire l'être sensible, à lui ôter de son pouvoir & de ses facultés, tout ce qui diminue sa capacité, tout ce qui gêne ses opérations, tout ce qui le détourne de sa destination, est pour lui une source de peine, une diminution de bonheur, un mal. Le Bien sera donc, tout ce qui sert à la conservation, à la perfection, à la commodité & au plai-

sir de l'étre sensible.

Il paroît de-là que l'idéa du Bien, sous ce point de vue, est toujours relative à la nature, aux facultés, aux qualités, à l'état, aux relations, & à la destination de l'être sensible; que ce n'est qu'autant que nous le connoissons à ces divers égards, que nous pouvons décider, si cet objet, dont

nous connoissons aussi l'efficace, peut être un Bien pour lui.

L'être sensible est celui qui a la perception de son état actuel; si cet état actuel lui plait, le sentiment qui naît en lui par l'esset de la perception qu'il en a, est un sentiment agréable; or telle est la constitution de tout être sensible, que tout ce qui le met dans un état qui lui plait, par conséquent tout ce qui lui procure un sentiment agréable, lui paroît un Bien. N'éprouver jamais de sentiment désagréable, n'en éprouver que d'agréables et en éprouver toujours de tels, c'est être heureux; s'il est un objet dont la présence et l'action sur nous n'est jamais la source d'aucune peine, nous met à couvert de tout sentiment pénible, nous affecte au contraire par tous les sentimens flatteurs dont notre nature nous rend capables, un tel objet sera pour l'être sensible un Bien suprême, le souverain Bien. En est-il quelqu'un de serablable? c'est sur quoi on a beaucoup disputé; mais il n'est pas possible de décider, tant que l'on s'en

tient à des notions si générales.

Si tous ces êtres fenfibles avoient la même nature, la même sensibilité. fe trouvoient toujours dans les mêmes circonflances & les mêmes rapports, avoient les mêmes facultés, les mêmes qualités, la même destination, ce qui seroit un Bien pour l'un seroit un Bien pour tous les autres & le seroit dans tous les temps. On pourroit trouver une théorie générale du bonheur pour tous les êtres sensibles, mais it est des êtres de nature toute différence; les circonflances où ils se trouvent varient dans les difsérens temps; ils n'ont pas les mêmes facultés, les mêmes qualités, la même destination; leur état change & avec lui changent aussi les rapports qu'ils soutiennent avec les objets qui peuvent agir sur eux & influer fur leur fort. Ce qui convient à l'un est nuisible à l'autre; pour celui-ci tel objet est un Bien, qui pour celui-là est un mal. Les Biens peuvent donc varier, selon la nature des êtres, leur maniere de sentir, & leur capacité d'éprouver des sentimens. Il faut donc connoître la nature & la sensibilité des êtres pour jugen de ce qui est un Bien pour eux; or nous ne connoisfons que la maniere de sentir qui est propre à l'espece humaine, ou plusôt, chacun ne reconnoît que sa propre sensibilité individuelle. Cependant, comme malgre les différences qui se trouvent entre les divers individus de l'humanité, il y a entr'eux un grand nombre de traits communs, qui constituent l'essence de l'homme, on peut établit sur le Bienune théorie générale, qui sera applicable à tous les hommes.

Tout ce qui nous fait éprouver un sentiment qui nous plait, qui nous affecte agréablement, en sorte que nous aimons mieux l'état où il nous met par sa présence, que celui qui résulte de son absence, est, absolu-

ment parlant, un Bien pour nous. Il y aura donc pour nous autant de Biens divers qu'il est pour nous de causes diverses de sentimens agréables. Composés comme nous le sommes, de deux substances différentes, qui, quoique réunies pour ne former qu'an seul & unique individu, nous rendent cependant susceptibles de plaisirs qui se rapportent à l'une ou à l'autre & qui sont d'espece différente, il est aussi pour nous des Biens du ressort du corps seul, d'autres qui sont uniquement du ressort de l'ame; il en est aussi qui nous conviennent par un effet de l'union de ces deux substances, & du composé qui en résulte. Les premiers sont les Biens corporels, les seconds sont les Biens spirituels, les troisentes participant à la nature des uns & des autres, sont les Biens mixtes.

Les Biens corporels sont tous les objets dont l'impresson sur nos sens nous procure des sensations agréables uniquement par l'esset de leur action physique sur quelque partie que ce soit de notre corps; nous n'en jouirions pas sans l'existence de nos sens & de nos organes; ils sont toujours.

des objets corporels.

Les Biens spirituels sont tous les objets qui ne nous plaisent que par les idées que leur présence exeite dans notre esprit; nous né pouvons en jouir que parce que nous avons la raison en partage, & qu'ils exercent-

agréablement nos facultés intellectuelles.

Les Biens mixtes sont ceux qui ne servient point des sources de sentimens flatteurs pour une pure intelligence, ni pour un être non doué de raison : tels sont ceux qui ne flattent nos sens que parce que notre ameréfléchit sur ses sensations; c'est ainsi que la beauté des sormes, des couleurs imitatives, des ressemblances, de la musique, de l'éloquence, la magnificence du luxe &c. sont pour nous des sources de sentimens flatteurs. Ce sont des Biens mixtes qui ne sersient des Biens, ni pour la brute qui ne résléchit pas, ni pour une pure intelligence qui n'auroit nulle sensation.

Les Biens qui, confidérés par rapport à leur nature, sont corporels, spirituels, ou mixtes, se divisent encore en différentes elasses, selon les différentes rapports nouveaux, sont lesquels on les envisage. Par rapport à la maniere dont ils contribuent à notre bonheur, ils sont directs ou indirects.

Les Biens directs sont ceux qui contribuent immédiatement & par euxmêmes à notre bonhour, en nous procurant directement par leur imprestion immédiate des sentimens agréables : ainsi un mets délicat est un Biencorpores direct pour un homme qui a faim; une boisson rastraschissante enest un pour celui qui a sois; la découverte d'une vérité que s'on chercheest un Bien direct spirituel pour un homme curieux & ami-du vrai; s'accomplissement d'un devoir essentiel en est un pour une droire; avoir rendu un service essentiel à sa patrie, en est un de même espece pour unbon citoyen. Des méubles brillans, des équipages magnisques, des emploishonorables, sont des Biens mixtes directs pour un homme vain & ambitieux.

Les Biens indirects sont ceux qui servent seulement à acquérir les biens

directs; ils y servent comme moyens; ils ne procurent pas du plaisir par eux-mêmes, mais sans eux nous n'aurions pas certains avantages, sources des plaisirs. Ainsi l'argent est un Bien indirect, avec lequel nous nous procurons les causes directes & immédiates du plaisir. Un remede souvent désagréable à prendre, mais spécifique pour notre guérison, est un Bien indirect, cause du Bien direct que nous désignes sous le nom de santé.

Les Biens corporels, spirituels & mixtes, directs ou indirects, se divisent encore en Biens essentiels, non essentiels, & frivoles. Les Biens essentiels satisfont à nos besoins essentiels; les Biens non essentiels satisfont
à nos besoins non essentiels; les Biens frivoles satisfont à nos besoins factices & arbitraires. Sans le premier nous ne saurions ni continuer à exister, ni répondre à notre destination; sans le second, nous pouvons à la
rigueur exister & remplir les vues de l'Auteur de notre être, mais avec
moins de facilité & d'agrémens; les troisiemes n'ajoutent rien à notre perfection & à notre bonheur; ils sont comme les sleurs sur la route; sans
elles on sournit sa carrière, mais on a quelques plaisirs de moins en la
fournissant. Les Biens essentiels servent à notre conservation & à notre perfection; les non essentiels sont la source de notre commodité, & rendent
plus facile la route qui nous conduit à notre destination & nous y fait répondre avec plus d'aisance; les frivoles ne servent qu'à notre plaisir.

La vie, la fanté, les forces, sont pour le corps des Biens essentiels : le courage, les lumieres, l'approbation de la conscience, sont des Biens essentiels pour l'esprit; à ceux-là il faut joindre tout ce sans quoi ces Biens essentiels & directs, ne pourroient être acquis, conservés, augmentés & recouvrés quand en les a perdus, les richesses, l'industrie, la bienveillance de Dieu & des hommes, les leçons divines & humaines, les secours domessiques & civils, &c. La science, l'érudition, l'adresse, la souplesse du corps, une belle conformation, sont des Biens non essentiels. Les délicatesses de la table, les sons agréables de la musique, la poésie, la peinture, les objets du luxe, sont des Biens frivoles : on peut vivre sans eux, conserver ses facultés, répondre à sa destination, devenir parsait, & sen-

Sous ce point de vue on a aussi divisé les Biens en réels & apparens: les Biens réels sont ceux qui par eux-mêmes ou par les secours qu'ils nous sournissent, nous rendent réellement plus parsaits & plus heureux, en sorte que celui qui les possede remplit mieux & avec plus de facilité sa destination, & s'ouvre des sources plus sûres de sentimens agréables; ainsi la connoissance de moi-même, de mes relations, de la fin qui m'est assignée, de mes devoirs, des motifs à les remplir, la sagesse qui me fait toujours choisir le meilleur, la paix de l'ame qui naît de cette sagesse mise en pratique, la santé, les sorces, & ce sans quoi on ne pourroit conserver ces avantages ou les acquérir quand ils manquent, ou les augmenter, sont

des Biens réels.

tir avec plaisir sa propre persection.

Les Biens apparens sont ceux qui sans nous rendre plus parsaits, nous donnent seulement des apparences extérieures de persection; apparences qui peuvent subsister sans la réalité dont elles sont le signe. Ces Biens n'augmentent point notre persection, ni notre félicité réelle. Telle est l'érudition de quelques gens de lettres, qui n'embrasse que des objets d'inutile curiosité, certains talens qui amusent sans rendre plus content celui qui les possede, la beauté du visage, l'éclat des habits, & toutes ces voluptés vagues & sans autre sin qu'un moment de plaisir, dont la jouissance n'est

la source de la persection & du bonheur de personne, &c.

Les biens peuvent aussi être considérés par rapport à la durée de leurs effets, & sous ce point de vue ils sont permanens ou passagers. Les Biens permanens sont ceux qui acquis une fois ne se perdent pas, ou dont l'éfset agréable & utile se répand sur la durée entiere de notre existence, à moins que nous ne le détruisions par notre faute : la science, la vertu, l'habitude de la droiture, la persection de l'ame, &c. sont des Biens permanens; acquis une fois ils ne se perdent que par notre faute, & leur effet utile se répand sur toute la durée de notre existence. Tous les Biens corporels ou mixtes sont périssables & passagers, comme le corps lui-même qui nous les rend propres : cependant parmi ceux-ci il en est qui ont une sorte de permanence qui quelquesois les fait durer, selon leur destination naturelle, aussi long-temps que le corps auquel ils se rapportent; telle est la santé, les forces, l'adresse, l'habitude du mouvement & du travail; mais toujours ils sont d'une durée incertaine, divers accidens indépendans de nous peuvent nous les faire perdre aussi bien que l'abus que nous en faisons quelquesois. Il en est d'autres qui sont non-seulement sujets comme les précédens, à la destruction ou dépérissement, mais dont la durée est déterminée par la nature à un espace assez court, ou dont l'esset agréable est momentané, & doit être renouvellé souvent.

Si dans la constitution actuelle des choses, la jouissance d'un Bien quelconque ne nuisoit jamais à la jouissance d'un autre, tout Bien seroit un
Bien absolu pour le même homme, il n'y en auroit point de relatif. Mais
les circonstances du même homme changent, les besoins varient, il en
a plusieurs; tout ce qui peut lui procurer du plaisir, ne peut pas agir sur
lui en même-temps; plusieurs objets qu'il regarde comme des Biens ne
peuvent pas toujours compatir & subsisser ensemble, l'un nuit à l'autre,
& ce qui étoit Bien ou mal dans tel cas, devient mal ou Bien dans tel
autre. Delà naît une nouvelle division des Biens, en Biens absolus & Biens

relatifs.

Les Biens absolus sont ceux qui en tous temps & dans toutes les circonstances, sont des Biens sans que jamais ils puissent devenir des maux. Nous devons encore placer dans cette classe ceux qui ne peuvent jamais naturellement cesser d'être des Biens, qui ne deviennent des maux que par l'esset d'un abus vicieux. Par rapport au corps, la vie, la santé, les Tome VIII.

forces & tout ce sans quoi l'homme ne peut conserver ces avantages, sont des Biens absolus de la seconde classe; jamais ils ne deviendront naturellement des maux; ce n'est que quand on en abuse en se livrant au vice, qu'on les métamorphose en maux; alors la perte de ces avantages, qui quelquesois nous ramene à la vertu, à la persection morale, devient un Bien réel; c'est dans ce temps que David bénissoit Dieu, d'avoir été plongé dans l'assiliction, puisque l'adversité l'avoit retiré du vice. Je dis que dans l'état naturel, ces Biens sont des biens absolus, puisque sans eux l'homme ne pourroit pas répondre à sa destination; mais ils

deviennent des maux relatifs, lorsque le vice en abuse.

Il est aussi pour l'ame des Biens absolus de cette seconde classe; tels sont les avantages connus sous les noms de génie, de talens, d'esp:it, de subtilité, de courage, de fermeté, de grandeur d'ame, Biens utiles, tant que l'homme s'en sert d'une maniere conforme aux vues de l'Auteur de son être, qui peuvent devenir des armes funestes, des soutiens dangereux, des que le vice en détourne l'usage. Mais, s'il est des Biens absolus de cette espece, soit dans ceux qui concernent le corps, soit dans ceux qui ne sont que du ressort de l'esprit, il n'en est pas de même des Biens absolus de la premiere espece. Il n'y a que les avantages spirituels, qui constituent l'essence de la vertu, & la persection morale qui sont tels, que jamais ils ne peuvent devenir des maux, & qu'il est impossible d'en abuser, parce qu'ils font par eux-mêmes les préservatifs contre les abus & le vice. Les Biens relatifs font ceux qui ne sont des Biens que selon les circonstances qui les rendent nécessaires à l'homme pour remplir sa destination, pour satisfaire à des besoins passagers, pour guérir des maux, pour prévenir la perte de quelques Biens. Ouelquefois ces Biens font des maux réels, envisagés absolument & en eux-mêmes, mais deviennent des Biens par leurs effets dans certaines circonstances. Tels sont des remedes rebutans, des opérations douloureuses pour guérir des maux corporels : telles sont les afflictions, les châtimens, l'adversité pour guérir l'ame de ses vices : tels sont les divers objets qui satisfont des besoins frivoles & factices, qui dans de certaines circonstances & par les suites de l'habitude, deviennent nécessaires au bien-être de l'homme, qui convenables dans un remps ne le sont point, deviennent même nuisibles dans un autre; ce qui est avantageux, mile, nécessaire même à un homme, & devient pour lui un Bien, sera désavantageux, nuisible, funeste à un autre placé dans des circonstances différentes.

C'est de la réunion de ces divers Biens, mis à notre portée & devenus objets de jouissances & de possessions, que résulte notre bonheur. Si nous étions des êtres simples, qui n'eussions qu'une seule maniere d'exister, de sentir & d'agir, qui ne sussions susceptibles que d'une seule impression, qui ne soutinssions qu'une seule espece de relation, il pourroit y avoir pour nous quelque objet qui seroit le Bien suprême, qui par son action im-

médiate sur nous, par son effet direct, seroit suffisant pour satisfaire à tous nos besoins, pour contenter tous nos désirs, pour nous faire éprouver tous les sentimens flatteurs dont nous sommes capables. Mais tel n'est point l'homme; son honheur ne dépend pas d'une seule impression. Aucun Bien direct ne suffit seul pour faire notre bonheur; les richesses ne me procurent pas la science, elle s'acquiert par l'étude & suppose des talens: la santé n'est pas la source de la paix de la conscience. La bonne configuration des membres, l'agilité du corps, ne donnent pas la vertu; sans vertu on n'est pas heureux; le bonheur n'est pas le partage de ce-lui qui est toujours malade; le pauvre qui manque du nécessaire ne jouit pas de toute la félicité dont il est susceptible; les voluptés corporelles toutes réunies, rendront-elles heureux celui qui n'a ni science, ni vertu, ni paix intérieure? Il faut la réunion de tous les Biens directs pour être aussi intérieure qu'on peut l'être; mais sans les Biens que nous avons nom-

més indirects, peut-on jouir de tous les Biens directs?

Nous ne connoissons donc aucun autre objet sur la terre qui puisse être pour nous le souverain Bien, le Bien suprême. S'il existe quelqu'être qui pourroit être pour nous le souverain Bien, sans doute ce seroit Dieu, source de tout Bien; mais ce ne seroit que comme un être dont la bienveillance est la source, le principe de toute félicité. Il est certain que cette bienveillance divine rendra heureux, avec le temps, celui qui en sera l'objet; mais ce n'est que comme Bien indirect; car ce qui nous rend immédiatement heureux, c'est ce qui est en nous, ce dont nous sentons l'esset directement : or, ici la bienveillance de Dieu ne fait notre bonheur qu'autant qu'elle nous procure la jouissance de tous ses Biens directs & immédiats. Et cette bienveillance, quand nous l'envisagerions comme la fource immédiate & directe de la félicité, suppose que nous avons mis en œuvre des moyens pour nous la concilier; & ces movens sont des Biens indirects, mais essentiels. S'il est quelque objet que nous fussions en droit de regarder comme le souverain Bien, ce seroit la perfection. Mais qu'est-ce que la perfection, sinon la réunion de tous les Biens compatibles dans le même être? Il n'est donc aucun objet unique & individuel donc on puisse dire qu'il est le souverain Bien. Ce terme général de tous les hommes n'est donc pas, comme l'out prétendu les anciens Philosophes, quelque objet unique, avec lequel on puisse se passer de tout autre Bien; mais ce sera la réunion de tout ce qui peut nous mettre à couvert de tout sentiment déplaisant, & nous faire éprouver tout les sentimens agréables dont notre constitution nous rend capables. Ce bonheur complet suppose nécessairement chez nous l'absence de tout défaut; la présence de sout ce qui peut convenir à notre nature pour affurer à tous égards notre conservation, notre perfection; notre commodité, notre plaisir, & l'accomplissement de tout ce à quoi nous appelle notre destination finale. Si quelque chose donc mérite d'être

désigné par le titre de Souverain Bien, ce sera l'objet composé que

nous désignons par le mot de perfection.

La perfection, comme nous venons de l'inférer, est la réunion de toutes les sortes de Biens dont nous venons de parler; chacun d'eux contribue pour sa part à notre sélicité, mais tous n'y contribuent pas de même. Il est donc un choix à faire entre ces Biens divers : il est des regles à suivre dans la présérence que nous leur donnons & dans l'usage de chacun d'eux. Nous allons finir cet article, en indiquant ces regles.

to. Il faut bien examiner la nature des Biens pour en appercevoir les différences, & ne pas confondre les uns avec les autres, ce qui nous

exposeroit à présérer les moindres aux meilleurs.

2°. Quelque impression qu'un objet sasse sur nous, il saut toujours se souvenir que ce qui est incompatible avec notre nature, notre état, nos relations, notre destination, ne peut qu'être un mal, & ne sauroit être un Bien pour nous.

3°. Quelle que soit l'impression actuelle que fait sur nous un objet, ne le regardons pas comme un Bien avant que d'avoir examiné quelles se-

ront les suites naturelles de ses impressions & de sa jouissance.

4°. Rejettons toujours comme un mal tout ce dont les suites seront sacheuses, quelle que soit la volupté actuelle dont il est la source.

50. Regardons au contraire comme un Bien, tout ce qui, quelque déplaisant qu'il soit dans le moment, peut nous assurer pour la suite un Bien réel & durable.

6°. Nous devons préférer un plus grand Bien à un moindre, & tendre

toujours vers les Biens les plus excellens.

7°. Comme les Biens sont toujours des objets relatifs à notre nature, il faut apprendre à nous bien connoître, pour nous mettre en état de juger surement du prix & de la réalité des biens.

#### B I. E N d'autrui.

HACUN est indispensablement tenu envers tout autre qui n'est pas son ennemi, de le laisser jouir passiblement de ses Biens, & de ne point les endommager, faire périr, prendre, ou attirer à soi, ni par violence, ni par fraude, ni directement ni indirectement. C'est le principe qui condamne le vol, le larcin, les extorsions, les rapines, les usurpations, les tromperies & autres crimes semblables, expressément désendus par le Droit naturel.

Mais lorsque le Bien d'autrui est tombé entre nos mains, sans qu'il y ait de la mauvaise soi ou aucun crime de notre part, il saut voir si ce bien se trouve encore en nature, ou s'il n'est plus en notre pouvoir. A l'égard des choses qui sont encore en nature, on doit faire en sorte, en tant qu'il est en nous, qu'elles retournent à leur légitime maître; & l'esset

de cette obligation' commence des qu'on apprend que ce que l'on possede

est à autrui, mais pas plutôt.

Pour ce qui est des choses qui ne sont plus en nature, l'équité naturelle veut, que le possesseur de bonne soi, qui les a consumées, rende au véritable maître, non tout ce qu'elles valoient, mais la valeur du profit qu'il en a fait, à moins que le propriétaire n'ait été dédommagé d'ailleurs; car si par exemple, celui qui lui avoit dérobé son Bien, lui en a payé la valeur, il ne peut plus rien demander au possesseur de bonne soi, quoique celui-ci en soit devenu plus riche.

Le Bien d'autrui n'étant pas en notre disposition, est une des choses à l'égard desquelles on n'a pas un pouvoir moral de faire ou de s'engager à faire, quoi que ce soit; d'où il s'ensuit que l'on ne peut rien promettre là-dessus, en sorte que celui à qui l'on s'engage, acquierre quelque droit sur le Bien d'une personne qui n'a aucune part à l'engagement.

Il arrive cependant que l'on peut avoir quelque droit sur le Bien d'autrui. On en compte ordinairement cinq sortes, savoir: le droit d'emphythéose, le droit de place, le droit d'un possesseur de bonne soi, le droit de gage ou d'hypotheque, & les droits de servitude.

#### SOUVERAIN BIEN.

EST une folie de chercher ici-bas le souverain Bien. Toutes les idées qu'en ont données les anciens & les modernes font de belles imaginations qui prouvent la capacité de nos désirs & l'impossibilité de les remplir entiérement dans ce monde. La sagesse, la soumission aux ordres de la Providence; la réfignation à l'ordre des événemens, la pratique du Bien & le plaisir de bien faire, voilà le souverain Bien de la vie. Le mouvement perpétuel des choses du monde, les révolutions continuelles de notre esprit, & l'inconstance de nos passions ne nous laissent pas dans une assiette assez ferme, pour que nous y puissions établir le repos & la tranquillité de notre vie; & quand je considere l'impuissance des objets à nous satisfaire, & la foiblesse de nos propres sens à recevoir leur imprestion, alors je renonce aux vaines pourfuites de ce faux bonheur; car quelle douceur, y a't-il au monde, qui ne soit mêlée d'amertume? Nos sons ne sont-ils pas souvent troublés dans leurs fonctions, par le désordre de nos organes? & notre esprit n'a-t-il pas ses inégalités par le déréglement des sens? Une maladie, un hiver, un mauvais jour, souvent quelque chose de moins que cela, nous change, & change toutes choses à notre égard; & quand il ne se feroit aucun changement en nous, ni en tout ce qui nous environne, dans la plus heureuse situation où puisse être notre ame, & avec la meilleure constitution que puisse avoir notre corps, il est constant que nous sommes incapables de goûter une pure & véritable douceur. La félicité de ce monde est toujours estropiée; il y manque toujours

quelque partie considérable, dont le désaut ôte, même le plaisir de la possession de ce qui ne manque pas. Il ne faut donc pas se slatter d'en avoir une entiere & parfaite en ce monde; & la forte persuasion où l'on doit être de ne point la trouver ici-bas, est une grande préparation pour fe plier sans murmure aux miseres inséparables de la condition humaine.

Examen des idées des Anciens & des Modernes sur le bonheur & le souverain Bien.

Une bonne Législation est le souverain Bien.

IN de plus vague, de plus affligeant, de plus impraticable que les confeils que la plupart des moralistes nous ont donnés pour nous conduire au bonheur. Une sombre philosophie semble avoir souvent trempé sa plume dans le fiel, pour nous peindre les malheurs de la vie humaine. Faute de voir l'homme tel qu'il est, & de chercher les vraies causes de sa corruption & de ses miseres, ils l'ont cru malheureux par état, & incapable de jamais parvenir à rendre son sort plus doux. La nature ne se montre à ces tristes spéculateurs, que comme une marâtre qui ne forme des enfans dans son sein, que pour les abandonner à l'infortune, & les rendre les jouets & les victimes des caprices du fort. A les en croire, la vie elle-même n'est qu'un présent suneste, peu digne d'être accepté, si Pon en connoissoit la valeur véritable. La mythologie nous apprend que Prométhée détrempa dans fes larmes le limon dont il fit l'homme. La religion nous montre le premier homme se livrant au mal, lorsqu'à peine il est sorti des mains de son créateur, & par là se privant pour toujours lui & toute sa race, de la félicité à laquelle Dieu l'avoit destiné. Par une fuite fatale de ce premier délit, le cœur de l'homme s'est corrompu, sa raison s'est obscurcie : elle n'est devenue pour lui qu'un guide infidele qui, bien loin de le guérir de ses maux, ne fait que les redoubler par les égaremens dans lesquels elle l'entraîne.

D'après les idées que nous offrent ces hypotheses affligeantes, le moment de notre entrée dans le monde est le commencement de nos peines. L'enfance foible & fans secours est plus pénible pour l'homme que pour tous les autres animaux, auxquels il se présere. Cette enfance se passe dans l'esclavage, on la force de s'occuper de choses qui lui déplaifent, sous prétexte d'instruction : elle est soumise aux caprices de parens

& de maîtres qui souvent se plaisent à la voir baignée de larmes.

L'adolescence est sans cesse agitée de passions impétueuses, dont le tumulte l'empêche de songer à l'avenir, & qui souvent lui préparent des chagrins austi longs que la vie.

L'age viril n'est occupé que de vues ambitieuses, du soin d'acquérir des honneurs, du pouvoir, des richesses; en courant perpétuellement après le bonheur, l'homme ne l'atteint jamais; il ne se dit point, je suis heureux, il espere toujours l'être; il se promet de jouir un jour, & il ne jouit jamais; il atteint seulement une vieillesse qui, pour l'ordinaire, n'est remplie que de dégoûts, d'infirmités, de chagrins, de désirs impuissans & de craintes de la mort. Que l'on joigne à toutes ces choses, les malheurs domestiques de chaque individu, les désagrémens qu'à tout moment la société lui cause; les injustices que le gouvernement le force d'endurer; les vexations qui l'assignent; les alarmes qui l'assignent; les mécontentemens réels, & ceux que l'imagination lui suggere, & l'on verra, nous dit-on, que le bonheur n'est pas sait pour les habitans de la terre, & que tous sont condamnés à être malheureux, depuis l'instant de leur entrée dans le monde, jusqu'à celui où ils sont sorcés d'en sortir; instant dont l'idée seule sussit pour empoisonner la vie la plus sortunée.

Si l'homme étoit aussi misérable que des penseurs mélancoliques s'efforcent de nous le peindre, rien ne seroit plus propre à nous affliger, à nous faire maudire la vie, à nous jetter dans le désespoir. Mais une Philosophie moins lugubre & plus vraie nous montrera son sort d'un côté plus consolant. L'enfance est-elle donc un état si déplorable? Le moindre jouet, le plus frivole plaisir ne lui font-ils pas, en un moment, oublier ses chagrins les plus cuisans? Ne voyons-nous pas tous les jours un enfant pleurer d'un œil & sourire de l'autre? Que de plaisirs ne trouve-t-il pas dans une soule de sensations neuves & diversifiées qu'il rencontre à chaque pas! N'est-ce pas évidenment la faute de ceux qui l'instruisent, si l'instruction devient si rebutante pour lui? Consultons la nature, ne la combattons jamais; dirigeons des cœurs tendres & flexibles vers le bien; n'y semons point le germe fatal du vice & de la folie; dépouillons la morale, la raison & la vertu du ton sévere de la tyrannie, & nos enfans, gagnés par la douceur & la bonté, se conformeront à nos vues; dans l'adolescence, ils sauront déjà contenir ces passions sougueuses, qui très-souvent les entraînent à leur ruine. Si le jeune homme est communément inconsidéré, c'est que, dès l'âge le plus tendre, on l'a rempli de passions indomptables : tout a conspiré à lui donner des penchans pervers & à détruire en lui les dispositions les plus heureuses. La jeunesse est dépourvue de prévoyance, mais elle est simple, ingénue, de bonne foi, sincere dans ses attachements : elle ne soupconne point qu'il existe des persides, de saux amis, des méchans sur la terre : ce n'est qu'à force d'être trompé, que le jeune homme apprend à se désier de fes semblables; à force d'avoir été dupe, il se croit obligé de faire des dupes à son tour. L'exemple, l'opinion publique, la corruption de la société lui apprennent à faire le mal & l'empêchent d'en rougir.

L'homme porte dans l'age mûr, la corruption, les vices & la perversité dont il s'est infecté dans la jeunesse; l'expérience n'a fait que lui apprendre à dissimuler & non à corriger ses penchants déréglés. Plus mesuré dans

sa marche, il tâche de se procurer les objets de ses passions résiéchies, par les moyens que l'habitude, l'expérience & le commerce du monde lui

ont montrés comme les plus sûrs.

Enfin dans la vieillesse, l'homme que tout a conspiré à pervertir, & que ses institutions n'ont pas cessé de confirmer dans ses penchans suncses, est encore l'esclave méprisable de ces vices, il traîne jusqu'au tombeau la chaîne qui le tient asservi depuis l'enfance. Il n'envisage qu'en tremblant la fin de son être & de ses infirmités, parce qu'une superstition cruelle la lui montre comme un moment terrible qui le livrera sans désense à la sureur éternelle d'une Divinité implacable, prête à exercer ses vengeances sur ses soibles créatures.

Cependant l'homme de bien jouit, même au sein des nations les plus corrompues, d'un bonheur inconnu de ces êtres dépravés; il est content de lui-même; son cœur est exemt d'alarmes; il goûte dans l'àge mûr les plaisirs domestiques, les agrémens de la société, les charmes de l'étude, les douceurs de l'amitié. Les ames honnêtes s'unissent aux ames honnêtes & se consolent réciproquement, & des coups du sort, & de l'injustice des hommes. L'estime méritée de soi-même & des autres; la tendresse & la reconnoissance des cœurs sensibles; la considération que lui attire nécessairement la vertu, ne sont-elles pas des avantages suffisans pour dédommager le sage des inconvéniens que cause la déraison de la Société? Ne jouir-il pas dans sa vieillesse des soins empressés, des respects, des secours de ceux qu'il s'est attachés par ses biensaits, ses lumieres, sa prudence, ses conseils, ses vertus?

Quoiqu'en dise une Philosophie atrabilaire, tout homme qui sait jouir, s'il ne trouve pas une sélicité complette en ce monde, peut au moins y rencontrer une soule de plaisirs de détail, saits pour rendre son existence heureuse, ou pour faire à tout moment une diversion très-puissante à ses peines. La Société, quelque corrompue qu'elle soit, nous sournit des douceurs, dont nous devons prositer pour notre bonheur; les hommes en goûteroient bien plus, si leur raison plus cultivée leur apprenoit en quoi consiste ce vrai bonheur, & si leurs institutions & leurs gouvernemens les

invitoient & les forçoient à se rendre réciproquement heureux.

Il est cependant des plaisirs & des jouissances approuvées par la raison, & dont rien ne peut priver les ames honnêtes. Si des hommes aveuglés par des passions inquietes, ou livrés à des amusements puériles, ne jouissent de rien, tout offre des biens sans nombre à l'homme qui pense. Exister est un bien; quel être assez chagrin pour resuser de convenir que l'exercice de ses sens ne lui procure à chaque instant une soule d'agréments? Quel homme assez misanthrope pour ne trouver aucuns charmes dans la société des hommes, dans les liaisons de l'amitié, dans les conversations enjouées, dans les amusemens des villes, dans les échanges continuels de services qui se sont entre les concitoyens? Quel être assez insensible, pour

n'être pas touché des spectacles variés que la nature nous présente? Ne jouissons-nous pas d'un jour serein, de l'aspect riant de la verdure, de la fraîcheur d'une ombre solitaire, du chant mélodieux des oiseaux, du cours majestueux des sleuves & des rivieres, des plaisirs innocens de la campagne, qui nous sont si souvent oublier les désagrémens que nous causent les injustices des cours & les solies des villes? Oui, je le répete, il est en ce monde des plaisirs variés pour l'homme, il est fait pour le bonheur; il seroit bien plus heureux, s'il étoit plus raisonnable; il seroit raisonnable.

si l'on prenoit soin de cultiver sa raison.

Ce n'est pas la nature, c'est notre ignorance, mos préjugés, nos opinions trompeuses, nos institutions injustes & déraisonnables que nous devons accuser du plus grand nombre des maux dont nous sommes obligés de gémir. C'est encore dans les passions effrénées de ceux qui gouvernent les peuples, ou dans les idées fausses qu'ils se sont de puissance, de gloire, de grandeur, de bien-être, que nous devons chercher la source des calamités publiques, dont les nations sont affligées, & des vices sans nombre, qui insectent les citoyens. L'éducation, les mauvais exemples, des usages extravagans conspirent à exciter dans tous les cœurs des délires épidémiques qui empêchent de jamais atteindre le bonheur vers lequel on ne cesse de courir. Content d'obtenir les moyens, on ignore la maniere de les faire servir à se rendre heureux. Victimes de l'habitude & de la paresse, les hommes suivent tristement la route que la déraison leur a tracée, & se croient obligés de soussire, parce que leurs peres ont été malheureux.

C'est ainsi que les mortels deviennent les artisans de leurs propres infortunes, les complices des malheurs qu'ils éprouvent, auxquels la nature ne les avoit aucunement destinés. L'ignorance des droits de l'homme; l'inertie des nations; les idées mensongeres qu'elles se sont de la puissance suprême, n'ont-elles pas fait naître le despotisme, cet abus odieux du pouvoir qui produit évidemment & la corruption publique & la destruction des Empires? Comment des peuples pourroient-ils être heureux sous un gouvernement satal, qui n'est que la guerre d'un seul homme contre tous; dont la maxime constante est de diviser pour régner; dont la politique consiste à n'avoir que des esclaves assez misérables pour ne jamais oser demander le bonheur qui leur est dû? Comment des êtres raisonnables, amoureux du bien-être, ont-ils pu consentre à se soumettre à un pouvoir contre

nature qui visiblement anéantit tout bonheur & toute vertu?

Par une suite de leur ignorance, les peuples sont crédules. Incapables de démêler les vraies sources de leurs miseres, ils portent leurs regards douloureux vers les Dieux qu'on leur montre comme perpétuellement irrités. Ils tournent vers le ciel des yeux troublés de larmes, au-lieu de les porter sur la terre, où ils verroient les causes évidentes de leurs calamités sans nombre.

Si l'homme est l'ouvrage d'un Dieu bon & rempli d'équité, comment, Tome VIII.

peut-on, sans outrager de Dieu, prétendre que la raison qu'il sui a donnée est un guide insidele; que la nature qui le pousse à chercher son bien-être, est une marâtre perside qu'il ne doit point écouter? Comment, sans blasphémer, peut-on dire qu'un Dieu juste approuve l'injustice? Ensin comment veut-on que les hommes se portent au bien, tant que les gouvernemens pervers, des usages insensés, des loix souvent iniques, des préjugés aveugles les sorceront à se corrompre, à se rendre réciproquement

malheureux, & à vivre continuellement mécontens de leux sort?

Non, quoiqu'en puisse dire une superstition lugubre, les hon

Non, quoiqu'en puisse dire une superstition lugubre, les hommes ne font point faits pour être malheureux sur la terre : leurs maux ne sont point sans remede; c'est en les éclairant sur leurs vrais intérêts, c'est en combattant leurs préjugés, c'est en leur montrant en quoi consiste leur vrai bonheur, que la vérité parviendra peu-à-peu à diminuer la somme de leurs. maux; si elle ne peut parvenir à ses bannir tout-à-fait. Les hommes souffrent bien plus du mal moral, que du mal physique. Les préjugés, les mauvaises institutions, la tyrannie causent des calamités héréditaires, dont les effets se perpétuent pendant une longue suite de siecles, au lieu que ce n'est que pendant des instans très-courts que la nature sait éprouver ses. rigueurs aux mortels. Si les stérilités, les contagions, les inondations, les tremblemens de terre produisent des effets cruels, ils ne sont que passagers, & l'activité des peuples parvient à les réparer : il n'en est pas de même des infortunes que leur font éprouver les passions, les caprices, les fausses idées, les oppressions, les injustices, les guerres continuelles de leurs maîtres, qui ne leur laissent presque jamais le temps de respirer.

Nonobstant les causes morales si puissantes, qui semblent conjurées contre la félicité des habitans de ce monde, on y trouve des heureux. S'il est des individus maltraités de la nature, qu'une conformation facheuse fait fouffrir & rend infirmes pour la vie, ou qu'une constitution foible expose à de fréquences maladies, cette nature est plus favorable au plus grand nombre de ses enfans. La santé est un bien, elle influe d'une saçon trèsmarquée sur le contentement intérieur, peut-être même est-ce elle seule qui le produit. Il est des tempéramens heureux qui conservent leur tranquillité au milieu des événemens les plus terribles pour d'autres. Nous voyons des mortels si bien constitués, que ni la maladie, ni la douleur, ni l'indigence, ni l'oppression ne peuvent les contrister ou les abattre. Souvent des malheureux supportent le poids de la misere avec plus de gaieté, que les grands ou les riches ne supportent les ennuis de la grandeur & le dégoût des plaisirs dont ils sont fatigués. Le berger paisible, le pauvre qui tend la main, l'artifan qui travaille, nous montrent assez souvent un front plus ouvert & une ame plus contente que le riche qui les dédaigne, que le ministre soucieux, que le tyran inquiet qui les plonge dans la misere.

Il est un bonheur pour tous les états. La vie la plus malheureuse a ses momens heureux; le malade qui soussire, a des intervalles tranquilles;

de prisonnier rit quelquesois dans ses chaînes, & serme souvent les yeux sur la mort qui le menace. Le soldat indigent est communément bien plus gai que son général. L'esclave de la tyrannie s'amuse quelquesois de ses sers. L'incurie, l'ignorance, le désaut de prévoyance tiennent lieu de bonheur à la plupart des hommes, à qui la raison n'a point appris à connoître ou même à désirer le bonheur véritable. Il n'y a pour l'ordinaire que l'excès de la misere & du désespoir qui produise dans les nations cette humeur sombre, l'avant-coureur des révolutions satales à leurs oppresseurs.

Un bonheur inaltérable & que rien ne puisse troubler, est une chimere véritable. Une sélicité complette, est incompatible avec la nature d'un être dont la soible machine est sujette à se déranger, & dont l'imagination ardente ne peut pas en tout temps se laisser guider par la raison. Tantôt jouir & tantôt soussir, voilà le sort de l'homme; jouir plus sou-

vent que souffrir, voilà ce qui constitue le bien être.

Nous ne connoissons le prix de la santé, que lorsque nous en sommes privés. Les plaiss journaliers résultant de nos besoins satisfaits, sont bientôt oubliés, & ne sont souvent comptés pour rien. Nous jouissons, dans le cours de la vie, d'une infinité de plaisirs de détail, auxquels l'habitude nous empêche de faire attention; nous sommes heureux à notre insqu. Eprouvons-nous quelques privations, quelque contradiction dans nos défirs? Aussi-tôt nous nous disons malheureux; nous nous irritons contre le sort, nous le trouvons injuste, nous regardons le jour où nous soussirons comme un jour infortuné que nous voudrions retrancher de notre vie.

C'est ainsi que l'homme, que sa nature sorce toujours à chérir le bienêtre & à détester le mal, quand ses mouvemens naturels ne sont point réglés & corrigés par la raison, se plaint souvent à tort & paroît mécontent de sa destinée. Le moindre mal empoisonne pour lui la plus grande somme de Biens: un inconvénient momentané, un instant de déplaisir lui sont oublier plusieurs années de bien-être. Si l'homme faisoit usage de sa raison, il verroit qu'il doit supporter avec patience les maux qu'il n'est pas en son pouvoir d'empêcher. Il sentiroit que la douleur est nécessaire pour nous avertir de l'éviter; il reconnoîtroit que le mal contribue à lui faire mieux sentir le bien-être, qui se consond avec nous-mêmes, & que l'habitude nous empêche de goûter. Celui qui voudroit ne jamais sentir de mal, ressembleroit à un horume qui feroit consister son bonheur à demeurer dans un sommeil continuel. Un bien-être continu plongeroit l'ame dans une langueur, dans une inertie, dans un engourdissement sunesses.

Le malheur est, nous dit-on, le grand maître de l'homme. Il lui fournit en esset des expériences; il l'oblige à faire des essets pour se tirer de la misere. C'est à sorce de soussirir des essets de leurs vices, de leurs préjugés, de leurs mauvais gouvernemens, de leurs loix ex de leurs usages Q q 2 insensés, que les peuples apprendront à les réformer. C'est à sorce de solies, que ceux qui les gouvernent, apprendront à devenir sages, & à connoître leurs véritables intérêts; ils s'appercevront un jour que ce qui, dans tous les temps, a rendu les sujets malheureux, ne peut jamais contribuer au bonheur des Souverains.

Ainsi, la raison nous montre à faire servir le malheur même à notre bien-être. Conséquemment, elle nous exhorte à supporter les maux que souvent nous ne pourrions détruire sans attirer sur nous des maux plus grands encore. Elle nous avertit de ne point précipiter une guérison, que le temps & la patience peuvent seuls opérer. Elle nous inspire du courage; elle nous dit d'espérer & pour nous-mêmes & pour les nations, un sort plus savorable, qui ne peut être que l'esset des lumieres & des vertus. Si l'ignorance, l'inexpérience, l'erreur sont les vraies causes des malheurs du genre-humain; si des préjugés de toute espece ont été pour lui la pomme d'Eden ou la boëte de Pandore, l'espérance lui reste; elle doit le consoler, elle lui montre dans l'avenir un sort plus agréable; elle lui fait entrevoir qu'à l'aide de la vérité, les hommes, s'ils ne peuvent être complettement heureux, seront moins malheureux qu'ils n'ont été.

La source des mécontentemens des hommes vient de ce que, peu justes dans leurs calculs, ils tiennent un registre exact des maux, & trèspeu sidele des Biens, que la vie leur présente. Mais au sond, tout malheureux qu'ils sont, ils regardent l'existence comme un Bien, & trèspeu d'entr'eux consentent à renoncer à la vie, dont ils se plaignent sans cesse. Personne n'est content de son sort & chacun se persuade que le sort des autres est plus digne d'envie. C'est ainsi que le destin des Rois, des grands, des riches, paroît le comble de la félicité à ceux qui les considerent de loin. Il suffiroit de voir de près ces hommes, que tout le monde s'accorde à regarder comme heureux, pour se détromper du bonheur qu'on leur attribue si légérement; le pauvre qui leur porte envie, les verroit incessamment rongés de chagrins, d'inquiétudes, d'ennuis, & rentreroit content dans son humble chaumiere.

Quoique très-peu de gens en ce monde semblent satisfaits de la place que le destin leur assigne; quoique chacun désire de se voir dans celle d'un autre, il n'est peut-être point d'homme sur la terre qui, sans aucune réserve, consentit à changer sa façon d'être habituelle, pour celle des personnes qu'il estime les plus heureuses. Troquer son existence pour celle d'un autre, ce seroit devenir cet autre, ce seroit renoncer à soimème; sacrisice auquel nul mortel ne voudroit consemir par la crainte d'y perdre. Quand nous souhaitons d'être à la place d'un autre, nous nous réservons toujours quelque chose, nous désirons seulement de posséder son pouvoir, ses richesses, ses talens, ses facultés, asin de mieux contenter les passions ou les volontés que nous avons, & que nous voulons garder, parce que nous les jugeons nécessaires à notre félicité. Nous

voudrions que notre esprit, c'est-à-dire, notre façon de voir & de penser passat, pour ainsi dire, dans le corps de celui à qui nous portons envie, mais nous ne voudrions pas y laisser le sien. Nos opinions, nos passions, nos idées sont celles dont nous faisons toujours le plus de cas; nous les croyons supérieures à celles des autres, & si nous désirons leur sort, ce n'est que pour être à portée de les exercer avec plus de liberté. C'est ainsi que l'estime, bien ou mal sondée, que nous avons pour nous-mêmes, sert à tempérer l'envie que nous portons à ceux que nous supposons plus heureux que nous. Désirer d'être Roi, c'est désirer la puissance d'un Roi pour satisfaire ses volontés.

Ne croyons pas que les Princes & les Grands de la terre jouissent d'un bonheur plus pur que le reste des mortels; ils ne nous laissent pas voir ce qui se passe derriere la scene; mais la réslexion le devine; & tout prouve que faute d'avoir une ame assez grande pour leur état, ils sont souvent très-misérables. En esset, nous voyons que d'ordinaire ils ont les plus faus-ses idées de bonheur, de puissance, de gloire; que la vérité ne les éclaire presque jamais; qu'en travaillant sans cesse à faire des malheureux, ils n'en sont pas eux-mêmes plus heureux; que tenant dans leurs mains tout ce qui pourroit contribuer à leur propre sélicité, ils ne savent en faire aucun usage; ensin qu'ils sont réduits à envier souvent l'humble fortune

de ceux que le destin a fait naître dans l'état le plus abject.

Si j'étois Roi, (en supposant que la couronne ne changeat pas les dispolitions de mon cœur ) je présume que je me rendrois heureux. Plein d'amour pour les peuples, je crois que j'en serois aimé. Peu flatté de régner sur des ames abjectes & sans courage, je les laisserois jouir de la liberté à laquelle leur nature leur donne des droits légitimes. Par là je me verrois entouré de citoyens actifs, laborieux, industrieux, à qui la patrie seroit chere & qui béniroient le maître dans lequel ils reconnoîtroient la source de leur félicité; armé d'une juste défiance contre moi-même & contre ceux dont je serois entouré, je voudrois que la loi seule régnât, & que cette loi fût l'organe de la justice, & non celui de la passion ou du caprice. Mon intérêt ne seroit point distingué de celui de mon peuple, parce que je fentirois que c'est de l'abondance, de la puissance, de la vertu de mon peuple que dépendroient, & ma grandeur, & ma félicité, & ma sureté personnelle. La confiance de mes sujets me mettroit à portée d'exercer sans violence sur les cœurs un empire plus absolu, plus stable que celui que peuvent donner des armées mercénaires. Je n'irois point par des conquêtes risquer, & ma gloire véritable, & le bien-être de ma nation, pour acquérir le droit injuste de commander à des misérables; je me contenterois d'être heureux dans mes Etats en y faisant des heureux; chaque instant de mon regne étant marqué par des soins & des biensaits, je vivrois content de moi; jamais l'ennui n'approcheroit de ma personne; j'aurois acquis des droits à l'estime d'un peuple entier; j'aurois le droit

de m'essimer moi-même. Je récompenserois les talens utiles, les bonnes anœurs, la probité; je n'aurois d'ennemis que ceux de la vereu; & si ces ennemis étoient trop nombreux & trop forts, je descendrois du trône & je rentrerois avec plaisir dans la soule des citoyens, où rien ne me priveroit de la gloire d'avoir du moins fait des essorts pour procurer du bien à mes semblables.

Il n'est besoin d'être, ni monarque, ni grand, pour jouir du bonheur; il est donné à tout homme d'être heureux dans sa sphere. La nature a tout sait pour nous, quand elle nous a donné un corps sain, des organes sensibles, des passions modérées. Rien ne manque à notre sélicité, quand les circonstances nous ont sourni les moyens de cultiver utilement le sol que nous avons reçu de ses mains. Cette nature nous donne un tempérament heureux; la culture sait de nous des êtres raisonnables, & la raison nous apprend qu'un être sociable ne peut être heureux lui-même, s'il ne répand

le bonheur sur les êtres qui l'environnent.

Une nation est heureuse, quand elle met le plus grand nombre des hommes qui la composent, à portée de jouir des Biens qui rendent l'association avantageuse. Le gouvernement le meilleur est celui qui distribue le bien-être le plus également qu'il est possible sur tous les membres de la société. Le citoyen jouit de tout ce qu'il est en droit de désirer, quand il est soumis à des loix équitables qui lui assurent sa personne, sa propriété, sa liberté. Il n'a point à se plaindre quand, sorcé d'être juste luimême, il voit qu'il n'est permis à personne d'être injuste à son égard: il est alors obligé d'aimer l'Etat, de le soutenir, de le désendre, parce que son bien-être est lié à celui de l'Etat. La liberté qu'il possed & qu'on ne peut lui ravir, lui laisse toute son activité & ouvre un vaste champ à son industrie. Privé du droit de nuire, personne ne peut lui nuire; s'il a des talens utiles aux autres, il peut prétendre à leur estime, & vivre satisfait de la gloire d'être un citoyen précieux à ses associés.

Tout homme est à portée de se procurer le bonheur dans sa maison, dans sa famille, dans les sociétés qu'il fréquente. S'il veut que son épouse, que ses ensans, que ses parens, ses amis, ses serviteurs lui procurent
le bien-être & lui montrent les sentimens qu'il désire, il doit sentir que
la justice exige qu'il les excite par sa propre conduite, à seconder ses
vues. Tout lui prouve que l'amour attire l'amour; que la bonté, la bonne
soi, la sidélité, la probité, les biensaits donnent des droits sur les cœurs
des hommes, & que le bonheur que l'on répandra sur eux, rejaillira sur
lui-même. D'où il suit que, pour jouir de la sélicité domestique, tout
homme doit être pere vigilant, époux tendre & sidele, ensant docile &
soumis, ami sincere, maître équitable & indulgent, juste envers tout le
monde, & biensaisant, quand ses circonstances sui permettent de l'être.
En un mot, tout conspire à nous faire sentir qu'il n'est point de bonheur
sans la vertu, qui constitue la sélicité publique & sa sélicité particuliers.

Ces réflexions peuvent donc servir à fixer nos idées sur le souverain Biene on sur les opinions diverses que les Moralistes se sont formées du bonheur. Dans les peintures qu'ils en ont faites & dans les moyens d'y parvenir, chaeun d'eux a suivi son propre tempérament, son propre caractère. fon imagination, se préjugés. Les uns l'ont placé dans le plaisir & la vol'upté; d'autres dans la fuite des plaisirs & dans un renoncement complet à tout ce qui peut rendre agréable notre séjour en ce monde. Les uns nous ent conseillé de n'avoir point de passions, de ne sormer aucuns désirs, de neus rendre parfaitement insensibles, de ne nous attacher à rien. D'autres ont préféré les douceurs dont jouir une ame sensible, même avec les peimes dont elle nous rend susceptibles. Quelques-uns, affligés des murinures continuels que leur faisoient entendre des hommes mécontens de leur. fort, ont triftement décidé que le bonheur n'étoit point fait pour les habitans de la terre, & que ce n'étoit que dans une autre vie qu'ils pouvoient se flatter d'en jouir. D'autres ont vu que le bonheur étoit sais pour l'homme, qu'il devoit le chercher sans cesse, que, s'il ne lui étoir point donné de jouir d'une félicité continue & permanente, sa vie pour Pordinaire lui officit au moins plus de plaisire que de peines : que le mal même lui étoit de quelque utilité, en ce qu'il en étoit puissamment excité à s'y soustraire, & à améliorer son sort. Quelques misanthropes, à la vue des désordres, des inconvéniens sans nombre & des passions discordantes, qui souvent rendent la vie sociale incommode, ont cru que, pour être heureux, l'homme devoit fuir la société, & ont même prétendu que, pour son plus grand bonheur, il feroit bien de rentrer dans les forêts & de redevenir sauvage. Effrayés des vices, des crimes, des perfidies, de l'ingratitude & des injustices des hommes, ils ont cru qu'il falloit rompre totalement avec eux & les abandonner à leur mauvais destin.

Mais la société est nécessaire au bien-être de l'homme; une vie solitaire & farouche le priveroit d'une infinité de plaisirs & de ressources auxquels il ne pourroit renoncer sans se rendre complettement malheureux; la misanthropie, fruit d'un tempérament facheux, n'est rien moins qu'une disposition désirable; la raison veut que nous prenions les hommes tels qu'ils sont. Leurs passions sont nécessaires; elles ont toutes le bonheur pour objet; chacun le cherche à sa maniere, mais faute de lumieres, on se mompe souvent, & sur les choses dans lesquelles on place ce bonheur, & dans les moyens dont on se sert pour y parvenir. On oublie à chaque pas qu'on a des associés ou des soopérateurs destinés à contribuer à sa séclicité, mais qui ne s'y prêtent qu'à condition qu'on a'occupera de la leur: on se conduit, comme si l'on pouvoit se sussimple soi-même, ou se rendre heureux tout seul.

Mais l'homms est susceptible d'expérience & de raison. Lorsqu'il se trompe, nous devons en conclure que sa raison n'a point été suffisamment exercée. Si la morale contribue à son bonheur, c'est en lui faisant voir ses rapports avec ses associés; c'est en lui prouvant clairement qu'il ne peut être heureux qu'en se conformant aux devoirs résultans de ces rapports; c'est en lui montrant qu'il lui est impossible d'obtenir le but qu'il se propose, s'il ne prend les moyens sixés par la nature des choses; enfin c'est en lui faisant sentir que, de tous les projets, le plus impraticable pour l'homme, c'est celui de parvenir sans secours à la sélicité qu'il désire.

L'objet de la morale doit donc être, non pas d'isoler les hommes, de les dégoûter de la société, de les rendre sauvages; mais de les réunir d'intérêts; de les détromper des opinions qui les séparent; de saire concourir les passions & les désirs de tous, au bien-être de tous; de les engager à combiner leurs essorts pour travailler en commun à la sélicité générale. Ce qui a été dit précédemment, nous montre que la morale a très-souvent méconnu ce but. La superstition & souvent une philosophie aussi triste qu'elle, ne paroissent s'être proposé que de décourager l'homme, d'amortir son activité, de l'assilger, de le rendre inutile à ses semblables, en un mot, de le mettre à l'écart pour travailler à se procurer un bien-être imaginaire qu'il n'atteignit jamais. Une politique injuste & fausse semble pareillement avoir très-essicacement travaillé à diviser les hommes d'intérêts, à exciter entre eux une guerre civile continuelle & une rivalité funeste, qui sans cesse les mit aux prises, & les livrât sans désense à ceux qui voudroient les subjuguer.

Ainsi l'abus ou la corruption de la Religion & du Gouvernement ont traversé le but de l'association humaine, & mis des obstacles au bonheur des nations. L'abus de la Religion n'a fait de l'homme qu'un esclave sans énergie, accablé de terreurs, à qui l'on fit craindre le bien-être, à qui l'on désendit même d'y songer; un Gouvernement vicieux en voulut faire un esclave séparé d'intérêts de ses compagnons de servitude, asin que leurs passions divergentes les empêchassent de se réunir contre ceux qui avoient formé le projet insensé de se rendre heureux eux-mêmes, par l'insortune

de tous.

Ne soyons donc pas étonnés si les hommes, remués par des sorces si considérables, surent enivrés de passions désordonnées, & n'eurent presque jamais des idées vraies de la sélicité. Les préjugés dont ils surent imbus dès l'ensance, les exemples facheux qu'ils eurent continuellement sous les yeux, les idées fausses dont tout concourut à les remplir, les firent courir après des bagatelles, auxquelles ils se crurent obligés de sacrisser leur bien-être, leur repos, leur liberté, leur sûreté. La société devint l'arêne de leurs emportemens & de leurs combats. L'art de vivre en société ne sut plus que l'art de tromper ses associés, pour les saire servir à ses propres vues. Une bonne législation sait disparoître tous ces désordres, en sondant le bonheur particulier sur le bonheur public. Une bonne législation est le Souverain Bien. BIEN PUBLIC, tout ce qui contribue au bien-être de l'Etat.

De l'Amour du bien Public. De l'obligation de contribuer au Bien Public, chacun selon ses facultés.

PEST une ancienne maxime de la faine politique, que le Bien public doit être la loi suprême, Salus populi suprema lex esto. Cette loi est l'abrégé de toutes les loix, & le but de toute administration juste & modérée. Elle est par conséquent la mesure de la bonté du Gouvernement. Cependant, par le renversement qu'introduit & que s'efforce d'accréditerune politique aussi absurde qu'inconsidérée, on seroit tenté de croire que le bien-être de ceux qui gouvernent, doit être la premiere des loix. Des Princes peu éclairés sur leurs véritables intérêts osent subroger leur Bien particulier au Bien public. Dans leurs idées, servir l'Etat, c'est servir ce-Îui qui le gouverne, & qui souvent le tyrannise: la grandeur d'ame, l'honneur, la valeur consistent à braver pour lui les dangers de la mort: le devoir du citoyen est de se sacrifier à ses ordres, quels qu'ils soient, à son ambition, à ses caprices, & plus souvent encore aux caprices, aux passions de ses ministres, de ses favoris, de ses maîtresses; comme si le genre-humain étoit fait pour être le jouet de quelques individus. Il est vrai que l'amour du Bien public, qui ne subsiste plus dans l'ame du Souverain, s'éteint graduellement dans l'ame de tous ceux qui vivent sous son administration. Ses courtisans le haissent, mais ils aiment sa faveur, ses profusions, les richesses & les honneurs qu'il prodigue à leur basse adulation. Ils servent ses passions, parce qu'elles favorisent leur cupidité. Le mal passe de la cour à la ville & a bientôt gagné toutes les conditions. Chacun ne songe plus qu'à sa fortune, à son luxe, à ses plaisirs. La justice est vénale, le commerce frauduleux, la finance oppressive, Péglise persécutrice, l'innocence prostituée, la vertu avilie, & alors les distinctions, les titres, les honneurs, les emplois deviennent le prix du crime. Par cet oubli ou plutôt cet anéantissement des notions les plus claires de la morale & de la politique, la vie fociale devient un brigandage, & le Gouvernement destiné dans son origine à défendre les peuples, à rapprocher leurs intérêts, à affurer leurs propriétés, à les rendre heureux, pourroit devenir pour eux le plus grand des fléaux.

Le Souverain est le chef ou la tête de l'État. Pour ne pas saire attention à la liaison intime & nécessaire qui doit invariablement subsister entre la tête & le corps, la Politique se change en un tissu de mysteres propres à consondre le bon sens. La science du Gouvernement, loin des principes simples & naturels de la morale, n'est qu'une science énigmatique, dont les maximes sont dans une contradiction perpétuelle avec la droite raison. L'ignorance des peuples, la bassesse des cours, les statteries blasphématoires de ceux qui transforment les Princes en divinités, rompent

Tome VIII.

tous rapports, toutes proportions, tous liens entre les Monarques & ses sujets. En l'élevant trop, ils l'isolent, ils le détachent du corps de la nation & du Bien public. Quoiqu'il ne soit qu'un homme, il ne veut plus rien avoir de commun avec les autres hommes. Il se dispense de tout devoir à leur égard, il ne s'embarrasse ni de leur jugement, ni de leur affection, ni de leur bonheur. Dans un Prince qui n'est pas animé par l'amour du Bien public, l'autorité souveraine est une vraie conspiration contre les peuples.

L'amour du Bien public est le moyen le plus essicace qu'il faille employer pour apprendre aux citoyens à être bons & vertueux, c'est-à-dire, à conformer en tout leur volonté particuliere à la volonté générale, à la raison publique, à la loi du devoir. En esset, c'est par cet amour de la patrie,

qu'ont été produits les plus grands prodiges de vertu.

Le véritable & solide amour du Bien public consiste à contribuer, selon ses sorces & ses facultés, au bonheur du corps politique, à sa liberté, à sa tranquillité, à sa prospérité; à rendre la justice aux peuples, à protéger l'innocence contre la force qui cherche à l'opprimer; à récompenser le mérite, à le tirer de l'obscurité, à l'employer, à punir le crime, à le prévenir, ce qui est encore plus essentiel que de le punir; à faire observer les loix & à les observer soi-même; à donner à ses concitoyens des exemples de vertu, de courage, de prudence, de modération, d'économie, de probité, de douceur, d'humanité, en un mot de toutes les assections sociales.

L'amour du Bien public, s'il étoit dans le cœur des citoyens, feroit de l'État comme une seule famille. Tel étoit l'esset qu'il produisoit chez les Romains; au lieu que l'intérêt particulier, qui domine aujourd'hui presque par-tout, sait de chaque famille un Etat à part, absolument indissérent à la république; chacun s'établit le centre de tout; les vues générales ne touchent personne, le Bien public n'est qu'une vaine idée; chaque particulier tâche de s'avancer par des routes séparées où il puisse marcher seul & n'avoir point de concurrent. On ne tient point à l'Etat par de véritables liens; au moindre dégoût l'on quitte le service, & le dégoût n'est souvent sondé que sur une fausse délicatesse d'une présérence très-légitime.

Rien n'est plus directement contraire à l'amour du Bien public, que ces plaintes indiscretes, ces murmures injustes, ces révoltes d'une portion, quelquesois peu considérable, de la nation contre l'autorité la plus légitime. Les engagemens qui lient les sujets à leurs maîtres, le bon ordre, la sureté ordonnent à chaque citoyen de demeurer en repos. Que la société entiere se roidisse contre des attentats, des maux dont elle a droit de se plaindre; que des citoyens sideles la secondent, quand elle s'est expliquée, mais qu'ils ne troublent jamais sans son aveu l'ordre qu'elle établit; qu'ils ne se révoltent pas contre les maux passagers qu'elle consent à supporter. Tout tomberoit dans l'anarchie, si le sujet se faisoit justice à

lui-même. Citoyen! suis une Patrie qui te rend malheureux, ou gémis en secret des maux que tu éprouves tout seul; tu dois au repos de l'Etat, le sacrifice de ton ressentiment personnel. La société réunie ou représentée a droit seule de résister, de faire rentrer dans le devoir, de punir les prévaricateurs qui l'oppriment; alors tu la soutiendras dans ses demandes.

Vous, Souverains, que vos ordres soient justes & l'on aimera votre administration. Tous les cœurs s'empresseront à suivre vos volontés dès-lors qu'elles seront conformes au Bien public. Les Princes sont des rebelles, lorsqu'ils résissent à l'équité; les sujets sont des rebelles lorsqu'ils résissent à l'autorité qui les gouverne équitablement. Les passions peuvent quelquesois rendre les sujets injustes & criminels, ainsi que les Souverains; la violence ne justisse pas plus les excès des uns que ceux des autres Les légions qui arracherent l'Empire & la vie au pacifique Probus, ne furent pas moins criminelles que Néron qui, dans son délire, réduisit sa capitale en cendres.

Ce feroit un amour propre bien étrange que celui d'un citoyen qui prétendroit que ses intérêts doivent être préférés au Bien public; si l'obéissance lui devient pénible ou déplaisante, il doit se souvenir qu'elle est un sacrifice que le corps, dont il est membre, a payé de ses biensaits. Il a dû lui subordonner ses désirs, ses passions & ses intérêts; ce n'est qu'à cette condition qu'il en est protégé & maintenu dans les avantages qu'il peut justement espérer : je dis justement, car nul citoyen, nul ordre d'hommes, nul corps dans une nation ne peuvent avec justice se présérer au tout. En vivant en société, l'homme a dû prévoir que nulle puissance humaine ne pouvoit le garantir des coups de la nécessité, ni des inconvéniens attachés à l'affociation, qui, en augmentant les biens dont il jouit, ne peut pas l'exempter de tous maux. Le sujet seroit donc déraisonnable, s'il prétendoit à un bonheur permanent; il seroit un ingrat, si, après. avoir éprouvé les plaisirs de l'affociation, il refusoit d'en partager les peines; il ressembleroit à ces hommes mercénaires qui ne s'attachent à leurs amis, que dans la vue de profiter de leur opulence, & qui les abandonnent aux approches de l'infortune. Les loix cessent-elles de me protéger? Des Souverains injustes me privent-ils des biens que la nature m'a rendus nécessaires? Une administration insensée me livre-t-elle sans désense à l'oppression? La société, si elle se tait, manque à ses engagemens; rendu alors à moi-même, je quitterai une patrie qui n'est plus qu'une prison pour moi. Dégagé de mes liens, je chercherai en d'autres lieux, un bonheur auquel ma nature me fait tendre sans cesse, & que je ne puis espérer de trouver parmi mes concitoyens. Si le mal n'est pas excessif, je souffrirai en silence. Le citoyen vertueux n'excite jamais de troubles. Quand la patrie se plaint, il joint sa voix à la sienne; quand il est seul à plaindre, il souffre avec courage, ou il s'éloigne d'une société où il ne trouve point les avantages qu'il avoit droit d'espérer.

La nature ayant rendu les hommes inégaux par les forces du corps.

Rr2

les dispositions du cœur & les talens de l'esprit, la société, en vue de fon bien-être, doit pareillement mettre de la différence entre ses menbres, & proportionner son estime, son affection & ses récompenses à l'utilité, c'est-à-dire au mérite, aux facultés, aux vertus des citoyens qui la composent. Delà naissent différens ordres de citoyens, distingués les uns des autres par leurs départemens & leurs fonctions, qui, par des voies différentes, doivent tous concourir au plan général de l'association, au Bien public. L'objet du Gouvernement & des Loix doit être de diriger vers l'intérêt général, toutes les facultés des sujets & par conséquent d'empécher qu'aucun des membres de l'Etat n'abuse contre les autres des avantages qu'ils possedent. Les besoins d'une nation exigent que les citoyens s'occupent d'objets divers; par là il s'établit un échange de secours sans lequel l'association ne pourroit subsister. Depuis le citoyen que le préjugé regarde comme le plus vil, jusqu'à celui qui gouverne l'Etat, il doit se fermer une chaîne de services, seuls liens qui puissent unir en eux des êtres de la même nature. Le peuple, obligé de travailler pour sa subfistance, s'occupe des ouvrages les plus pénibles, de la culture des terres, du commerce, des arts; en échange des services qu'il recoit de ses concitoyens, il les nourrit, il les vêtit, il leur procure les besoins & les agrémens de la vie; il travaille pour ceux qui s'engagent à le gouverner, à veiller pour sa sûreté, à méditer pour lui, à s'occuper de ses besoins, à maintenir la tranquillité nécessaire à ses trayaux, à terminer ses disputes. Sans ces secours mutuels, la société ne tarderoit point à se détruire. Tout citoyen doit concourir au Bien public à fa magiere. L'homme inutile interrompt la chaîne 'qui lie les citoyens, l'homme criminel la brise.

L'amour de la patrie, l'amour du Bien public, est une phrase qui se trouve dans la bouche de tout le monde; mais rarement elle peut être plus avant. On en parle sans l'éprouver, & sans en avoir d'autre idée que celle d'une belle chose que tout le monde aime, & d'une belle qualité

dont personne ne voudroit paroître dépourvu.

D'autres nomment amour du Bien public, certains petits services rendus à la patrie, dans lesquels l'amour propre & l'intérêt ont eu la meilleure part. Parmi les hommes d'Etat, il consiste dans la richesse & le pouvoir de faire ce qu'ils veulent, ou de gagner ce qu'ils peuvent; chose entièrement opposée à l'esprit public. Parmi les négocians & les artisans il consiste à mettre en vogue seulement le métier dont on fait profession ou la marchandise qu'on débite; ce qui est un monopole toujours onéreux pour le public.

Dans les régions soumises au despotisme, l'esprit public consiste à être esclave aveugle de la volonté aveugle du Prince; d'assassiner ou de se laisser mettre à mort sous son bon plaisir. Mais dans les pays libres, l'amour du Pien public consiste à combattre les préjugés contraires aux intérêts de la nation, à concilier les véritables intérêts du Souverain & des

sujets; à démasquer l'imposture, l'ambition & la cupidité de ceux qui cherchent à opprimer le peuple; à travailler de toutes ses forces au maintien des droits de la nation, de sa liberté, de sa sûreté, de sa prospérité.

Tel est le véritable amour du Bien public; il renserme en lui toutes les passions louables; il s'étend sur les parens, les enfans, les amis, les voisins, & sur tout ce qui est cher à l'humanité. C'est la plus grande vertu; elle renserme en elle presque toutes les autres; la constance dans les bonnes résolutions; la fidélité dans les choses qui nous sont consiées, le courage dans les difficultés, la méssance dans les dangers, le mépris de la mort, & une biensaisance impartiale pour tous les hommes. C'est l'envie juste, prudente, éclairée, de procurer le Bien général, à ses risques, périls & fortunes; c'est le soin d'un homme pour plusieurs, & les tendres sollicitudes d'un chacun pour tous.

O vous, qui prétendez être de vrais patriotes, & les protecteurs de l'univers, considerez ce portrait, & voyez si vous lui ressemblez. Qui avez-vous élevé pour son mérite, & qui avez-vous banni pour le salut de la patrie? Quel avantage avez-vous procuré à votre nation, par un motif généreux & désintéressé? Les pertes de vos peuples n'ont-elles jamais tourné

à votre profit?

Ce tableau de l'amour patriotique paroîtra peut-être trop héroïque, eu égard à la génération présente, qui est encore novice dans cette vertu. Tout homme sans doute doit avoir l'œil à ses affaires & veiller à ses propres intérêts. Aussi je suis bien éloigné de mettre l'intérêt public en contradiction avec l'intérêt particulier bien entendu. Dans tout Gouvernement sage, ces deux intérêts se confondent; & la meilleure maniere de travailler à son Bien personnel & réel, c'est de procurer le Bien public; & le bon citoyen s'acquitte de ce qu'il se doit à lui-même & à sa famille, d'une maniere conforme & utile au bien-être général; il consulte l'intérêt public, & y trouve son intérêt particulier. Ceux qui agissent autrement, ceux qui sondent leur élévation sur les ruines de leur patrie, jouissent rarement du fruit de leur scélératesse.

Quand la fortune & la réputation d'un homme s'élevent & croissent ensemble, c'est un signe favorable, mais non tout-à-fait certain de son amour
pour la patrie; au moins y a-t-il beaucoup de politique & de sagesse en
cela. Celui qui acquiert des richesses au mépris de sa réputation, paie
cher son avarice; elle ne lui attire que haine & imprécations; or, être
riche & se voir détesté, n'est pas une chose qui ait pour moi des attraits. Il en est de même de l'ambition & des autres passions qui brisent
leurs mords, & rendent un homme esclave de leurs caprices. Il n'est guere
possible d'être voleur & de se faire aimer tout à la sois; & lorsque
les hommes sont parvenus à ce degré d'insensibilité, qui leur fait mépriser la censure & les sentimens du public, c'est une preuve non équivoque qu'ils se mésient de la communauté au milieu de laquelle ils vi-

vent; & pour lors la communauté ne sauroit être trop en garde contre eux. En agissant comme s'ils étoient absolument retranchés de la société, ils apprennent eux-mêmes au peuple le nom qu'il doit leur donner.

Les grands, il est vrai, c'est à-dire, ceux qui tiennent le premier rang dans l'Etat, ne manquent jamais d'avoir autour d'eux une cour nombreuse dévouée à leur fortune, qu'ils croient uniquement dévouée à leur personne; mais cette multitude de courtisans ne sert pour l'ordinaire qu'à les séduire & à les tromper. Cela est si vrai, qu'en perdant leurs emplois, ils ne manquent jamais de tomber dans le mépris, qui est le terme de la haine, tou-

tes les fois que son objet a perdu de son éclat.

Il y a une sorte de gens qu'on trouve par-tout, gens qui ayant fait un certain amas de spéculations prétendûment avantageuses à l'Etat, cherchent tous les moyens de les répandre & de leur donner du poids. Ils donnent à leurs réveries le beau nom d'esprit national & de patriotisme, quoiqu'elles tendent quelquesois à bouleverser le monde sens dessus dessous. Semblables à ce moine fanatique d'Heidelberg, qui cassoit la tête à tous ceux qui n'aimoient pas le vin du Rhin, parce que c'étoit sa liqueur favorite, peut-être s'imaginent-ils qu'il est raisonnable de donner leur goût & leurs idées à tout le monde.

Il en est des opinions parmi le monde comme des dissérens goûts. Les hommes doivent avoir acquis d'abord une certaine complexion, une certaine grandeur & un certain âge, avant qu'ils puissent être tous du même caractère. Or, ces hommes à systèmes, ces spéculateurs imprudens, ces frondeurs mal-adroits, ces esprits inquiets & turbulens, ces sectateurs de réveries creuses, qui font le malheur du genre humain, en voulant remédier aux désordres, sont autant de pestes & de perturbateurs dans la société; ils s'ôtent à eux-mêmes toute prétention à l'amour de leurs concitoyens. Hommes singuliers! Ils voudroient forcer tout le monde à admettre comme autant de certitudes les choses les plus incertaines & les plus contradictoires, fixer le doute, sans le détruire, & ils châtient sévérement les hommes pour n'avoir que cinq sens.

Il est une autre vérité son moins incontestable que celle-ci, c'est qu'un homme qui prend mille ou dix mille livres chaque année, pour le seul mérite d'aider à en percevoir cent sois autant sur le peuple, n'agit pas se-lon le Bien public. Travailler une Province en sinance, rensermer l'or d'un pays dans deux ou trois bourses, c'est une sorte de patriotisme, que j'es-pere ne jamais voir, quoique plusieurs nations en aient été la triste victime.

La liberté ne peut subsister avec une énorme disproportion de richesses. Pour empêcher cette disproportion, il faut une Loi Agraire, ou quelqu'autre institution de ce genre. Lorsque des personnes employées par le Gouvernement ont amasse des richesses prodigieuses, il est de l'intérêt de la nation de rechercher par quels moyens ils les ont acquises; & si leur conduite n'est pas irréprochable, elle doit obliger ces personnes à rentrer dans

leur état primitif, dans la crainte que leur élévation ne vint à épouvanter ou à maîtriser la communauté. Il peut donc y avoir un excès de riches-

ses qu'on ne doive pas tolérer dans des particuliers.

Si les Romains avoient observé strictement la Loi Agraire, qui fixoit l'étendue des biens de chaque particulier, on n'auroit pas vu des citoyens devenir aussi puissans, ni établir, comme le fit César, un despotisme affreux sur ce vaste & glorieux Empire. Examiner la richesse des personnes opulentes, de ces personnes sur-tout dont la fortune s'est élevée aux dépens du peuple, à-peu-près comme le palais infernal de Milton, qui fortit en un instant du sein de l'abyme, vaut infiniment mieux selon moi pour la na-

tion, que certaines recherches dont j'ai souvent entendu parler.

Mais, dira quelqu'un, est-ce un crime d'être riche? Oui, certainement c'en est un de l'être aux dépens & au péril du public. Un homme peut être trop riche pour un sujet; & même les revenus des Souverains peuvent être trop étendus. C'est un des effets de la puissance arbitraire que le Prince ait trop & les sujets trop peu; & cette inégalité peut occasionner le despotisme. N'est-ce pas un spectacle bien triste & bien étonnant tout à la fois, en voyageant dans plusieurs contrées de l'Europe, d'y voir le peuple respirant à peine sous le poids des impôts continuels, & gémissant dans la plus affreuse misere, & tout cela pour fournir au luxe de la Cour!

Le peuple, en général, est trop méprisé de ses Gouverneurs qui oseroient presque le croire assez heureux s'ils ne l'ont pas réduit à manger l'herbe des champs. Quand il n'a ni représentans, ni part au gouvernement, le

mal est presque sans remede.

Concluons en disant que le maintien de la propriété est la source du bonheur national. Quiconque viole cette propriété, l'affoiblit, ou la met en danger de périr, est un ennemi public. Heureuses les nations où l'amour du Bien public est assez fort pour que l'on y puisse dire & entendre ces vérités sans craindre & sans rougir! Mais il n'y aura jamais de patriotisme, par-tout où ce vif & sincere amour du Bien général sera regardé comme dangereux.

EGALITÉ DES BIENS.

# Du principe de l'Égalité des Biens dans les Corps politiques.

N des objets de la justice publique, comme commutative, est de veiller au soutien des fortunes; de leur laisser un cours libre, ou de les borner, au moyen de ses loix générales.

Un sentiment métaphysique a fait croire, qu'un de ses devoirs étoit d'en ordonner l'égalité. Ce système étoit le plus commun des anciens Phi-

losophes: je ne sais s'il ne trouveroit pas encore des partisans.

Mais un corps politique est un corps moral, & rien moins que métaphysique. C'est à l'expérience à le conduire, & non à la spéculation. Lycurgue crut devoir établir l'égalité au péril de sa vie. Platon abandonna une colonie de Thébains, ne pouvant saire consentir les riches à partager avec les pauvres : l'égalité n'en est pas moins une chimere. Si elle est impraticable, comme on peut le démontrer; en saire une regle, c'est établir le principe d'une discorde, qui n'a jamais manqué d'en être la suite.

Lycurgue avoit donné une égale portion de terre à chaque citoyen : il fut lui-même témoin du dérangement de son système économique : les habitans multiplierent; l'inégalité s'introduisit plus ou moins dans la pro-

portion de l'accroissement de la nation.

Lorsqu'on a voulu éviter cet inconvénient, on s'est jetté dans des abfurdités affreuses. On sit une loi à Lacédémone qui déséroit l'entiere hérédité à un seul des enfans; on devoit donc en même temps fixer le nombre des habitans; il falloit donc, ou, comme le vouloit Platon, étousser les enfans qui naissoient au-delà du nombre marqué, ou expatrier l'excédent de la jeunesse, au moment qu'elle devenoit capable de rendre quelque service à l'Etat : cette loi subsista peu de temps.

Ces moyens n'auroient pas même été suffisans; il falloit bannir l'industrie, les arts, le commerce : ce sont des voies d'acquérir, inégales selon les talens. Le sauvage Lycurgue l'avoit sait. Aujourd'hui que nous disons que la raison a pris des forces, quelle idée aurions - nous d'une république sans industrie & sans art? nous dirions que c'est une association de bêtes sarouches, qui n'ont d'autre sentiment que celui de se conserver, se perpétuer, & de dévorer la proie nécessaire à leur

Subsistance.

On apperçoit facilement que les loix de Sparte n'avoient d'autre but; elles n'étoient point propres à un peuple conquérant; elles n'entretenoient le courage que pour la conservation : elles avoient pourvu uniquement à maintenir la république, à rassaire la faim, & à savoriser l'incontinence : un Spartiate, dans l'origine, ne disséroit de l'ours qu'autant qu'il vivoit en société avec ses semblables. Tel est le coup-d'œil sous lequel nos usages nous présentent les mœurs Lacédémoniennes.

L'homme a-t-il acquis un plus grand degré de bonheur en polissant un genre de vie aussi brut? Il a dédaigné l'usage simple & borné des facultés de son ame pour lui donner l'essor; est-il plus heureux pour avoir laissé un cours libre à son imagination & à ses désirs? Le seroit-il moins, uniquement occupé de son existence, & des besoins auxquels la nature l'a livré, le supposant d'ailleurs secouru par les loix d'une bonne

police? Je laisse aux Philosophes ce problème à décider.

Quoi qu'il en foit, il est sensible qu'en laissant les choses aller suivant leur cours ordinaire, l'égalité ne sauroit subsister long-temps, & par conséquent l'espece de république dont elle est la base, est appuyée sur un mauvais sondement,

Les

Les démocraties, dont les loix ont établi l'égalité dans leur erigine, & qui n'ont pas voulu en même temps enfouir les talens, ont bientôt vu le principe disparoître. Elles ont cherché à y ramener les citoyens, & n'ont pu trouver de remede qui ne sût plus mauvais que l'institution.

Ceux que l'on mit en usage à Rome, à Athenes & ailleurs, furent un nouveau partage des terres, & une abolition des dettes, pour un quart, pour une moitié, quelquesois pour le tout. Ces remedes sont violents & dangereux; ils vont contre l'esprit des peuples civilisés; ils renserment

une injustice intolérable.

Ces moyens n'ont jamais été proposés à Rome sans faire répandre des flots de sans : il en coûta la vie aux deux Gracques, ornement de la République. En effet, on ne doit pas s'attendre que l'on se dépouille volontairement; ce n'est que par la sédition & la supériorité des forces que le peuple peut parvenir à changer sa situation.

Ce remede par sa nature savorise les vices; il exhorte à la prodigalité & à la dissipation. L'espérance de l'abolition des dettes invite a les contracter, sans attention aux poids des usures : les citoyens obérés se joignent aux pauvres, aux scélérats, & cherchent leur libération dans la confusion

d'un soulevement populaire.

Une suite nécessaire du nouveau partage sera d'éteindre l'industrie, les arts & le commerce. Quel homme voudra les cultiver, si d'autres lui doi-

vent enlever le fruit de ses soins & de ses travaux?

Ces moyens enfin sont contraires à la bonne soi, le seul appui de la justice. Si les sommes légitimement prêtées sont perdues, les successions enlevées, les acquisitions annullées, aucune espece de convention n'est en sûreté. C'est introduire le vol sous le prétexte de l'égalité. Si la soi pu-

blique est détruite, il n'y a plus de société.

Quelle est cette maxime générale qui rapporte tout à l'Etat sans égard aux droits des particuliers? Dans le temps du fameux système de Law, qui arrachoit les sortunes aux vrais propriétaires, & les transportoit à des hommes inconnus, suivant qu'un hasard aveugle l'ordonnoit, on disoit qu'il étoit égal à l'Etat, que les richesses sussent est mains de Titius ou de Mœvius. Mais ces fortunes étoient acquises légitimement, elles étoient le fruit d'une sage conduite; elles étoient assurées par des contrats respectables & sondés sur l'authenticité des loix. Si cette maxime regne encore, on oublie le juste tempérament, qui est la base de tous les corps politiques. Ils se sont formés pour concourir au bonheur général, en contribuant à celui de chaque membre. Un individu ne devoit rien à l'Etat, si l'Etat ne lui devoit rien. La loi la plus sacrée est de faire jouir passiblement chacun de ce qui lui appartient. Qui n'apperçoit qu'une maxime contraire, renserme toutes les injustices, & rencherit sur le machiavélisme.

La crainte seule de voir employer ces remedes, donne naissance à mille abus. Ou la ressource de la vente des sonds sera interdite, ou celui qui Tome VIII.

les achete se prévaudra de l'incertitude de sa propriété, pour en donner le prix le plus modique. Bien loin de chercher à les décorer, à les améliorer, il les dégradera. Celui qui prête voudra regagner en peu de temps, par les usures, un capital qui n'est plus assuré. Chez les Hébreux, la septieme année étoit une année de relâche pour les débiteurs : les usures en étoient plus fortes; & les vexations pour recouvrer les capitaux, la sixieme année, étoient atroces.

Dans quelques républiques, on a tenté des voies plus douces pour entretenir l'égalité. Chez les mêmes Hébreux, les ventes des terres ne subsissoient que cinquante années; au bout de ce terme, les sonds rentroient entre les mains du vendeur; il n'étoit pas, pour ainsi dire, dépouillé de la propriété, il n'avoit vendu que les fruits. Il pouvoit supporter une situation resserrée pendant quelque temps: l'espérance soutient, elle est la mere de la patience; &, par rapport à l'Etat, les inégalités n'étoient

que momentanées.

Cette loi paroît d'abord excellente; mais quelle est la situation de l'acquéreur, qui ne peut pas jouir de son acquisition comme de sa chose propre? Il ne s'affectionne pas à sa terre, il ne cherche pas à la mettre dans le meilleur rapport dont elle seroit susceptible; l'Etat y perd. On ne désriche, ni on ne desseche. Auquel des deux appartiennent les dissérends pour les limites des possessions, pour les servitudes, pour les droits? L'acquéreur essritera la terre un peu avant son terme, il la négligera, il coupera des bois; sources intarissables de querelles.

Cet expédient ne regardoit que le partage des terres : on crut obvier à l'inconvénient d'abolir les dettes, en fixant les intérêts à un prix très-médiocre; on le retranchoit même entiérement : mais de deux choses l'une;

ou on ne prête point, ou on viole les réglemens.

Toures les regles qui bornent les richesses des particuliers, génent si cruellement l'avidité naturelle aux honnnes, que l'on ne peut en espéres

Pexécution: la cupidité sera toujours plus ingénieuse que la loi.

L'usage des intérêts ésoit défendu sous de grosses peines dans l'îsle de Crête; on se faisoit voier avec des témoins apostés: si l'emprunteur ne payoit pas l'usure convenue verbalement, on l'accusoit comme voleur. Jamais l'usure n'est aussi forte que lorsqu'on désend les intérêts, ou qu'on les rabaisse inconsidérément.

L'argent est à cet égard une marchandise; la difficulté d'en recouvrer en augmente le prix. On comptera toujours inutilement sur la charité; on ne prêtera point, ou celui qui prêtera à profit, se sera payer pour le ris-

que qu'il court en violant la foi.

Fignore comment on a pu regarder la prohibition de tester comme une méthode de rendre les sortunes plus égales : je n'apperçois point ces rapports. Cette loi n'empêche pas les alienations : une succession se divise, ou demeure entiere également par le testament & par l'intestat; elle échet

par l'un comme par l'autre à un collateral qui a déjà une portion du parsage primitif, & l'égalité est rompue.

Les coutumes qui ordonnent un partage égal entre les enfans, sont consormes à l'esprit de l'état populaire; pernicieuses pour les deux autres.

Les désenses de tester ne sont d'aucun avantage pour l'Etat. Elles rompent le lien de l'amitié dans les familles, elles dispensent des devoirs, même des bienséauces. Ces défenses ne sont supportables que pour exclure Pétranger; elles ne sont bonnes que pour éviter que les dons ne soient la récompense du vice : on les peut borner à ces cas particuliers.

Si un testament contient une disposition singuliere, un autre ramene les choses à un meilleur ordre que ne seroit souvent l'intestat. Les eirconstances, plutôt que la chose elle-même, rendent les dispositions testamentaires bonnes ou mauvaises; aucune loi ne les peut prévoir : il vaut mieux s'attacher à cette loi naturelle; unusquisque roi suce moderator & arbiter, avec un petit nombre d'exceptions.

Pour suivre l'idée de maintenir en quelque maniere l'égalité, on devroit ajouter à la prohibition de tester, celle d'aliener & d'hypothéquer les fonds; mais ce seroit une véritable servitude, & on jetteroit l'État dans une inaction léthargique.

L'égalité absolue est un être de raison; & si l'inégalité est indispensable, comment pourra-t-on en marquer les degrés? Si on défend à un citoyen de posseder des biens au-desta d'une quantité déterminée, ou l'on fixera cette quantité à un taux auquel les fortunes des particuliers parviennent rarement, ou on ne leur permettra qu'un accroissement ordinaire. La premiere regle n'empêchera point des disproportions très-grandes; la seconde qui mertra des bornes aux richesses de chacun, bornera en mêmetemps celles de l'Ettet.

Aussi je regarde comme une erreur de penser que la nature a voult que les hommes fussent égaux : on ne peut pas prêter de dessein à une nature aveugle; & si on entend par ce terme une providence divine, elle auroit distribué à tous également, la force, les qualités & les talens, dont les différens degrés doivent mettre infallliblement de l'inégalité dans l'acquisition des richesses.

De l'égalité des Biens, considérée relativement aux différens ordres de l'Etat.

"IL est impossible de faire observer l'égalité précise, & s'il est nuisible d'arrêter le cours des fortunes particulieres, on peut se proposer une égalité proportionnelle entre les différens ordres de la République : cette regle est avantageuse à toutes les natures d'Etats:

De même que les ressorts & les roues, qui font tout le jeu d'une machine, doivent avoir leur force & leur grandeur réglée; les différens corps

doivent être dans une proportion convenzble à leur position relative au maintien de l'Etat : si l'un d'eux passe sa mesure, les rapports sont interrompus. Si la noblesse, par exemple, acquiert une trop grande supériorité, les loix perdent leur sorce, le peuple est tyrannisé. Si le peuple jouit d'une abondance à l'excès, il méprise la noblesse, il n'y a plus de subordination.

La monarchie & l'aristocratie connoissent quatre distributions de richesse. Il en faut une portion pour l'Etat, une pour l'Eglise, une pour la No-

blesse, une pour le Peuple : la démocratie n'en admet que trois.

Ce qui en appartient au gouvernement, ou si l'on veut, au trésor public, ne peut être réglé que sur les besoins de l'Etat & les facultés des sujets. Ce sont les deux points de vue qui doivent diriger, & les grandeurs

qui doivent être balancées.

Les Prêtres de la religion doivent avoir une fortune convenable à leur état qui ne leur fournit pas les moyens d'amasser de grandes richesses. La aoblesse a, outre ses biens, les récompenses qu'elle peut mériter de l'Etat; & elle doit être plus avantagée que le peuple; elle est bornée pour l'industrie, elle n'a point les secours que les arts sournissent à ce dernier, & elle a un rang à soutenir.

Mais quelles seront les proportions? On en trouve peu de modeles dans l'histoire : les Hébreux nous sournissent le plus approchant. Les terres su-sent partagées entre les tribus. Celle de Lévi sut présérée pour vaquer au service divin; elle n'eut que des maisons pour se loger; on lui donna la dime sur tout le peuple, & dans cette tribu le droit d'ainesse appartint à la famille d'Aaron; elle dimoit sur la dime des Lévites, & prositoit des oblations.

On ignore comment le partage fut fait dans chaque tribu; la noblesse a'y étoit pas connue; les apparences sont qu'il sut égal entre les familles. On sait seulement que l'on assigna à l'ainé de chaque maison une portion double de celle de chacun des cadets.

On trouve dans ce partage bien des choses essentielles à observer. Si on regarde Moise simplement comme un législateur, il doit être considéré comme un des plus excellens qui aient paru; si on le regarde comme un législateur inspiré de Dieu, quel respect ne doit-on pas à ses loix!

La portion de la tribu destinée à servir le temple, est de beaucoup supérieure à celle de chacune des autres; on peut en appercevoir deux raisons: il étoit juste de pourvoir abondamment à ses besoins, il seroit honteux de voir un Prêtre mendier. D'ailleurs, comme la dignité du caractère ne permet pas à celui qui en est revêtu d'acquérir par l'industrie & le commerce, encore moins par le travail de ses mains, il étoit dans l'ordre de le dédommager de cet avantage dont le peuple jouissoit eutre son partage.

Mais on doit remarquer en même temps, qu'il ne fut donné aucun

fonds de terre à cette tribu: les motifs de cet arrangement frappent tous les yeux. La fainteté qu'exige un ministere sacré, peut s'altérer dans le tourbillon des occupations temporelles; elles absorbent souvent des temps destinés aux devoirs. Les sollicitudes, les animosités, suite des procès, peuvent entrer dans ces ames pures; ce sont autant de dangers inséparables de la propriété, & des genres de perception trop multipliés.

On a perdu de vue cette premiere institution: les serviteurs de l'autel ont conservé les dîmes qui sont conformes à sa lettre & à son esprit; ils y ont ajouté les possessions qui y sont contraires. L'égalité proportionnelle, établie par Moyse, s'est évanouie; la preuve en est facile.

Je n'entends pas par égalité proportionnelle, simplement un parrage de la masse commune, inégal suivant la supériorité des ordres, mais encore relatif au nombre qui compose chacun d'eux. On comprend qu'un ordre composé de mille personnes sera aussi riche, avec une quantité de biens déterminée, qu'un corps qui en comprendra deux mille, le sera avec cette quantité doublée. Je n'entends aussi par richesses, que les seules véritables & solides, je veux dire les productions de la terre; les autres sont idéales & d'accident.

Ces principes posés, je présuppose un ecclésiastique contre quarante séculiers: si chacun de ceux-ci retire une valeur de mille livres des fruits de la terre, la dîme sera de quatre mille livres pour un seul ecclésiastique: il restera neuf cents livres à chaque séculier; de sorte que le décimateur sera plus riche que quatre des autres.

Ce que l'on peut dire de quarante personnes, se doit dire de vingt millions; & la dîme seule établira une disproportion plus ou moins grande, à raison du nombre de ceux qui la reçoivent : & du nombre du reste des sujets comparés ensemble.

On a voulu retrancher les frais de culture & d'exploitation auxquels le propriétaire est assujetti. Ce retranchement ne me paroît pas juste : ces frais demeurent dans le peuple, & font une partie des facultés de ceux dont on compare le nombre avec celui du clergé.

Je fais que la dîme, telle qu'elle se leve, n'emporte pas la dixieme partie de la récolte, & qu'elle ne se prend pas sur toutes les productions de la terre. Malgré ces déductions légitimes, si on ajoute aux biens de l'église, les logemens, les rétributions permises, & les offrandes journalieres des fideles, articles exempts des impositions, la proportion demeurera la même. Tel seroit l'état de cinq cents mille ecclésiastiques sur vingt millions d'arnes.

Je sais encore que la dîme, telle qu'elle est, n'est pas également distribuée, à beaucoup près : ce sait ne change rien à la these; ce n'est qu'une seconde disproportion dans une premiere.

Mais si on réduit le clergé, tant le séculier que le régulier, à un nombre suffisant pour les besoins, & au-delà, si, par exemple, on suppose deux cents mille ministres sur quarante ou quarante-cinq mille cures, alors la dime seule & prise selon nos usages, donnera à chaque tête au-

tant à-peu-près que ce que la terre fournira à douze laïques.

On ne voit dans l'une ni dans l'autre de ces hypothèles la position de la tribu de Lévi; elle formoit une douzieme partie de la nation. On estime qu'en déduisant les frais d'usage, chaque tête de la tribu avoit une portion double. Si on ne ses déduit pas, le Lévite n'avoit qu'un quart au-dessus de chacune des autres, et sa maison.

Telle étoit la proportion établie par Moyse; je ne prétends pas y rappeller. Que l'en laisse jouir des biens destinés à l'autel, dans le principe, ceux qui desservent l'autel; que l'en s'en rapporte à leur charité pour disposer de leur supersu : qu'ils profitent pour l'utilité de l'église & des pauvres, de la disproportion introduite par la réduction de leur nombre comparé à celui des peuples : que ceux qui servent la religion soient logés, qu'ils jouissent de leur dime; & les prélats & leur chapitre, de la dime, comme Aaron & sa famille. Que l'en supprime les dimes inféodées, la distinction des dimes anciennes & des novales, comme des sujets de discorde; ces regles sont excellentes : mais pourquoi s'écarter, par des possessions, de l'institution du divin législateur?

Autrefois un zele mal-entendu, appuyé par l'ignorance du siecle, saisoit interpréter au temporel la maxime de cultiver & agrandir la vigne
du Seigneur; on resusoit la sépulture en terre sainte, à celui qui avoit
resté sans rien donner à l'église. L'official adressoit une commission à un
prêtre sur les lieux, qui s'informoit des facultés de l'homme mort ab intestat : on adjugeoit à l'église ce qu'on trouvoit à propos au nom du dé-

funt. Le clergé d'aujourd'hui est bien revenu de ces erreurs.

Les richesses seroient préjudiciables à l'église elle-même; elles lui ont fait la plupart de ses ennemis: elles exciteront toujours l'envie, & l'envie se cache sous toutes sortes de prétextes. Sa fureur ne craint pas d'attaquer la religion.

L'état d'opulence y produira deux effets, tous les deux opposés, & tous les deux nuisibles. D'un côté, comme je l'ai dit, il aliene les esprits; d'un autre, il attirera des sujets dans le saint ministere : mais si le désir des commodités humaines sait dessiner à l'église plus d'ames que la vocation,

quelles peuvent en être les suites?

J'ai dit que la noblesse devoir être plus avantagée dans la distribution des terres, que le peuple, en observant toujours la proportion des nombres. On ne trouve point cette distinction chez les Hébreux. La nation ne formoit qu'un seul ordre; tout étoit noble; tout étoit peuple : c'est la véritable démocratie. Mais comme dans les deux autres républiques, un corps de noblesse est dessiné, dans l'une, à gouverner l'Etat, & dans l'autre à le soutenir; il faut qu'il y trouve les moyens de conserver sa dignité & de remplir ses charges.

Ce n'est pas encore assez; il est nécessaire que chacune de ces samil-

les, comme colonne de l'Etat, réunisse dans un seul point une force ramassée. Quelques piliers soutiendront un édifice; ils plieront ou rompront sous le fardeau, si on les divise en baguettes. On doit éviter, autant qu'il est possible, que ces soutiens ne se divisent en parties soibles; ils deviennent peuple en s'appauvrissant.

Il n'est pas facile de proposer des moyens pour maintenir la premiere situation; ils doivent nécessairement gêner la liberté : le droit d'ainesse &

les substitutions paroissent plus doux qu'aucun autre.

Le droit d'ainesse chez les Hébreux étoit une portion double; mais comme ici les colonnes ne sont pas en aussi grand nombre, il les faut plus fortes. Le moindre droit d'ainesse dans l'Empire Romain sut un préciput égal à la portion de tous les cadets ensemble. On peut suivre ce modele; & pour ne point perdre de vue deux objets intéressans, la liberté du pere de famille, & l'entretien du respect silial, on peut laisser au pere le choix d'avantager de ce droit, celui de ses mâles qu'il jugera le plus à propos.

Au lieu de réduire les degrés de la substitution, il conviendroit mieux de les prolonger, & de les restreindre à une certaine portion des biens : l'inégalité vis-à-vis des cadets ne seroit pas dans l'excès, & le commerce des sonds ne seroit pas si gêné. On pourroit, pour favoriser la liberté,

permettre qu'un fonds acquis prit la place d'un fonds substitué.

Ces dispositions permises à la seule moblesse lui conserveroient une distinction sur le reste des ciroyens auxquels on permettroit seulement de disposer d'un préciput léger entre leurs enfans, pour les rendre plus soumis.

Il se peut faire que ces loix n'opéreroient pas constamment l'effet que l'on en désire, mais elles seront toujours la base d'une proportion; c'est au gouvernement à rabaisser celui des deux corps qui la romproit. Les manieres doivent varier comme les circonstances; elles peuvent même être opposées, s'il faut favoriser tantôt la noblesse, tantôt le peuple : les expédiens sont sans nombre; on les choisses selon les occasions; elles les sont naître.

Il est des Etats qui connoissent un cinquieme ordre bien distingué pour avoir part aux richesses; ce sont ceux où l'on met les revenus publics en parti. Les profits énormes dans les sinances, & les malversations des employés au recouvrement de tous genres, sont un surhaussement prodigieux des impôts : il enleve à la nation, avec injustice, plus de biens que la dime eccléssassique n'en procure à un corps auquel ils sont si légitimement dus; & l'opulence est accumulée sur beaucoup moins de têtes que celles qui composent le clergé.

La disproportion est ici monstrueuse. Si les Biens doivent être répartis à raison de la dignité & de l'utilité des ordres, quel est le titre des traitants? Mille & mille inconvénients naissent de cette disproportion : qui pourroit les détailler? Je dirai seulement qu'elle est l'origine du luxe qui

perd les Etats.

La dépense & le faste sont nécessaires à la classe des publicains. La magnificence est la seule chose capable de leur attirer une considération extérieure; ils se livrent à l'une pour jouir de l'autre. La noblesse ne peut souffrir de se voir éclipsée; elle s'essorce d'atteindre à ce brillant. Le Tiers-Etat veut s'élever dans la même proportion : le ton se donne à tout un royaume; la volupté devient un besoin; le paysan s'accoutume au tabac, au lit de plume, & se prive de pain : le superssu domine, le nécessaire manque.

Lorsque l'Auteur de l'Esprit des Loix a approuvé le luxe dans la monarchie, il n'a pas distingué l'intérêt du monarque & celui des peuples : il est avantageux à l'un, s'il n'excede pas une certaine mesure; il est

nuisible aux autres dans tous ses degrés.

Le grand Cardinal de Richelieu pensoit que le luxe conduisoit à la ruine

des républiques de toute espece.

Il naît de tout ceci une réflexion bien simple. Les frais de culture & la dîme du clergé laissent à-peu-près les sept dixiemes du produit des terres aux propriétaires & agriculteurs: on suppose que les subsides imposés sur les fruits, sur les têtes ou sur les marchandises ( que les sonds paient en esset), s'élevent à trois dixiemes; les prosits des fermiers & des régisseurs avec les maltotes des employés, à deux dixiemes; il n'en reste que deux au reste de la nation: cependant le nombre de ceux qui ne sont ni ecclésiassiques, ni financiers est, en France, par exemple, vis-à-vis d'eux, à-peu-près comme trente est à un: il n'est pas possible que les fruits de la terre suffisent pour former leurs facultés.

Il en résulte du moins que l'on doit laisser produire des fruits à des fonds factices, & qu'outre le commerce, il est essentiellement nécessaire que l'argent produise un intérêt. Il est signe, lorsqu'on le donne pour des denrées; il est denrée, lorsqu'on le donne pour le travail. Le taux doit en être sixé, de maniere qu'il en procure la circulation; si les loix

en sont équitables, on verra peu d'usures.

Ces calculs ne sont pas dans une exactitude algébrique, mais quelques petites différences du plus au moins, laissent toujours subsister un degré de certitude, suffisant pour autoriser le gros des proportions.

BIENS D'EGLISE. Voyez CLERGÉ, EGLISE.

#### PROJET

## Concernant les Biens des Monasteres.

UE proposerons-nous pour rendre plus utiles à l'Etat les Biens immenses des monasteres? De contraindre les maisons religieuses à sourair un état circonstancié de tous leurs Biens, tant d'ancienne que de nouvelle acquisition, asin de reconnoître les contraventions multipliées qui ont

ont été faites aux arrêts & réglemens qui ont défendu aux gens de mainmorte de faire de nouvelles acquisitions.

Il n'y auroit que justice; car tous les droits seigneuriaux que le Roi perd aux mutations, sont des pertes pour l'Etat, s'il est vrai que le Do-

maine du Prince est une des richesses de l'Etat.

Proposerons-nous d'interdire aux maisons religieuses de recevoir des dotes monastiques, aux prosessions des novices? Encore mieux; puisque la discipline universelle de l'Eglise, jusqu'au Concile de Constance, a regardé comme simoniaque tout ce qui pourroit être exigé, reçu, ou donné à l'occasion de ces prosessions; & que c'est ce même Concile de Constance, qui confirme les Canons des Conciles précédens, que le Clergé de France, assemblé en 1682, a donné pour sondement à sa célébre déclaration, devenue loi du royaume par les Lettres patentes en sorme d'édit, dont elle a été revêtue, & en conséquence desquelles elle a été enregistrée dans tous les tribunaux & dans toutes les universités du royaume.

Enfin, dirons-nous qu'il seroit avantageux pour l'Etat de forcer les maifons religieuses à remettre, par des ventes, leurs Biens, au moins de nouvelle acquisition, dans le commerce? Ce seroit sans doute encore un moyen bien prompt de rétablir une balance dans la distribution des Biens-

fonds du royaume.

: Mais non; laissons le Clergé régulier jouir de ses possessions, augmen-

tons même sa jouissance, associons seulement d'Etat à sa fortune.

Voici ce que la patrie a droit de dire aux moines & aux religieuses; vous voulez me priver des secours que je devois attendre de vous & de votre posterité; qu'une partie des Biens, que vous emportez pour enrichir vos retraites, serve au moins à remplir le vuide que vous faites dans le corps politique: vous regardez comme sacrilege des mains qui reprendroient une partie de ce qu'elles vous ont donné; donnez au moins à vos Biens toute la valeur qu'ils peuvent rendre, par des cultures auxquelles vous n'entendez rien, & contribuez par-là à fournir la subsistance à des citoyens que l'excessive inégalité dans la distribution des Biens prive de tout.

Développons ces idées. Il importe peu au Gouvernement politique, dans quelle classe naissent les sujets, pourvu qu'il lui en naisse : si donc ceux qui contribuent à diminuer la population, sournissoient eux-mêmes les

moyens de la réparer, ce seroit tirer le remede du mal même.

De même il importe peu à l'Erat dans quelles mains sont les biens-sonds, pourvu qu'ils reçoivent la meilleure culture possible : si donc par l'inspection que l'Etat donneroit à l'agriculture monastique, il pouvoit se mettre en état de saire des combinaisons économiques qui pussent devenir utiles à la culture générale, ce seroit encore du mal même saire sortir un remede.

Ces vues se rempliroient, I. si on exigeoit de chaque Communauté religieuse, de l'un & de l'autre sexe, la moitié de la somme établie pour Tome VIII. la réception de chaque moine ou religieuse, pour être employée sur le champ à doter des pauvres garçons & des pauvres filles de l'endroit où se feroient les prosessions religieuses, asin qu'au même instant où deux personnes embrasseroient le célibat, l'Etat recouvrât deux personnes qui se confacreroient à sa population; à l'esset de quoi il seroit établi danaachaque ville ou lieu, où il y auroit des Communautés religieuses rentées, une caisse dans laquelle seroient versées les sommes que les Communautés religieuses fourniroient à chaque prosession.

II. S'il étoit établi dans chaque Province du Royaume un directeur particulier de l'agriculture monastique, qui sût autorisé par des Lettres-Patentes à demander compte aux économes de divers monasteres de son département, de l'administration de leurs biens & de leurs productions; à en faire changer l'ordre & la direction au plus grand avantage de l'Etat, à faire des expériences d'agriculture sur toutes sortes de terreins en présence des premiers laboureurs; à déterminer, d'après les experts les plus habi-

les, les terres propres à porter du blé, &c.

A l'effet de quoi chacun de ces directeurs seroit tenu de donner, à la fin de chaque année au ministere, un mémoire détaillé de l'état présent de toutes les branches de l'agriculture monastique de son département; c'est-à-dire, 1°. du nombre d'arpens de terre qui auroient été labourés pendant le cours de l'année précédente; 2°. de ceux qui auroient reposé, & de ceux qu'on auroit désrichés; 3°. de toutes les especes de semences qui auroient été jettées en terre; 4°. du nombre de pieds d'arbres qui auroient été plantés & élevés; 5°. de la quantité de vignes qui auroient été plantées ou arrachées; 6°. du produit des dissérentes especes de récoltes; 7°. du nombre des laboureurs qui auroient été employés par chaque monastère, & de la somme de leurs journées; 8°. de celui des bestiaux, espece par espece, de leur propagation & consommation; 9°. des nouvelles sermes qui auroient été élevées, ou de celles qui auroient été détruites, &c.

Les Réglemens économiques ont leur pierre de touche; c'est la combinaison de leurs avantages par leurs inconvéniens: jamais la culture des terres ne sera portée à son plus grand avantage, tant que les grands propriétaires, sur-tout les moines, pourront à leur gré se jouer du sol par des conversions arbitraires. Dira-t-on que gêner la forme des cultures, c'est enfreindre la liberté? Mais tout ce qui, dans une société, tend à l'avantage général, n'est-il pas lui-même un des sondemens de la liberté? Portons nos vues économiques sur les biens des moines, nous serons plus de peine

aux Anglois, que si nous leur reprenions le Canada.

Mais ce ne sont encore là que des points de vue d'utilité siture; proposons-en d'actuels. Comment concilier l'excessive richesse de certains Ordres religieux, avec l'esprit de leur institution primitive? Comment concilier le détachement du monde, avec un superssu qui est pris sur la subsistance d'une grande portion de ceux qui travaillent ou qui combattent pour l'Etat? Qu'on prenne une liste des revenus du Clergé régulier, & des personnes qui le composent, & l'on sera étonné de la dissérence qui se trouve entre un nécessaire que les fondateurs ont voulu leur assurer, & un superflu auquel leur état répugne. Quel plus noble usage les moines peuvent-ils faire de ce superflu, que de l'employer au soulagement des peuples, aux dépens desquels ils vivent, & à l'entretien de cette précieuse portion de citoyens qui ont désendu l'Etat au risque de leurs vies, contre les attaques d'ennemis, dont le premier objet seroit peut-être de dépouiller le Clergé?

Si l'Etat doit supporter la charge des pensions militaires, il est presque impossible de saire aujourd'hui la guerre, sans que la guerre ruine l'Etat; & cependant il est juste & nécessaire, que ceux qui ont bien servi la patrie soient récompensés; sans quoi l'émulation, ce précieux soutien de la république, est détruite : quand un Etat se trouve dans des embarras politiques, il est heureux pour lui que l'expédient le meilleur soit aussi le

plus équitable.

Une des principales attentions du législateur, doit être de maintenir l'équilibre dans les diverses classes de ceux qui composent le corps politique: lorsqu'il quitte un instant la balance, tout se dispose aussi-tôt à se confondre; c'est donc à lui qu'il appartient de faire supporter à toutes ces classes les charges publiques, dans la proportion de leur opulence res-

pective.

Qu'on combine géométriquement d'un côté la masse des richesses du Royaume par sa population générale, & que de l'autre on divise la masse particuliere des richesses des moines par ses membres, & on trouvera que la somme que cette division donnera, sera plus du double plus sorte, que celle qui résulte de la combinaison générale : pourquoi le Clergé régulier ne rendroit-il pas à l'Etat une portion de cet excédent de revenu, pour saire la balance plus égale ! Mais, dira-t-on, s'il s'y resuse, (car, malgré l'évidence de ses richesses, il cherche toujours à donner des doutes sur la suffissance de ses moyens,) comment l'y contraindre ! La forme est presque toujours ce qui embarrasse le plus ceux qui administrent.

Mais d'abord qu'on prenne le local des maisons religieuses existantes dans le Royaume, & l'on verra que sans rien prendre sur la commodité de ceux qui les habitent, il y auroit de quoi loger un très-grand nombre d'officiers réformés ou invalides : que de millions les moines n'ont-ils pas mis en bâtimens claustraux, dont une grande partie n'est point occupée, tandis que de vieux & de bons serviteurs de l'Etat n'ont pas de quoi se loger! Il n'y a presque pas de couvent qui ne ressemble à un palais qui a ses grands & ses petits appartemens; à quoi bon cette surabondance de logement? Est-ce pour la gloire de Dieu, que tous ces édifices ont été élevés? Ne ressemblent-ils pas, par le concours continuel des allans & veraans, à des hôtels publics, plutôt qu'à des maisons de retraite?

Tt 2

Ce qu'on dit du logement peut s'appliquer à la nourfiture; une cuisine qui alimente un réfectoire de vingt-cinq personnes, peut en nourrir trente, fans presque augmenter sa dépense. A quoi bon ces festins, ces repas que les couvens rentés sont dans l'usage de donner sans cesse à tous ceux qui dans leurs tournées ou voyages veulent éviter les auberges, & trouver de bons gîtes? Il n'est guere de maison religieuse, qui soit huit jours dans l'année sans avoir de ces pensionnaires ambulans, auxquels on brodigue des alimens qui devroient servir à la subsistance de ceux qui ont bien mérité de l'Etat. Les Chartreux, les Bénédictins, les Bernardins font plus encore; ils donnent à un grand nombre de personnes mal-aisées, des pensions annuelles; elles passent chez eux des mois entiers, & sont aussi-tôt relevées par d'autres, tout aussi oissves, & qui ont aussi peu fait pour l'Etat : pourquoi les communautés religieuses ne donneroient-elles pas une meilleure forme à l'emploi des fommes qu'elles distribuent; pourquoi ne les destineroient-elles pas à l'entretien d'un certain nombre d'officiers réformés ou retirés qui ont bien servi l'Etat? Les premiers pauvres sont ceux qui ont rendu des services; ainsi l'intention des fondateurs seroit encore remplie, & les moines, en ne donnant pas davantage, donneroient d'une maniere plus avantageuse; sans devenir plus pauvres, ils rendroient l'Etat plus riche.

ce système de retraite pour les officiers invalides ou résormés, leur seroit peut-être personnellement plus avantageux que celui des pensions militaires; elles ne suffisent pour l'ordinaire pas, pour leur sournir une subsistance convenable, ce qui les rend encore à charge à d'autres classes de citoyens, & porte plusieurs d'entr'eux à s'adonner à des moyens indignes

de leur profession.

Si l'on veut entendre les moines, ils prétendront prouver, que les moyens leur manquent pour l'exécution du plan proposé; il est même plusieurs maisons particulieres qui seroient fondées dans les preuves qu'elles en donneroient. Mais la richesse des moines n'est pas précisément dans chaque maison, elle est dans la réunion de toutes : il est assez connu, que ce font les ordres entiers, qui font garans de l'infuffifance des communautés particulieres; ce seroit à chaque ordre qu'il faudroit assigner la portion qu'il auroit à supporter dans les pensions militaires, ou le nombre de ces pensionnaires qu'il auroit à loger & à nourrir, & ce seroit à lui à les répartir dans les maisons particulieres. Les moines possedent peut - être la vingtieme partie du Royaume cultivé; leur nombre ne forme pas la soixantierne partie de la population générale du Royaume; ainsi ils possedent deux tiers plus de biens qu'il ne leur en faudroit pour une fublistance monachale: comment fur ces deux tiers ne pourroient-ils pas entretenir environ quinze ou vingt mille personnes à la décharge de l'Etat? d'autant mieux que chaque ordre pourvoiroit à l'entretien de ses pensionnaires, par les mêmes moyens qu'il emploie pour faire subsister le corps des religieux.

Ce nouveau système de pensions militaires seroit peut-être une occasion pour le ministere, d'entreprendre avec succès la résorme des pensions abusives qui accablent l'Etat, & qui sont accordées indistinctement aux gens de robe & de finance, aux artistes, à une multitude d'autres person-

nes employées à des projets ou inutiles, ou qu'on abandonne.

En supposant ces pensions particulieres, seulement de dix millions par an, c'est autant de pris sur la subsistance du laboureur, de la veuve & de l'orphelin; c'est seur ensever volontairement une portion du revenu qui leur appartient, pour en gratisser arbitrairement des gens, qui pour la plupart n'en ont pas besoin, & qui se sont de la pension même un fond d'oissveté.

Les Rois sont peut-être les seuls hommes de la terre, à qui la justice fait une loi d'être modérés dans la reconnoissance; ils doivent se souvenir que les pensions héréditaires sont des injustices; que la continuité d'une récompense ne peut être justifiée que par une continuité de services; qu'ils sont ensin moins les dispensateurs que les économes des Biens de leurs sujets.

#### BIENS PUBLICS.

N nomme Biens publics les choses qui ne sont point partagées entre les communautés particulieres ou les individus de la nation; les uns sont réservés pour les besoins de l'Etat, & sont le domaine de la couronne, ou de la république; les autres demeurent communs à tous les citoyens, qui en profitent chacun suivant ses besoins & suivant les loix qui en reglent l'usage. On appelle ceux-ci proprement Biens communs, comme on donne le nom de Biens de communauté, ceux qui appartiennent à quelque corps ou communauté, & ils sont pour ce corps en particulier, ce que sont les Biens publics pour toute la nation. La nation pouvant être envisagée comme une grande communauté, on peut appeller indisséremment Biens communs, ceux qui lui appartiennent en commun, de maniere que tous les citoyens peuvent en faire usage, & ceux qui sont possédés de même par un corps ou une communauté; les mêmes regles ont lieu pour les uns & pour les autres. Ensin, les biens possédés par des particuliers, s'appellent Biens particuliers.

Lorsqu'une nation ou corps s'empare d'un pays, tout ce qui ne se partage point entre ces membres, demeure commun à toute la nation, & devient Bien public. Il est une seconde maniere dont la nation & en général toute communauté peut acquérir les Biens publics, savoir par la volonté de quiconque juge à propos de lui transporter, à quelque titre

que ce soit, le domaine ou les propriétés de ce qu'il possede.

Dès que la nation remet les rênes de l'Etat entre les mains d'un Prince, elle est consée lui remettre en même temps les moyens de gouverner. Puis donc que les revenus des Biens publics sont destinés aux dépenses du

Gouvernement, ils sont naturellement à la disposition du Prince, & on doit toujours le juger ainsi, à moins que la nation ne les ait formellement exceptés, en remettant l'autorité souveraine, & n'ait pourvu de quelqu'autre maniere à leur administration, aux dépenses nécessaires de l'Etat, & à l'entretien de la personne du Prince même & de sa maison. Toutes les sois donc que l'autorité souveraine est remise purement & simplement au Prince, elle emporte avec soi le pouvoir de disposer librement des revenus publics. Le devoir du Souverain l'oblige véritablement à n'employer ces deniers qu'aux besoins de l'Etat: mais c'est à lui seul d'en déterminer l'application convenable, & il n'en doit compte à personne en particulier.

La nation peut attribuer au supérieur seul l'usage de ces Biens publics, & les ajoûter ainsi au domaine de l'Etat. Elle peut même lui en céder la propriété. Mais ce transport d'usage, ou de propriété exige un acte exprès du propriétaire, qui est la nation. Il est difficile de le fonder sur un confentement tacite; parce que la crainte empêche trop souvent les sujets de

reclamer contre les entreprises injustes du Souverain.

Le peuple peut de même attribuer au supérieur le domaine des Biens publics, & s'en réserver l'usage en tout ou en partie. Ainsi le domaine d'un fleuve, par exemple, peut être cédé au Prince, tandis que le peuple s'en réserve l'usage pour la navigation, la pêche, l'abreuvage des bestiaux, &c. On peut encore attribuer au Prince seul le droit de pêcher dans ce sleuve, &c. En un mot, le peuple peut céder au supérieur tel droit qu'il voudra sur les Biens publics de la nation; mais tous ces droits particuliers ne découlent point naturellement & par eux-mêmes de la souveraineté.

BIENFAISANCE, (f. f.) Vertu qui nous porte à faire du bien à notre prochain.

IEU, la nature, la raison, nous invitent à faire du bien: le premier par son exemple & son essence, qui est la bonté; la nature, par le sentiment du plaisir, qui est dans l'ame de celui qui a obligé, & qui se renouvelle en voyant l'objet de ses biensaits: la raison, par l'intérêt que nous devons prendre au sort des malheureux.

Donner, c'est se rendre maître de celui qui reçoit; & recevoir, c'est se vendre. Les biensaits sont des liens qui nous enchaînent; aussi plusieurs les ont resulés, pour ne pas perdre leur liberté. César disoit, que rien ne le flattoit davantage que les prieres & les demandes; & que ce n'étoit

qu'alors qu'il se trouvoit véritablement grand.

L'homme n'a véritablement à soi que ce qu'il donne; ce qu'on garde se détériore, est sujet aux accidens, or nous est ensin enlevé par la mort.

Ce qui est donné ne meurt jamais pour nous. C'est ce que dit Marc-Antonin, tombant sous les coups de la fortune : » je n'ai plus que ce que j'ai-

• donné. " Hoc habeo, quodeunque dedi.

Que vos bienfaits soient de nature à persuader à celui qui en est l'objet, que c'est vraiment lui que vous avez en vue. S'ils sont honorables, qu'ils soient publics; s'ils ne font que secourir son indigence, n'ayez pour témoin que votre conscience. Seroit-ce trop exiger de vous, que celuimême que vous obligez, ignorât le nom de son biensaiseur?

Consulter la prudence & suivre l'équité,
Ce n'est encor qu'un pas vers l'immortalité;
Qui n'est que juste, est dur ; qui n'est que sage est triste :
Dans d'autres sentimens l'héroisme consiste.
Le conquérant est craint, le sage est estimé;
Mais le Biensaiteur charme, & lui seul est aimé.
Lui seul est vraiment Roi : sa gloire est toujours pure;
Son nom parvient sans tache à la race future.
A qui se fait aimer saut-il d'autres exploits?

On ne peut pas toujours rendre aux hommes des services importans, quelque bonne volonté qu'on en ait; parce qu'on n'est pas toujours dans une situation avantageuse; mais rien n'empéche de leur témoigner de l'amitié, de compatir à leurs infortunes, de les aider par des conseils, d'adoucir, par des manieres obligeantes, la rigueur de leur sort; de leur procurer des soulagemens, soit par nos amis, soit par nos parens, soit par notre crédit. C'est augmenter les malheurs des hommes, que d'en ténsoigner de l'indifférence.

Ce n'est point une simple bonté d'ame qui caractérise les hommes bienfaisans; elle ne les rendroit que sensibles & incapables de nuire. C'est une
raison supérieure qui les persectionne. Pour être biensaisant d'habitude, il
faut se dépouiller d'un certain amour-propre, ennemi de la société, &
cependant assez natures, qui nous concentre dans nous-mêmes, & nous
montre secrétement à nos yeux comme l'objet le plus important de l'univers. Il faut regarder tous les hommes comme ses amis, ou plutôt com-

me membres d'un tout, dont on fait soi-même partie.

Une éducation dont les principes ne tendent point à la Bienfaisance, quelque brillante qu'elle soit d'ailleurs, est mauvaise; la seule qualité de bienfaisant emporte avec elle toute l'étendue des devoirs de la morale. Etre bienfaisant, c'est être instruit & éclairé; c'est avoir l'esprit juste; c'est être bon citoyen; c'est être homme de mérite; c'est, en un mot, être vraiment un grand homme.

Remarquons enfin qu'il n'y a point d'écueil qu'on doive éviter avec plus de foin, quand on rend service, que l'orgueil, qui corrompt tout le bien qu'on peut faire. Un bienfait qui part d'un esprit d'orgueil, non-seulement ne sanctifie pas; mais devient odieux. Tout ce que l'on donne avec un air obligeant & honnête, fait plaisir. Un service rendu d'une

maniere honnête, acquiert un nouveau prix.

La Bienfaisance n'est pas une théorie froide qui consiste en dissertations, en idées systématiques, en projets, en velléités : elle s'annonce par des essets réels. Ce n'est point une aurore boréale, qui ne sorme que des ondulations lumineuses : c'est un seu actif qui répand une chaleur salubre.

Il ne faut point croire que ne pas faire du mal soit faire du bien; ni même qu'on doive être réputé bienfaiteur par la seule envie d'obliger. Je vais développer ces deux propositions l'une après l'autre.

Oue ne point faire du mal n'est pas faire du bien.

La Bienfaisance est l'amour social mis en action : c'est l'humanité même portée à son point de persection; l'humanité tendre & assectueuse qui, dans la crainte de ne pas saire assez, croit ne pouvoir jamais saire trop. Elle l'emporte sur la justice. Celle-ci, contente de rendre à chacun ce qui lui est dû, tient sa balance en équilibre : la Bienfaisance incline la sienne en saveur de ceux qu'elle sert, & se plaît à faire pour eux plus qu'ils n'ont droit d'exiger.

Ce seroit errer que de croire qu'il ne faille pour le maintien de la société que des loix qui y fassent observer l'équité. Ces soix suffiroient peutêtre pour en faire un corps dont le méchanisme sût complet : mais, pour y ajouter la sorce, la vigueur & l'embonpoint, il y saut joindre une circulation abondante de biensaits & de secours mutuels, sondés sur la

bienveillance, & l'affection réciproque des membres.

Ne point nuire à autrui n'est pas être biensaisant : ce n'est qu'une benté négative. Pour être bon de cette madiere, il sussit d'être exempt de ces mouvemens inquiets de l'amé qui engendrent la colere ou la haine, & dont quelques hommes sont garantis par la trempe froide de leur tempérament.

Comme l'exemption des souffrances n'est qu'une demi-sélicité, à quoi doit se joindre, pour la completter, la jouissance du plaisir; ainsi, dans la carrière de la Bienfaisance, s'abstenir simplement de nuire, c'est n'a-

voir fait qu'un premier pas, dont on n'a point à se glorisser.

L'Etat ne punit pas sans doute un citoyen qui est juste : mais s'il n'est que juste, il ne lui est pas dû de récompense. Est-il biensaisant : il peut

mériter jusques à des statues, & je ne crois pas dire trop.

Qu'on me permette une image affreuse, mais qui sait preuve & m'est nécessaire. On laisse bien exposés à un gibet ou sur une roue, les restes hideux & livides d'un malheureux, supplicié pour ses crimes, afin que ce spectacle, dit-on, serve d'exemple & de frein. Pourquoi d'autre part, si quelqu'un s'est distingué par des actes signalés de Biensaisance, ne cousonnons-nous pas son front? pourquoi ne garnissons-nous pas nos places publiques & nos promenades de ses augustes représentations? Ce ne se-

roient

roient pas là de ces masses inutiles qui n'occupent un piédestal que pour avertir les passans, que tels étoient les traits d'un despote qui régna dans telle ville, & en opprima les habitans. Ce seroient des pierres éloquentes qui diroient avec énergie: « La patrie honore qui la sert; & le maître » d'un empire n'est rien pour elle au prix du biensaiteur d'une ville ou » d'une province ».

On lit avec admiration les exploits d'Alexandre & de Henri; mais qu'on est affecté bien plus délicieusement, quand on suit le premier dans la tente de Darius, & qu'on voit le second nourrir son peuple rébelle! Ils étonnoient d'abord; ce dernier trait les fait aimer. Tous les hommes, j'en conviens, ne peuvent & ne doivent pas être guerriers; mais tous les hommes peuvent & doivent être biensaisans. Sans la biensaisance, le commerce de la vie ne sauroit fleurir; c'est le lien le plus doux & le plus fort entre les hommes, entre les nations. La meilleure politique d'un Prince seroit la biensaisance. Un peuple artiste rend ses voisins jaloux & tributaires de ses talens; un peuple courageux ne craint pas ses ennemis; un peuple biensaisant n'a que des amis.

Mais, tandis que les images des perturbateurs du monde sont multipliées dans les galeries & sous les portiques, le souvenir des bienfaits & des bienfaiteurs est souvent ensoui dans la poussiere des tombeaux, pêle-mêle avec les manes de ces mortels indolens qui, engourdis par la nonchalance, n'ont fait dans ce monde ni bien ni mal, & vouloient pourtant qu'on leur tint compte, comme d'un rare mérite, de s'être abstenus des forsaits dont leur

pusillanimité les rendoit incapables.

Tome VIII.

Les hommes timides ont quelque affinité avec les indolens; ils valent pourtant mieux, ils sentent; & quand leurs sensations sont agréables, ils en donaent des signes; ils sont tendres, affectueux & reconnoissans. D'autre part ils sont sensibles aux injures, & s'en souviennent éternellement: mais il est rare qu'ils en tirent vengeance. Ils haissent l'éclat, les ruptures ouvertes. Si quelqu'un à force de mauvais procédés, a excédé leur patience, ils s'en éloignent petit à petir, sans avoir préalablement ni reproches, ni plaintes: ils éludent les explications, elles pourroient amener ce qu'on appelle une scene, & les gens timides détestent les scenes. Voilà encore une sorte d'hommes qui ne sont pas grand mal dans le monde, ils n'y nuisent à personne: ils sont trop contens quand on les laisse en paix. Je conviens que ce caractere pacifique ne les empêche pas d'être biensaisans: & voilà en quoi la timidité pourroit être préférable à l'indolence, pourvu qu'elle ne l'ait pas pour adjointe.

Celui-là n'est pas biensaisant, qui paroit céder, plus aux importunités de l'indigence qu'aux sentimens de l'humanité, qui joue la biensaisance comme un Acteur s'acquitte de son rôle, pour se saire applaudir par une soule de speciateurs, & qui seroit peut-être avare aussi indisséremment, se l'avarice lui pouvoit attirer les mêmes éloges. Celui-là seul mérite le titre

sublime d'homme bienfaisant, qui ne pense à jouir du superflu, que quand il a fait jouir ses semblables du nécessaire; qui n'attend pas l'occasion, pour faire une bonne action, qui la cherche & souvent la fait naître, qui entre sous le chaume de l'infortuné, comme un débiteur chez son créancier, & qui, pour ménager la délicatesse de ceux qu'il oblige, couvre ses bienfaits sous le manteau du mystère.

Se séquestrer de la société, n'est point un acte de bienfaisance. Il saut vivre parmi les hommes, en parcourir toutes les classes, & s'identifier avec eux, pour sentir leurs besoins, compatir à leurs peines, & remédier à leurs maux. Les élémens n'influent les uns sur les autres qu'autant qu'ils roulent dans le même tourbillon. Trop de sagesse nous rend farouches. Sans perdre l'horreur pour les vices, il saut se familiariser avec les désauts, les voir sans colere, & les censurer sans

aigreur.

J'adresse singuliérement cette leçon à certains hommes, qui, par une forte de philosophie mal entendue, sont plus que froids pour les autres, & que par estime pour eux je voudrois rappeller à la Bienfaisance, dont un excès de rigorisme ou de dédain les éloigne. Ce sont les misantropes. Quoique je leur trouve des torts, j'avoue de bonne foi que j'en fais cas à certains égards. Ils aiment la droiture & l'ordre; & voilà pourquoi ils haissent ou prennent en dégoût le genre humain, qui en effet, considéré collectivement, fait horreur. C'est le sentiment qu'excite à chaque page la lecture des historiens. L'histoire est un tableau révoltant de la dépravation de notre espece; & malheur à ceux qui la lisent sans des redoublemens fréquens d'indignation! Les misantropes ont le jugement aussi sain que d'autres: mais ils ont le caractere moins liant. Il voient dans les hommes des furieux qu'on doit éviter : il faudroit les voir comme des malades qu'on doit assister. Cette corruption qu'on leur reproche ne leur est qu'accidentelle : il faut les plaindre de ce que des influences funestes ont altéré dans leur ame l'heureux penchant que la nature y avoit mis pour la vertu. En les envisageant de cette maniere, on en sera moins enclin à la misantropie. Il y a des conséquences dangereuses à croire les hommes méchans de leur propre fond. Ce préjugé sombre peint tout ce qui nous environne en noir. La crainte, l'antipathie, les soupçons & la défiance, rangées, pour ainsi dire, de front entre nous & nos semblables, coupent la libre communication de nous à eux : le sentiment est glacé dans sa source; & les bons offices ne peuvent plus franchir la barrière que nos préventions ont élevée.

Les illuminés & les enthousiastes sont sujets aussi à n'aimer personne, & à n'obliger que rarement. On n'est pas digne de leur attention, si l'on n'a l'imagination exaltée au même degré qu'eux. Quiconque n'adopte pas leurs rêveries, est trop heureux s'ils veulent bien lui laisser partager l'air qu'ils respirent.

C'est ici le lieu d'enlever aux hommes violens une prétention injuste qu'ils font trop valoir. Semblables à ce loup qui vouloit que la cigogne lui sut gré de ce qu'il ne l'avoit pas étranglée tandis qu'elle lui tiroit un os du gosier, ils-se croient établis sur la terre pour y faire tant de mat qu'ils voudront; & comptent pour des traits de bénignité, toutes les sureurs dont ils s'abstiennent. Ils croient vous avoir donné la vie en ne vous l'ôtant pas, & se persuadent que vous leur êtes redevable de vorre-héritage quand ils veulent bien vous le laisser.

Le tyran Christierne avoit proscrit dans ses Etats cent seigneurs illustres, précisément parce qu'ils étoient illustres, & qu'à ce titre ils lus saisoient ombrage. Epiphane étoit sur la liste, il le raya. Est-ce que ce tigre, l'opprobre & l'exécration de l'espece humaine, faisoit une grace en

commettant un meurtre de moins?

A propos de certe prétention des méchans, que je combats, il y a long-temps que j'ai fur le cœur une injustice qu'on réformere peut-être un jour, quand des hommes maîtres de le faire en auront été frappés aussi

vivement que moi.

La noire calomnie va se poster au pied d'un tribunal pour lancer ses traits homicides contre un innocent. Sur la délation d'un téméraire sycophante, que le rôle même qu'il fait rendoit indigne de toute créance; une troupe de satellites féroces est dépêchée au domicile de l'accusé. Les pleurs de ses enfans, les lamentarions de son épouse. la rumeur des voit fins indigués, n'arrête pas leur criante exécution; il est traîné sans savoir pourquoi, à la vue d'une vile populace, & jetté au fond d'un cachot. En attendant que son délit soit constaté, il y est traité avec plus de rigueut que ne devroit l'être un criminel convaincu. Il y reste deux mois privé de la lumiere du jour, chargé de fers, vautré dans la fange, disputant un pain dégoûtant à de sales insectes, en proie lui-même à de plus sales encore. Son juge n'avoit pas eu jusques-là le loisir de l'interroger : il étoit occupé à planter devant son château une longue avenue de tilleuls. L'avenue est plantée, le magistrat revient; le voilà sur les sleurs de list » Ou'on fasse monter le prisonnier! « Le prisonnier monte, on l'interroge; & dans la supposition hasardée, qu'il ne peut être que coupable. on commence à l'outrager par des apostrophes insultantes. S'il propose humblement quesques moyens de justification, on en sourit dédaigneusement, ou on lui impose silence. Si au-contraire laissant voir cette noble affurance que donne à des cœurs honnêtes le témoignage d'une bonne confcience, il ose s'élever avec quelque force contre les imputations dont on le flétrit, sa légitime désense est taxée d'audace & de rébellion. » » Est-il à supposer que son rapporteur soit mal informé? « On le renvoie avec mépris dans son cachot. » Qu'il aille y apprendre le respect » qu'on doit à un juge «. La leçon durera long-temps, les lents procedés de la justice, & ses éternelles sormalités, reculent de deux années le

jugement définitif. Trente témoins entendus, & quinze cents rôles décritures ont enfin débrouillé les faits; ils font favorables à l'accusé; son innocence est portée à la plus claire évidence. » Mon ami, lui dit son » juge, la cour vous décharge de l'accusation: vous devez être bien con» tent d'en être sorti aussi heureusement, toutes les apparences étoient » contre vous.

» Content! barbare, pourroit lui répondre l'innocent absous, après deux ans passés dans l'affreuse obscurité d'un cloaque insect, où ma fartune or can fanté ont été ruinées sans ressource! Qui me rendra mon crédit perdu, mon honneur compromis, mon patrimoine dévasté? Qui me rendra dra le dernier fruit de mon hymen, dont les transes de mon épouse ont causé la mort avant sa naissance? qui me la rendra elle-même; ou qui lui rendra du moins cette constitution saine & robuste, que ses pleurs perpétuels ont altérée & presque détruite? Qui dédommagera mes jeunes ensans des soins paternels dont ma détention les a privés? Répares t-on le temps perdu en ne le perdant plus? Et, quand on le pourroit réparer, de quoi suis-je capable en l'état où vous m'avez mis? «

Les choses ont été quelquesois portées plus loin; des innocens ont souffert la torture, & leur innocence avérée n'a produit d'autre esset que leur absolution. Loin de songer à fermer leurs plaies par le baume adoucissant des biensaits, on a cru encore leur saire grace, en leur permettant de saire

publier à leur frais le jugement qui les déchargeoir.

Quand l'arrêt définitif prononcé contre un accusé l'envoie au supplice, il y a des fonds tout prêts pour sournir aux dépenses de l'exécution : ils tarissent dès qu'il s'agit de faire satissaction à un innocent maltraité.

Je ne m'en prends point au juge : il n'a pas le trésor public à sa disposition : mais il est bien étrange qu'il ne soit jamais venu à l'esprit de nos législateurs, que, s'il est juste de punir un accusé convaincu, il ne l'est pas moins de réparer, autant qu'on le peut, le tort qu'on a sait à un innocent en le traitant comme coupable. Ils n'ont pas oublié les cas où la partie civile devroit des dédommagemens. Pourquoi l'Etat n'en devra-t-il jamais? La patrie doit-elle être plus dure à ses ensans qu'il ne leur est permis de l'être les uns à l'égard des autres?

Je voudrois avant tout qu'on ne fit jamais un mal qu'on ne pourra pas réparer : mais ce mal une fois fait, au moins devroit-on y appliquer quelque adoucissant. Un duelliste, pour peu qu'il lui reste d'humanité, fait panfer la plaie de l'ennemi qu'il a blessé. Un juge inique laisse sa victime bai-

gner dans le fang.

Mal à propos m'objecteroit-on qu'un citoyen n'a nul droit à des récompenses pour n'être pas criminel : ce n'est pas non plus une récompense que je demande pour lui; c'est une juste satisfaction que la simple équité exige pour la vexation qu'il a sousserte.

Quand j'aurois gagné ce premier point, quand, on m'auroit accordé, que

dans les procès où le ministere public est, partie, si celui qu'il a attaqué prouve son innocence, les principes du droit naturel lui adjugent une indemnité; je pousserois mes prétentions plus loin. Je voudrois même qu'un désendeur ou un accusé dont la partie civile est insolvable, eût aussi l'Etat

pour garant.

Et qu'on ne me dise pas que cette nouvelle police, qui n'est singulière que parce qu'il est rare qu'on soit juste, surchargeroit la caisse publique. Cette caisse n'est-elle donc pas sans cesse alimentée par les amendes que payent les délits, par les taxes de toute espece dont les plaideurs sont accablés, par des exactions sans nombre que colorent des loix bursales? Quand cette partie des revenus publics seroit affectée à l'emploi que je lui assigne, il n'y auroit rien que de juste. Elle ne devroit même l'être qu'à cet objet.

Les Athéniens condamnent au fouet un jeune insolent qui avoit mis en pieces le tonneau de Diogene : mais ils firent plus; ils donnerent au Philosophe un autre tonneau : nos gouvernemens modernes ne savent que

fouetter.

Mais ne nous amusons pas à nous plaindre de ce qu'aucune loi n'a pourvu à cette réparation indispensable: au moins n'y en a-t-il pas qui nous empêche d'y suppléer. Usons de cette licence avec empressement; faisons oublier à l'homme vertueux, qu'il ait pu trouver des ennemis parmi nous, en essacant par nos bons offices l'empreinte des maux qu'on lui a faits. Tous tant que nous sommes, pris ensemble, nous formons la patrie; on n'aura donc plus à se plaindre d'elle si nous devenons tous biensaisans.

Il me reste à établir que la seule envie d'obliger n'est pas un biensait. On comprend, sans que je le dise, que désirer de saire une chose n'est pas la faire. Il est bien vrai, par rapport aux biensaits, que la volonté en est l'ame : mais il est vrai aussi qu'il saut à cette ame un corps, c'est-à-dire, des essets réels; & que le vouloir sans ces essets n'est tout au plus que de la bienveillance. Encore saut-il, pour que c'en soit essectivement, que ce vouloir soit quelque chose de plus qu'une velléité. Les velléités dans l'ordre moral ne produisent que des inconséquences & des lueurs sans seu.

Une femme pauvre que son sort malheureux, à la honte de l'humanité, réduit à des travaux rudes dont la nature bénigne vouloit que son sexe sût exempt, porte sur son dos courbé par l'âge un fardeau trois sois plus lourd qu'elle. L'inanition, la maladie, la décrépitude ajoutées au poids qui l'accable, la sont succomber; ses jambes vacillantes plient sous le saix : elle tombe sur le pavé, le visage noyé dans la fange, où la tient absinée la charge qui l'a suivie dans sa chûte. Myrtadin, paré comme l'est un époux le jour de sa noce, a vû de vingt pas tomber cette semme; le lieu de la scene est sur sa route : il y arrive sur la pointe des pieds. Il parcourt des yeux les assistans pour voir s'il n'y en aura pas quelqu'un qui se mette en devoir de la relever; il leur crie: » Elle va étousser, elle ne donne aucun

être novice. Il l'est même s'il manque la guérison d'une plaie guérissable. On est de même redevable, dans tous les genres, de tout le bien qu'on au-

roit pû si l'on eût acquis & cultivé des talens utiles.

On passe les trois quarts de sá jeunesse à étudier les moyens de plaire: combien seroit-il plus important d'acquérir ceux d'obliger? On sait des choses qu'on pourroit ignorer. Ce qu'on appelle les amateurs par rapport aux arts, n'ont meublé leur tête de connoissances que pour leur propre amusement. Bien des gens ne négligent point la science d'apprêter un repas: on ne sait, disent-ils, où l'on se peut trouver, cela est toujours bon à savoir. Je le veux croire, mais j'aimerois au moins tout autant qu'on sût soigner un malade, panser une plaie, administrer un médicament, donnér un conseil.

Je pardonnerois aux hommes que leurs talens rendent capables de faire leur fortune, de la négliger s'ils ne se privoient par-là de la faculté d'o-

bliger.

Le mal est que, quand on se sait à soi-même un plan de vie, on la regle seulement sur ses besoins ou sur ses désirs; & quand on est parvenu à se saire un état qui puisse y suffire, on croit avoir assez sait. Mais il falloit aussi pourvoir au bien-être des autres, & ce prétendu superflu contre lequel crient les Philosophes avec quelque prétexte, je le réclame pour les hommes biensaisans, dans les mains desquels il change de nature & de nom: car ce qui s'emploie à des usages aussi sacrés que ceux de la Bien-saisance, qui ne perd rien en superfluités, n'est plus véritablement un superflu; c'est un trésor utile, dont le dépositaire usera généreusement pour saire des milliers d'heureux.

Nul homme n'est fait pour être isolé : il faut avoir une famille ou s'en faire une par adoption. Il ne faut pas même que celui qui en a une, se croie par-là dispensé d'être utile au reste du genre-humain. Le mariage, cet état si supérieur par sa dignité au célibat, en seroit un triste & humi-Jiant, s'il interdisoit toute faculté de verser des bienfaits au-dehors de sa sphere étroite. Au contraire, si le célibataire doit se faire des enfans de tous les malheureux qu'il peut connoître, & les foulager par tous les moyens possibles: l'homme marié joint à ce devoir commun à tous les hommes. celui de former ses enfans à la Bienfaisance par son exemple : c'est un bel héritage à leur laisser que le goût d'aider leurs semblables; il faut de bonne heure le fortifier dans leur ame. Qu'ils aient dans cette vûe de l'avidité pour les richesses, de l'émulation pour les talens, de l'ambition pour les grands emplois : tous ces défirs sont sanctifiés par le motif. Un indolent qui ne prétend à rien n'est bon à rien. Un homme qui prétend à tout pourra porter les secours & la vie dans toutes les spheres qui l'entoureront: mais il faut que ce soit là son objet principal, & qu'il sacrifie tous les goûts particuliers.

Un pere de famille étendu fans force sur un lit de douleur, qu'entourent rent une semme & des ensans alarmés; une jeune épouse qu'un accouchement laborieux va peut-être enlever à son époux qui l'adore; un jeune adolescent qui commençoit à s'annoncer avantageusement dans le monde; subitement atterré par une maladie aigue, qui ne promet d'autre issue que la mort; une fille aimable & nubile, atteinte d'une langueur mortelle qui la consume lentement : voilà des objets qui font sur toute ame sensible une vive impression de douleur : mais ils deviennent des sources de joie pour un médecin qui par des remedes essicaces aura pû rendre les ensans au pere, l'épouse à l'époux, le pere à sa famille entiere. C'est-là précisément ce qu'a fait Misoèrgue lorsqu'il pratiquoit : & que peut-il faire à présent qui vaille ce qu'il faisoit alors?

Quiconque a embrassé une profession utile à ses semblables, n'est dispensé de l'exercer qu'à condition d'en embrasser une autre plus utile encore. Un bon Roi ne doit jamais abdiquer. Un Prélat charitable doit garder son siege: un Magistrat integre doit faire ses sonctions. Quand le public est en possession de ces phénix, dont il ne jouit que rarement, il ne saut pas les lui enlever. On est trop heureux quand on est placé de maaiere à pouvoir faire du bien, c'est la plus belle situation. Celui qui n'en sent pas le prix se rend justice en se déposant; celui qui le sent doit

prendre racine dans son poste.

## Traits de Bienfaisance.

veut le bonheur des hommes. Les Scythes, poursuivis par Alexandre jusqu'au milieu des bois & des rochers qu'ils habitoient, dirent à ce Conquérant qui vouloit passer pour le fils de Jupiter Ammon: » Tu n'es pas

» un Dieu, puisque tu fais du mal aux hommes. «

2. Alphonie V, Roi d'Arragon, n'ignoroit pas qu'il se trouvoit parmi ses sujets de certaines personnes qui parloient mal de lui, & s'efforçoient en secret de le noircir par leurs lâches calomnies, quoiqu'elles eussent été comblées de ses bienfaits. Copendant, au lieu de les punir, il se contentoit de dire : » C'est le propre des Rois de faire des ingrats; mais ils au» ront beau saire, ils ne m'empêcheront jamais d'être libéral & bien» faisant. «

3. La Bienfaisance, dans un Prince, doit être réglée par une économie sage & raisonnée. Stanislas, Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, surnommé le Bienfaisant, nous a donné un grand modele de cette sorte de libéralité économique. Ce Monarque déposa entre les mains des Magistrats de la Ville de Bar, dix mille écus qui devoient être employés à acheter du bled:, lorsqu'il étoit à bas prix, pour le revendre aux pauvres à un prix médiocre, quand il étoit monté à un certain point de cherté.

4. L'Empereur Tite, étant un soir à souper avec ses amis, (car ce

Tome VIII. Xx

Prince en avoit,) il se ressouvint que, ce jour-là, il a'avoit sait de bien à personne; &, pénétré de douleur, il s'écria : » Ah! mes amis, ce jour

» est perdu pour moi. «

5. L'Empereur Alexandre Sévere tenoit un registre exact des graces qu'il avoit accordées à chaque citoyen. Lorsqu'il en remarquoit quelques-uns qui ne lui demandoient rien, ou peu de chose, il les faisoit venir : » Pour» quoi, leur disoit-il, ne me demandez-vous rien? vous voulez donc que
» je reste votre débiteur, & vous m'enviez le plaise de faire du bien à » de sideles Suiets. «

6. Un Ministre, dit le sage Sadi, étoit bienfaisant. Un jour, il déplut à son maître, & il sur mis en prison; mais le peuple sollicita sa délivrance. Les gardes lui rendoient sa prison agréable. Les courtisans parloient au Roi de ses vertus: le Monarque lui pardonna. » Vendez le jardin de votre pere, » pour en acheter un seul cœur: brûles les meubles de votre maison, si » vous manquez de bois pour préparer le repas de votre ami. Faites du » bien à vos ennemis: faites-leur des présens. Ne menacez pas le chien. » qui aboie; jetrez-lui un morceau de pain. «

7: Lorsque l'Empereur Antonin sut nommé César, il distribus la plus grande partie de ses biens à ses amis. Sa semme, qui étoit avare, sui ayant fait des reproches: » Songez, sui répondit-il, que, du moment où nous » avons été placés sur le trône, ce que nous possédions a cessé d'être

» à nous. «

8. Philippe, pere d'Alexandre-le-Grand, étant en otage à Thebes, fut hien traité par son hôte qui eut pour lui tous les égards possibles. Ce Prince cherchoit à témoigner sa reconnoissance à cet homme généreux; mais l'hôte ne vouloit aucun présent. Philippe assligé lui dit : » Jusqu'ici graces au » ciel, personne ne m'a vaincu en biensaits, pourquoi voulez-vous me

» ravir une gloire qui m'est si précieuse? «

On lui rapporta que Nicanor ne cessoit de médire de lui. » Ce Nica» nor, répondit le Monarque, n'est pourtant pas un méchant homme;
» je le connois : voyons si je ne lui aurois pas donné sujet de se plain» dre de moi : « Il sit des informations ; & il apprit que ce Nicanor,
n'ayant reçu aucune récompense des services qu'il avoit rendus à l'Etat,
étoit réduit à une extrême pauvreté. Aussi-tôt il lui envoya une somme
d'argent considérable. Quelque temps après, il sut que ce même Nicanor
publioit par-tout ses louanges : » Vous voyez, dit Phisippe à ses cour» tisans, qu'il dépend des Rois de saire parler d'eux en bien ou en
» mal. «

9. Le Sire de la Rivière, Chambelan & Favori de Charles V, Rei de France, s'entrerenoit avec ce Prince sur le bonheur de son regne. » Oui, » lui dit le Monarque, je suis heureux, parce que j'ai la puissance de saire » du bien aux autres. «

10. Léopold, fils de Charles V, Duc de Lorraine, anquel il succéda en

1600, a été l'un des plus petits Souverains de l'Europe, & celui qui a fait le plus de bien à son peuple. Il trouva la Lorraine désolée & déserte : il la repeupla & l'enrichit. Il la conserva toujours en paix, pendant que le reste de l'Europe, étoit ravagé par la guerre. Il eut la prudence d'être toujours bien avec la France, & d'être aimé dans l'Empire, tenant houreulement ce juste milieu qu'un Prince sans pouvoir n'a presque jamais pu garder entre deux grandes Puissances. Il procues à ses peuples l'abondance qu'ils ne connoissoient plus. Sa noblesse réduite à la dermiere misere, sut mife dans l'opulence par ses bienfaits. Vevoit-il la maison d'un gentilhomme en ruine? il la faisoir rebâtir à ses dépens : il payoir leurs derres, St marioit leurs filles. Il distribuoit les presents avec cet art de donner. qui est encore au-dessus des bienfaits. Il mettoit dans ses dons la magnificence d'un Prince, & la politesse d'un ami. Un de ses Ministres lui représentoit que ses sujets le minoient : » Tant mieux ! tépondit-il; je n'en » serai que plus riche, puisqu'ils seront heureux. « Une autre sois, on lui faisoit le récit de quesque avantage qu'un Souversin venent de saire à ses peuples : » Il le devoit, répond le Duc : je quitterois demain ma Souve-» raineté, fi je ne pouvois faire du bien, « Un geneithomme, qui ne lu? avoit jamais rien demande, quoiqu'il fut dans le besoin, jonois avec le Prince, & gagnoit beaucoup. » Vous pouez bien malheuveufoment. Monfeigneur. » dit-il au Duc. - Jamais, repastit Léopoid, la fortune ne m'a mieux fervi ; mais je devois feul m'en appercevoir. s Un énanger, qu'il aveir renvoyé dans sa parrie, comblé de bienfaits, osa lui manquer. On en parla au Prince qui dit, avec bonté: » Je ne dois pas lui faire un reproche de fon » ingratitude, puisque je ne l'ai obligé que pour moi. « Un Magnitrat atsendoir qu'il famit de fon cabinet, pour les demander un émplés dont on venoir de disposes en faveur d'un autre : le Duc , voulant sauver le désegrément d'un refus au folliciteur, l'intersompit au milieu de son compliment, & lui die. » Soyez content, Monfieur, votre ami vient d'obtenir la charge » que vous venez me demander pour lui. « Les arts, en honneus dans sa pente Province, produisoient une circulation nouvelle, qui fait la richesse des Etats. Sa Cour était formée fur le modele de celle de France. On ne croyois presque pas avoir changé de lieu, quand on passoit de Versaisses 2 Lunéville. A l'exemple de Louis XIV, il faisoir fleurir les belles-leures: il établic dans Lunéville une université suus pédantisme, où la jeune noblesse d'Altemagne venoit se former. On y apprenoit de véritables sciences dans des écoles où la physique étoit démontrée aux yeux par des machines admirables. Il chercha les talens jusques dans les bontiques & dans les forêts, pour les mettre au jour & les encourager : esse, pendant tout Son regne, il ne s'octupa que du foin de procuser à sa nation de la tranquillité, des richesses, des connoissances de des plaisires. Aussi goules-t-il le bonheur d'être aime ; & long-temps sprès is mort, is fujets versoient des larmes, en prononçant son nom. X x 2

11. Pendant une marche en hyver, Alexandre regardoit assis près d'unfeu, les troupes désiler, quand il apperçut un vieux soldat demi-mort defroid. Il lui sit prendre sa place, en lui disant : » Né dans la Perse, tu » ferois un crime capital, en t'asseyant dans le siege du Roi; mais, né

» Macédonien, la liberté t'en est permise. «

12. Une jeune Princesse, qui appartient à la Maison la plus auguste & la plus biensaisante, avoit douze cents livres à employer dans un Domino, pour une sête dont elle devoit saire l'ornement & les honneurs. Dans une circonstance si brillante, son cœur, plus noble par ses sentimens généreux que par son auguste naissance, eut le courage de ne choisir qu'un Domino de trois cents livres, & de donner neus cents livres aux pauvres malheureux.

13. Le village d'Hantel-lès-Corbie, situé dans l'élection d'Amiens, en France, donna, au commencement de l'hyver de 1768, un exemple de Bienfaisance, qu'on ne sauroit trop louer, & qui semble appartenir à l'âge d'or, où les hommes étoient freres, & ne composoient qu'une même samille. Le 19 de Décembre, Mr. Lottin, curé, & les syndic, marguilliers. & habitans du village s'assemblerent', à l'issue de la messe paroissiale & après les vêpres, pour délibérer sur les moyens de remédier aux besoins des pauvres qui montoient à cent vingt-neuf, & auxquels il convenoit de distribuer quatre-vingt dix-sept livres de pain par jour, jusqu'au dernier de Mars. Les aumônes ordinaires n'étant pas fuffifantes pour fournir à cette distribution, on résolut de supplier Mr. Dupleix, Intendant de Picardie, de leur permettre l'exploitation d'une portion de commune, qui ne pouvoit être mieux employée qu'au soulagement des pauvres. Alors le curé pria l'assemblée de considérer aussi les besoins de la paroisse de Vassuré, succursale de celle d'Hamel, qui n'avoit, à la vériré, aucun droit à l'usage des communes, ni à leur exploitation, mais les pauvres souffroient & appartenoient aux mêmes autels. Il proposa de les admettre à l'aumône projettée. Les habitans y consentirent, & destinerent quatre journaux de commune pour les pauvres de l'une & de l'autre paroisse. Ils dresserent, en conséquence, un placet : il fur présenté à Mr. l'Intendant qui ne cruv pas devoir se prêter à la générosité de la paroisse d'Hamel, fort pauvre, & qui avoit éprouvé de grandes pertes, l'année précédente. Il prit d'autres moyens pour soulager les pauvres, & se chargea même de faire fournir tout ce qu'il faudroit pour la culture annuelle de deux journaux de pommes de terres, au profit de toute cette généreuse communauté.

14. M. Marin Fillassier, curé du diocese de Paris, & mort en 1733, Chapelain des Dames de Miramion, recut, un jour, la visite d'un de ses paroissiens, qui vivoit dans l'opulence. Cet homme sut surpris de voir qu'aucune des chambres de son pasteur n'étoit tapissée; &, comme on étoit au plus sort de l'hiver, il lui demanda pourquoi il n'avoit point sait tapisser ses murailles pour se garantir de la rigueur du froid? M. Fil-

fassier, lui montrant deux pauvres dont il prenoit soin, répondit : » J'aime » mieux revêtir ces membres de Jesus-Christ que mes murailles. »

Ce trait de Bienfaisance en rappelle plusieurs autres du même curé, qui font d'autant plus dignes de la mémoire des hommes qu'ils sont plus rares dans ce siecle. Quelque tems après qu'il eut été installé dans sa cure on lui en offrit une autre d'un revenu bien plus confidérable. Il la refusa. en disant : » je ne puis répudier mon épouse, parce qu'elle est pauvre. « Une maladie épidémique régnoit dans son village; & ce sléau, moins redoutable par ses effets que par ses suites, réduisit la plupart des habitans à la plus affreuse indigence. M. Fillassier consacra tous ses revenus pour seur procurer des remedes. Il fit venir des Médecins habiles, qui, par leur foin, extirperent le mal, Mais, comme le nombre des pauvres & des infirmes s'étoit considérablement augmenté dans cette trisse circonstance, & que le généreux curé n'étoit point assez riche pour les secourir. il vendit un petit bien de patrimoine, la somme de dix mille livres, qu'il employa tout entiere à leur subsissance. Quand ses infirmités l'eurent obligé de quitter sa cure, il se réserva une pension de deux cents livres: qu'il alloit, tous les ans, distribuer lui-même à ces mêmes pauvres : ce qu'il fit jusqu'à la fin de sa carriere bienfaisante.

14. Un pauvre officier réformé faisit un moment où il exposa au Ducde Berri, âgé de quatorze ans, l'indigence extrême où il se trouvoit. Le jeune Prince lui dit qu'il étoit au désespoir de ne pouvoir point l'assisseralors; mais qu'il devoit toucher, le lendemain, son mois, & qu'il pourroit, ce jour-là, lui donner quelque secours à la chasse où il lui dit de le joindre. L'officier fut ponctuel au rendez-vous. Des que le Prince le vit, il lui mit dans la main une bourse où il y avoit trente louis : c'étoit tout ce qu'il recevoit pour ses menus plaisirs d'un mois. L'officier, dans la joie qu'il eut de cette libéralité, sentit une inquiétude. Il appréhenda qu'on ne l'accusat d'avoir séduit le Prince : il prévint le Duc de Noailles à qui il raconta le fait. Ce Seigneur le rassura, en lui disant que les libéralités des fils de France ne sont jamais vaines. Le soir, les Princes firent une partie de lansquenet. Le Duc de Berri refusa d'y tenir son coin. Il allegua plusieurs raisons dont on ne se paya point : il sut obliges de dire la véritable. On lui demanda alors l'usage qu'il avoit fait de l'argent qu'il avoit reçu. Il répondit qu'il l'avoit donné à un pauvre officier

de Berri est le Roi de France aujourd'hui régnant.

16. On avoit défendu anciennement, en Danemarck, aux étrangers d'aborder dans l'Isle d'Islande, pour y porter des marchandises. Il leur étoit aussi désendu de pécher aux environs de l'Isle. Cette derniere désense ayant été levée, des Calaisiens allerent à la pêche de la morue; maisun gros tems les ayant portés dans l'Islande, ils ne résisterent pas à l'en-

ruiné par la paix; qu'il avoit mieux aimé se priver de ses plaisirs, que de laisser mourir de faim un homme qui avoit bien servi le Roi. Ce Duc

vie d'y aborder, & d'y faire la contrebande. On les arrêta : on leur fit leur procès. Ils furent condamnés, suivant la loi : ils en appellerent au Roi dont la Bienfaisance, la justice & l'humanité sont si reconnues dans toutes l'Europe. Le Monarque donne d'abord la grace aux prisonniers François. Il seur sit rendre ce qu'on avoit sais, & les sit reconduire. Ensuire, examinant la loi, il la jugea trop sévere, & l'abolit. Ce trait de Bienfaisance, publié avec reconnoissance, par les Calaissens même qui en avoient été l'objet, fur représenté dans un tableau exposé dans une sête que le Prince de Croy donna lors du séjour que le Monarque sie à Calais, pour se rendre en Angleterre. Ce même Prince, étant revenu à Calais, pour aller à Paris, reçut un placet d'un déferteur qui implosoit 12 médiation. Aufli-tot le premier mouvement du Monarque fut de dépêchor un courier à Verfailles, pour demander la grace; & il eut le plaisir de la faire apponcer au déferteur. L'héroïfme d'un grand cœur est de sesougir l'humanité.

17. Un jeune éccléhastique d'un mérine & d'un savoir prosond, mais fans emploi, prêcha, un jour, dans la Cathédrale de Worcester, en présence de l'Avêque qui étoit le Docteur Hough. Il fit un excellent discours, & montra des talens rares. Le Présat, curieux de le connoître, lui envoya le bedeau de l'églife, avec erdre de lui demander son nom, s'il avoir un bénéfice. & dans quel lieu il vivoir? » Préfentez mes respects n à Mylord, répondit le prédicateur. Veus lui direz que mon nom est » Louis; que je n'ai point de bénéfice; que je demeure dans la Province de Galles, où je ne vis pas, mais où je menes de faim. « L'Evêque ne fe borna pas à plaindre cet ecclétiaftique : il le plaça, for le champ. d'une maniere avantageuse.

18. Tamerlan étant en Syrie avec son armée victorieuse, un pauvre homme trouva, par hasard, au milieu de son champ qu'il labouroit, un vaisseau plein de monnoie d'or. Il fut obligé de le porter au conquérant, parce que les tréfors cachés, étant découverts, appartiennent de droit au Seigneur du lieu. Tamerlan, ayant fais vuider le vaisseau, s'enquit de ceux qui étoient auprès de lui , st., dans cette monnoie, ils remanquoient l'effigie de quelqu'un de ses ancêtres? » Toutes ces pieces sent romaines, lui ré-» pondit-on » cela étant, dit-il, en faifant rendre le tréfor au laboureur, n gardons-nous bien d'ôter à ce pauvre homme ce qui femble lui aveis :

a été envoyé de Dien. «.

19. Un Poète célébre, nommé Mahammed Daneschili, raconte qu'étant, un jour, en converfacion chez le fameur Fachel-Ben-Jahia, favori du Calife Harous-Al-Rafchid, dans le temps: qu'en lui récitoit plusieurs pieces de vers, qui avoient été faites fur la naissance de son, fils, tout ces curvrages ne phirent pas à ce seigneur, qui me demanda, dir-il, se je ne composerois pas bien quelque chese sur le même sujet. Je le fas, pour lui obéir; & ma production lui plut de telle sorte, qu'il me fie donner dix mille écus pour récompense. Sa difgrace étant arrivée dans la fuite des temps, je me trouvai, un jour, dans le bain, où le maître me donna un garçon assez bien fait pour me servir. Je ne sçais par quelle fantaisse alors les vers que j'avois faits sur la naissance du fils de mon bienfaiteur me revinrent dans l'esprit; & je les chantois, lorsque tout d'un coup le garçon qui me servoit tombe de son haut, puis, s'étant relevé, me quitta austi-tôt. Je me trouvai fort surpris de cette aventure : & , étant forti du baia, je me plaignis au maître, de ce qu'il m'avoit donné, pour me servir, un homme qui tomboit du haut-mal. Il me jura qu'il ne s'en étoit jamais apperçu, & fit venir ce garçon en ma présence. Le jeune homme me demanda d'abord quel étoit l'auteur des vers que j'avois récités? » C'est moi, répondis-je.... Pour qui les avez-vous com-» posés répliqua-t-il?.... Pour le fils de Fadhel, ajoutai-je..... Et savez- vous bien où est meintenant ce fils de Fadhel?.... Non..... Eh bien! » regardez - moi, Mohammed? vous le voyez. Vos vers m'ont rappellé » mon ancienne fortune : la trisselle s'est emparée de mon ame ; & je » suis tombé de douleur. « A ces mots, touché de la plus vive compassion pour le fils d'un homme à qui je devois tout, je lui dis. » Infortuné » jeune homme, fils du plus généreux des mortels, vous voyez que je » suis déjà vieux; je n'ai point d'héritiers; venez avec moi devant le » Cadi; je vais, dès ce moment, vous passer une donation de tout mon » bien, après ma mort. « Mais le jeune Fadhel me répondit, en versant des larmes : » à Dieu ne plaise que je reprenne ce que mon pere vous » a donné! « & quelqu'instance que je lui fisse d'agréer de ma part quelque preuve de ma lincere reconnoillance pour la maison, il ne sur jamais en mon pouvoir de lui faire accepter la moindre chofe.

20. A la prise de Bresse par les François, en 1522, le Chevalier Bayard seçut une dangereule blessure. Ce heros sut transporté dans la maifon la plus proche & la plus apparente. La dame du logis vint ellemême ouvrir la porte, & le conduisse dans un fort bel appartement. Là, fondant en larmes, elle se jette aux genoux du Chevalier, & le conjurede lui sauver la vie, & de protéger l'honneur de deux grandes filles qu'elle avoit cachées au grenier sons du foin. Bayard, attendri la releve, La rassure, calme ses craintes, & la prie de faire revenir son mari qui s'étoit réfugié dans un monastere. Le Chevalier sans-pour & sans-reproche passa cinq semaines dans certe maison, après lesquelles il se disposa à rejoindre l'armée. Le matin du jour fixé pour son départ, son hôtesse wint lui rendre visite, portant une boëte d'acier pleine de ducats. Elle se jette aux pieds de Bayard. Le Chevalier la releve, &, Payant fait asseoir auprès de lui : » Monfeigneur, lui dit-elle, la grace que Dieu me fit, a à la prise de cette ville de vous adresser en cette votre maison, ne me » fut pas moindre, que d'avoir fauvé la vie à mon mari, la mienne & » de mes deux filles, avec leur honneur qu'elles doivent avoir plus cher.

» Et davantage, depuis que y arrivâtes, ne m'a été fait, ni au moindre » de mes gens, une seule injure, mais toute courtoise; & n'ont pris, » vos gens, des biens qu'ils y ont trouvés, la valeur d'un quatrin, sans » payer. Monseigneur, je suis assez avertie que mon mari, moi, mes en-» fans, & tous ceux de la maison, sommes vos prisonniers, pour en faire » & disposer à votre bon plaisir, ensemble des biens qui sont ceans. » Mais, connoissant la noblesse de votre cœur, à qui nul autre ne pour-» roit atteindre, suis venue pour vous supplier très-humblement qu'il vous plaise avoir pitié de nous, en élargissant votre accoutumée libéralité. Voici un petit présent que nous vous faisons : il vous plaira le prendre » en gré. Alors prit la boëte que le serviteur tenoit, & l'ouvrit devant » le Chevalier qui la vit pleine de beaux ducats. Le gentil Seigneur, » qui oncques en sa vie ne sit cas d'argent, se prit à rire, & puis dit à la madame : Combien de ducats y a-t-il? La pauvre semme eut peut » qu'il fut courroucé d'en voir si peu. Si lui dit : Monseigneur : il n'y n a que deux mille cinq cens ducats; mais, si vous n'êtes content, nous n en trouverons plus largement. Lors lui dit le bon Chevalier: Par ma » foi! Madame, quand vous me donneriez cent mille écus, vous ne n m'auriez pas fait tant de bien, que de la bonne chere que j'ai eue » céans, & de la bonne visitation que m'avez faite; vous assurant que » en quelque lieu que je me trouve, aurez, tant que Dieu me donnera » vie, un gentilhomme à votre commandement. De vos ducats, je n'en » yeux point, & vous remercie: reprenez-les. Toute ma vie ai toujours » plus aimé les gens que les écus; « ne pensez aucunement que ne m'en » aille aussi content de vous, que si cette ville étoit en votre disposition. » & me l'eussiez dennée. La bonne dame fut bien étonnée de se voit » esconduite. Si se remit encore à genoux. Mais guere ne l'y laissa le » bon Chevalier; &, relevée qu'elle sut, dit, Monseigneur, je me senn tirois à jamais la plus malheureuse femme du monde, si vous n'empor-» tiez si peu de présent que je vous fais, que n'est rien aux prix de la » courtoisie que m'avez ci-devant faite, & faites encore à présent, par » votre grande bonté. Quand le bon Chevalier la vit ainsi ferme. & » qu'elle faisoit le présent d'un si hardi courage, lui dit : Bien doncques, madame, je le prends pour l'amour de vous; mais allez-moi quérir vos n deux filles, car je veux leur dire adieu. La pauvre femme cuidoit être » en paradis, de quoi son présent avoit enfin été accepté, alla quérir ses » filles, lesquelles étoient fort belles & bien enseignées, & avoient donné p beaucoup de passe-temps au bon Chevalier, durant sa maladie, parce » qu'elle savoient fort bien chanter, jouer du luth & de l'épinette, & » fort bien besogner à l'aiguille. Si furent amenées devant le bon Che-» valier, qui, cependant qu'elles s'accoutroient, avoit fait mettre les du-» cats en trois parties, ès deux à chacune mille ducats, & à l'autre cinq e cens. Elles arrivées, se vont jetter à ses genoux. Mais incontinent elles furent

p furent relevées; mis la plus aînée des deux commença à dire : Monn seigneur, tes deux pauvres pucelles, à qui vous avez fait tant d'hon-» neur que de les garder de toute injure, viennent prendre congé de vous. » en remerciant très-humblement votre Seigneurie de la grace qu'elles ont » reçue, dont à jamais, pour n'avoir d'autre puissance, seront tenues à » prier Dieu pour vous. Le bon Chevalier, quasi larmoyant en voyant » tant de douceur & d'humilité en ces deux belles filles, répondit : Mes-» demoiselles vous faites ce que je devrois faire; c'est de vous remercier » de la bonne compagnie que vous m'avez faite, dont je m'en sens fort » tenu & obligé. Vous savés que gens de guerre ne sont pas volontiers n chargés de belles besognes pour présenter aux dames. De ma part, me » déplait bien fort que n'en suis garni, pour vous en faire présent, » comme je suis tenu. Voici votre dame de mere qui m'a donné deux » mille cinq cens ducats que vous voyez sur cette table: je vous en donne » à chacune mille, pour vous aider à marier; &, pour ma récompense, » vous prierez, s'il vous plaît, Dieu pour moi : n'autre chose vous de-» mande. Si leur mit les ducats en leurs tabliers, voulussent ou non; puis » s'adressa à son hôtesse à laquelle il dit : Madame, je prendrai ces cinq » cens ducats à mon profit, pour les départir aux pauvies religions des » Dames qui ont été pillées, & vous en donne la charge, car mieux » eratendés la charité & la nécessité que tout autre : &, sur cela, je prends » congé de vous. Si leur toucha à toutes en la main, à la mode d'Ita-» lie; lesquelles se mirent à genoux, plorant si très-sort, qu'il sembloit » qu'on les voulût mener à la mort. Si dit la dame : fleur de la Cheva-» lexie, à qui nul ne se doit comparer, le benoît Sauveur & Rédemp-» teur Jesus-Christ, qui souffrit mort & passion pour tous les pécheurs. » le vous veuille rémunérer en ce monde ici & en l'autre! Le gentil-» homme du logis, qui jà avoit entendu, par sa femme, la grande » courtoisse de son hôte, vint en sa chambre, &, le genou en terre, le » remercia cent fois, en lui offrant sa personne & tous ses biens, des-» quels il lui dit qu'il pouvoit disposer, comme siens, à ses plaisirs & » volonté; dont le bon Chevalier le remercia, & le fit diner avec lui, » 

and the state of the state of the state of

still dill, tilk and the

are a stronger to the energy of the

F. C. Strategy of the second o

្រុក ក្រុម្បាល ប្រាប់ ស្នាស់ ស្ន ការស្រុស ស្នាស់ ស្ Tome VIII.

BIENFAIT, Bien que l'on fait à quelqu'un, service qu'on lui rend, plaisir qu'on lui fait, & plus particulièrement un don, une grace que l'on fait.

BIENFAITEUR, BIENFAITRICE, celui ou celle qui fait du bien.

ELUI qui fait du bien pour en tirer du profit, ne mérite pas d'être appellé Bienfaiteur. Son action est plutôt une espece de trafic d'intérêt qu'un bienfait.

L'occasion de faire du bien est plus rare qu'on ne pense : la punition de l'avoir manquée est de ne la plus retrouver; & l'usage que nous en faisons nous laisse un sentiment éternel de contentement ou de repentir.

Celui qui fait le bien pour la récompense qu'il en espere, ne la mérite pas. & qui cient compte de ses Bienfaits, en perd le mérite.

Il faut imiter les Dieux qui ne laissent pas de faire du bien, quoiqu'on

oublie leurs Bienfaits.

Cosroès-Parvitz, Roi de Perse, avoit à la tête de ses armées un Général illustre par les plus rares qualités: Rustem, c'étoit son nom, étoit le bouclier de l'Etat; mais après avoir servi long-temps son maître, il sut accusé de vouloir le trahir. Si cet ambitieux, qui est l'idole des soldats, ( lui dit lui-même Cosroès,) ose lever l'étendard de la révolte, quel autre pourrai-je lui opposer, qui soit aussi puissant & aussi habile que sui? Le Prince consulta là-dessus ses Visirs; tous convincent qu'il falloit charger de chaînes le traitre Rustem.

Cosroes parut se rendre à leur avis; le lendemain il sit venir Rustem & le combla de nouveaux biensaits: la consiance & la bonté du Monarque toucherent ce Général, & le sirent renoncer à ses desseins. Le Roi s'en étant appeaçu, appella ses Visirs: » J'ai suivi vos avis, leur dir-il, » & j'ai enchaîné Rustem avec le lien le plus fort: il faut des chaînes » pour les mains, pour les pieds, pour le corps; il n'en faut qu'une pour

n le cœur, qui est le roi de toutes les autres parties.

### BIENNE, Ville & République en Suiffe.

BIENNE est située à l'extrémité orientale d'un lac qui peut avoir trois lieues en longueur & une petite lieue dans sa plus grande largeur. La commodité de deux petites rivieres, dont l'une se jette dans le lac

près de Biennie, & l'autre en sort à un quart de lieue plus boin au midi près de Nidau, & le voisinage d'un passage fréquenté dans le Jura, font présumer que l'origine de cette ville doit être fort ancienne; on n'en connoît pas exactement la date. Le premier établissement sut vraisemblablement un château ou fort fur la même place où est aujourd'hui l'arsenal. l'hôtel de ville & la chancellerie. Des nobles de Bienne, dont on ne connoît que l'existence, possédoient apparemment en fief la garde de ce château & la ferme du péage. Après l'extinction du dernier Royaume de Bourgogne, l'Empereur Frédéric I inféoda Bienne, & quelques districts voisins dans le Jura, à Ulrich III, Comte de Neuschatel. Trois des fils du Comte Ulrich IV ayant fait un partage de sa succession, au détriment d'un quatrieme, nommé Henri, qui étoit entré dans le chapitre de Bâle. l'Évêque, déjà muni, comme il paroît, par des reconnoissances, de divers titres sur l'avoisse de Bienne & des environs, força par les armes le Comte Bertolde de Neufchatel à céder à son frere tous ses droits sur Bienne & le pays voisin. Henri le Chanoine, monté sur le siege épiscopal, lui sit donation de ce patrimoine; elle fut confirmée par l'Empereur Henri IV en 1275; non-obstant les difficultés que présentent encore les documens antérieurs, il est hors de doute, que sous cette derniere date, la ville de Bienne reconnut la domination de l'Evêque, par un consentement positif, sous la réserve de ses privileges.

Il est facile de comprendre, comment, dans des temps de consusion, chaque municipe, forcé de pourvoir à sa propre conservation, a acquis par usage le droit du port d'armes & celui de se fortisser par des alliances. Vers le commencement du XIVme. siecle, la ville de Bienne réunissoit déjà sous sa banniere la milice de plusieurs districts voisins. Vers la même époque, elle étoit alliée avec Soleure & Fribourg, & dès 1279 avec Berne. Les alliances devinrent perpétuelles; avec Berne en 1352, avec

Soleure en 1382, avec Fribourg en 1496.

En 1367, l'Evêque Jean III, esprit violent, surprit la ville de Bienne, sit saire main basse sur une partie des habitans & mettre le seu aux maissons, sans qu'on connoisse exactement le sujet de cette exécution barbare. Les troupes de Berne & de Soleure accoururent assez tôt pour dégager les principaux bourgeois, détenus dans le château, qu'elles détruisirent à leur tour par le seu. Depuis lors, la milice du Tessenberg a été détachée de la banniere de Bienne & réunie à celle de la Neusville, petite ville, sondée environ cinquante ans auparavant sur le bord septentrional du lac de Bienne, & gratissée par les Evêques des mêmes privileges que cette derniere ville.

L'Evêque Jean VI, remit en 1468 à la ville de Bienne la justice criminelle; & en 1559 l'Evêque Melchior leur hypothéqua la jurisdiction, les droits & restes du siege & du chapitre, tant dens la ville que dans le district de l'Erguel. Mais ce dernier acte sut annullé, à cause de tous les Y y 2 obstacles qui se présenterent dans l'exécution. Il en sut de même d'un projet d'échange entre l'Evêque Christosse & l'Etat de Berne, par lequel le premier cédoit à cette République tous ses droits, sur Bienne & l'Erguel, & obtenoit de cette derniere la renonciation au traité de combourgeoisse avec la prévôté du Munsterthal, autre district de l'Evêque. La bourgeoisse de Bienne, que Berne flattoit du retrait de cette espece de vente, étoit divisée; mais dès que les Cantons Suisses eurent déclaré, qu'en passant sous la domination de Berne Bienne seroit privée de l'accès aux dietes, le pasti de l'opposition devint le plus sort, & les douze Cantons, par une sentence de 1608, annullerent tout ce projet. Fribourg & Soleure ménagerent la même année une pacification entre l'Evêque & la ville de Bienne: sur le resus de la ville de l'accepter, toutes les difficultés furent terminées en 1610, par une prononciation de huit arbitres choisis dans les Cantons. Cet acte & un autre dressé en 1731 à Buren, par la médiation de Berne, sont les sondemens des droits réciproquement sixés entre les deux parties.

Nous omettons toutes les autres mésintelligences moins éclatantes que le choc de ces droits opposés, ou des mécontentemens occasionnés par la constitution intérieure de cette petite République, ont produites en divers temps. La ville de Bienne, par des secours proportionnés à ses forces, qu'elle prêta dans dissérentes guerres à ses alliés, partagea la gloire de ses succès; particulièrement dans la fameuse guerre avec Charles-le-Téméraire Duc de Bourgogne. Comme ces événemens n'ont point inslué directement sur le

fort de cette ville, nous en croyons le récit étranger à cet article.

La République de Bienne, par ses alliances avec les trois Cantons, est regardée comme un allié de la République confédérée des Suisses, & jouit, par un usage continué pendant un siecle environ, du droit d'envoyer un député aux dietes générales de la nation. Si chaque nouvel Evêque, après son élection, se fair en personne prêter hommage, par la bourgeoisse & la milice annexée à la banniere de la ville, si le Maire, qui est l'Officier Lieutenant de l'Evêque, préside dans les Conseils, & veille sur la conservation des droits du Prince, d'autre part la ville jouit, sans conteste, dans fon intérieur & dans son ressort de jurisdiction, des immunités les plus esfentielles de l'indépendance, de la justice criminelle, du port d'armes, de la législation, du droit de former des alliances, & de beaucoup d'autres prérogatives d'une nation libre. Le Maire, que le Prince nomnie à son choix, doit, suivant des conventions positives, être ou gentilhomme capable d'avoir entrée au Chapitre, ou Conseiller de Bienne. Il peut convoquer le petit Conseil, mais il n'a point de voix dans les délibérations. Autrefois la qualité de cet emploi n'excluoit point le Magistrat qui en étoit revêtu, des commissions d'ambassades pour les intérêts de la ville; mais cet 'usage est tombé en désuétude.

La régence de la ville, après beaucoup de discordes, de médiations & de changemens, est aujourd'hui fixée de la maniere suivante: le petit Con-

seil est de vingt-quatre membres; le grand Conseil de quarante. Les deux Conseils assemblés, ont le titre de Conseils & bourgeois. Autresois le petit Conseil divisé en deux classes, dont l'une servoit à suppléer à l'autre, exerçoit un pouvoir à-peu-près absolu. Encore aujourd'hui il est juge civil en premiere instance, juge criminel & de police, dans tous les cas qui ne sont pas évoqués au tribunal supérieur; il dispose des emplois civils, à l'exception de ceux de Bourgmestre & de Banneret; il exerce la police ecclésiassique & a le département militaire. On ne peut proposer de le completter que lorsqu'il y a quatre places vacantes, ni dissérer de le faire dès qu'il se trouve six vacances. C'est les deux Conseils qui sont les élections.

Le grand Conseil est completté par le choix que fait le petit Conseil parmi les citoyens éligibles. Il juge sans appel des causes majeures au civil, des objets d'œconomie publique importans; il donne les instructions aux députés & se fait rendre compte de leur commission; il fait les édits, qui doivent avoir force de loi; l'élection du Bourgmestre, des Pasteurs & Régens, lui est réservée; mais il ne s'assemble point séparément du petat Conseil, dont les membres siegent aussi dans le grand Conseil. La plupart des élections se sont d'une maniere combinée du sort & des suffrages, qu'il seroit trop long de détailler. Une loi expresse défend d'admettre, en même temps & dans le même corps d'un des deux Conseils, le pere & le fils, ou deux freres.

Depuis 1542 la charge de Bourgmestre est à vie; il préside aux Confeils & garde les seaux. Il est cependant, ainsi que tous les Magistrats & tous les membres des deux Conseils, sujet à être confirmé annuellement. Le Banneret, qui tenoit anciennement le premier rang, conserve encore le second; c'étoit d'origine une charge civile & militaire; il garde une clef de la caisse publique & celle de l'arsenal. Son élection se fait par toute la bourgeoisse assemblée dans l'Eglise; elle a le choix entre deux sujets présentés par les Conseils. Il reçoit le serment de tous les miliciens assem-

blés, après avoir prêté le sien en leur présence.

Les différentes chambres, ou commissions, sont établies sur le même pied que dans les autres Etats aristocratiques de la Suisse. Le Conseil des anciens est le Conseil d'Etat, pour l'œconomie & les finances; il pourvoit aux tutelles des veuves & orphelins, & discute préliminairement les matieres qui doivent être délibérées en grand Conseil. Depuis la réformation, que le Résormateur Wyttenbach sit adopter à Bienne, les causes matrimoniales se jugent absolument par un tribunal composé de six juges séculiers & de deux Pasteurs, sous la présidence d'un Conseiller. Le clergé de la ville & de son territoire forme un corps séparé, auquel étoient joints, avant 1610 les Ministres de l'Erguel; ces derniers sont maintenant une classe à part. D'autres départemens encore sont régis par des chambres particulieres.

Quoique la population de la ville & de son territoire ne porte qu'envi-

lement de leurs possessions; ces médiateurs armés qui veulent assoupir les querelles avant qu'elles aient éclaté; ces traités dans lesquels on trouve les prétentions d'un tiers bornées, les cessions qu'il doit faire ou qui doivent lui être faites, fixées, ses intérêts & sa conduite même, réglés, la direction suprême des affaires de l'Europe que les grandes puissances s'arrogent, en des occasions qu'elles supposent importantes au bien public; tout cela renferme jusqu'à un certain point l'exercice du droit de Bienséance.

Le traité de partage de la Monarchie Espagnole sait en 1700, pendant la vie de Charles II, par l'Angleterre & la Hollande avec Louis XIV, & sans la participation de l'Empereur Leopold qui étoit l'autre prétendant à cette Couronne, étoit un traité où l'Angleterre & la Hollande se sai-soient juges dans une affaire qui ne devoit être décidée que par les loix d'Espagne, sans que les parties intéressées se suffent soumises à leur arbitrage, & sans qu'on eut discuté les prétentions & les titres de chaque prétendant. C'étoit donc un traité qui ne pouvoit se rapporter qu'au droit de Bienséance.

Celui de la quadruple alliance en 1718, dans lequel le Duc d'Orléans Régent, l'Empereur Charles VI, l'Angleterre & la Hollande s'unirent, pour régler le fort des duchés de Florence, de Parme, & de Plaisance, en décidant que ces trois duchés seroient désormais réputés incontestablement siefs de l'Empire d'Allemagne, doit encore être rapporté au droit de convenance. On y regle les inténêts des prétendans sans les consulter, sans discuter leurs droits; l'on se porte pour juge, quand on n'est que partie ou qu'on ne peut être que médiateur.

Anne, Czarine de Russie, sit un usage bien marqué de ce droit dans l'invasion de la Pologne en 1733, pour sorcer cette république à recevoir un Roi de sa main, l'Electeur de Saxe; & dans le passage de ses troupes à travers les Provinces du même Royaume en 1738 & 1739, lorsqu'elle faisoit la guerre au Grand-Seigneur. La Czarine l'exerça encore sur le territoire Polonois dans le commencement de 1748, lorsque trente-sept mille Russes le traverserent sans permission pour venir saire la guerre à la France dans les Pays - Bas, comme troupes stipendiaires de l'Angleterre & de la

Hollande.

Dire qu'un Souverain occupe un pays par ce droit qu'on appelle de Bienséance, de convenance, c'est, à parler en général, dire qu'il s'en empare injustement. Qu'est-ce en esset que ce prétendu droit de Bienséance, pris dans toute l'étendue du mot, si ce n'est un droit accordé aux vues du conquérant, & par conséquent une souveraine injustice, un droit qui n'en est pas un? Il est pour les Princes un prétexte toujours prêt pour pallier tous les attentats. Malheur aux ministres slatteurs qui présentent à leurs maîtres ce voile spécieux pour cacher des desseins dénués de toute équité! quiconque ose envahir des terres & des places auxquelles il n'a d'autre

d'autre droit, que celui d'utilité ét de Bienféance, mérite de perdre par le même droit abusif, ses possessions les plus légitimes.

Bomb. in arte bellica discurs. VII. n. 22. La science du Gouvernement par M. DE REAL. Voyez les articles CONVENANCE & RAI-SON DE GUERRE.

BIENVEILLANCE, s. f. Sentiment par lequel nous sommes portés à nous vouloir du bien les uns aux autres. Désir de faire du bien.

E sentiment si doux & si vertueux, s'attire, des qu'il se montre, l'estime, l'approbation & les suffrages de tous les hommes. Les termes d'ami, de sociable, de bon, d'humain, de elément, de reconnoissant, de généreux, de bienfaifant existent dans toutes les langues; & expriment généralement le plus éminent degré de mérite auquel la nature humaine puisse atteindre : lorsque ces qualités aimables sont accompagnées d'une naissance illustre, de pouvoir & de grands talens, & qu'elles se déploient, soit pour gouverner, soit pour éclairer l'homme, elles semblent élever ceux qui les possedent au-dessus même de leur espece, & les approcher en quelque façon de la divinité. Des taleas supérieurs, un courage inébranlable, de grands succès ne servent qu'à exposer un grand politique ou un héros aux traits de l'envie & de la malignité publique; mais lors qu'on joint à ces qualités, celles de l'humanité & de la bienfaisance, & qu'on les embellit par des actions de douceur, d'amitié, de sensibilité, on réduit l'envie même au silence, & ses eris sont étoussés par les éloges & les applaudissemens universels.

Dans les hommes dont la capacité & les talens sont médiocres, les vertus sociales deviennent, s'il se peut, encore plus nécessaires, parce que dans ce cas, rien ne peut compenser le désaut de ces vertus, ni garantir un homme de notre haine & de nos mépris. Cicéron dit qu'une sorte ambition & un courage élevé dans les caracteres ordinaires, sont sujers à dégénérer en une sérocité turbulente; il saut donc alors encore plus désirer les vertus douces & sociales : elles sont toujours utiles & aimables. Il n'y a point de qualité qui ait plus de droit à l'approbation générale des hommes que la biensaisance, l'humanité, l'aminié, la reconnoissance, la Bienveillance naturelle, l'amour du bien public, en un mot tout ce qui vient d'une sympathie tendre qui nous lie avec les autres, & d'un intérêt généreux pour nos semblables. Dès que ces qualités se montrent, il semble que leur vertu passe dans les spectateurs, & qu'elles nous forcent à prendre pour elles, les sentimens d'affection qu'elles répandent sur tout ce qui les environne.

Tome VIII.

On peut observer que lorsqu'on sait l'éloge d'un homme humain & biensaisant, il y a toujours une circonstance sur laquelle on ne manque point d'insister, c'est le bonheur & la satisfaction que la société retire de son commerce & de ses bons offices. On dit alors qu'il est encore plus cher à ses parens par les soins & par l'attachement qu'il a pour eux, que par les liens de la nature. Jamais il ne sait éprouver son autorité à ses ensais que pour leur bonheur : avec lui les nœuds de l'amour sont réserrés par la biensaisance & la tendresse; les liens de l'amitié approchent de ceux de l'amour par le plaisir qu'il prend à obliger. Ses domessiques & ceux qui sont dans sa dépendance, trouvent en lui une ressource assurée, & nè redoutent le pouvoir de la fortune qu'autant qu'elle peut l'exercer sur lui.

Comme on ne manque jamais de louer un homme par ces endroits, lorsqu'on veut inspirer de l'estime pour lui, ne pourroit-on pas en conclure que l'utilité qui resulte des vertus sociales fait au moins une partie de leur mérite, & est une des sources de l'approbation & de l'estime qu'on lui accorde universellement?

Lorsque nous disons d'un animal ou d'une plante, qu'ils sont utiles, nous en faisons un éloge conforme à leur nature. D'un autre côté la ma-lignité ou la mauvaise qualité de ces êtres inférieurs nous inspire toujours un sentiment d'aversion. L'œil est charmé de voir un champ chargé d'épis & de grains, des côteaux couverts de vignobles, des pâturages où paissent les chevaux & les brebis : mais l'œil se détourne à la vue des ronces & des buissons qui servent de repaire aux loups & aux serpens.

Lorsqu'une machine, un meuble, un habillement, une maison sont utiles & commodes, nous disons qu'ils ont de la beauté & nous les voyons avec plaisir & avec approbation. Un œil exercé découvre en ce genre sur le champ des persections qui échappent aux personnes ignorantes & sans

expérience.

Peut-on alléguer rien de plus fort en faveur du commerce & des manufactures, que les avantages qui en résultent pour la société? l'historien triomphe en faisant voir l'utilité qu'on peut recueillir de son travail; le somancier cherche à diminuer ou à nier les essets dangereux qu'on attribue à son genre d'occupation. En général quel éloge n'est-il point renfermé dans la simple épithete d'utile? quel reproche ne se trouve-t-il point dans la qualification contraire? les dieux des Epicuriens, suivant Cicéron, n'étoient point en droit d'exiger aucune espece de culte, ni aucune adoration, parce qu'ils étoient dans l'inaction & inutiles.

Dans toutes les déterminations morales, la circonstance de l'atilité publique est toujours celle qu'on a principalement en vue, & l'orsqu'il s'éleve des disputes, soit en philosophie, soit dans la vie commune, au sujez des bornes du devoir, la question pe peut être décidée plus sûrement qu'en saisant voir de quel côté se trouvent les vrais intérêts de l'humanité. Une opinion établie sur des fausses apparences d'utilité a-t-elle prévalu? aussitôt qu'une expérience plus consommée & un raisonnement plus sain nous ont fait prendre une idée plus exacte des choses humaines, nous rétractions nos premiers jugemens & nous changeons de nouveau les bornes du bien & du mal moral.

L'aumône faite à un pauvre est une chose louable en elle-même, parce qu'elle paroît procurer du soulagement à l'indigent & aux malheureux; mais lorsque nous voyons l'encouragement que l'aumône donne à la fainéantise & à la débauche, nous regardons cette espece de charité plutôt

comme une foiblesse que comme une vertu.

La libéralité dans les Princes est regardée comme une marque de bien-failance; mais lorsque, par cette libéralité on arrache le pain au citoyen laborieux & utile pour contribuer au luxe scandaleux & à la sensualité des courtisans dont l'opulence fastueuse insulte à la misere publique, nous retractions bientôt les louanges inconsidérées que nous avions données à la magnificence du Prince. Il y avoir de la noblesse & de la générosité dans Titus à regretter la perte d'un jour, mais s'il n'eût songé qu'à prodiguer des largesses à des favoris avides, il eût mieux fait de perdre son

temps que d'en faire un si mauvais emploi,

Le luxe ou le rafinement des plaisirs & des commodités de la vie, a été long-temps regardé comme la source de toute corruption & de tout désordre d'un Gouvernement, & comme la cause immédiate des sactions, des séditions, des guerres civiles & de la ruine entière de la liberté. Aussi a-t-on généralement désigné le luxe, comme un vice, & nos moralisses séveres & satyriques en ont sait un sujet de déclamation. Aujourd'hui ceux qui prouvent ou du moins qui s'efforcent de prouver que ces rafinemens tendent plutôt à augmenter l'industrie, donnent une nouvelle tournure à nos sentimens de morale & de politique à cet égard, & nous représentent comme louable & innocent, ce qui étoit ci-devant regardé comme pernicieux & blàmable.

Il paroît donc, pour revenir à notre sujet, qu'on ne sauroit nier qu'il existe dans la nature humaine, un sentiment de Bienveillance désintéressée; que rien ne donne un plus grand mérite à un homme que la possession de cette vertu dans un degré éminent; & que du moins une partie du mérite de ce sentiment, vient de ce qu'il tend à favoriser les intérêts de nos semblables & à procurer le bonheur de la société. Nous remarquons les conséquences salutaires d'une telle disposition; nous voyons avec plaisir & avec complaisance tout ce qui a de si savorables influences, & ce qui tend à un but si désirable: lorsque les vertus sociales n'ont point un but utile, loin d'être estimées, elles sont regardées comme stérites, & indissérentes; le bonheur de l'humanité, l'ordre dans la société, l'union dans les samilles, les secours mutuels dans l'amitié, ont toujours été le fruit de leur doux empire sur le cœur des hommes.

#### BIERE, f. f.

ANS les Pays Méridionaux de l'Europe, le peuple boit de l'eau; de la piquette, du cidre, du vin de pays; dans les Pays Septentrionaux, il s'abreuve de petite Biere, de Biere forte, d'hydromel & d'eau-de-vie. Les citoyens ailés, les riches, font usage des vins du meilleur cru, des vins étrangers, rares & exquis, des liqueurs délicates de toute espece. La Police ne se mêle particuliérement que de celles qui font le breuvage ordinaire du peuple & des citoyens du moyen état. Comme la qualité des vins & des différens crus differe à l'infini, il est impossible d'en fixer le prix : chaque acheteur doit goûter & marchander; mais la Police détermine la grandeur de la mesure, soit des tonneaux & barils, soit des pintes, chopines, pots, bouteilles, ou autres vases dans lesquels il est vendu. Elle fait des visites inopinées, non-seulement dans les caves des marchands de vin, mais aussi dans les tavernes, cabarets & autres lieux où se débite le vin, pour vérifier les mesures, & voir si chaque vase ou vaisseau contient la quantité prescrite. Elle désend aux propriétaires des vignobles, aux vignerons, marchands, cabaretiers, &c. de fallissier, de sophissiquer les vins, & d'y mêler des ingrédiens capables de nuire à la santé, comme de la litarge, du bois des Indes, &c. Enfin, elle a un œil attentif, à ce que chaque acheteur obtienne pour son argent, en mesure & en qualité, ce qu'il croit acheter. Les mêmes précautions doivent aussi se prendre à l'égard du cidre, du poiré, de l'hydromel, de la piquette & des autres liqueurs. Depuis le temps de Tacite, (\*) les Germains ont fait de la Biere leur boisson ordinaire; & cependant, il s'en faut de beaucoup que la Police qu'ils ont établie à cet égard, soit bien entendue. Il y a peu de Provinces en Allemagne où la Biere foir excellenre, & elle n'y est nulle part aussi bonne qu'en Angleterre, en Suede ou en Hollande. Je n'ignore pas que la bonté de la Biere dépend de la bonté des grains, du houblon & des autres ingrédiens qu'on y emploie; je sais encore que la fermentation, dont la Physique connoît peu la théorie, contribue beaucoup à sa persecnion; que la différence de l'air, de l'humidité, des exhalaisons imperseptibles, fair que cette fermentation n'étant la même par-tout, on ne fauroit non plus réussir à braffer par-tout la même Biere; mais je connois plus d'une ville en Allemagne, où, avec l'orge & des grains admirables, avec du houblon de Boheme, le meilleur de la terre, avec un air pur 🏖 fain, avec de l'eau claire & douce, on ne parvient qu'à faire de la

<sup>· (&</sup>quot;) Treite dans son Traité De Moribus Sermanorum, parle de cette heisson, & la nomme Cerevisia, nom qu'elle a gardé en Latin.

Biere détestable. Je un prétends pas qu'elle doive avoir put tout la même qualité; mais j'exige qu'elle soit par-tout bonne en son espece, claire, légere, pure, bien cuite, sans aigreur & sans mélange d'ingrédiens nuisibles. Le plus grand obstacle qu'on a mis en Allemagne aux progrès de la brasserie. & qui empêchera toujours l'ant de faire de la Biere de se persectionner. confiste dans les privileges exclusifs qui ont été accordés à des villes entieres. à des maisons bourgeoises, ou aux corps des brasseurs, & dans la rigidiré des regles qui leur sont prescrites pour le brassage même. Ces privileges ne sont qu'un monopole tout pur, & il est absurde, en bonne police, d'en accorder, sous quelque prétexte que ce soit, sur un objet qui lest de premiere nécessité. Faudra-t-il que tout un public pâtisse pour que trente ou quarante braffeurs ignorans s'engraiffent? Le comble du ridicule confife en ce qu'on oblige les brasseurs à ne brasser qu'à tour de rôle; maxime pernicieule, s'il en fut jamais! L'habile homme n'aura-t-il donc aucun avantage sur le mal-adroit & le négligent? Le peuple sera-t-il contraint de boire une mauvaise Biere, tandis qu'il en pourroit trouver de la bonne chez un autre? Les regles prescrites pour le temps, la saison, la quantité & la méthode du brassage sont également insensées. Est-ce en donnant des entraves à un art, à un métier, qu'on espere de le persectionner? On n'ofera donc jamais faire des expériences? La vieille routine subsistera souzours : jamais on n'ira en avant. Qu'ou ne m'objecte point que la brasserie est un trafic bourgeois dont dépend quelquesois la prospérité d'une ville. & auquel chaque citoyen doit participer. Ce raisonnement est un tissu de sophismes. La brasserie est un métier à part, un métier plus difficile qu'on ne croit; il ne doit point être confondu avec d'autres; & si, par une application non interrompue, non distraite des brasseurs, la Biere se bonifie dans une ville, le débit n'en augmentera-t-il pas de soi-même? Toute la ville, tous les bourgeois n'en profiteront-ils point directement & indirectement? Il faut avoir peu d'idée de l'enchaînement général du commerce pour raisonner ainsi. Etablissez un nombre suffisant d'habiles brasseurs, accordez-leur des privileges raisonnables, une liberté entiere pour faire des essais qui tendent à la persection de leur métier; faites-les travailler à l'enva l'un de l'autre; ne permettez point que chaque citoyen, qui a un autre métier, ose brasser pour soi; que l'habile brasseur s'enrichisse, s'éleve; que l'ignorant, le fainéant périsse, ou qu'il embrasse une autre profession; de j'ose vous répondre, au nom de la raison de l'expérience, que vous aurez de la bonne Biere par-tout.

Répondons encore à une objection. On dit : Mais le bourgeois de cette ville, le paysan de la contrée d'alentour est content de la Biere qu'on y brasse, il y est accoutumé, il s'en est toujours bien trouvé, il en aime le goût, & ainsi du reste. Raisonnement populaire & misérable! Un Iroquois, un Lappon est content des alimens que son pays produit, & qui l'ont fait vivre lui & ses ancêtres jusqu'à nos jours. Aura-t-il sujet de se plaindre si,

ron à 5500 ames, la milice, par le privilege particulier de la banniere, qui embrasse un plus grand district, forme deux bataillons de neuf cents hommes chacun.

Bienne est située dans un emplacement riant, favorable pour l'industrie, par la facilité de se procurer toute espece de denrées, & par les eaux propres à tout usage. La ville est en partie sur une petite élévation au pied du grand Jura; la plaine au nord-est est riche en beaux vergers & en bons fourrages; derriere la ville & au nord-est s'étend un vignoble, dont le produit est abondant, mais de petite qualité. De l'intérieur du Jura elle tire de beaux bois de construction & toutes les productions ordinaires des Alpes ou pâturages d'été, & du miel d'une qualité exquise. Le torrent de la Scheus ou Suze fort d'un vallon, qui ouvre la communication avec les terres de l'Evêché, par le fameux passage de Pierre-Perruis, coupé dans un roc; cette route est devenue très-bonne par le rétablissement des chemins. Les eaux de ce torrent, en débouchant dans la plaine, vers Boujeant ou Boezignen, servent pour des martinets, des tireries de fil de fer, & d'autres usines; on en tire encore parti dans les basses eaux pour l'irrigation. La Thiele, qui sort du lac près de Nidau, offre la commodité du transport par eau jusques dans l'Aar & de celle-ci dans le Rhin. A une trèspetite distance de la ville, au pied du Jura, sort une source d'eau vive si abondante, qu'après avoir fourni à toutes les fontaines publiques, le supersu suffit encore pour faire tourner les roues d'un moulin.

### Des Droits & Impôts dans la Ville de Bienne.

ON ne perçoit dans la ville de Bienne qu'un seul impôt sur le vin qui se vend en gros & en détail.

Le droit sur la vente en gros est fixé à 9 sous par chaque piece.

Celui sur le vin qui se vend en détail est réglé à trois pour cent du montant de la vente.

La Bourgeoisse est divisée en six tribus, qui dans les besoins urgens, se cottisent pour acquitter la somme qui est imposée sur la Bourgeoisse entiere: ces tribus, lors des expéditions militaires, pourvoient pareillement à la paie du soldat, & l'Etat à celle des officiers.

Les dixmes de la ville de Bienne ne se levent que sur les grains &

fur le vin.

Les marchandises étrangeres, qui ne font que passer paient 3 sous par quintal; & celles que le bourgeois travaille & envoie à l'étranger, un sou 6 deniers par quintal.

Enfin, celles qui sont vendues par le marchand forain, paient deux ou

trois pour cent de leur valeur.

BIENSÉANCE, s. f. Conformité d'une action avec les temps, les lieux, les personnes, les mœurs.

'EST l'usage qui nous rend sensible à la Bienséance. Manquer à la Bienséance expose toujours au ridicule, & marque quelquesois un vice. La crainte de la gêne fait souvent oublier les Bienséances.

Il ne suffit pas d'avoir la vertu dans le cœur, il la faut rendre visible : il faut qu'elle répande sur toutes nos actions, un coloris si lumineux, qu'elles ne soient point équivoques ni susceptibles d'interprétations sinistres.

Eusebe craint Dieu, l'honore & le sert : cependant il passe pour impie. Eh pourquoi? C'est qu'il fronde imprudemment le culte que l'usage. a établi chez ses concitoyens. Il n'encense point le Dieu de son pays : on en conclut qu'il est athée. Il est messéant à un homme sensé de fronder les mœurs & les usages de son pays, sur-tout les usages religieux.

Evergette est compatissant, libéral & officieux: mais il a l'abord froid, la parole breve & le regard imposant. Les malheureux, que leur misere rend timides, n'osent franchir ces dehors effrayans : si quelqu'infortuné l'est osé faire, il ne s'en sût pas retourné sans remporter des consolations & des soulagemens réels. Mais Evergette cache son humeur biensaisante sous un accueil rebutant; on le croit dur & inhumain, parce qu'il manque à une honnêteté que la Bienséance lui diroit d'affecter, quand même elle ne feroit pas dans son cœur.

Adelaïde est verrueuse, attachée à son époux & sidele à ses devoirs: mais sa parure est recherchée, sa conversation est libre, & ses conteries décriées. On n'ira pas fouiller au fond de son ame, pour s'assurer de ses mœurs : son procès est tout fait, elle est réputée coquette, parce qu'elle

manque à la Bienséance.

Le grand art des Bienséances consiste dans deux points. 1º. Ne rien faire qui ne porte avec soi un caractere distinct de droiture & de vertu. 2°. Ne faire même ce que la loi naturelle permet ou ordonne, que de la maniere & avec les réserves qu'elle prescrit.

Le premier de ces deux points est la source des bons exemples, l'autre,

de l'honnêteté publique.

## BIENSEANCE, Convenance Politique.

Du prétendu droit de Bienséance, & de l'usage qu'on en fait.

Le droit de Bienséance, inconnu dans les cabinets des Jurisconsultes. ne l'est pas dans ceux des Souverains.

Cet usage nouveau des garanties que les Princes se donnent mutuel-

leurs femmes dans cet illustre corps: & si le principal mésite d'une semme confiste dans la beauté, on peut dire que ces Jammabos ne sont pas les plus mal partagés; car on remarque que toutes les Bikunis sont ordinairement très-belles. La plupart ont dejà fait profession de libertinge, avant d'embrasser ce genre de vie, & après s'être enrôlées dans cette confrérie. elles continuent avec plus de hardiesse et moins de honre le même me tier : on en trouve sur les grands chemins, qui mettent en œuvre tout se que la nature leur a donné de charmes, pour tirer quelque chose de 11 hourse des charitables voyageurs. Elles exercent impunément sur tous les passans une douce violence; & les Japonois d'ailleurs si superstinieux, ne résistent gueres aux demandes importunes de ces belles mendiantes. en faveur desquelles la nature & la religion semblent leur parler. La débauche & l'incontinence savent prendre toutes sortes de formes pour tromper l'œil sévere des Magistrats, C'est à ceux-ci de combattre, par toutes sortes de moyens doux & convenables, la corruption des mœurs qui mene insensiblement les Etats vers leur ruine.

# BILAIN, (Antoine) Auteur Politique

NTOINE Bilain, Avocat au Parlement de Paris, mort en 1672, est l'Auteur du Traité des droits de la Reine Très-Chrétienne sur divers Etats de la Monarchie d'Espagne. Paris, Imprimerie Royale 1667, in-4to & in-12, sans nom d'auteur. Ce traité, dont nous avons une excellente ver-faon Latine, par Jean-Baptiste du Hamel de l'Académie des sciences de Paris, & dont il sut sait aussi une version Espagnole, discute dissérentes questions au sujet du partage de la succession de Philippe IV, Roi d'Es-

pagne. Voici ce qui les fit agiter.

Philippe IV avoit été marié deux fois. De son premier mariage avec Elizabeth de France, sœur de Louis XIII, il avoit eu un fils nommé Don Balthazard, mort sans postérité en 1646. Il avoit eu encore plusieurs filles, mortes en bas-age; & l'Infante Marie-Thérese; qui sut promise à Louis XIV par le traité des Pyrénées, en 1649. Après le décès d'Elizabeth de France, morte en 1644, Philippe IV avoit épousé, en secondes noces, Marie-Anne d'Autriche, fille de l'Empereur Ferdinand III. De ce mariage il eut deux Princes qui moururent en bas-age, l'Infant Charles, qui lui succéda sous le nom de Charles II, & l'Infante Marguerite-Thérése qui fut mariée, quelques années après le traité des Pyrénées, à l'Empereur Léopold.

Après la mort de Philippe IV en 1665, Anne d'Autriche, Reine Douairiere de France, chargea le Marquis de la Fuente, Ambassadeur d'Espagne, de demander à la Reine, veuve de Philippe IV, tutrice de Charles les II, son fils & son successeur, qu'elle voulut bien saire raison amiablement à Louis XIV, de quelques Etats qui lui étoient échus dans les Pays-Bas, du chef de Marie-Thérese d'Autriche, sa semme, fille de Philippe IV. La réponse de la Reine Douairiere d'Espagne sut, qu'elle ne vouloit entendre parler d'aucun accommodement pour des prétentions qu'elle estimoit dénuées de toute apparence. C'est sur ce débat, expliqué dans un avertissement qui est à la tête du traité des droits de la Reine,

L'Auteur prétend établir, par l'autorité du droit civil, par les loix, & par les coutumes du pays, que la renonciation qu'avoit faite Marie-Thérese d'Autriche dans son contrat de mariage, à tous les Etats de la Monarchie d'Espagne, étoit nulle; & cela supposé, il explique quels sont les droits de la Reine, & il les fonde, pour le Brabant, sur un droit qu'on y appelle de dévolution, par lequel, entre des particuliers, les immeubles doivent passer aux enfans du premier lit, mâles ou semelles, lorsque leur pere a convolé à de secondes nôces. Pour les autres Provinces des Pays-Bas, l'Auteur s'appuye aussi de l'autorité des coutumes des lieux.

On trouve, à la fin de ce traité, une lettre écrite, le 9 Mai 1667, par le Roi Très-Chrétien à la Reine Douairiere d'Espagne, en lui envoyant ce traité composé par son ordre, & la déclaration que ce Prince sit (en marchant en Flandres à la tête d'une armée) de l'intention où il étoit de conserver les privileges des peuples de ce pays-là, s'ils le reconnoissoient pour leur Souverain, ou de punir leur rebellion, s'ils osoient manquer à

la fidélité qu'ils lui devoient.

Tout cela compose, comme l'on voit, le maniseste de la guerre à laquelle les prétentions de Louis XIV sur ceux des Pays-Bas qu'on appelloir alors Espagnols, donnerent lieu en 1667 à la mort du Roi son beau-pere. L'ouvrage est bien écrit; mais le style en est trop sleuri, & il tient plus de l'éloquence du barreau ou de celle de la chaire, que de la simplicité majestueuse avec laquelle les Princes doivent parler. Je dois remarquer que ce maniseste ne sut précédé d'aucune déclaration de guerre. Louis XIV crut pouvoir se dispenser de cette formalité, sous prétexte qu'il alloit simplement se mettre en possession d'un bien qui lui appartenoit; mais le roi d'Espagne lui déclara la guerre dès la même année.

Dès l'année 1665, pour prévenir les peuples contre les discours que les François tenoient au sujet des droits de leur Reine, les Espagnols avoient sait imprimer sur cette affaire un écrit à Bruxelles sous ce titre: Deductio ex qué probatur, clarissimis argumentis, non esse jus devolutionis in Ducatu Brabantiæ, nec in aliis Belgii Provinciis, ratione principum earum prout quidam conati sunt asserve. Cet écrit anonyme étoit l'ouvrage de Stochmans, Conseiller & Maître des requêtes de Brabant, qui en sit imprimer un second au commencement de l'année 1667, sous ce titre: Tractatus de jure devolutionis, qu'il dédia au Marquis de Castel-Rodrigue, Tome VIII.

Gouverneur des Pays-Bas pour le Roi d'Espagne. La France sit publier dans la même année 1667, un petit livre qui a pour titre: Remarques pour servir de réponse à deux écrits imprimés à Bruxelles contre les droits de la Reine sur le Brabant, & sur divers lieux des Pays-Bas. Paris, Cra-

moify, Imprimeur du Roi, 1667, in-12.

Des que l'ouvrage de Bilain parut, les Répagnols y firent répondre par Erançois d'Andréa, Avocat à Naples, dont l'ouvrage écrit en Italien a pour titre : Réponse au traité des droits de la Reine Très-Chrétienne sur e Duché de Biabant & autres Etats de Flandres. Naples, 1667. L'ouvrage fut encore résuré par le Baron de Lisola, par Francisco Ramos d'Almazano, Docteur Espagnol, dont on trouve le nom dans les signatures du contrat de mariage du Roi de France & de l'Infante d'Espagne, & par quelques autres Ecrivains. Toutes ces réponses étoient sondées sur deux points que les Auteurs Espagnols s'efforçoient de prouver. Le premier, que les loix & les courames établies pour la succession des Domaines particuliers ne pouvoit servir de regle pour celle des Souverainetés, & que la Reine de France n'avoit jamais eu aucun droit aux Pays-Bas Espagnols. Le second, que la renonciation que cette Princesse avoit faite par son contrat de mariage, étoit ségitime & valable, & qu'ainsi en supposant qu'elle est eu quelques droits, elle s'en servi justement privée.

Amable de Bourzeis, Abbé de S. Martin de Cores, savant Théologien, membre de l'Académie Françoise & de celle des Belles-Lettres, qui avoit sait en Flandres la recherche des loix & des contumes locales sur lesquelles Bilain s'étoit fondé, avoit composé une réponse au Bouclier d'E-tat & de justice; mais la conclusion de la paix empêcha qu'on ne publiat

cette réponse.

C'est la premiere paix d'Aix-la-Chapelle conclue en 1668, qui termina ce différend de la France & de l'Espagne. Les François rendirent la Franche-Comté qu'ils avoient soumise, & garderent quelques villes de Flandres qu'ils avoient conquises. Ainsi finit cette querelle au sujet du droit de dévolution des Pays-Bas; mais bientôt la guerre recommença entre les mêmes Puissances pour d'autres sujets, & Louis XIV ne négligea point de manisester les prétentions qu'il avoit à toute la Monarchie d'Espagne, du chef de la Reine sa semme, au cas que Charles II son beau-frère vint à mourir sans ensans. Voyez l'article DAUBUSSON.

#### BILLET, f.m.

N Billet, en terme de droit, est une promesse on obligation sous signature privée, par laquelle on s'engage à saire ou payer quelque chose. Il saut, en France, pour en demander le paiement en justice : 1°. qu'il soit contrôlé par un commis établi à cet esset : 2°. que l'écriture en soit reconnue par la partie qui l'a saite, ou vérisée par experts, à l'exception des Billets de change pour lesquels il n'est besoin ni de reconnoissance ni de contrôle.

Au reste, la validité des conventions ne dépend point en elle-même des Billets; car on s'oblige aussi indispensablement sans Billet, que par Billet, & felon le droit naturel, l'engagement ne laisse pas de subsister dans toute la force, quoique le Billet vienne à se perdre. Cependant le tribunal civil qui ne prononce que sur des indices manisestes, a beaucoup d'égard à ces sortes d'actes & papiers; jusques-là, que si un demandeur ne peut pas les produire, il est ordinairement débouté de ses prétentions, à moins qu'il ne fasse voir par de bonnes preuves qu'ils se sont perdus par quelque accident. Delà vient encore que si un créancier, le sachant & le voulant, rend à son débiteur le Billet d'obligation, ou qu'il le déchire, celui-ci le fachant & le voyant, il est censé lui avoir remis la dette. Il ne faut pourtant pas s'imaginer que si le Billet tombe entre les mains du débiteur, de quelque maniere que ce soit, par exemple, si on vole le Billet, ou qu'on l'arrache par quelque autre voie illicite, le débiteur soit pour cela quitte envers le créancier. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est d'un homme sage, de se munir, autant qu'il peut, de Billets saits dans toutes les formes, & de ne se fier que rarement à de simples paroles. Persée, Philosophe Stoicien, prétant un jour de l'argent à un de ses amis, lui fit faire un Billet dans les formes : & comme cet ami en étant furpris, lui eût dir: » Quoi! vous voulez prendre avec moi d'une maniere » si rigoureuse toutes les précautions qu'exigent les loix : oui, répondit-il, » afin que vous me rendiez mon argent de bonne grace, & que je ne sois » pas obligé de le redemander en justice."

On appelle aussi Billets, quantité d'autres petits actes saits sous signa-

ture privée, sans aucune formalité.

Le mot Billet se prend en différentes acceptions. Nous allons parcourir les principales qui ont rapport à la jurisprudence, au commerce, aux finances.

Billet à ordre, est celui payable au créancier dénommé, ou à son ordre. Ces sortes de Billets souscrits par un négociant ou banquier, quoiqu'au profit de personnes qui ne sont pas du même état, emporte néanmoins la contrainte par corps.

Aaa 2

Ces Billets se négocient & passent de main en main par le moyen de l'ordre mis au dos, qui forme une sorte de transport de la part de celui qui en est propriétaire, & qui peut le transporter de même au prosit d'un

Billet d'honneur, c'est un Billet fait par un gentilhomme ou officier des troupes qui se rend justiciable des maréchaux de France par le terme

d'honneur, dont il appuie son engagement.

Suivant un réglement des maréchaux de France du 20 Février 1748, un gentilhomme ou officier qui fait un Billet d'honneur à un particulier non justiciable de leur tribunal, & qui ne satisfait point à son engagement d'honneur, sera puni par un mois de prison ou plus, suivant que le cas pourra l'exiger; & le créancier renvoyé à se pourvoir par-devant les Juges ordinaires.

Un gentilhomme ou officier des troupes qui consent qu'un Billet d'honmeur soit fait en sa faveur, en prétant son nom aux marchands ou particuliers qui en sont les véritables créanciers, sera, suivant le même réglement des maréchaux de France, puni de trois mois de prison, & celui

qui aura fait le Billet, puni d'un mois de prison.

Billet de cargaison ou connoissement, acte privé, que signe un maître de navire, en reconnoissant qu'il a reçu dans son bord les marchandises de quelqu'un, & s'obligeant de les remettre en bon état au lieu où elles sont destinées.

Il en est ordinairement de trois sortes. Le premier que garde le marchand, le second, que l'on envoie au facteur à qui les marchandises sont

destinées; & le troisieme, que retient le maître.

Billet de vente : lorsqu'une personne a besoin d'une somme d'argent. elle met des marchandises entre les mains d'un prêteur, en gage de l'emprunt, en lui donnant ce Billet, qui l'autorise à vendre les choses ainsi livrées, si la somme qu'elle emprunte n'est point acquittée avec les intérêts dans le temps prescrit.

Billet de soustrance, privilege accordé par la douane d'Angleterre à un marchand pour trafiquer d'un port d'Angleterre à l'autre, sans payer les droits.

Billet d'entrée, détail de marchandises tant foraines qu'Angloises passées au bureau.

Outre les différentes especes de Billets dont nous venons de faire mention, il y en a un si grand nombre d'autres, que l'énumération en seroit infinie.

Il y a plusieurs especes de Billets dont les marchands, banquiers & négocians se servent dans le commerce, lesquels operent divers effets.

Les uns font çausés pour valeur reçue en lettres-de-change; les autres **po**rtent promesses d'en fournir; d'autres sont conçus pour argent prêté, & d'autres pour marchandises vendues : mais de ces divers sortes de Billets, il n'y en a que deux qui soient réputés Billets de change, les autres n'étant regardés que comme de simples promesses, qui cependant peuvent être négociées, ainsi que les Billets de change, pourvu qu'ils soient

payables à ordre ou au porteur.

La premiere espece de Billets de change, sont ceux qui sont causés pour valeur reçue en lettres-de-change, c'est-à-dire, lorsqu'un marchand ou banquier sournit à un autre négociant des lettres de change pour les lieux dans lesquels il a besoin d'argent; & que pour la valeur de ces lettres, il donne son Billet de payer pareille somme au tireur.

Cette premiere forte de Billets doit faire mention de celui sur qui les lettres ont été tirées, & de celui qui en aura payé la valeur, & si le paiement a été fait en deniers ou marchandises ou autres essets, à peine de nullité; c'est-à-dire, que faute d'être conçus en ces termes, ils ne sont plus regardés comme Billets-de-change, mais seulement comme simples billets pour argent prêté, qui n'ont pas les mêmes privileges, art.

27 & 28 de l'Ordon. de France de 1673,

La deuxieme espece de Billets-de-change, sont ceux qui portent pour laquelle somme je promets fournir lettre-de-change sur une telle ville. Ils sont très-utiles dans le commerce, & doivent aussi faire mention du lieu où les lettres-de-change doivent être tirées, si la valeur en a été reçue, & de quelles personnes, à peine de nullité. Ceux au prosit desquels sont faits ces Billets-de-change, ou au prosit desquels les ordres sont passés, peuvent contraindre les débiteurs à leur fournir les lettres-de-change, & au resus, leur faire rendre l'argent qu'ils ont reçu, & leur faire payer ce qu'il leur en coûteroit pour avoir leur argent par lettres-de-change dans les lieux désignés par leur Billet.

Les Billets que l'on nommoit autrefois Billets en blanc, c'est-à-dire, où l'on laissoit en blanc le nom de celui à qui ils devoient être payés pour être rempli toutes & quantes sois, & sous quel nom il plairoit à celui au prosit duquel ils étoient faits, & dont la cause portoit simplement valeur reçue sans exprimer la valeur, non-seulement ne sont plus en usage, mais sont absolument désendus; car comme après avoir passé en plusieurs mains, il n'étoit pas possible d'en découvrir l'origine, il étoit

aisé de s'en servir pour un commerce usuraire.

On a tâché d'introduire dans le commerce, d'autres Billets qui ne sont pas moins dangereux que les précédens pour couvrir l'usure; ce sont les Billets payables au porteur, sans faire mention ni de quoi on a reçu la

valeur, ni quelle sorte de valeur a été reçue.

Les plus sûrs de tous les Billets dans le commerce, sont ceux qui sont faits à une personne précise ou à son ordre, pourvu qu'ils portent ces mots essentiels, valeur reçue d'un tel, & que la valeur y soit exprimée. En voici un modele conforme à l'ordonnance du Roi de France de 1673.

Je payerai au 20 du mois prochain au sieur Pierre Doré, marchand de

cette ville, ou à son ordre, la somme de douze cents livres, valeur reçue

de lui en deniers comptans. Fait, &c.

Endosser un Billet, c'est le souscrire ou se charger du paiement. Un Billet négocié, est celui qui a passé en main tierce au moyen de l'ordre qui a été mis au dos : tout Billet payable au porteur, est aussi censé Billet négocié. Faire courir un Billet, c'est le négocier ou chercher à emprunter de l'argent par le moyen des agens de change ou autres personnes.

Les marchands Persans sont leurs Billets & promesses, en mettant seur sceau au bas & leur nom en haut. Les témoins attessent le sceau du contractant en y joignant le leur. Il n'y a qu'entre marchands que ces sortes

de Billets soient valables, quoique non faits en justice.

Billets de santé, Hist. Mod. & Police, c'est une attestation de santé accordée dans les temps contagieux, par un conseil qu'on institue alors sous le nom de Conseil de santé. Ce Billet contient le lieu d'où le porteur est parti, son nom, sa qualité, sa demeure, la date de son départ, l'état de la ville, du bourg ou village d'où il vient, & la permission de le recevoir où il se présentera avec ce Billet, au bas duquel il aura pris certisseat de tous les lieux où il aura diné, soupé & couché.

Billets de marchandises, exposition de dissérentes especes de marchandi-

ses, & de leur prix, dont le vendeur donne le détail à l'acheteur.

Billets de provisions, liberté accordée par le bureau de la douane aux marchands, pour leur permettre de se munir, sans payer certains droits, de choses dont ils ne peuvent se passer dans leurs voyages.

Billets de l'Epargne, sont d'anciens Billets, mandemens ou rescriptions, dont le paiement avoit été autresois assigné sur l'épargne du Roi de France, mais qui ayant été supprimés au commencement du ministere de Mr. Colbert, sont devenus depuis surannés & de nulle valeur dans le commerce.

Billets, sont encore des especes de passe-ports que l'on prend aux portes & barrieres des villes où il y a barrage, lorsqu'on veut faire passer debout

des vins & des bestiaux à travers de ces villes.

Billets lombards, ce sont des Billets d'une figure & d'un usage extraordinaire, dont on se sert en Italie & en Flandre, & qui depuis l'année 1716 se sont aussi établis en France. Les Billets lombards d'Italie, qui sont de parchemin coupé en angle aigu de la largeur d'un pouce ou environ par le haut, & finissant en pointe par le bas, servent principalement lorsque des particuliers veulent prendre intérêt à l'armement d'un vaisseau chargé pour quelque voyage de long cours; ce qui se pratique ainsi. Celui qui veut s'intéresser à la cargaison du navire, porte son argent à la caisse du marchand armateur, qui enregistre sur son livre de caisse, le nom du prêteur & la somme qu'il prête; ensuire il écrit sur un morceau de parchemin, de la largeur de douze ou quinze lignes, & de sept ou huit pouces de longueur, le nom & la somme qu'il a enregistré, & coupant ce parchemin d'un angle à l'autre en ligne diagonale, il en garde une moiné pour son bureau, & délivre l'autre au préteur pour le rapporter à la caisse au retour du vaisseau, & le confronter avec celui qui y est resté, avant que d'entrer en aucun paiement, soit du prêt soit des profits. Ceux qui prétent sur gages en Flandre sont à-peu-près la même chose. Ils écrivent sur un pareil morceau de parchemin le nom de l'emprunteur & la somme qu'il a reçue; & l'ayant coupé en deux, ils en donnent la moitié à l'emprunteur, & cousent l'autre moitié sur les gages, afin de les lui remettre en rendant la somme stipulée.

BILLETS de l'Echiquier, Voyez ECHIQUIER.

Billets de la banque royale. Il y a peu de différence pour l'usage emre les Billets lombards d'Italie & les Billets de la banque royale de France: mais il y en a quelqu'une pour la forme, ces derniers n'étant que de papier, & se coupant du haut en bas en deux parties égales; ensorte néanmoins que la coupure reste dentelée: précaution sur contre la friponnerie de ceux qui voudroient les contresaire. D'aisleurs les moitiés de ces Bissets, qui demeurent aux bureaux de la banque sont resiées en des registres; & au bas de chaque partie du Bisset qui se désivre au porteur, est l'empreinte d'une espece de sceau.

Billets de monnoie. Billets occasionnés par la resonte générale des monnoies ordonnée par Louis XIV en Juin 1700, & qui n'ayant pu se faire assez promptement pour payer toutes les vieilles especes qu'on portoit aux hôtels des monnoies, les directeurs ou changeurs en donnerent leurs Billets particuliers qui devinrent dettes de l'Etat; & en 1703, il sur ordonné qu'ils porteroient intérêt à huit pour cent : mais ces papiers s'étant trop multipliés par le trasic usuraire qu'en firent les agioteurs, ils surent supprimés ou convertis en rentes sur la ville, ou tirés du commerce par d'au-

tres voies,

Billets de l'Etat, sont des Billets qui ont commencé presqu'en mêmetemps que le regne de Louis XV pour acquitter les dettes immenses contractées sous le regne précédent. Ces dettes, qui montoient à plusieurs centaines de millions, ayant été payées en partie par divers moyens, le Roi les réduisit à un capital de 250 millions, qu'il se chargea de payer, & en sit, pour ainsi-dire, ses Billets aux intéressés. Ces nouveaux Billets surent appellés Billets de l'Etat; parce que le Roi en sit sa dette, & qu'il promit de les payer sur les revenus de l'Etat; au lieu qu'auparavant ce n'étoient que des Billets de particuliers, quoique faits pour des sommes sournies pour les besoins de l'Etat. La plupart de ces Billets ont été depuis retirés, soit en taxes sur les gens d'assaire, soit en actions de la compagnie d'occident, soit en rentes viageres sur l'hôtel de ville de Paris, soit ensin par des loteries qui s'y tiroient tous les mois. Dictionnaire du Commerce, tom. I. pag. 952, &c.

### BIRAGUE, Chancelier de France sous le Roi Charles IX.

ENÉ BIRAGUE, néà Milan, se retira en France, où François I le sit Conseiller au Parlement de Paris, puis Surintendant de la Justice. Charles IX lui donna la charge de Garde des Sceaux en 1570, & celle de Chancelier de France en 1573. Le Pape Grégoire XIII lui donna dans la suite le Chapeau de Cardinal, à la priere de Henri III qui le décharges des Sceaux.

Le Journal de Henri III par l'Etoile, en parlant de la mort de Birague

arrivée en 1583, le definit ainsi:

» Ce Chancelier étoit Italien de nation & de religion, bien entendu aux affaires d'Etat. » (Ce qui fignifioit, du temps de Catherine de Médicis, aux fourberies & aux trahisons), fort peu en la Justice; de savoir n'en avoit point; au reste, libéral, voluptueux, homme du temps, serviteur absolu des volontés du Roi, ayant dit souvent qu'il n'éroit pas Chancelier de France; mais Chancelier du roi de France." (Comme si un roi sage & raisonnable avoit d'autre intérêt que celui de son royaume; un pere de bon sens & de bonnes mœurs d'autre intérêt que celui de son patrimoine)? Il mourut pauvre, pour un homme de ce temps-là, qui avoit long-temps servi les Rois de France, n'étant aucunement ambitieux, & meilleur pour ses amis & serviteurs que pour soi. Il disoit, peu auparavant son décès, qu'il mourroit Cardinal sans titre, Prêtre sans bénésice, & Chancelier sans Sceaux.

Les Mémoires de Castelnau (tome 2, page 529) le caractérisent en ces termes, » politique aussi dangereux, qu'il étoit rusé. « Ces deux qualités font aussi peu d'honneur à son cœur qu'à son esprit; car la politique des honnêtes gens n'est point dangereuse, & la ruse est la ressource des pe-

tits génies.

Un des traits qui scandaliserent le plus le public, est celui qu'on trouve rapporté dans le même ouvrage, sous la date de l'année 1575: Le mardi, 5 Juillet, sut pendu à Paris, & puis mis en quatre quartiers, un Capitaine nommé la Vergerie, condamné à mort par Birague, Chancelier & quelques Maîtres des Requêtes nommés par la Reine Mere, qui lui firent son procès bien court dans l'Hôtel de ladite Ville de Paris. Toute la charge étoit, que s'étant trouvé dans une compagnie où l'on parloit de la querelle des écoliers ('de l'Université') & des Italiens (commis & traitans qui faisoient créer tous les jours de nouveaux impôts, & s'enrichissoient en les affermant.) Il avoit dit qu'il falloit se ranger du côté des écoliers, & couper la gorge à tous les B... d'Italiens, qui étoient cause de la ruine de la France, sans avoir autre chose fait ni attenté contre iceux. Le Roi le vit

vit exécuter (beau passe-temps Royal,) encore qu'au dire d'un chacun il n'approuvât point cet inique jugement, lequel sut trouvé sort étrange de plusieurs. Le simple propos imprudent d'un militaire contre des maltotiers étrangers, transformé en crime de leze-majesté au premier chef! Il ne faut qu'un seul trait de cette espece pour peindre un homme & une semme qui en surent les auteurs. Les Economies Royales de SULLI, avec des observations par M. l'Abbé BAUDEAU.

BIRON. (Charles de Gontault, Duc de ) Pair, Amiral & Maréchal de France, confident & favori du Roi Henri IV.

IRON, après avoir rendu les plus grands services à la France, après avoir exposé plusieurs sois sa vie pour son Roi qui l'aimoit, après s'être signalé dans des Ambassades honorables en Angleterre, à Bruxelles, en Suisse, après avoir acquis la réputation de grand capitaine, & d'habile négociateur; Biron comblé de gloire & des biensaits de Henri IV, osa, ou plutôt eut la làcheté de conspirer contre ce Prince. Il se ligua avec la Savoie & l'Espagne qui le flattoient de la Souveraineté du Duché de Bourgogne & de la Franche-Comté, qu'on lui promettoit pour dot d'une fille du Roi d'Espagne qu'on promettoit de lui saire épouser. Son dessein sut découvert par un gentilhomme nommé Lassin qui le trahit. Le Maréchal sut arrêté. Il désavoua d'abord les projets qu'on lui prêtoit; ensuite il s'en déclara coupable. Il sut condamné à avoir la tête tranchée, & cet arrêt sut exécuté le 31 Juillet 1602. C'étoit un homme vain, ambitieux, toujours mécontent des autres, ne ménageant personne dans ses discours, pas même Henri IV. Voici les détails de la conjuration qu'il trama contre son maître.

## Conjuration de Biron. (a)

IRON fut envoyé par Henri IV à Bruxelles, avec la qualité d'Ambaffadeur extraordinaire, pour assister au serment que devoit prêter l'Archiduc Albert, pour l'observation du Traité de Vervins. Parmi les François exilés, qui le virent durant son séjour dans cette ville, étoit un nommé Picot, natif d'Orléans, homme entreprenant les affaires les plus difficiles, mais peu en état de les conduire, & nullement discret. Durant les troubles des guerres civiles, il avoit été employé dans diverses occasions par les Ligueurs, soit au dedans du Royaume soit au dehors. Fait prisonnier par les troupes du Baron de Luz, lorsque le Roi combattoit dans la Franche-Comté, Biron obtint qu'il seroit élargi sans rançon, & l'ame de ce

<sup>(</sup>a) Cet article est extrait des Mémoires secrets tirés des archives des Souverains de l'Europe.;
Tome VIII,

B b b

Seigneur demeura infectée du sousse empoisonné de ce séditieux. Ils avoient eu plusieurs entretiens ensemble sur la Religion Catholique, le bien public, les privileges de tous les ordres de l'Etat. Mais ces voiles cachoient

des vues plus secretes.

Biron éprouva quelque remords, causé par la considération de son caractere de Représentant du Roi, qui lui interdisoit tout entretien familier avec des mécontens, à plus forte raison toute machination contre son service. Mais la vanité de se voir regarder comme le soutien des Catholiques & de la noblesse Françoise l'emporta. Il déclara aux mécontens, que, dans le cas où la Religion & le bien public seroient en danger, il emploieroit tous ses efforts pour les désendre, qu'ils n'avoient qu'à le venir trouver en France, quand ils auroient besoin de lui, & qu'ils seroient bien accueillis. Il ne poussa pas plus loin alors la trame qu'il commençoit d'ourdir, & qu'il comptoit de continuer avec les Ministres du Roi Catholique (en état de le bien récompenser) en se servant de l'Archiduc, qui devoit bientôt retourner en Espagne. Cependant Picot fit plusieurs voyages en Franche-Comté, à Milan, à Turin, à Paris. Sa principale négociation fut celle par laquelle il voulut détourner le commandant de Seure de remettre cette place au pouvoir de Henri qui avoit dessein de la confier à un homme désagréable à Biron. Celui-ci feignant de l'assiéger par la partie d'en decà de la Saone y laissoit entrer des vivres par l'autre.

Mais par le traité de Vervins il étoit défendu au Duc de Savoie de secourir Seure ni directement ni indirectement. Picot & la Farge eurent beau fomenter la rebellion du Couverneur; abandonné par ce Prince, par les Espagnols, & par Biron, qui ne fut pas assez hardi pour lever tout-à-fait le masque, il se rendit moyennant quarante mille écus, dont une partie

coula dans la bourse du Maréchal.

Au mois de Mai de l'année 1599, Picot fit un voyage en Espagne, aux frais de Biron. Il étoit chargé de dire au souverain & à ses ministres, que la vue de Henri, en faisant la paix, étoit de s'en servir au détriment de cette couronne, & à l'oppression des Catholiques de France, dont les intérêts étoient étroitement liés à ceux d'Espagne; que ce Monarque secouroit les Hollandois, sous apparence de les rembourser des sommes qu'ils lui avoient prêtées; que selon ce qu'il avoit dit lui-même à Biron, il comptoit se mettre en état dans trois ou quatre ans, d'aller sondre sur la Flandre, l'Espagne, l'Italie.

Toutes les lettres de Picot, celles de Turin, de Milan, d'Espagne pour Biron & le Baron de Luz, de même que leurs réponses, étoient adressées à un citoyen de Dole, nommé Bibu, autresois prisonnier du Maré-

chal, & élargi depuis par ce seigneur.

Les Espagnols se servoient de Picot pour entretenir l'obstination du Duc de Savoie à resuser de rendre le marquisat de Saluces; & pour se venger, par ce moyen, des secours que Henri sournissoit aux Hollandois. On

eroit que ce sut à son retour d'auprès du Duc, qu'il proposa à Biron de la part de ce Prince, une de ses filles. L'ambition d'une pareille alliance, si glorieuse pour sa personne & pour sa maison, acheva de corrompre

son cœur & de renverser son esprit.

Le Duc persuadé que, s'il avoit un entretien avec Biron & les autres seigneurs qu'il cherchoit à séduire, il viendroit à bout de ses desseins, dont le principal étoit de retenir le Marquisat de Saluces, se rendit de Turin à Fontainebleau, où étoit la cour, moyennant un saus-conduit du Roi. Douze jours avant son arrivée, Jacques Lassin avoit sait part à Biron d'une lettre de créance qui lui avoit été remise vers pâques par le Chevalier Breton, Ambassadeur de ce Prince. Elle touchoit sur deux articles, savoir le mariage de sa fille, & sa réponse à ce que les Espagnols

lui avoient fait dire par Picot.

Cependant on nomma des Commissaires, pour le Marquisat de Saluces, & le Duc offrit en échange la Bresse, qui fut acceptée. Biron crut aussitot que le Roi voudroit bien joindre cette Province à son Gouvernement de Bourgogne, & il ne tarda pas à demander le commandement de la citadelle de Bourg pour une de ses créatures. Le resus qu'il essuya, alluma sa bile. Naturellement colere, accoutumé aux propos licentieux des gens de guerre, & déchaînant souvent sa langue sans égard, il se laissa aller à des injures contre la personne du Roi. Lassin écoutoit tout avidement, & le rapportoit au Duc, qui savoit admirablement le saire servir à ses vues. Ami perfide, sujet infidele & intéressé, désirant se faire une réputation par le mal, tel étoit l'entremetteur entre le Prince & Biron; 💸 par ce moyen le premier étoit pleinement informé des réfolutions qui se prenoient dans le conseil touchant sa personne & ses intérêts. Le Roi, qui ignoroit toutes ces pratiques, fit part à Biron de la proposition que le Duc lui avoit faite sous le secret, d'attaquer ensemble le Milanez; & Laffin, par ordre du Maréchal, en instruist aussitôt le Prince. La violation d'un secret de cette importance redoubla sa colere contre le Monarque, déjà fort allumée par le peu de satisfaction qu'il recevoit dans l'affaire du marquisat de Saluces. Il résolut en lui-même d'en tirer une vengeance signalée, se montra à Lassin, empressé de s'attacher Biron par toutes fortes de voies; mais il lui dit qu'il craignoit que le zele de ce seigneur ne répondit pas à ses désirs. Lassin répliqua qu'il ne doutoit point que Biron n'ambitionnoit de le lui marquer sans mesure, pourvu que le service du Roi n'en sur pas lésé. Le Maréchal l'avoit chargé de sonder la disposition du Duc à son égard, mais sur-tout s'il penchoit à s'accomder avec le Monarque, afin de savoir s'il devoit se lier plus intimement avec lui, ou ne pas le faire. Emmanuel témoigna une affection extrême pour Biron, lui fit faire par leur entremetteur les offres les plus amples, & reçut le réciproque de sa part. Lassin découvrit dans cette occasion, que leur intelligence avoit plus d'un jour.

Bbb 2

Le refus de la citadelle de Bourg à une des créatures de Biron, irrita si fort celui-ci, qu'il fit dire au Duc de ne point se désaisir de cette place: parce que le Roi avoit dessein d'en donner le commandement à un Huguenot : qu'en le faisant il ôtoit moyen aux Catholiques de ses Etats. de recevoir du secours de la Savoie & de l'Espagne, & que la secte ennemie croîtroit davantage, en s'établissant dans la plus forte place de la chrétienté & au voisinage de Geneve. Il conseilloit au Duc de ne point céder la Bresse; &, de concert avec le Baron de Luz, il le flattoit de toutes les espérances capables d'éteindre dans son cœur tout désir de paix. Lassin étoit persuadé que, sans ces incitations, le Duc se sût accommodé aux vœux du Roi; mais que, soutenu par le capitaine de la France le plus vaillant, le plus chéri des foldats, gouverneur d'une grande Province contigue à la Savoie, & qui promettoit d'engager dans son parti plusieurs Princes & plusieurs Grands du Royaume, il cesseroit d'offrir la Bresse en échange du marquisat de Saluces, & recueilleroit le fruit qu'il s'étoit proposé de son voyage en France, savoir d'en armer les Catholiques, principalement Biron & ses adhérens.

Lassin mettoit tout en œuvre pour engager ce seigneur à faire le dernier pas. Tantôt il lui représentoit l'élévation où cette démarche le feroit parvenir, tantôt il lui donnoit des désiances au sujet des sentimens du Roi à son égard; tantôt, pour irriter de plus en plus son ame à laquelle le mépris étoit insupportable, il lui rapportoit divers propos qu'il disoit être échappés au monarque qui, à la vérité, par une vanité indigne d'un roi & d'un héros tel que Henri, relevoit sans cesse sexploits & ra-

baissoit ceux des autres, même en termes piquans.

Le Duc recueilloit avec soin tout ce qu'il entendoit dire à ce Prince contre Biron; & celui-ci, auquel il le faisoit rendre par Lassin, en devenoit si surieux, qu'il n'épargnoit pas l'honneur de son Souverain. Il sur que le Roi avoit mal parlé de lui au sujet des guerres civiles un jour qu'il dinoit chez Zamet (a); que le Duc, qui étoit du repas, avoit répondu avec étonnement que Biron l'avoit cependant bien servi dans l'assaire d'Amiens, & que Zamet avoit repliqué qu'il avoit bien fallu balancer par quelque bonne action le déshonneur du conseil donné par lui au Roi, de se transporter dans la Franche-Comté. Biron, dont ce rapport accrut la bile, en sit des plaintes ameres au frere de Zamet.

Le lendemain vers le minuit, Lassin, de retour de chez Madame de Cimier, réveilla Biron chez qui il étoit logé, en le baisant selon sa coutume à l'œil gauche (ce que ce Seigneur, cité depuis en jugement, regarda comme un malésice de sa part). Le traitre lui dit que ce jour-là

<sup>(</sup>a) Juif très-riche, à qui Henri IV avoit souvent eu recours, & qui se disoit content d'être Seigneur de dix-huit cents mille écus.

le Roi avoit déchiré dans ses discours tous les Généraux de la France, qu'il s'étoit moqué de la décrépitude du connétable & de la mauvaise sortune qui accompagnoit toujours le Maréchal de Bouillon; que, selon ce Monarque, Biron ne faisoit bien que quand il étoit vû, & qu'alors il ne vouloit céder à personne; que Lavardin n'avoit pas son pareil, lorsqu'il avoit le cul sur la selle. Biron étant allé se plaindre brusquement au Roi de ce qui lui étoit échappé sur son compte, ce Monarque lui en sit des excuses.

Deux jours après, Lassin sur trouver Biron durant la nuit, le baisa comme de coutume, & lui dit qu'il avoit appris du Duc quantité de belles choses. Mais ce Prince qui étoit présent, lui ayant coupé la parole : je ne vous déclarerai donc point, ajouta seulement le perside, des secrets capa-

bles de vous rendre l'homme le plus heureux du monde.

La curiosité poussa le Maréchal à se rendre le lendemain matin dans la chambre de Lassin, qui lui dit: je tiens de la bouche même du Duc, que trois ou quatre hommes ayant couru sur lui l'épée à la main, il avoit perdu son manteau en voulant se sauver, & qu'ayant dessein de se résugier chez vous, il ne l'avoit pas sait, parce qu'il vous croyoit peu affectionné à sa personne. Je l'aurois reçu, répondit Biron, mais j'en aurois aussi-tôt donné avis au Roi. Le Duc, continua Lassin, a déclaré à ce Monarque, que, pour mieux s'assurer. sa bienveillance, il songeoit à établir sa famille en France, & il l'a prié de lui indiquer pour se silles les sujets qui lui étoient les plus agréables. Le Roi lui en a nommé quelques-uns, & le Duc ayant sait mention de vous, il a répondu de maniere à mettre entiérement obstacle à la bonne disposition de ce Prince à votre égard.

Il n'en fallur pas davantage pour pousser à bout le ressentiment du Maréchal. Il alla jusqu'à dire, que s'il eut été présent à un pareil propos.

il se fût porté aux dernieres extrémités.

Le Duc, poursuivit Lassin, a pour vous des sentimens tout dissérens de ceux du Roi. Il m'a chargé de vous déclarer qu'il vous désiroit pour son gendre; qu'il vous préséroit à tout autre; & que, juste estimateur du mérite, il vous considéroit proportion de ce que le Roi vous ra-

baissoit. Biron se laissa sortement prendre à cette amorce.

Le Duc étoit sur le point de s'en retourner dans ses Etats, lorsqu'on lui rapporta que le Roi avoit dessein de le faire arrêter & de sévir contre lui. Ne pouvant contenir l'inquiétude mortelle dont il étoit agité, il dit à Villeroy, qui lui présentoit à signer le Traité concernant l'échange du Marquisat de Saluces pour la Bresse: je ne veux point le lire: je signerai aveuglément tout ce que Sa Majessé m'enverra, sût-ce mon arrêt de mort.

Peu lui importoit le contenu du traité, déterminé, comme il étoit, à ne point l'observer; & peut-être parloit-il comme on vient d'entendre,

afin d'avoir une preuve qu'on avoit usé de violence à son égard. Dans un entretien à Conslans, Biron lui avoit dit qu'il se mettoit en péril, s'il ne signoit pas tout ce qui lui seroit présenté, mais qu'il le serviroit de sa personne ainsi que de celles de ses amis, & lui sourniroit des relais pour gagner la Bourgogne, où une sois arrivé, il n'auroit plus rien à craindre.

Dès ce moment, le Duc témoigna au Roi vouloir s'en retourner par cette Province. C'étoit en quelque sorte afin de pouvoir conférer plus aisément avec le Baron de Luz, qui en étoit Lieutenant pour le Roi. & de voir les places d'un pays qu'il espéroit lui appartenir un jour dans la personne de Biron, dont il comptoit faire son gendre. Avant que de partir, il envoya son Chancelier en Espagne, sous prétexte de faire part à cette Cour de son accommodement avec la France, mais au fond, pour l'informer de ses pratiques, & avoir d'elle l'approbation, de même que les fecours nécessaires. Un des conseils les plus importans que les conjurés lui avoient donnés, pour embarrasser le Roi & s'accréditer auprès des catholiques, c'étoit d'offrir la restitution du Marquisat de Saluces, à condition que ce Monarque n'y mettroit que des Gouverneurs catholiques, & que le Calvinisme y seroit désendu. Ils lui avoient fait considérer que si Henri, après avoir donné sa parole à Lesdiguieres, qui étoit Calviniste, ne la lui tenoit pas; ce Seigneur se regardant comme offensé, se porteroit à quelque nouveauté; & que s'il s'obstinoit à la lui tenir, il mécontenteroit tout le parti Catholique. Les Conjurés avoient encore confeillé au Duc d'exiger parole du Roi, qu'il ne secourroit point Geneve, dans le cas où Son Altesse voudroit la réduire au devoir.

Cependant Emmanuel prit la route de ses Etats par la Bourgogne, accompagné du Baron de Luz. Il ne sut pas plutôt arrivé à Chamberri qu'il pressa Lassin par lettres de venir le trouver. Celui - ci en reçut aussi de Biron, qui l'invitoient à se rendre à Dijon. Il y trouva le Capitaine Biagio-Toto, qui avoit apporté au Maréchal des lettres du Duc, & qui avoit commission de presser Lassin de passer en Savoie pour achever les négociations commencées à Paris. Il se mit aussi-tôt en route sous prétexte d'aller accomplir un vœu à St. Claude. N' reçoit dans cet endroit de nouvelles lettres d'Emmanuel, qui le sollicitoient de hâter son voyage. Ensin, il arrive à Chamberri, où, dans divers entretiens, on convint de chaque article, & on assura le mariage de la sille du Prince avec Biron, de même que les avantages promis à chacun des autres Conjurés.

Dans le même temps, on vit arriver à Chamberri un courier dépêché d'Espagne par le Chancelier du Duc. Il marquoit que cette Cour approuvoit tout; qu'elle saisoit les promesses les plus amples, & qu'elle étoit disposée à agir conformément aux vœux de Biron, que lui Chancelier Picot & d'autres avoient exposés au Gouve nement. Là-dessus on arrête que Roncasio, Secrétaire du Duc, passera incognito par Dijon, pour aller à

la Cour de France, sous prétexte d'affaires, mais au sond pour amuser le Roi; & que La Tour, autresois Ambassadeur du Duc auprès du Connétable de Castille, & qui avoit introduit auprès d'Emmanuel, Picor & d'autres semblables envoyés, se rendra, sans tarder, auprès du Roi Catholique. Le premier étoit chargé de s'instruire pleinement des résolutions définitives de Biron, & de se régler d'après ses avis, sur les représentations à faire au Roi concernant le Traité avec le Duc, de même que sur la maniere dont il falloit qu'il traitât avec les autres Conjurés. Le second devoit faire valoir au Conseil d'Espagne l'avantage du projet, asin

de l'engager à le soutenir jusqu'à la fin.

Aux instances pressantes de Biron, Lassin avoit entrepris plusieurs vovages pour en hâter le succès. Mais il dit depuis, que son dessein étoir de le découvrir au Roi quand il seroit temps. Après avoir employé cinq à six jours à négocier avec le Duc, il revint à Dijon, où Roncasio arriva bientôt après déguisé & se tint caché dans une auberge. Biron, qui craignoit d'être découvert, le fait conduire par un domestique affidé de Laffin, à un village à deux lieues, afin de lui parler avec plus de sûreté. Lassin avoit fait jurer à ce domestique, nommé Renazé, qu'il exécuteroit fidélement ses ordres sans les examiner, & lui laisseroit le soin de ménager la réussite du service qu'il songeoit à rendre au Roi par son moyen. Roncasio devoit se rendre chez Biron durant la nuit. Celui-ci, pour ne rien laisser appercevoir aux yeux les plus pénétrans, se déshabille en préfence de plusieurs personnes, comme pour se coucher. Laffin introduit Roncasio dans la chambre du Maréchal, en présence du Baron de Luz, & toute la nuit se passe à discourir sur l'objet qui les rassembloit.

Roncasio prend ensuite le chemin de la Cour, avec quatre chevaux que Lassin lui avoit prêtés; celui-ci, après avoir resté quelques jours encore à Dijon, regagne l'Auvergne, d'où il étoit d'abord venu. Il renvoie de la Renazé à Biron, pour demeurer auprès de sa personne, jusqu'au retour de Roncasio. Ce sut lors de ce retour, que le Roi porta la guerre dans les Etats du Duc parce qu'il voyoit l'éloignement de ce Prince, pour l'exécution de leur Traité, & qu'il ne vouloit pas lui donmer le loisir de se préparer à une sorte résistance.

Cependant Biron chargea Renazé de dire à Roncasio, qui étoit empressé de repasser en Savoie, que s'il avoit avec lui quelqu'un sur lequel il pût compter, il le laissat à Lyon. Roncasso sit choix d'un de ses parens nommé Bosco, que Renazé conduisit le lendemain au pont de Vaux, après qu'il eût conséré avec Biron & le Baron de Luz, dans leur auberge. Ce nouveau consident témoigna être satissait de leur entretien & dit que Roncasso apporteroit au Maréchal la résolution sinale du Duc : ce qui sur depuis exécuté.

Biron n'ayant point trouvé Bosco à Macon, comme il l'avoit cru;

donna ordre à Renazé de se trouver la nuit dans sa garde-robe, parce qu'il avoit dessein de l'envoyer quelque part. Ce sut à cette occasion, que le Baron de Luz déclara à celui-ci, que le Maréchal ne vouloit point se servir de ses domestiques; mais de lui, parce que Lassin avoit répondu de sa sidélité. Renazé se rendit, à l'heure marquée, au rendez-vous indiqué par Biron, qui le chargea de se transporter dans la Savoie & dans le Piémont. J'ai déjà fait donner avis par Bosco, lui dit-il, à ceux de Chamberri & de Montmélian, de se tenir sur leurs gardes; parce que le 13 ou le 14 d'Août, Créqui doit tenter la prise de la seconde de ces deux places par le pétard & l'escalade; mais pour plus grande sureté, je juge à propos de leur en rastraschir la mémoire; de les avertir en même-temps de mieux garnir Conslans & Charbonniere; & d'avoir d'autant plus de courage, que l'armée Françoise est composée de soldats nouveaux & mal armés.

Renazé arrivé à Chamberri, exposa sa commission à Jacob, Gouverneur de Savoie. Il passa de-là dans le Piémont, & se rendit à Rivolo. Il dit au Duc, que Biron étoit parsait Catholique, & pleinement dévoué à son service; & que sur ses avis, il falloit que son Altesse hâtât les préparatifs de guerre. Ces paroles, qui s'accordoient avec les besoins & les désirs du Duc, remplirent son ame de joie. Il répondit qu'il agiroit conformément aux mesures prises à Constans; qu'il n'avoit pas, à la vérité, actuellement les sept cents mille éçus promis à Biron; mais qu'il en avoit deux cents mille, qu'il lui seroit compter dès qu'il voudroit. Il chargea Renazé d'aller à Turin instruire l'Ambassadeur d'Espagne de l'état des choses; tandis que de son côté il écriroit à Biron, pour le remercier des avis donnés à ses places.

L'Ambassadeur parut charmé de voir le Maréchal ferme dans sa résolution: Il dit qu'il attendoit des nouvelles d'Espagne, par la voie de Picot; qu'il falloit qu'on comptât au Maréchal quatre cents mille écus & qu'il engageoit sa parole que son Maître le satisferoit pour le reste: Je crois, ajouta-t-il, que la prudence demande qu'on fasse part de tout au Comte

de Fuentes, Gouverneur de Milan.

Le Duc & l'Ambassadeur furent du sentiment que pour abréger, Biron devoit se saisir de la personne du Roi à la chasse ou dans quelque autre endroit savorable. Renazé leur ayant demandé, en riant, ce qu'on en seroit : on le menera, répondirent-ils; en Espagne, où il passera joyeusement son temps à sessioner & à faire l'amour. Renazé partit le lendemain avec Bosco, qui portoit au Baron un présent de pierreries dans une boite. Le premier se rendit à Pierre-Castel, près de Biron, & le second prit le chemin de St. Claude. Cependant le Roi voulant aller à la rencontre de Marie de Médicis, sa surure épouse, qui s'acheminoit de Marseille vers. Lyon, résolut de se décharger du soin de porter la guerre en personne dans la Savoie. Au resus de Biron, il nomma Général de ses armées, d'abord

bord le Duc de Montpensier (a), puis le Comte de Soissons (b). Comme néanmoins il eût désiré que c'eût été Biron, il lui en écrivit de sa main d'une maniere si pressante, qu'il crut ne pouvoir pas resuser, malgré les représentations que lui sit Lassin, que c'étoit une amorce pour le faire

tomber dans le piege.

Biron fut depuis accusé d'avoir donné avis au Duc de Savoie, que l'armée étoit si harrassée, que la Noblesse qui s'y trouvoit, n'en pouvant plus, se retiroit chez elle; d'avoir informé le Comte de Montmajor & les autres serviteurs de ce Prince des entreprises que le Monarque méditoit, particuliérement de celle de Bourg & de l'endroit par ou l'attaque devoit se faire (ce qui l'avoit rendu inutile); d'avoir entretenu, durant le siege de cette forteresse, des intelligences avec le Commandant par la voie de Bosco; d'avoir indiqué au Duc celle de défaire l'armée & de prendre le Roi; de l'avoir instruit des forces de ce Monarque, de lui avoir appris que dans la revue il s'étoit trouvé deux mille cinq cents passe-volans; de lui avoir marqué qu'il surprendroit Chambout, en l'attaquant par derriere; qu'il recouvreroit Montmélian en n'observant point la capitulation à laquelle il n'étoit pas obligé, parce que les François l'avoient violée les premiers en se saisssant des dépêches que portoit Bicqueraut; de l'avoir fait avertir de munir de vivres le Fort Sainte-Catherine (c), d'y faire entrer quatre ou cinq cents braves foldats pour ranimer le courage du Commandant déconcerté, & de venir droit à Chamberri; de lui avoir donné nouyelle que le Roi désiroit l'accommodement faute d'argent pour soutenir la guerre, qui coûtoit cent quatre-vingt-mille écus par mois; que ce Prince en avoit déjà dépensé quatre cents mille de la dote de la Reine; qu'il ne favoit comment faire pour renouveller l'alliance des Suisses; que son dessein secret étoit de boucher par la paix, les chemins de la Flandre & de la Franche-Comté; que les Catholiques de ses Etats avoient fait des plaintes ameres au sujet de sa partialité pour les Huguenots, & que, pour peu que la guerre de Savoie durât encore, les deux partis en viendroient aux mains. Enfin, Biron fut accusé d'avoir donné à entendre au Duc, que, dans le cas de paix; il valoit mieux qu'il cédât le Marquisat de Saluces au Roi d'Espagne, qu'au Roi de France la Bresse, dont son Altesse se servoit, comme le premier faisoit de la Flandre.

Cependant Renazé rendit compte à Biron, de sa négociation dans le Piémont. Le Maréchal l'embrassa avec joie. Le Roi, lui dit-il, nous veut tous ruiner en mettant les places au pouvoir des Hérétiques. Il a promis le

<sup>(</sup>a) Henri de Bourbon, dernier mâle de cette seconde branche.

(b) Charles de Bourbon, Comte de Soissons & de Dreux, Pair & Grand-Maître de France.

<sup>(</sup>c) Les Catholiques fondoient sur la conservation de ce Fort, toute seur espérance de voir le Duc rétable dans ses Etats, and C c c

Gouvernement de la Citadelle de Bourg, au Huguenot Boësse, quoique cé soit moi qui l'aie prise. Je voudrois que vous retournassiez vers le Duc. Ce Prince, répondit Renazé, a envoyé Bosco pleinement informé de ses intentions. Il est à S. Claude, où il attend vos ordres pour se rendre auprès de votre personne. Cela est inutile, repliqua Biron, & il est au contraire absolument nécessaire que vous retourniez dans le Piémont. Il lui dicte en même temps un long mémoire concernant la marche de l'armée Françoise, & rensermant un avis au Duc d'intéresser le Pape dans leur cause, par la considération que le Roi n'employoit que des Huguenots. Il marquoit à ce Prince de faire avancer les quatre milles lansquenets qu'il avoit promis, en seignant de les saire passer en Flandre, & de hâter l'envoi des sommes dont on étoit convenu. Renazé sit tenir ce mémoire au Duc, par le canal de Bosco. Un homme de S. Claude, déguisé en pélerin le porta dans un bourdon. Renazé revint auprès de Biron, de même

que Lassin, auquel on sit part de tout.

L'armée Françoise étoit sous le Fort de Sainte Catherine, & Biron avoit fon logement à Chaumont. Ce fut dans cet endroit qu'il chargea Renazé d'aller avertir le Commandant de la place de faire des palissades dans le fossé, de rehausser certains bastions; & de se sournir de vivres : toutes choses aisées, au moyen de sorties fréquentes qui devoient servir à Biron de prétexte pour reculer l'armée, & donner ainsi moyen au Commandant de les exécuter. Renazé remplit sa commission: Lassin arriva dans ce moment, & annonça que le Roi viendroit bientôt reconnoître le Fort. Biron en fit instruire, sans délai le Commandant par Renazé, qui ajouta de sa part, que ce Monarque auroit avec lui deux cavaliers, dont l'un feroit la Boësse & l'autre le Maréchal (celui-ci monté sur un cheval barbe, noir avec le manteau & un grand pannache de la même couleur) & que le Roi seroit le dernier des trois : il lui dit donc de pointer son canon contre lui, en tirant quelques volées devant les deux autres, pour ne rien donner à soupçonner. Lassin assura depuis aux Juges, qu'en entendant une pareille commission, il s'étoit écrié: Jesus Seigneur, quelle pensée! que Biron avoit répondu, en jurant, le Roi en veut à notre honneur & à nos jours : il cherche notre entiere ruine : nous fommes donc excufables en voulant nous mettre à l'abri de ses coups, du mieux que nous peuvons.

Biron fit aussi donner avis au Commandant, qu'il pouvoit ouvrir dans le fossé, une petite tranchée, où il placeroit sept ou huit soldats, qui tireroient sur le Roi, lorsque ce Monarque & sa compagnie se retireroient. Mais avant que Renazé partit pour cette commission, le Maréchal se tournant vers Lassin, lui dit, partie avec douceur, partie avec menace: Je me se à vous; prenez bien garde de donner rien à entendre de tout céci, ni par le maintien ni par les gestes quelquesois plus éloquens que ses paroles mêmes. Il écrit ensuite une longue lettre à Viry, Gentilhomme Sa-

voyard, intime du Duc, qui faisoit son séjour au voisinage de sa place assiégée; & donne cette lettre à Renazé pour la porter. Lassin désapprouve le choix d'un confident tel que Viry; dit que c'est un méchant homme; & retire secretement la lettre des mains de Renazé. C'étoit, assura-t-il dans sa déposition, pour s'en servir à instruire les Ministres du péril où le Roi étoit prêt de s'exposer. Le ciel voulut que ce Prince n'allât point alors reconnoître la place; & Lassin lui remit depuis, la lettre adressée à Viry; qui, comme tant d'autres écrits, servit à la condamnation de Biron.

Renazé, après avoir exécuté sa seconde commission auprès du Commandant du fort Sainte-Catherine, retourne vers le Maréchal. Ce fut alors que le Baron de Luz dit à celui-ci, à l'occasion de divers propos tenus entr'eux : le Roi invective amérement contre vous & moi, de même que contre Lassin, & ce Prince a donné lieu de penser que son dessein étoit de nous faire mourir. Le Baron ajouta, dans le cas où les mesures, prises avec l'Espagne, ne réussiroient pas, il faut soulever les Huguenots (a). Il donne la main à Biron, & lui jure qu'il suivra toujours sa fortune, avec qui que ce soit qu'il s'unisse. Ayant ensuite gardé quelque-temps le silence, il raconte à ce Seigneur, que Savignac, jeune Gentilhomme Savoyard, mort n'agueres prisonnier, de ses blessures, avoit déclaré à sa propre perfonne avant d'expirer; que lui & sept autres s'étoient engagés au Duc leur Souverain, d'assassiner le Roi, & qu'il n'avoit d'autre regret en mourant, que celui de n'avoir pû lui rendre un si bon service. Lassin se tournant vers le Maréchal, lui représente la belle occasion qui s'offre à eux, de recouvrer la faveur du Roi, en l'instruisant de cette conspiration. Mais il assura dans ses dépositions, que cet avis avoit été mal reçu du Maréchal & du Baron, qui avoient tous les deux changé de propos.

Peu de temps après, Lassin, envoyé de nouveau vers le Duc, lui rapporta ce qu'il avoit su du dessein de Savignac. Ce Prince avoua qu'il n'eut pas été faché que l'attentat se sût exécuté; mais il dit qu'il n'en avoit point donné l'ordre. J'ai, poursuivit-il, quantité de sujets braves & zélés, qui, voyant l'acharnement du Roi contre moi, se laisseroient aller aisément aux tentatives les plus désespérées. Il ajouta d'un ton plein d'orqueil & de colere: vous savez que j'ai envoyé dire au Maréchal, qu'il falloit se saissir du Monarque. Si on ne prend ce parti ou l'autre, vous êtes

tous perdus sans ressource, & votre perte entraîne ma ruine.

On délibéra à Bourg, des moyens d'exécuter la premiere de ces résolutions; mais il s'y trouva tant de difficultés, qu'aucun des conjurés ne fut les lever. Laffin affuroit que, dans son voyage en Italie, le Duc, l'Ambassadeur d'Espagne & le Comte de Fuentes, lui en avoient parlé à diverses reprises.

<sup>(</sup>a) Avec lesquess cependant il n'avoit jamais eu la pensée de se liguer. Ccc 2

Peu de jours après que Renazé eut rempli sa seconde commission auprès du Commandant du Fort Sainte-Catherine, Biron le fit mettre en route vers Anecy, avec une longue lettre de sa main pour le Duc, remplie de plaintes contre les longueurs insupportables de ce Prince & des Espagnols. Mais bientôt, il envoya ordre de retenir Renazé à St. Claude d'où la lettre fut portée par Bosco, qui rapporta & remit à celui-ci la réponse. Le Duc y faisoit mention des lansquenets (a); prioit Biron de lui marquer quand il comptoit se déclarer; & lui disoit que le Roi d'Espagne promettoit de lui fournir jusqu'aux moindres secours. Lassin, qui réunissoit à merveille, les deux qualités d'un traitre parfait, savoir, un cœur méchant avec une belle apparence d'amirié, obligea Renazé à lui remettre la réponse du Duc, & à faire seulement part à Biron, de ce qui s'étoit passé

entre Bosco & lui.

Cependant le Maréchal envoya de nouveau Renazé vers le Duc, pour lui donner avis que le Sergent-Major de Montmélian & un Tambour méditoient une trahison; pour lui conseiller de substituer un nouveau Commandant, à l'ancien qui étoit un lâche; d'y faire passer des soldats, travestis en vivandieres, & quelques ouvriers, pour mettre le canon en état; de ne point épargner vingt mille écus, pour avoir des hommes courageux, qui allassent mettre le seu aux quartiers de l'armée du Roi : ce qui ne manqueroit pas d'y jetter une grande confusion, ainsi qu'il arriva sous Amiens. Tout cela se trouvoit dans un long mémoire de deux ou trois feuilles, écrit par Biron, copié par Renazé. Le Maréchal chargea celui-ci, dans le cas où on l'enverroit à Milan, d'en faire part au Comte de Fuentes : de lui dire que la Cour d'Espagne traînoit les affaires si fort en longueur. qu'il prévoyoit qu'elle seroit infailliblement cause de sa perte & de celle de tous ses amis; qu'on eût à lui envoyer au plutôt soixante mille écus, pour munir les places de son gouvernement, & se procurer les troupes nécessaires à l'exécution d'une entreprise sur Langres, pour laquelle il n'avoit pas un sol; qu'il feroit tenir une partie de cet argent au Comte  $\mathbf{d}^{\prime}$ Auvergne (b).

Ces dépêches furent données à Renazé, en présence de Lassin, qui témoigna être bien-aise d'aller passer quelque-temps chez lui, & dit qu'il reviendroit pour favoir le succès de la commission de l'envoyé, lorsqu'il seroit de retour de Piémont. Mais il ordonna à celui-ci dans le secret, de ne point remettre à Biron, les écrits qu'il pourroit rapporter, & de lui

rendre seulement la réponse de bouche.

Renazé vit à Turin le Duc de Savoie & l'Ambassadeur d'Espagne. Il

<sup>(</sup>a) Voyez ci-devant.

<sup>(</sup>b) Charles de Valois, fils naturel de Charles IX, Duc d'Angoulême, Comte d'Auvergne, de Ponthieu, d'Alais, &c. Pair de France, & Colonel-Général de Cavalerie.

présenta au premier le mémoire de Biron : ce Prince le lut, & voulut qu'il vînt le lui présenter de nouveau, dans le tems qu'il seroit avec l'autre; ce qui sut exécuté. On arrêta qu'on s'aboucheroit avec le Comte de Fuentes, à Tortone, où ils conférerent tous ensemble. Le Comte témoigna une joie extrême de ce que Biron marquoit. Il pria Renazé de l'assurer que les soixante mille écus qu'il demandoit, seroient remis sans délai au duc pour les lui faire tenir : qu'on lui compteroit aussi la plus grande partie des autres sommes qui lui avoient été promises, & qu'on lui en accorderoit de plus considérables encore, que celles qu'il demandoit; qu'on lui sourniroit des troupes & des munitions, que le Roi d'Espagne emploieroit en sa faveur toute sa puissance, & qu'il avoit dessein aussi de le marier dans ses Etats. Le Duc dit qu'il vouloit mourir soldat du Maréchal; qu'il lui enverroit quelques chevaux avec un joyau pour porter à son chapeau; & que Roncasio seroit dans quinze jours à St. Laurent de la Cloche avec ces présens & les soixante mille écus.

Le Duc ne voulut confier rien de tout cela au papier, de peur d'accident. Renazé prit la route de Bourg pour rejoindre Biron, à qui le récit de sa commission fait en présence du Baron de Luz, causa une joie indicible. Il se transporta ensuite à Mouans auprès de Lassin qui lui dit de donner à entendre au Maréchal, que le Duc & l'Ambassadeur d'Espagne désireroient traiter immédiatement avec lui, pour digérer l'exécution d'un projet si dissicile. On envoya en conséquence la Farge, pour ramener Lassin secrettement à Bourg. Là, dans sa chambre, Biron & le Baron de Luz discuterent avec lui chaque article; & le conjurerent de se disposer

à partir, pour aller tout arrêter.

Quelques jours après, Lassin prit la route du Piémont par la Suisse. afin de s'aboucher avec l'Ambassadeur d'Espagne à cette République, qui le conduisit jusqu'à Milan. Ce fut dans ce voyage, qu'il dit à Renaze : la maniere dont je me conduirai, fera voir au Roi & à la France combien j'aime l'Etat. A Milan, il se tint caché chez l'Ambassadeur qui l'y avoit accompagné; & il passoit la nuit à négocier avec le Comte de Fuentes, Gouverneur. Ce dernier lui fit présenter par l'autre, une grande bourse pleine de doublons, avec une chaîne où étoient enchassés plus de trois cents diamans. Lassin refusa le présent, sous prétexte qu'il n'avoit encore rendu aucun service, mais au fond, parce qu'il espéroit avoir part à la grande somme qui seroit comptée, vû le rôle considérable qu'il jouoit. Il passa ensuite à Ivrée, où il eut un entretien de deux heures avec le Duc. Durant son séjour dans cette ville, il dit à Renazé: On promet beaucoup, mais je m'apperçois qu'on se mésie de moi. Il l'envoya vers le Duc, qui étoit retourné à Turin, de même que vers l'Ambassadeur d'Espagne à cette Cour pour les rassurer tous les deux sur sa fidélité. Le lendemain il eut avec l'un & l'autre, qu'il avoit rejoints, une longue contestation. Ils vouloient absolument qu'il arrêtat les articles, déjà dressés

& mis au net; d'autant mieux que le Duc disoit avoir reçu tout nouvellement, par la voie de la Farge, des lettres de Biron, qui marquoient que Lassin avoit commission pleine d'y snettre la dernière main. Celui-ci s'en désendoit, sous apparence de vouloir attendre l'issue des longues négociations de paix. Envain Roncasio l'assuroit que le Duc ne se soucioit point d'accommodement, & que, quand même il viendroit à se conclure, ce Princefauroit bien le rompre, le perside ne laissa pas d'obtenir du délai. Caché dans Turin, il voyoit souvent le Duc ou l'Ambassadeur. Ils résolurent de s'aboucher encore avec le Comte de Fuentes. Ce sut à Some sur le Pô,

près de Pavie : les conditions suivantes y furent arrêtées.

» On donnera le choix à Biron & ses amis, de se déclarer avant ou » après le Duc; & le Roi d'Espagne se déclarera six mois auparavant. Ce » Monarque ne fera aucun accord, avec le Roi Très-Chrétien, sans leur n participation. On livrera à Biron les places dont on s'emparera de for-» ce, & on y mettra des Commandans François: on en excepte Marn seille, que les Espagnols comptent avoir bientôt en leur puissance, & » garder pour la retraite de leurs galeres & pour leur sûreté. Ils fourni-» ront par an dix-huit cents mille écus, que Biron emploiera à poursuivre » la guerre. Il sera généralissime dans tous leurs Etats; épousera la belle-» sœur de leur Souverain, ou une de ses nieces, filles du Duc; aura » les deux Bourgognes & les Provinces circonvoisines en propriété avec » de riches pensions. En cas que Biron ne puisse pas exécuter ce qu'il » promet, le Roi d'Espagne satisfait de sa bonne volonté, assignera pour » lui & sa famille, un revenu de cent vingt mille écus, avec un mil-» lion d'or comptant, qu'on leur fera toucher en Allemagne, en Ita-» lie, ou ailleurs, à leur gré. Biron, de son côté, s'armera avec ses ad-» hérens, pour que la France soit gouvernée à l'avenir par les Pairs, & » que les Etats-Généraux procedent, comme les Electeurs de l'Empire, à » l'élection d'un Roi, qui n'ait d'autre pouvoir que celui qu'a l'Em-» pereur. «

On proposa d'autres conditions, que Lassin resusa de signer, laissant ce soin au Maréchal & on se détermina à l'envoyer vers lui avec Roncasso & l'Ambassadeur d'Espagne auprès des Treize Cantons, qui l'avoit accompagné en Italie. Le resus de Lassin augmenta les désiances sur son compte. Il s'en apperçur & dit à Renazé: on veut me faire signer les plus horribles scélératesses contre la France & le Roi, mais je ferai ensorte de m'en

préserver.

Avant que de reprendre la route de la France, il retourna à Milan, conformément à la parole qu'il avoit donnée au Comte de Fuentes. Il y resta douze jours, durant lesquels on ne cessa de le presser de mettre la derniere main au traité, sur-tout depuis que Picot étoit revenu d'Espagne. Il partit ensuite, prit son chemin par la Suisse, & renvoya Renazé à Turin pour rassurer de nouveau se Duc & l'Ambassadeur sur sa sidélité. Mais

cela ne servit qu'à leur donner des ombrages extrêmes. Ils firent bientôte après arrêter Renazé, qui fut d'abord soigneusement gardé dans sa chambre durant deux mois, ensuite garrotté, & conduit dans le château de Chieri.

Laffin, en repassant par la Suisse, chercha (de concert avec l'Ambassa-deur d'Espagne à cette République, ainsi qu'ils avoient fait avant leur départ pour l'Italie) le moyen le plus sûr pour faire tenir à Biron les soixantemille écus promis d'avance par les Espagnols, de même que les autres sommes, qui jointes à celle-là, passoient deux millions. Arrivé au Pont de Vaux, il se rendit sans délai auprès de Biron, sur l'ordre qu'il en reçut, après avoir mis en lieu de sûreté les plus important des écrits qu'il portoit aveclui. Le maréchal le renvoya en Suisse auprès de l'Ambassadeur d'Espagne pour poursuivre la négociation. Ils s'aboucherent en rase campagne, près de St Jean de Laune. (a) L'Ambassadeur resusa de se rendre au château de Beaune pour voir Biron, comme celui-ci désiroit, & Lassin s'en retourna. Peu après un consident de l'Ambassadeur conséra sécrettement avec le maréchal, de certaines choses qu'on ne voulut peut-être pas consier à Lassin.

Cependant la célérité du Roi prévint la diligence du Duc à munir ses places. La prise de Chamberri, de Montmélian, de Bourg, & le siege des citadelles des deux dernieres, firent appercevoir à ce Prince sa ruine prochaine. Il sentit qu'il valoit mieux pour lui arracher des mains des François la Savoie par un traité, que de tenter le sort douteux des armes, en ayant pour principal appui la soi incertaine d'un homme qui trahissoit son Souverain. D'ailleurs en réparant une partie de ses pertes, il pouvoit, dans des conjonctures plus savorables, recommencer la guerre avec plus d'avantage, contre un Prince désarmé & au milieu des embarras de la conjuration qui couvoit dans ses Etats, que la continuer dans un temps où la fortune étoit si propice à ce Monarque, que mille machinations n'avoient pû arrêter ses progrès. Il sit donc la paix, sans renoncer au désir de se venger par le secours du bras des mécontens.

Biron de retour de son Ambassade extraordinaire de Suisse, où il avoit si bien secondé les vœux du Roi, s'arrêta à Dijon. Il s'y déchaîna en murmures & en injures contre la personne de son Souverain dont il censura tous les projets. Lassin, qui redoutoit pour soi les essets de l'imprudence du maréchal, qui craignoit que les longueurs ne sissent découvrir la conspiration, qui frémissoit de la présérence que ce seigneur donnoit au Baron de Luz dans sa consiance, de ce que les soupçons de tous les deux étoient cause de l'emprisonnement de Renazé, résolut de les accuser pour se sauver & en même-temps s'élever, sur-tout croyant avoir assez d'écrits pour prouver le complot, sans courir risque de subir la peine du talion,

<sup>(</sup>a) C'étoit la semaine de la Passion, l'an 1601,

ni de se voir exposé aux sureurs de la vengeance de Biron absous. Cependant pour empêcher le Duc de pressentir le moins du monde son dessein, & de le prévenir par la dénonciation des complices, ou en étoussant dans son sang le commun secret, il envoya à Dijon Jean Dachon, Seigneur de Cérizat. Il vainquit la répugnance que donnoient à ce Gentilhomme pour ce voyage, les mauvais bruits qui couroient déjà sur le compte du Maréchal; en l'assurant qu'il serviroit en cela le Roi, auquel lui Lassin venoit de dépêcher un Courier. Il le chargea de dire à Biron qu'il s'étoit jusqu'alors abstenu d'aller à la cour, mais qu'un procès qu'il avoit contre le Comte de Canillac, savorisé du Monarque, ne lui permettoit pas de dissérer davantage de s'y rendre. Il le chargea en même-temps de bien observer les paroles & les gestes du Maréchal, à cette nouvelle.

Celui-ci répondit à Dachon, (a) que Laffin avoit tort de parler à toute sorte de personnes de certaines choses qui demandoient un éternel silence; qu'il lui conseilloit d'aller à la cour, pour solliciter son procès, mais d'écrire à Villeroi, avant que de se mettre en route; qu'il portoit sa tête à son Souverain, pour preuve de son innocence; & que, dans le cas où Sa Majesté n'agréeroit point qu'il lui sit la révérence, il sortiroit du Royaume

pour jamais.

Lassin avoit écrit une lettre au Capitaine Gosselins, pour la montrer à Biron. Il y éclatoit en plaintes ameres au sujet de l'emprisonnement de Renazé, tout-à-fait contraire, selon lui, à l'honneur, à la conscience, & au service même du Maréchal, dont on devoit attendre, disoit-il, toute la protection que la raison & l'équité donnoient lieu d'espérer pour le prisonnier. Biron témoigna être très-irrité de cette lettre, qui, venant à tomber entre les mains du Roi, suffiroit pour les perdre tous. Laffin a tort, ajoutat-il, de s'adresser à moi pour faire élargir Renazé; je me garderai bien d'en écrire au Duc, qui l'a fait arrêter; si le Prince a procédé en cela comme ami, il ne le relàchera surement point, parce qu'il a entendu dire que Renazé vouloit se venger de son maitre, qui l'avoit maltraité dans la Suisse; & s'il a procédé comme ennemi, il ne manquera pas de l'envoyer au Roi, avec ma lettre. Le Maréchal pria Dachon de dissuader Lassin de faire la moindre démarche pour cet objet, & de lui dire que s'il défiroit voir Renazé, il s'en procurât le portrait. J'aime mieux, continua-t-il, que cet homme soit abîmé avec toute sa race, que de courir le moindre risque pour lui; je regarde comme un grand honneur pour moi d'épouser la fille du Duc de Savoie, mais j'en rejette la pensée, si le Roi ne l'agrée point. Le refus du commandement de la citadelle de Bourg, pour une de mes créatures, m'avoit mis hors de moi-même, sur tout lorsque j'appris que ce Monarque l'avoit donné à Boësse, & qu'il se proposoit d'exterminer les Ca-

<sup>(4)</sup> Jean Vochon.

tholiques. (a) En conséquence j'ai voulu sonder si je pourrois tirer de la Savoie, des secours contre lui; mais j'ai écarté de moi toute idée contraire à son service, depuis que j'ai appris de la bouche de sa Majesté qu'il ne seroit fait aucun tort aux Catholiques. La naissance du Dauphin acheve de me déterminer à changer de vues & dissipe toutes mes erreurs.

Après le dîné, Dachon dit que Lassin, outré de l'emprisonnement de Renazé, étoit résolu de se saissir d'autant de Savoyards qu'il pourroit, & qu'il ne rendroit jamais les trois ou quatre qu'il avoit déjà en sa possession, du nombre desquels étoit un curé. Lassin se trompe beaucoup, répondit Biron, en croyant recouvrer Renazé par cette voie; le curé qu'il tient est un homme que le Duc regrette si peu, que s'il l'avoit, il le feroit mettre aux galeres. Si Lassin va à la cour, je l'exhorte à s'en désaire, quelque éloigné que je sois de répandre le sang, parce qu'il vaut mieux qu'un seul périsse, que plusieurs. La prudence demande aussi qu'il s'assure de son valet de chambre & de son cuisinier, qui ont été tous les deux avec lui hors du Royaume; parce que s'ils parlent au Roi, ce Monarque ne manquera pas de faire arrêter leur maître; ce qui nous mettra tous en danger. On se tromperoit si on croyoit que, parmi tant de personnes, le secret & la fidélité fussent gardés. On vient à bout de tout savoir par les tourmens & les récompenses. Mais il faut sur-tout que Lassin mette en lieu de sureté les écrits; & si le Roi vient à lui parler de la détention de Renazé, il dira que ce domessique passant par le Piémont pour regagner la France, de retour de notre-Dame de Lorette, où la dévotion l'avoit conduir, a été arrêté par ordre du Duc, pour avoir dit à ce Prince, de la part de son Maître, que je n'ouvrois point l'oreille à la proposition de mariage avec une de ses filles, dont j'avois même instruit sans délai Sa Majesté.

Dachon ayant rapporté cette réponse de Biron à Lassin, celui-ci dépêcha aussi-tôt au Roi le capitaine Gosselin, pour lui dire de sa part qu'ayant connoissance de choses très-importantes concernant sa personne & l'Etat, il les révéleroit à Sa Majesté, si elle lui permettoit d'aller lui faire la révérence. Cet avis sut regardé par le Roi comme de nulle conséquence; il ne sit point de réponse à Gosselin, ni ne témoigna d'envie de voir Lassin.

Cependant Biron ayant su que Gosselin étoit à la Cour, écrivit à Lassin, pour lui marquer l'inquiétude extrême que lui causoit le long séjour que cet officier y faisoit. Biron craignoit d'avoir été trahi par quelque dome-stique de Lassin, dont un s'en étoit allé sans lui demander congé. Aussi l'avertissoit-il dans sa lettre de prendre garde que sa trop grande confiance en ceux qui le servoient, ne le perdît avec tous ses amis.

<sup>(</sup>a) C'étoit une des principales choses que Lassin avoit persuadées à Biron, pour l'armer contre son Souverain.

Tome VIII.

Ddd

Gosselin auroit demeuré plus long-temps à la Cour sans l'arrivée de Combelle. Celui-ci étoit venu du Piémont à la dérobée, révéler au Roi la conspiration tramée contre sa personné. Biron apprenant que Combelle avoit eu un long entretien avec ce Monarque, eut plus d'appréhension que jamais, & marqua à Lassin de le faire assassiner. Cependant le Roi, qui, jusqu'alors avoit méprisé l'avis qui lui étoit venu de ce dernier, n'en eut pas plutôt la consirmation de la bouche de Combelle, qu'il appella Lassin à la Cour. Il se rendit sans délai à cette invitation, & dévoila à son Sonverain tout le tissu de la conjuration, dent il lui montra la plus grande partie dans les mémoires & les settres de Biron, qu'il lui remit. Ce Monarque frémit à la vue d'un se horrible complot de la part d'un grand de ses Etats de cette importance, & contre lequel il se voyoit sorsé d'user de rigueur

Les inquiétudes de Biron devinrent extrêmes, lorsqu'il sut que Lessin étoit à la Cour. Il lui écrivit de sa propre main, de lui marquer tout ce qu'il avoit dir au Roi, asin que leurs discours sussent d'accord. Mais ses inquiétudes se changerent en détresses, sur le bruit consus qui se répandit, que Lassin avoit déclaré des secrets. Dans trois lettres presque consécutives qu'il lui écrivit (a), on reconnoît les cris d'une conscience tourmentée. Votre arrivée à la Cour, lui marque-t-il dans la feconde, excite un grand murmure dans la France, chacun y tient des propos à son gré, ot on me mêle dans tous. J'ai renoncé à mes vaines pensées, & la naissance du

Dauphin m'a guéri de toutes mes folies.

Cependant Lassin, premier moteur des intelligences de Biron avec les ennemis de la Couronne, & qui, sous le beau semblant d'en être le directeur fidele, avoir pénétré tous les fecrets de son ami & de son complice, se rendit son délateur, & mit tout en usage pour l'attirer à la Cour. afin de le perdre. Hommes publics, Ministres, Ambassadeurs, telles sont ordinairement les ames perfides à qui vous vous livrez. Si elles étoient plus honnêtes, accepteroient-elles votre criminelle confiance? Le Roi, qui savoit que les éloges étoient pour Biron une puissante amorce, & qu'il avoit à la Cour des gens de tout rang & de toute condition, attentifs à l'informer de tout ce qui s'y faisoit à son sujet, dit publiquement dans une occasion : ce que j'ai appris de la bouche de Lassin, me comble de joie, je n'ai plus d'inquiétude fur le Maréchal ; je fuis pleinement inftruit des impostures par lesquelles ses ennemis cherchent à me sendre sa sidélité suspecte : je suis ravi de voir à découvert l'innocence d'un sujet si utile & d'une si grande réputation. A ce trait on ne reconnoît pas la franchise de Henri; mais la politique l'emporta cette fois.

Lassin, en même-temps, déguisoit à Biron sous les plus belles couleurs,

<sup>(4)</sup> L'une du 7 de Mai, l'autre du 22, la troisseme du 24.

dans une lettre qu'il lui envoya par un de ses gentilshommes, le succès des audiences qu'il avoit eues du Roi. Il l'assuroit que s'il se rendoit auprès de ce Monarque, il en seroit caressé plus que jamais. Biron séduit, serma l'oreille aux vives remontrances que lui faisoit le Baron de Luz, de ne point s'y sier. Il se rendit aux exhortations de Descures, gentilhomme dépêché par le Roi, mais sur-tout aux représentations que lui faisoit Jeanin, que sa venue à la Cour éteindroit tous les bruits répandus dans la France de son mariage avec une fille du Duc de Savoie. D'autres lui avoient d'ailleurs marqué que la désobéissance le rendroit rebelle, & qu'il se ver-

roit bientôt accablé par les forces de son Souverain.

Les assurances de Lassin, les invitations du Roi, les importans services rendus à ce Prince & à la Couronne, beaucoup plus que tout cela, la vanité de paroître sans crainte, & l'horreur de se voir chassé du Royaume, au gré de ses ennemis, avec la tache d'un rebelle, enfin la confiance du pardon obtenu à Lyon, déterminerent le Maréchal à partir pour la Cour, malgré l'avis qui lui fut donné par un billet qui lui venoit de bonne part, de prendre le chemin de la Franche-Comté. Entre Montargis & Auxerre, un valet-de-pied lui remit une lettre qui l'exhortoit à s'en retourner, parce que le Roi étoit si prévenu par les mauvais bruits qui couroient sur son compte, que, s'il paroissoit, il le feroit infailliblement arrêter. Il témoigna faire si peu de cas de ce second avis, qu'il fit lire la lettre à Descures, en lui disant : j'aime mieux m'exposer aux plus grands risques, que de me reconnoître coupable de ce dont mes ennemis m'accusent, & perdre les bonnes graces de mon maître. Il poursuit tranquillement sa route, si pourtant le coupable peut goûter quelque tranquillité réelle, & il arrive à Fontainebleau où le Roi l'embrasse. L'ayant ensuite tiré à part, il l'exhorte, par la promesse d'un plein pardon, à lui faire un aveu sincere. Ferme dans sa funeste confiance à la fidélité de Lassin, & persuadé que le Roi ne parloit qu'après des conjectures, non-seulement il nie son crime, mais il demande le nom des délateurs, & leur châtiment, si on ne veut qu'il s'en fasse raison. Il finit par dire que c'étoit-là le sujet qui l'avoit amené. Telle est la honte insurmontable du crime, souvent plus suneste au coupable que le crime même. Un aveu fauvoit Biron. Il foupa avec le Comte de Soifsons, qui, par ordre du Roi, fit tout son possible pour l'engager à s'ouvrir à Sa Majesté, de peur de l'irriter par son opiniatreté, au point de rendre ce Monarque implacable; mais il nia toujours constamment. Le lendemain, le Roi eut un long entretien avec lui dans le jardin, pour en tirer un aveu qu'il ne défiroit que comme un témoignage de son repentir; mais il perfifta dans son obstination d'une maniere inébrantable. Ce Monarque ne voyant plus de moyen pour le ramener, résolut de le livrer à la justice. Comme il s'agissoit néanmoins d'un sujer si distingué par le rang, les emplois, la réputation, les partisans, & la faveur des soldats, il voulut auparavant qu'on examinat dans le conseil secret les preuves qu'il y avoit Ddd 2

contre lui, qui furent trouvées plus que suffisantes pour le convaincre du crime de leze-majesté. Un soir qu'il avoit joué avec la Reine, le Roi le tirant à une fenêtre, sui dit : je vais parler au Comte d'Auvergne, pour m'assurer de la vérité des diverses choses qui m'ont été rapportées : je vous aime, Maréchal, plus que jamais, & je suis si sur de votre sidélité, que quand l'univers entier déposeroit contre vous, je n'y ajouterois pas soi.

Cependant Vitri & Prassin, Capitaines des Gardes, eurent ordre d'arrêter l'un & l'autre. Le premier livra son épée de mauvaise grace, en reprochant au Roi son ingratitude pour les services éclatans qu'il avoit rendus à sa Personne & à la Couronne, & en imputant son malheur à une mauvaise disposition de la part de ce Prince contre les Catholiques.

Le jour même qu'il fut arrêté, un homme lui avoit remis une lettre de la part de la Comtesse de Rouci sa sœur. Biron avoit demandé aussitôt des nouvelles de sa grossesse, sur ce que l'envoyé n'avoit pas répondu, il s'étoit douté que la lettre rensermoit quelques avis, l'avoit décacheté, & y avoit lu ces paroles: si-tôt cette lettre reçue, sauvez-vous, si vous ne voulez être arrêté. Il appelle sur le champ un de ses amis, auquel il la montre, en disant, on veut me faire peur. Si je me sentois coupable, je ne resterois pas long-temps ici. L'ami lui répond: je voudrois avoir un coup de poignard dans le sein, & que vous sussiez à Dijon. Si j'y étois, réplique le Maréchal, je reviendrois à Fontainebleau au plus

vite. Le crime semble ôter la raison aux ames les plus fortes.

Le lendemain du jour que le Roi revint à Paris, (où il fut reçu, comme de coutume, au milieu des acclamations de son peuple), Biron & le Comte d'Auvergne furent conduits à la Bastille, par la riviere. Envain les parens allerent aux pieds du Monarque implorer sa miséricorde; il fut inflexible, & voulut absolument que l'affaire sût décidée par la voie de la justice. Il envoya des Lettres-Patentes au Parlement, qui portoient commission de juger Charles Gontault Duc de Biron, Pair & Maréchal de France, & en conséquence desquelles la grande Chambre, la Tournelle & celle de l'Edit, s'assemblerent. Par d'autres Lettres-Patentes surent élus pour l'instruction du procès, Achille de Harlai, premier Président, Nicolas Potier, Président, Etienne le Fleuri & Philibert de Thorin, Conseillers. Le 18 de Juin, ils se transporterent à la Bastille & continuerent à divers jours d'interroger le coupable sur les chess d'accusation, formés d'après la délation de Lassin.

La regle la plus salutaire pour un accusé est de répondre briévement aux questions qui lui sont saites, de ne point s'en écarter du tout, de parler, en un mot, le moins qu'il peut & comme par monosyllabes. Mais dans la position critique où se trouvoit Biron, par la nature de son affaire, il n'étoit pas assez habile pour échapper aux détours de ces grands maîtres dans l'art d'embarrasser un coupable. Il soutint constam-

ment que Picot ne lui avoit jamais rendu visite à Bruxelles, de la part de l'Archiduc. Je n'ai, dit-il, eu de pratiques ni avec lui ni avec perfonne autre , & je n'ai recu d'autre vilite que celle du Comte de Solre. Je n'ai vu Picot qu'une seule fois, encore étoit-ce en présence de plusieurs témoins. Tout ce qu'il m'a dit s'est borné à me supplier de favoriser auprès du Roi son rappel, & à me promettre un présent de deux belles tapisseries. Dans le temps qu'il étoit prisonnier du Baron de Luz, je ne lui parlai d'autre chose, sinon de disposer le Capitaine la Fortune à évacuer Seure. Ce dont j'instruisis alors le Roi. Jamais Picot ne m'a dit un mot de la part de l'Archiduc, concernant le maintien de la Religion Catholique, le bien public & les privileges de la noblesse. Je n'ai parlé ni à ce Prince ni à d'autres, qu'en présence du Chancelier & de Sillery. Il est tout-à-fait saux, que j'aie envoyé Picot vers lui, non plus qu'en Espagne; que j'aie donné avis au Souverain de cet Etat, que mon maître avoit dessein d'amasser, en trois ans, un fonds pour la guerre, & de faire les autres préparatifs nécessaires pour le surprendre; que j'aie fait. dans mes discours, de parallele concernant le parti Catholique & le parti. Huguenot; que j'aie chargé Picot de rapporter au Roi d'Espagne, que le nôtre s'étoit engagé de parole de secourir les Hollandois, sous prétexte de les rembourser des sommes qu'il en avoit empruntées. Enfin, loin d'avoir envoyé Picot nulle part, je n'ai pas même sçu son voyage à la Cour de Madrid. Je n'ai eu par conséquent aucune correspondance avec Bibu. citoyen de Dole, par lettres, ni autrement. Avant que Lassin arrivat à Paris, personne n'avoit l'ame plus exempte que moi, d'inclinations pour les Savoyards & les Espagnols. Le Roi n'a peut-être pas oublié de quelle maniere j'en ai usé à son égard. Je veux mourir, si j'ai eu la moindre intelligence avec le Roi Catholique.

Le lendemain matin du jour que Lassin sut venu me dire, de la part du Duc de Savoie, alors à Paris, qu'il avoit à me déclarer des choses capables de me rendre l'homme le plus heureux de la terre, je me rendis dans sa chambre, pour le prier de se sauver, parce que si le Roi avoit le moindre vent de mon commerce avec le Duc, ma perte étoit inévitable. Quant au mariage qu'il me proposa avec une sille de ce Prince, je lui dis que je ne demandois pas mieux, pourvu que le Roi l'agréât, mais que j'étois résolu de ne rien faire que de l'ordre exprès de Sa Majesté, de peur de lui donner une très-mauvaise opinion de vanité sur mon compte. Et sur ce que Lassin me répondit qu'il s'étoit engagé au Duc de lui rapporter ma réponse, & l'avoit assuré que je tenois à grand honneur une offre si magnisque, je terminai l'entretien par lui déclarer que je prisois beaucoup plus les bonnes graces de mon maître que l'al-

liance de Savoie, & je le priai de ne m'en plus parler.

Je n'ai nullement promis de révéler au Duc les secrets du conseil, sur ce qui le regardoit. Je ne l'ai pas exhorté non plus à ne point céder la citadelle de Bourg (a), parce que j'aurois parlé contre mon propre intérêt. Il n'étoit pas question alors de la Boësse, qui en sur pourvu depuis. Je me stattois de l'obtenir pour moi, & je la présérois à l'alliance avec le Duc. Je m'en expliquai de cette maniere au Maréchal de Bouillon.

C'est une imposture des plus grandes, que celle par laquelle on prétend que j'ai entrepris de persuader au Duc qu'on attentoit à sa personne. Lassin m'a dit, à la vérité, que ce Prince étoit dans cette opinion, & qu'on avoit cherché à l'assassinant et et Madame de Bassompierre, où son courage l'avoit sauvé: que le mari de cette Dame, Saint Maurice, Barlay & Gaucher y étant entrés, en faisant les Rodomons, tandis que le Duc s'y trouvoit, il leur avoit demandé à qui ils en vouloient, & qu'ayant répondu qu'ils n'en vouloient à personne, & que sans cela, ils lui feroient voir qui ils étoient, il avoit répliqué: si c'est à moi que vos menaces s'adressent, je vous répondrai, que Lassin ajouta, que le Duc avoit aussi-tôt en-

voyé chercher quatre ou cinq chevaux pour se sauver.

En me le racontant, il me demanda si je savois que le Roi avoit dessein de saire assassiner ou arrêter ce Prince. O Dieu, quelle méchanceté!
m'écriai-je, jamais le Roi n'eut cette pensée; si je ne craignois de le chagriner, j'irois sur le champ lui donner avis de ce que je viens d'entendre.
Ceux qui imputent de pareils desseins à notre Monarque, sont des traitres.
J'ai ordre de sa part de rendre les plus grands honneurs au Duc, lorsqu'il
passera par la Bourgogne. Lassin m'ayant ensuite demandé si, dans le cas
où le Roi m'ordonneroit de le désaire de ce Prince, j'obéirois; je sui répondis: Sa Majesté a un pouvoir absolu sur moi, mais je suis persuadé
qu'elle se gardera bien de me donner des ordres de cette nature. S'il n'étoit question que d'arrêter le Duc, je n'hésiterois pas d'obéir. Lassin ajouta:
ce qui porte le plus à croire qu'on a voulu s'en désaire, c'est que la Varenne & le Roi ont tâché de le dissuader, de s'en retourner par la Bourgogne: d'où il a conjecturé que c'étoit, parce que vous aviez resusé de
l'assassiner ou de l'empoisonner.

Je n'ai point dit au Duc, continua Biron, en répondant toujours à ses Juges, qu'il se mettoit dans le risque, s'il ne signoit pas le Traité, & que je lui sournirois mes relais pour se sauver. Je n'ai jamais, grand Dieu, parlé seul à ce Prince, encore moins lui ai-je fait une pareille offre. Je n'avois dans mes écuries, au temps dont il s'agit, que deux chevaux. Tout le propos que le Duc m'a tenu dans une rencontre, ç'a été de se plaindre du peu de consiance que j'avois eu à ce que Lassin m'avoit déclaré de sa part, & de me dire que cette déclaration étoit cependant aussi

<sup>(</sup>a) Par le préjudice, disolent les accusateurs de Biron, qu'en recevroient les Catholiques fi le Roi disposoit de ce gouvernement en faveur d'un Huguenot.

ancere qu'il étoit vrai que j'avois un serviteur dans la personne de Son

Altesse: à quoi je répondis, que j'étois le très-humble d'Elle.

Je n'ai point donné au Due le Baron de Luz, pour lui faire voir les places de la Bourgogne. Il eut pris la route d'Auxerre, ce qu'il ne fit point; & d'ailleurs, il étoit non-seulement accompagné par ce Seigneur, mais par Prassin. J'ignore pleinement qu'à son départ de Paris, il ait envoyé son Chancelier en Espagne, pour instruire le Souverain de cet Etat, de la ligne prétendue entre lui, moi & mes adhérans. Tout ce que je puis assurer, c'est que Lassin me dit à Dijon, que, selon une lettre écrité à lui par Jacob (a), les Espagnols n'approuvoient point l'accommodement du Duc avec la France.

Enfin, Messieurs, je vous supplie de me confronter avec Lassin, & qu'il me soit permis de l'étrangler : on me tranchera ensuite la tête, & je mourrai content, pourvu que le Roi connoisse l'horrible méchanceté de cet

homme.

Je me souviens austi qu'à Dijon, le perside m'ayant annoncé que Roncasio, (secrétaire du Duc de Savoie) devoit passer le lendemain par corre ville, j'astai à la chasse, pour l'éviter, quoiqu'indisposé, & je sus coucher à Citeaux. Lassin me reprocha que je suyois les occasions de m'éléver & de me rendre heureux. Je sais, ajoura-t-il, de quelles commissions Roncasso est chargé; que la paix devient inutile, parce que les Espagnols la désap-

prouvent, & qu'on redemandera le Marquisat de Saluces.

Deux jours après, cédant aux importunités de ce traitre, de même qu'aux persuasions du Baron de Luz, j'eus une entrevue secrette avec Roncasio, qui me dit qu'il n'avoit pas vu le Roi à Paris, & qu'il repassion par Dijon, pour se transporter delà à Moulins, dont Sa Majesté avoit déjà pris la route. Il me remit une lettre du Duc de pur compliment que j'envoyai à ce Monarque par un de mes domestiques. Je resusai d'en recevoir une de conséquence, que Lassin garde; il m'a souvent menacé de la porter sur le champ à Sa Majesté, si on venoit à manquer à la moindre des choses dont on étoit convenu.

Roncasio me déclara, de la part du Duc, que le Roi d'Espagne ne voudroit point la paix, au prix de la restitution du Marquisat de Saluces à la France, & que le premier me sauroit gré de lui marquer les forces que mon maître pouvoit promptement mettre en œuvre. Je lui répondis que les Rois de France pouvoient tout ce qu'ils vouloient; & qu'ils avoient le moyen de mettre en campagne tout autant de troupes qu'ils jugeoient à propos. Roncasio me demanda là-dessus, si je conseillois la paix au Duc? Oui, repliquai-je, s'il est sage: les Espagnols ont toujours

<sup>(</sup>a) Voyez, ci-devant, ec qui regarde ce Seigneur,

trompé ceux qui se sont siés à eux. Je me tournai ensuits vers Lassin, à qui je dis, en introduisant chez moi Roncasio, à une heure indue, vous serez cause qu'il ne sera plus à l'avenir tant de cas de ma personne. De son côté, Roncasio déclara à Lassin, qu'il ne trouvoit pas dans moi tout ce qu'il lui avoit fait espérer, & le secrétaire du Duc ne me parla nullement de mariage avec la fille de son Prince. Quant à moi, je me contenterai de dire, qu'une fille de sept ans ne s'accommodoit gueres d'un homme de trente-six. Roncasio & Lassin descendirent ensuite dans le jardin, où ils se promenerent deux heures; & celui-ci sit présent à l'autre de

deux chevaux, ce que je ne sus que deux jours après.

Il est faux que le Duc ait envoyé plusieurs sois vers moi; que j'aie révélé, par le moyen d'une de ses créatures, plusieurs desseins du Roi, particuliérement l'entreprise de Bourg, au Comte de Montmajor. Je ne visjamais d'envoyé de sa part, qu'au Pont-de-Vaux, dans mon premier voyage de Lyon à Dijon, pour les préparatiss de la guerre; & l'entreprise de Bourg ne sut résolue que quinze jours après. Il ne pouvoit donc pas me venir dans l'esprit d'en faire instruire le Commandant; & cet avis d'ailleurs n'eut pas été nécessaire, puisqu'à la nouvelle des mouvemens de la part de la France, le Comte de Montmajor est eu tout le temps de se prémunir contre un projet qu'une heure suffiroit pour faire avorter; tels que sont tous les projets de guerre.

Je n'ai point refusé le commandement de l'armée, puisque le Roi se le réserve toujours, comme étant de tous les exercices, celui qu'il aime davantage. Je n'ai plus vu ce Monarque depuis mon départ de Lyon. J'étois à Belley, lorsque je reçus des lettres de sa part, par lesquelles il me marquoit qu'il alloit au devant de la Reine, & qu'il me chargeoit de la conduite de la guerre. Quand il me sit cet honneur, la Noblesse commençoit à paroître. Je répondis à Sa Majesté, que je lui obéirois dans tout ce qu'elle m'ordonneroit. Je n'ai point su que le Duc de Montpensier eut re-

fusé de commander dans cette occasion.

Durant l'entreprise de Bresse, je n'ai eu aucune sorte d'intelligence avec le Duc de Savoie. La prise de Bourg, celle de tant d'autres places, tous les essorts possibles de ma part pour détruire ce Prince, pour acquérir de la gloire & rapporter une récompense, décréditent pleinement les imputations contraires. Le Roi me promit le Gouvernement de la Citadelle de Bourg, un jour que me promenant avec lui dans l'arsenal de Lyon, il me dit : je m'apperçois fort bien que vous allez avec courage à cette entreprise : aussi Rosny m'a-t-il assuré que cinq mille hommes seroient plus sous vous, que dix mille sous les autres Généraux. Je n'aurai jamais de repos, que je n'aie réuni la Franche-Comté à votre Gouvernement de Bourgogne, pour en faire un seul Parlement. Je répondis à Sa Majesté, que j'eusse désiré qu'elle ne m'en eût point parlé; parce que si je venois à montrer quelque vaillance dans cette guerre, l'une des plus dangereuses qui

qui furent jamais, on ne manqueroit pas de dire qu'elle avoit été produite par l'espoir d'une si magnisique récompense : motif nullement nécessaire pour m'engager à faire mon devoir comme il falloit : c'est ce que le succès a prouvé.

Quand je partis de Lyon pour affer attaquer Bourg, je rencontrai à Mâcon Renazé, qui me remit une lettre de Lassin son maître, conçue de cette maniere. Chacun s'étonne que le Roi air résolu précipitamment le siege de Bourg, sans attendre seulement deux jours la réponse du Duc de Savoie, pour la paix ou pour la guerre. Voilà comme vous saites du mal à ceux qui vous veulent du bien. Je vous supplie de me marquer de quel côté vous attaquerez la place, assa que ce Prince vienne à votre ren-

contre bien accompagné.

Tome VIII.

Renazé me dit, (poursuivit Biron dans ses réponses aux Juges) qu'à Chamberri Lassin s'étoit engagé de parole au Duc, de l'avertir, au moindre vent qu'il auroit d'entreprises formées contre lui. Je vous prie donc, Monsieur, ajouta ce domestique, en continuant de m'adresser la parole, de vouloir bien permettre que j'aille donner avis à mon maître (qui est charmé de traverser les tentatives des Huguenots) que M. de Lesdiguieres en médite une contre Montmélian. Je témoignai à Renazé, être persuadé que M. de Lesdiguieres ne songeoit point à Montmélian, ni lui à une méchanceté aussi grande que celle de trahir l'intérêt de l'Etat, qu'autrement je le ferois arrêter. Vous n'êtes donc point l'ami du Duc, me répondit-il: Non, repliquai-je, & je n'ai rien su jusqu'à présent du voyage de Lassin à Chamberri. Mon maître me trompe sans doute, reprit Renazé tout étonné, je m'en vais le rejoindre. Gardez-vous-en, lui-dis-je, & je fais en même temps épier ses démarches. Je sus depuis qu'au lieu de prendre la route de Ville-Franche, où se trouvoit Lassin, il s'étoit rendu à Bourg; pour donner avis de l'entreprise; mais comme il indiqua l'attaque tout autrement que je ne m'étois proposé de la faire, les Suisses de la garnison ne se trouverent point à la désense du côté par où la place sut surprise.

Lassin, pour accroître mon mécontentement contre le Roi, me rapporta qu'il avoit trouvé à S. Claude & à Geneve, des gens qui lui avoient raconté des choses étranges, de la mauvaise disposition de ce Monarque à mon égard. A Chaumont, il me fit lire un billet conçu de cette maniere: dites à notre ami de ne boire, manger, ni dormir dans le quartier du Roi, s'il ne veut mettre sa personne en péril. Je pronuis de le faire ainsi; & le lendemain, après avoir accompagné le Roi de Rumily à Nuz, je me retirai dans mon quartier pour y souper & reposer. Avant que de me coucher, je me promenai avec Lassin qui me dit : ce qu'on rapporte n'est que trop vrai : si-tot que le Roi vous voit il vous fait oublier tous les torts que vous avez éprouvés de sa part : vous vous êtes mis à table avec lui, dès qu'il à recommencé à vous en prier, quoique je vous eusse averti plusieurs sois de vous en garder, si vous ne vouliez exposer vos jours.

Dans une autre occasion, Lassin me tira par le manteau, en me reprochant que mon imprudence gâtoit tout. Le Roi, ajouta-t-il, est absolument déterminé à se désaire de vous & de quatre à cinq autres, écrits dans le livre des réprouvés. Permettez que je couche dans votre chambre, asin que s'il venoit à vous arriver quelque chose, je puisse mourir auprès de votre personne. Il me reprocha aussi d'avoir diné avec St. Angel, huguenot, capable, selon lui, de quelque vilaine action; & par ses importunités redoublées, il m'engagea, quelques efforts que je sisse pour m'en désendre, à boire d'une eau qu'il disoit être un contre-poison admirable, mais qui au sond n'est qu'un grand assoupissant. Lassin me tira ensuite dans un coin de la chambre, où Renazé s'entretenoit avec un religieux de l'abbaye de Brou, & il me dit : je veux passer au service du Duc de Savoie, pour soustraire ce Prince au mal que le Roi cherche à lui saire, & pour vous désivrer ou vous venger, dans le cas où Sa Majesté vous feroit arrêter.

M'ayant un jour parlé d'un recueil de sa main rensermant diverses nouvelles, je le priai de le faire mettre au net par Renazé, asin que je le parcourusse. Mais je pris ensuite la plume, pour écrire moi-même sous sa dictée, & je ne me souviens pas si j'ai achevé. Surpris par le sommeil, je me jettai sur un petit lit, & m'endormis. A mon réveil, je demandai l'écrit à Lassin, qui me répondit qu'il l'avoit brûlé. Il me montra pour preuve, des restes de papiers consumés par le seu, où je reconnus mon écriture. Lorsqu'il me quitta, je lui sis promettre que, loin d'aller en Savoie, il ne passeroit pas Besançon, & qu'il ne mêleroit pas non-plus mon nom dans ses négociations.

Le Baron de Luz me donna avis que Lassin avoit dit, à certain de ses amis: je sais que le Maréchal garde quelques-unes de mes lettres, mais je ne suis pas si peu au fait des choses du monde, pour n'en pas garder

aussi des siennes pour ma sûreté.

La Farge a cherché à perdre Lassin dans l'esprit du Duc de Savoie & du Comte de Fuentes, en se servant même de Picot. Il assuroit le Comte & le Duc, que, quoique le premier parlât en mon nom, il ne laissoit pas que de saire tout sans mon approbation. Lassin donc ne se siant point au Duc, au lieu de reprendre la route du Piémont, prit celle de la Suisse, pour traiter avec Casari, Ambassadeur d'Espagne auprès des treize Cantons. Il échappa, par ce moyen, aux embuscades que lui tendoient le Baron de Luz & la Farge, pour l'assassiner au retour du premier de ces deux endroits. Nous nous étions jurés sur le Crucisix, avant que de nous séparer, an secret inviolable sur tout le passé, & nous nous promâmes de brûler réciproquement les écrits que nous avions l'un & l'autre. Je distout cela pour saire voir la méchanceté de Lassin; comment il a abusé de mon nom & comment, après avoir fait tout son possible, pour me détacher de l'obéissance du Roi, il a sini par sorger les ascusations les plus absurdes pour me perdre, de Roi, il a sini par sorger les ascusations les plus absurdes pour me perdre.

Les Commissaises firent observer à Biron, qu'il résultoit de ses propres discours, que Lassin avoit entretenu, avec sa participation, des intelligences secrettes avec les ennemis de la Couronne, & qu'il n'étoit pas excusable de lui avoir gardé le secret. Il répondit qu'il avoit révélé au Roi beaucoup de choses, lorsque ce Monarque partit de Lyon pour Paris, & qu'il avoit déclaré depuis à Sa Majesté, tout le reste, par la bouche de la Force & de Château-neuf; qu'ensin, il avoit prié Sillery & Villeroi de demander à ce Prince, une abolition pour Lassin, à cause de sa sortie du Royaume sans permission, & de ses traités avec les Espagnols: abolition

que Sa Majesté avoit généreusement accordée.

Le refus du Gouvernement de la citadelle de Bourg, poursuivit Biron, me fut très-amer. Je ne le dissimulai point au Roi lui-même, & ie m'en plaignis par lettres à Villeroi & à Gêvres, sans discontinuer pour cela de bien servir : je n'ai eu d'autres intelligences avec le Duc de Savoie, que celle que je révélai à Sa Majesté après la prise de cette place. Elle se réduisoit aux plaintes que le Duc me sit faire par Boursier, au sujet de la guerre qu'il étoit obligé de soutenir contre notre Monarque, dont il défiroit, disoit-il, la bienveillance avec la plus ardente passion. Boursier m'offrit ses services, pour me lier par le sang avec ce Prince. Je lui répondis qu'il se moquoit de moi, & je lui demandai quelle étoit la pensée du Duc, en me propolant une alliance de fang avec lui. Il ne répliqua autre chose, sinon que le Roi l'agréoit. A la bonne-heure, lui dis-je, car le devoir s'oppose à ce que je me marie hors du Royaume, sans son consentement, & j'ai donné ma parole à Sa Majesté, de ne jamais prendre de semme que de sa main. Si le Duc recouvre les bonnes graces du Roi, & qu'il me fasse le premier l'ouverture de la proposition, il me rrouvera pleinement disposé à y répondre. Mais je me garderai bien de faire les avances, de peur de paroître ambitionner une fortune dont je ne fuis pas digne.

J'ignore les voyages de l'envoyé du fecrétaire du Duc vers le Gouverneur de Bourg, de même que ses négociations. J'ai été occupé deux mois au siege d'autres places. J'ai seulement appris que cet Envoyé avoit voulu entrer dans Bourg avec sept ou huit chevaux, mais qu'attaqué par le fourrier du Baron de Luz, il s'étoit sauvé dans le bois après avoir eu son cheval tué sous lui; & que le Baron avoir envoyé au Roi deux lettres

qui s'étoient trouvées parmi les écrits qu'il portoit.

Lorsque Lassin partit de Brou, il ne me parla ni de l'Ambassadeur d'Espagne auprès des treize Cantons, ni d'argent. Mais à son retour de Savoie & de Milanez, où il avoit été à mon insçu, il me tint à Dijon, sur le dernier article, quelques propos en termes obscurs, qu'il interrompit brusquement. Je ne me suis point abouché à Beaune avec cet Ambassadeur, la semaine derniere, puisque j'étois à Châtillon. Je crois n'être entré dans Beaune qu'une sois en deux ans. Ce sut, il y a sept semaines à E e e 2

l'occasion de la revue que j'allois y faire de ma compagnie. Je n'ai point conféré dans Nuz, avec l'entremetteur d'Espagne. Lassin seul l'a vu, &

j'ignore parfaitement ce qui s'est passé entr'eux.

L'avis qu'on prétend que je donnai au Duc d'attaquer l'armée du Roi, lors de la retraite de la noblesse & de la diminution des troupes, est une horrible imposture sorgée par Lassin. Je suis trop bon François pour contribuer au déshonneur de ma nation. Dieu, scrutateur des cœurs, connoît toute l'injustice d'une pareille imputation. L'amour pour ma patrie me rend incapable de chercher à procurer aux Espagnols un semblable avantage. Lorsque la Noblesse commença à quitter l'armée j'étois à Bourg, où je reçus du Roi la lettre suivante : mon ami, ma semme arrivée à Marseille, s'avance vers Lyon. Quelque consiance que j'aie au Comte de Soissons, je n'ose laisser mon armée sans vous. Si vous m'aimez, partez sans délai : vos amis vous diront combien je vous ai désiré durant mon séjour à Beausort.

Sitôt cette lettre reçue, je montai à cheval pour me rendre à l'armée. Il est bien douloureux, pour un homme qui a toujours vécu avec honneur, de se voir accusé. Je ne veux plus vivre, puisque j'ai perdu les bonneur.

nes graces de mon Roi.

Biron, peu d'accord avec lui-même, ajouta tout de suite : si je suis coupable, je vous prie, Messieurs, de m'obtenir pardon de Sa Majesté, aux pieds de laquelle je me prosternerai : il ôte ensuite son chapeau, leve les mains, & prend Dieu & les Saints à témoins de son innocence, sur le moindre attentat contre la personne de son Souverain. Il poursuit ensuite de cette maniere: Loin que j'aie fait donner avis par Renazé au Commandant du Fort Sainte-Catherine, de pointer le canon contre le Roi, lorsqu'il iroit reconnoître la Place, j'ai fait au contraire dire à Sillery & à Villeroy, de tâcher de détourner Sa Majesté de la résolution où elle étoit de s'y porter en personne, parce qu'il y avoit d'excellens canonniers. Je les priai de la supplier de se dispenser de courir ce risque sans nécessité; puisque j'avois, par son ordre, reconnu ce Fort, dont je leur envoyois le plan, & où j'avois perdu beaucoup de monde.

Il est encore plus faux que j'aie donné avis au Commandant, que je menerois le Roi si près, qu'au moyen d'une sortie on pourroit lui faire un mauvais parti; ni que je l'aie prévenu que je me retirerois séparément de ce Monarque, & que j'aurois un grand pannache noir. On n'a jamais entendu sortir de ma bouche rien de semblable. Je suis trop connu dans le monde, pour être capable d'une aussi grande méchanceté, que celle d'abandonner mon maître dans le péril. D'ailleurs la situation du Fort Sainte-Catherine dans une plaine, facilité le moyen à ses désenseurs de découvrir de loin ce qui se passe à l'entour. Ensin, il ne s'y trouvoit que sept cavaliers, dont pas un n'étoit en état de sortir; ainsi que tous peuvent attenser, entr'autres, Bouvart, maintenant sujet du Roi, auquel je m'en remets.

Comment puis-je avoir donné avis au Duc de fondre sur notre armée, quand elle passeroit par certain endroit, puisque je ne connoissois du tout point alors le pays, & qu'on compte dix-huit lieues de Bourg à Montmélian? cette accusation est l'ouvrage des Espagnols & du Duc, qui veulent se venger du mal que je leur ai fait. Sa Majesté saura du Comte de Soissons, que personne n'étoit plus disposé que moi à exécuter l'ordre qu'elle avoit envoyé par la Force, de donner bataille. Il est encore plus hors de vraisemblance, qu'assiégeant le Fort Sainte-Catherine pour m'en emparer, j'aie conseillé d'y introduire quatre ou cinq hommes pour encourager le Commandant. J'ai montré, d'une maniere éclatante, mon zele pour le service du Roi, lorsqu'à Anecy je proposai à Sa Majesté d'attaquer deux mille Espagnols logés à Dicerel & au Bourg Saint-Mory. Ce conseil lui ayant plu, elle m'ordonna d'exécuter l'attaque d'un côté, & de la faire exécuter de l'autre; mais comme j'étois en marche, j'appris que les Espagnols s'étoient retirés.

Quant aux autres avis qu'on m'accuse d'avoir fait passer aux assiégés, je dis qu'on en donne quelquefois à l'ennemi dans la vue de lui être funesses: Il en est de même des secours. Je prends à témoin Villeroy, que je n'ai pas toujours rejetté la trêve entre le Fort Sainte-Catherine & l'armée. J'y consentois, parce que, par ce moyen, nos foldats vendoient à la garni-Son les vivres six fois leur valeur. Ce fut aussi pour cela que je réduisis au quart ceux qui avoient été accordés à cette même garnison, jusqu'à ce que la ratification de la paix fût arrivée; ce qui suffit pour faire voir l'envie extrême que Pavois de soumettre la place au Roi. Si l'avois voulu la Secourir, le pouvoir ne me manquoit pas, puisque je commandois l'armée. Je ne me suis couché ni nuit ni jour, pour venir à bout de la réduire; de plus de quarante convois qui se sont présentés, trois seulement y sont entrés : j'ai dissipé tout le reste. Le désir d'une gloire illustre, & celui de rendre un service important à Sa Majesté, m'ont porté à me ménager les avis des Ministres mêmes du Duc, comme il paroît par le compte détaillé que j'en envoyai à ce Monarque.

S'il me fût venu dans l'esprit de favoriser l'ennemi, je ne l'aurois pas chargé avec sant de furie, derriere la Chartreuse de Bourg, où il formoit ses magasins. J'avois cru qu'on m'accuseroit de toute autre chose que d'avoir manqué à mon devoir, au siege de cette seconde place. La Justice divine n'est pas plus vraie que tout ce que je viens de dire. J'atteste encore en ceci Villeroi, qui recevoit mes nouvelles, pour en faire part à

Sa Majesté.

Je n'ai point donné avis au Duc, des forces de l'armée, avant d'en avoir le commandement & d'en connoître l'état. Encore moins ai-je indiqué les moyens de défaire Chambout, destiné, dit-on, à la garde de certain paffage. Je n'ai pu suggérer à l'ennemi le conseil de ne pas observer la capitulation, dans un temps où j'ignorois l'accident de Briqueraut. Je re-

connois trop l'habileté de Rosay, pour avoir l'imprudence de blamer sa façon de placer des batteries. Lorsque j'arrivai devant Montmélian, il n'y en avoit que trois, mais très-bien disposées, et je sus le premier à les mettre en œuvre. L'accusation sur cet article est une horrible impossure.

C'ent été porter préjudice au Duc, au lieu de le servir, que de lui donner nouvelle, que le Roi vouloit la paix, faute d'argent pour renouveller l'alliance avec les Suisses; tandis que je savois qu'il y avois quatre cents mille écus à Lyon, dont cent cinquante mille, tirés pour la paie des troupes, avoient été remplacés aussi-tôt par pareille somme, prise des huit cents mille de la dot de la Reine. Loin d'attirer la guerre civile entre les Catholiques et les Huguenots, dans le cas où celle de Savoie dureroit, j'ai été au contraire très-attentis à en étousser les moindres semences, pour mon propre avantage.

Il étoit entiérement inutile que j'informasse le Duc, du resus que j'avois essuyé de la citadelle de Bourg. La nomination, que le Roi avoit faite à se Gouvernement, le lui apprenoit assez. D'ailleurs, la derniere chose qu'on doit déclarer aux yeux pénétrans des autres Princes, est la cessation

de faveur auprès du sien.

J'ai imploré le secours de Sillery, de Villeroi & Jeanin pour m'obtenir du Roi, l'abolition de ce qui s'étoir passé à Bourg. Il sussit pour ma pleine satisfaction, que ce Monarque ait dit qu'il ne m'avoit resusé le gouvernement de cette place, ni par désiance, ni pour me mortisser.

Il m'eût paru moins dur qu'on m'eût accusé d'avoir voulu m'emparer d'une partie du Royaume, que de dire que j'ais instruit le Duc de tout ce qui s'y passoit. Le métier d'ospion convient plus à un voleur qu'à un

gentilhomme.

L'avis qu'on m'impute d'avois donné au Duc, des intelligences de du Terrail avec le Commandant du fort Sainte-Catherine, est une vengeance de ce Prince, asser malin pour de pareilles inventions. J'ai eu trop de peine à lui enlever ce sort, pour avoir cherché à l'augmenter par de semblables avis. On peut s'informer de la vérité du sait par du Terrail luisnême. Une autre imposture, ouvrage de Cambelle & d'Albigais, est celle qui veut que j'aie averti le Duc de saire entrer des munitions dans la place, & de venir droit à Chamberri. Le Roi a sans-doute meilleure opinion de mon savoir militaire, pour croire que j'aie donné des instructions si peu sages : je consens de mourir si ce Monarque ajoute soi à de parteila rapports.

Lorsque j'eus appris que Sa Majesté avoit donné la citadelle de Bourg à Boësse, je lui envoyai dire par la Force & Château-neuf, que je n'ouvrirois plus la bouche au sujet de ce gouvernement; & que je la suppliois d'oublier tout ce que le mécontentement avoit arraché à ma lan-

gue & à ma plume.

Telle fut la confession de Biron, dans le premier interrogatoire : celle

du 19 de Juillet sot de six heures. Il protesta, avant que de la commencer, qu'il parleroit avec plus de sincérité: que l'Archevêque de ... lui avoit sité le scrupule, mis dans son ame par son confesseur. Celui-ci, poursui-vit-il, m'avoit assuré que je ne pouvois révèler, sans péché, ce que j'avois juré de garder sous le sceau du secret; mais le Prélat m'a dit que j'étois obligé de déclarer la vérité devant les juges propres, à cause de l'auto-rité dont ils étoient revêtus pour la rechercher, & de celle qu'avoit le Prince pour la savoir.

Voici de quelle maniere il continua son aveu.

Lassin me répétoir sans cesse qu'il falloit que je renonçasse, tout de bon, à mon affection pour le Roi. Si je ne craignois, ajoutoit-il, votre soiblesse, & qu'à la premiere vue vous ne vous reconciliassez avec lui, je marquerois plusieurs endroits du Royaume, où ni les Catholiques ni les Huguenots ne sont contens de son gouvernement. Ce Monarque instruit par Lesdiguieres, d'après l'avis de mon frere de la Nocle, que j'étois allé en Savoie par votre ordre, répondit : laissez-moi prendre Montmélian, & je serai alors couper des têtes : quant à Biron je le mettrai en lieu de sûreté.

Je n'ai jamais vu Savignac, gentilhomme de Bresse qui, dit-on, a survécu peu de jours à ses blessures, étant prisonnier: & je ne crois pas qu'il ait parlé au Baron de Luz, parce que celui-ci étoit alors à l'armée. On peut vérisser ce fait par Varenne, & le Capitaine Farsouillière. Je demande qu'ils soient entendus, parce qu'ils étoient présens à la mort de Savignac, avec cinquante autres personnes. Lassin se plast à inventer. J'ai dit que le Roi avoit promis le gouvernement du Marquisat de Saluces, non à Lesdiguieres, Huguenot, mais à Créqui, Catholique. Quant

à l'article de Geneve, je sais tout le contraire.

Je n'ai parlé à Renazé, que pour les affaires de Lassin son maître. & je l'ai reconnu partisan du Duc. Loin qu'il ait pu me proposer de la part de ce Prince & du Comte de Fuentes, de me saisir de la personne de notre Monarque à la chasse ou dans quelques autres endroits favorables, & de l'envoyer en Espagne; je ne crois pas qu'il ait vu le Comre dans d'autre rencontre, que celle du voyage de son maître à Milan, après lequel il a disparu, & je le crois arrêté. Je n'ai jamais eu l'idée de renverser la France, & de la faire gouverner par les Pairs; c'est engore, selon toute apparence, une invention de Laffin. Je n'ai traité en aucune maniere avec le Roi d'Espagne, ni ne lui ai rien demandé. Il ne m'a été proposé autre chose, que ce malheureux mariage de Savoie, auquel je n'eusse consenti qu'avec le bon plaisir du Roi. Je ne suis pas si peu instruit des affaires de la France, pour ne point juger impossible tout autre gouvernement, que celui qui s'y trouve établi depuis tant de siecles. Se pent-il qu'il y ait des hommes assez méchans, pour dire que la conjuration étoit avancée au point que le Roi d'Espagne m'avoit laissé le maître de prendre les armes le premier. Que cette accusation, grand Dieu, m'est douloureuse! J'ignore absolument qu'on est dessein de me remettre toutes les places dont on se seroit rendu maître, à l'exception de Marseille. Quelle apparence y a-t-il que le Roi Catholique est voulu travailler & dépenser pour d'autres? Je n'ai nullement entendu parler d'une offre de sa part de cent vingt mille écus, non plus que de l'emploi de généralissime de ses armées, ni n'ai su jusqu'à présent, qu'il est une belle-sœur. Quoiqu'il en soit, de pareilles offres sont trop contraires à la raison: & il n'y a pas d'apparence que ce Monarque les sit à son propre sils; j'eusse cru qu'il est voulu se rire de moi.

Je prends à témoin Lassin, si un jour qu'il me disoit que les Devins donnoient pour infaillible la ruine de la France; & que Nostradamus l'avoit prédite, je ne lui désendis pas de jamais ouvrir la bouche sur cet article. Le désir ne m'aveugle pas au point, de me faire regarder comme possibles, les choses impossibles. J'eusse passé pour le plus insensé des hommes, si, dans le cas où on m'eût offert cent vingt mille écus de revenu, je les eusse refusés, pour toute autre raison que mon attachement à mon pays & à mon maître. Est-il possible, ô ciel! que le Roi me sasse sur le sur des choses si peu vraisemblables.

Si j'eusse conseillé au Duc de vendre le Marquisat de Saluces, j'aurois été contre mon propre intérêt qui est la réunion de la Bresse, pays où j'ai obtenu cinq ou six Gouvernemens pour mes amis, & quatorze mille écus de revenu, pour argent prêté par moi à la Couronne. Je n'ai pas pu dire que cette Province seroit au Duc, comme la Flandre au Roi d'Es-

pagne, puisque la Saône la sépare de la France.

Lassin m'assura, à Brou, que Chambout & le Chevalier de Montmorency méditoient quelque entreprise sur Lyon, en traversant cette ville; mais je n'y ajoutai point soi. Les diguieres, ajouta-t-il, mécontent du resus que le Roi lui a sait du gouvernement de Montmélian, se retire à Grenoble; & si vous voulez vous rendre maître du Rhône, nous resserrerons si sort ce Monarque, qu'il sera obligé de se jetter entre nos bras. Je sermai l'oreille à un pareil projet, que je regardai comme impraticable, & je répondis que, si je voyois le Roi dans le besoin, je serois le premier à voler à son secours.

On fit reconnoître à Biron quelques lettres de pur compliment, écrites de sa main, pour le convaincre auteur de celles qui prouvoient le crime de leze-majesté. On lui mit ensuite celles-ci sous les yeux. Il en reconnut une bonne partie : quant aux lettres en chissres, il dit qu'elles étoient

de ses Secrétaires.

Il y en avoit plusieurs autres adressées à lus, & qu'il avoit reçues. Toutes pouvoient ses intelligences avec le Duc de Savoie, & ses ordres pour les divers voyages de Lassin dans le Plémont.

Bison dit que Renazé, domessique de Lassin, & Hombest son Mastred'Hôtel. d'Hôtel, contresaisoient à merveille son écriture; que du reste les dates de ces lettres étoient antérieures au pardon que le Roi lui avoit accordé à Lyon. Ce Monarque, continua-t-il, m'ayant demandé dans cette occa-sion, si je lui étois sidele, je lui répondis qu'il devoit me croire tel, que s'il m'étoit échappé de mal parler, j'avois toujours bien agi, & que je serois de même dans la suite.

Le Duc & Lassin, n'ayant pu me corrompre, m'ont réduit au malheureux état où je me trouve. Jamais personne ne sut si tenté que je l'ai été par le second; qui tantôt employoit les promesses de mariage, tantôt cherchoit à m'essrayer en assurant que le Roi songeoit à me saire tuer.

Je supplie S. M. de considérer les services rendus à elle & à la Couronne, par mon pere & par moi, par moi principalement dans le siege d'Amiens. J'ai sur mon corps trente coups d'arquebuse, plusieurs coups d'épée, & autres blessures. Je n'ai jamais sui le combat : on ne m'a chargé d'aucune commission, où je n'aie pleinement réussi : je n'ai commis aucune faute contre l'Etat, tant que je n'ai pas en auprès de moi Lassin, qui m'ensorceloit. J'ai avoué au Roi que, dans le seu de la colere, il m'étoit échappé de dire & d'écrire contre lui beaucoup de choses; & que je me susse laissé aller plus loin, sans la crainte du Tout-Puissant. Sa Majesté me promit qu'elle ne me donneroit plus lieu de me plaindre d'elle justement; j'oublie le passé, ajouta-t-elle, ayez soin seulement de me bien servir à l'avenir.

Je me suis comporté dans mes Ambassades d'Angleterre & de Suisse, de même que dans mon Gouvernement, comme le devoir demandoit de moi. Ma conduite, toujours sans reproche, a donc démenti ma langue & ma plume, & a réparé ma faute. Je prie Sa Majesté de m'accorder une seconde sois le pardon que j'ai déja reçu d'elle. Le long mémoire adressé à Lassin par Renazé, est, à la vérité, écrit de ma main, mais le Roi m'a promis de ne s'en plus souvenir. Ma consiance en sa miséricorde est d'autant plus grande, qu'à ma priere, il voulut bien saire grace à

Lassin, qui étoit sorti du Royaume sans sa permission.

Charles-Hubert, l'un des Secrétaires de Biron, prisonnier, déposa qu'il n'avoit été à Milan que pour des emplettes d'étosses : il consentoit de mourir, si on le convainquoit de mensonge. En général, toutes les dépositions des personnes de la maison du Maréchal étoient à sa décharge. Hubert dit, entr'autres choses, qu'il n'avoit jamais vu Renazé écrire pour le Maréchal, ni lui être utile en quoi que ce sût; mais que ce domestique de Lassin contresaisoit parsaitement toutes sortes d'écritures. Je n'ai pas eu, ajouta-t-il, le moindre indice de trames ourdies par mon maître; & mon attachement pour lui est si grand que, s'il disoit que j'ai eu part à quelque complot, je ne le démentirois point; glorieux de participer à ses afflictions, comme à ses contentemens, la mort ne me feroit aucune peine.

Tome VIII.

armes le premier. Que cette accusation, grand Dieu, m'est douloureuse! J'ignore absolument qu'on eût dessein de me remettre toutes les places dont on se seroit rendu maître, à l'exception de Marseille. Quelle apparence y a-t-il que le Roi Catholique eût voulu travailler & dépenser pour d'autres? Je n'ai nullement entendu parler d'une offre de sa part de cent vingt mille écus, non plus que de l'emploi de généralissime de ses armées, ni n'ai su jusqu'à présent, qu'il eût une belle-sœur. Quoiqu'il en soit, de pareilles offres sont trop contraires à la raison: & il n'y a pas d'apparence que ce Monarque les sit à son propre sils; j'eusse cru qu'il eût voulu se rire de moi.

Je prends à témoin Lassin, si un jour qu'il me disoit que les Devins donnoient pour infaillible la ruine de la France; & que Nostradamus l'avoit prédite, je ne lui désendis pas de jamais ouvrir la bouche sur cet article. Le désir ne m'aveugle pas au point, de me faire regarder comme possibles, les choses impossibles. J'eusse passé pour le plus insensé des hommes, si, dans le cas où on m'eût offert cent vingt mille écus de revenu, je les eusse refusés, pour toute autre raison que mon attachement à mon pays & à mon maître. Est-il possible, ô ciel! que le Roi me sasse interroger sur des choses si peu vraisemblables.

Si j'eusse conseillé au Duc de vendre le Marquisat de Saluces, j'aurois été contre mon propre intérêt qui est la réunion de la Bresse, pays où j'ai obtenu cinq ou six Gouvernemens pour mes amis, & quatorze mille écus de revenu, pour argent prêté par moi à la Couronne. Je n'ai pas pu dire que cette Province seroit au Duc, comme la Flandre au Roi d'Es-

pagne, puisque la Saône la sépare de la France.

Lassin m'assura, à Brou, que Chambout & le Chevalier de Montmorency méditoient quelque entreprise sur Lyon, en traversant cette ville;
mais je n'y ajoutai point soi. Les diguieres, ajouta-t-il, mécontent du
resus que le Roi lui a fait du gouvernement de Montmélian, se retire à
Grenoble; & si vous voulez vous rendre maître du Rhône, nous resservons si sort ce Monarque, qu'il sera obligé de se jetter entre nos bras.
Je sermai l'oreille à un pareil projet, que je regardai comme impraticable, & je répondis que, si je voyois le Roi dans le besoin, je serois le
premier à voler à son secours.

On fit reconnoître à Biron quelques lettres de pur compliment, écrites de sa main, pour le convaincre auteur de celles qui prouvoient le crime de leze-majesté. On lui mit ensuite celles-ci sous les yeux. Il en reconnut une bonne partie : quant aux lettres en chissres, il dit qu'elles étoient

de ses Secrétaires.

Il y en avoit plusieurs autres adressées à lus, & qu'il avoit reçues. Toutes prouvoient ses intelligences avec le Duc de Savoie, & ses ordres pour les divers voyages de Lassin dans le Piernont.

Bison dit que Renaze, domessique de Lussin, & Hombest son Mestred'Hôtel. d'Hôtel, contresaisoient à merveille son écriture; que du reste les dates de ces lettres étoient antérieures au pardon que le Roi lui avoit accordé à Lyon. Ce Monarque, continua-t-il, m'ayant demandé dans cette occasion, si je lui étois sidele, je lui répondis qu'il devoit me croire tel, que s'il m'étoit échappé de mal parler, j'avois toujours bien agi, & que je serois de même dans la suite.

Le Duc & Lassin, n'ayant pu me corrompre, m'ont réduit au malheureux état où je me trouve. Jamais personne ne sut si tenté que je l'ai été par le second; qui tantôt employoit les promesses de mariage, tantôt cherchoit à m'essrayer en assurant que le Roi songeoit à me saire tuer.

Je supplie S. M. de considérer les services rendus à elle & à la Couronne, par mon pere & par moi, par moi principalement dans le siege d'Amiens. J'ai sur mon corps trente coups d'arquebuse, plusieurs coups d'épée, & autres blessures. Je n'ai jamais sui le combat : on ne m'a chargé d'aucune commission, où je n'aie pleinement réussi : je n'ai commis aucune faute contre l'Etat, tant que je n'ai pas en auprès de moi Lassin, qui m'ensorceloit. J'ai avoué au Roi que, dans le seu de la colere, il m'étoit échappé de dire & d'écrire contre lui beaucoup de choses; & que je me susse laissé aller plus loin, sans la crainte du Tout-Puissant. Sa Majesté me promit qu'elle ne me donneroit plus lieu de me plaindre d'elle justement; j'oublie le passé, ajouta-t-elle, ayez soin seulement de me bien servir à l'avenir.

Je me suis comporté dans mes Ambassades d'Angleterre & de Suisse, de même que dans mon Gouvernement, comme le devoir demandoit de moi. Ma conduite, toujours sans reproche, a donc démenti ma langue & ma plume, & a réparé ma faute. Je prie Sa Majesté de m'accorder une seconde sois le pardon que j'ai déja reçu d'elle. Le long mémoire adressé à Lassin par Renazé, est, à la vérité, écrit de ma main, mais le Roi m'a promis de ne s'en plus souvenir. Ma consiance en sa miséricorde est d'autant plus grande, qu'à ma priere, il voulut bien saire grace à

Lassin, qui étoit sorti du Royaume sans sa permission.

Charles-Hubert, l'un des Secrétaires de Biron, prisonnier, déposa qu'il n'avoit été à Milan que pour des emplettes d'étoffes : il consentoit de mourir, si on le convainquoit de mensonge. En général, toutes les dépositions des personnes de la maison du Maréchal étoient à sa décharge. Hubert dit, entr'autres choses, qu'il n'avoit jamais vu Renazé écrire pour le Maréchal, ni lui être utile en quoi que ce sût; mais que ce domestique de Lassin contresaisoit parsaitement toutes sortes d'écritures. Je n'ai pas eu, ajouta-t-il, le moindre indice de trames ourdies par mon maître; & mon attachement pour lui est si grand que, s'il disoit que j'ai eu part à quelque complot, je ne le démentirois point; glorieux de participer à ses afflictions, comme à ses contentemens, la mort ne me feroit aucune peine.

Tome VIII.

armes le premier. Que cette accusation, grand Dieu, m'est douloureuse! J'ignore absolument qu'on est dessein de me remettre toutes les places dont on se seroit rendu maître, à l'exception de Marseille. Quelle apparence y a-t-il que le Roi Catholique est voulu travailler & dépenser pour d'autres? Je n'ai nullement entendu parler d'une offre de sa part de cent vingt mille écus, non plus que de l'emploi de généralissime de ses armées, ni n'ai su jusqu'à présent, qu'il est une belle-sœur. Quoiqu'il en soit, de pareilles offres sont trop contraires à la raison: & il n'y a pas d'apparence que ce Monarque les sit à son propre fils; j'eusse cru qu'il est voulu se rire de moi.

Je prends à témoin Lassin, si un jour qu'il me disoit que les Devins donnoient pour infaillible la ruine de la France; & que Nostradamus l'avoit prédite, je ne lui désendis pas de jamais ouvrir la bouche sur cet article. Le désir ne m'aveugle pas au point, de me faire regarder comme possibles, les choses impossibles. J'eusse passé pour le plus insensé des hommes, si, dans le cas où on m'eût offert cent vingt mille écus de revenu, je les eusse refusés, pour toute autre raison que mon attachement à mon pays & à mon maître. Est-il possible, ò ciel! que le Roi me sasse interroger sur des choses si peu vraisemblables.

Si j'eusse conseillé au Duc de vendre le Marquisat de Saluces, j'aurois été contre mon propre intérêt qui est la réunion de la Bresse, pays où j'ai obtenu cinq ou six Gouvernemens pour mes amis, & quatorze mille écus de revenu, pour argent prêté par moi à la Couronne. Je n'ai pas pu dire que cette Province seroit au Duc, comme la Flandre au Roi d'Es-

pagne, puisque la Saone la sépare de la France.

Lassin m'assura, à Brou, que Chambout & le Chevalier de Montmorency méditoient quelque entreprise sur Lyon, en traversant cette ville;
mais je n'y ajoutai point soi. Les diguieres, ajouta-t-il, mécontent du
resus que le Roi lui a sait du gouvernement de Montmélian, se retire à
Grenoble; & si vous voulez vous rendre maître du Rhône, nous resserrerons si sort ce Monarque, qu'il sera obligé de se jetter entre nos bras.
Je sermai l'oreille à un pareil projet, que je regardai comme impraticable, & je répondis que, si je voyois le Roi dans le besoin, je serois le
premier à voler à son secours.

On fit reconnoître à Biron quelques lettres de pur compliment, écrites de sa main, pour le convaincre auteur de celles qui prouvoient le crime de leze-majesté. On lui mit ensuite celles-ci sous les yeux. Il en reconnut une bonne partie : quant aux lettres en chissres, il dit qu'elles étoient

de ses Secrétaires.

Il y en avoit plusieurs autres adressées à lui, et qu'il avoit reçues. Toutes pouvoient ses intelligences avec le Duc de Savoie, et ses ordres pour les divers voyages de Lassin dans le Piernont.

Biron dit que Renaze, domestique de Lassin & Isombest son Mestre-d'Hôtel.

d'Hôtel, contresaisoient à merveille son écriture; que du reste les dates de ces lettres étoient antérieures au pardon que le Roi lui avoit accordé à Lyon. Ce Monarque, continua-t-il, m'ayant demandé dans cette occa-sion, si je lui étois sidele, je lui répondis qu'il devoit me croire tel, que s'il m'étoit échappé de mal parler, j'avois toujours bien agi, & que je serois de même dans la suite.

Le Duc & Lassin, n'ayant pu me corrompre, m'ont réduit au malheureux état où je me trouve. Jamais personne ne sut si tenté que je l'ai été par le second; qui tantôt employoit les promesses de mariage, tantôt cherchoit à m'essrayer en assurant que le Roi songeoit à me saire tuer.

Je supplie S. M. de considérer les services rendus à elle & à la Couronne, par mon pere & par moi, par moi principalement dans le siege d'Amiens. J'ai sur mon corps trente coups d'arquebuse, plusieurs coups d'épée, & autres blessures. Je n'ai jamais sui le combat : on ne m'a chargé d'aucune commission, où je n'aie pleinement réussi : je n'ai commis aucune saute contre l'Etat, tant que je n'ai pas en auprès de moi Lassin, qui m'ensorceloit. J'ai avoué au Roi que, dans le seu de la colere, il m'étoit échappé de dire & d'écrire contre lui beaucoup de choses; & que je me susse laissé aller plus loin, sans la crainte du Tout-Puissant. Sa Majesté me promit qu'elle ne me donneroit plus lieu de me plaindre d'elle justement; j'oublie le passé, ajouta-t-elle, ayez soin seulement de me bien servir à l'avenir.

Je me suis comporté dans mes Ambassades d'Angleterre & de Suisse, de même que dans mon Gouvernement, comme le devoir demandoit de moi. Ma conduite, toujours sans reproche, a donc démenti ma langue & ma plume, & a réparé ma faute. Je prie Sa Majesté de m'accorder une seconde sois le pardon que j'ai déja reçu d'elle. Le long mémoire adressé à Lassin par Renazé, est, à la vérité, écrit de ma main, mais le Roi m'a promis de ne s'en plus souvenir. Ma consiance en sa miséricorde est d'autant plus grande, qu'à ma priere, il voulut bien saire grace à

Laffin, qui étoit sorti du Royaume sans sa permission.

Charles-Hubert, l'un des Secrétaires de Biron, prisonnier, déposa qu'il n'avoit été à Milan que pour des emplettes d'étoffes: il consentoit de mourir, si on le convainquoit de mensonge. En général, toutes les dépositions des personnes de la maison du Maréchal étoient à sa décharge. Hubert dit, entr'autres choses, qu'il n'avoit jamais vu Renazé écrire pour le Maréchal, ni lui être utile en quoi que ce sût; mais que ce domestique de Lassin contresaisoit parsaitement toutes sortes d'écritures. Je n'ai pas eu, ajouta-t-il, le moindre indice de trames ourdies par mon maître; et mon attachement pour lui est si grand que, s'il disoit que j'ai eu part à quelque complot, je ne le démentirois point; glorieux de participer à ses assistictions, comme à ses contentemens, la mort ne me seroit aucune peine.

Tome VIII.

armes le premier. Que cette accusation, grand Dieu, m'est douloureuse! J'ignore absolument qu'on est dessein de me remettre toutes les places dont on se seroit rendu maître, à l'exception de Marseille. Quelle apparence y a-t-il que le Roi Catholique est voulu travailler & dépenser pour d'autres? Je n'ai nullement entendu parler d'une ossre de sa part de cent vingt mille écus, non plus que de l'emploi de généralissime de ses armées, ni n'ai su jusqu'à présent, qu'il est une belle-sœur. Quoiqu'il en soit, de pareilles ossres sont trop contraires à la raison: & il n'y a pas d'apparence que ce Monarque les sit à son propre sils; j'eusse cru qu'il est voulu se rire de moi.

Je prends à témoin Lassin, si un jour qu'il me disoit que les Devins donnoient pour infaillible la ruine de la France; & que Nostradamus l'avoit prédite, je ne lui désendis pas de jamais ouvrir la bouche sur cet article. Le désir ne m'aveugle pas au point, de me faire regarder comme possibles, les choses impossibles. J'eusse passé pour le plus insensé des hommes, si, dans le cas où on m'eût offert cent vingt mille écus de revenu, je les eusse refusés, pour toute autre raison que mon attachement à mon pays & à mon maître. Est-il possible, ô ciel! que le Roi me sasse interroger sur des choses si peu vraisemblables.

Si j'eusse conseillé au Duc de vendre le Marquisat de Saluces, j'aurois été contre mon propre intérêt qui est la réunion de la Bresse, pays où j'ai obtenu cinq ou six Gouvernemens pour mes amis, & quatorze mille écus de revenu, pour argent prêté par moi à la Couronne. Je n'ai pas pu dire que cette Province seroit au Duc, comme la Flandre au Roi d'Es-

pagne, puisque la Saône la sépare de la France.

Lassin m'assura, à Brou, que Chambout & le Chevalier de Montmorency méditoient quelque entreprise sur Lyon, en traversant cette ville;
mais je n'y ajoutai point soi. Les diguieres, ajouta-t-il, mécontent du
resus que le Roi lui a sait du gouvernement de Montmélian, se retire à
Grenoble; & si vous voulez vous rendre maître du Rhône, nous resservons si sort ce Monarque, qu'il sera obligé de se jetter entre nos bras.
Je sermai l'oreille à un pareil projet, que je regardai comme impraticable, & je répondis que, si je voyois le Roi dans le besoin, je serois le
premier à voler à son secours.

On fit reconnoître à Biron quelques lettres de pur compliment, écrites de sa main, pour le convaincre auteur de celles qui prouvoient le crime de leze-majesté. On lui mit ensuite celles-ci sous les yeux. Il en reconnut une bonne partie : quant aux lettres en chissres, il dit qu'elles étoient

de ses Secrétaires.

Il y en avoit plusieurs autres adressées à lui, & qu'il avoit reçues. Toutes pouvoient ses intelligences avec le Duc de Savoie, & ses ordres pour les divers voyages de Lassin dans le Plémont.

Biron dit que Renaze, domestique de Lassin, & Isombest son Mestred'Hôtel. d'Hôtel, contrefaisoient à merveille son écriture; que du reste les dates de ces lettres étoient antérieures au pardon que le Roi lui avoit accordé à Lyon. Ce Monarque, continua-t-il, m'ayant demandé dans cette occasion, si je lui étois fidele, je lui répondis qu'il devoit me croire tel, que s'il m'étoit échappé de mal parler, j'avois toujours bien agi, & que je ferois de même dans la suite.

Le Duc & Lassin, n'ayant pu me corrompre, m'ont réduit au malheureux état où je me trouve. Jamais personne ne fut si tenté que je l'ai été par le second; qui tantôt employoit les promesses de mariage, tantôt cherchoit à m'effrayer en assurant que le Roi songeoit à me faire tuer.

Je supplie S. M. de considérer les services rendus à elle & à la Couronne, par mon pere & par moi, par moi principalement dans le siege d'Amiens. J'ai sur mon corps trente coups d'arquebuse, plusieurs coups d'épée, & autres blessures. Je n'ai jamais fui le combat : on ne m'a chargé d'aucune commission, où je n'aie pleinement réussi : je n'ai commis aucune faute contre l'Etat, tant que je n'ai pas en auprès de moi Lassin, qui m'ensorceloir. J'ai avoué au Roi que, dans le seu de la colere, il m'étoit échappé de dire & d'écrire contre lui beaucoup de choses; & que je me susse laissé aller plus loin, sans la crainte du Tout-Puissant. Sa Majesté me promit qu'elle ne me donneroit plus lieu de me plaindre d'elle justement; j'oublie le passé, ajouta-t-elle, avez soin seulement de me bien servir à l'avenir.

Je me suis comporté dans mes Ambassades d'Angleterre & de Suisse: de même que dans mon Gouvernement, comme le devoir demandoit de moi. Ma conduite, toujours sans reproche, a donc démenti ma langue & ma plume, & a réparé ma faute. Je prie Sa Majesté de m'accorder une seconde fois le pardon que j'ai déja reçu d'elle. Le long mémoire adresse à Lassin par Renazé, est, à la vérité, écrit de ma main, mais le Roi m'a promis de ne s'en plus souvenir. Ma confiance en sa miséricorde est d'autant plus grande, qu'à ma priere, il voulut bien saire grace à

Lassin, qui étoit sorti du Royaume sans sa permission.

Tome VIII.

Charles-Hubert, l'un des Secrétaires de Biron, prisonnier, déposa qu'il n'avoit été à Milan que pour des emplettes d'étoffes : il consentoit de mourir, si on le convainquoit de mensonge. En général, toutes les dépolitions des personnes de la maison du Maréchal étoient à sa décharge. Hubert dit, entr'autres choses, qu'il n'avoit jamais vu Renazé écrire pour le Maréchal, ni lui être utile en quoi que ce fût; mais que ce domestique de Lassin contresaisoit parlaitement toutes sortes d'écritures. Je n'ai pas eu, ajoura-t-il, le moindre indice de trames ourdies par mon maître: & mon attachement pour lui est si grand que, s'il disoit que j'ai eu part à quelque complot, je ne le démentirois point; glorieux de participer à ses afflictions, comme à ses contentemens, la mort ne me feroit aucune peine. F ff

Hubert dit par ignorance certaines choses, qui alloient indirectement à charger Biron: que la noblesse d'Auvergne, par exemple, désiroit, de tout son cœur, de le voir à seur tête. Mais il sur démenti par le Baron

de Benac qu'on lui confronta.

Le valet de chambre de Biron déposa, qu'il avoit écrit sous sa dictée, en chiffres, sans savoir ce qu'il écrivoit; qu'il n'avoit jamais vu Renazé tenir la plume sous lui, beaucoup moins encore le Maréchal faire aucune lettre de cette nature; mais que quant aux autres, qu'il assuroit contresaites par Renazé, elles étoient au contraire toutes de sa propre main.

Le 15 de Juillet, les commissaires, avant que de mettre l'accusé visà-vis de Lassin, lui direzt qu'ayant témoigné désirer être confronté à cet homme, ils l'avoient sait venir; mais que s'étant emporté à son sujet, ils l'avertissoient qu'il se trouvoit devant la justice, & qu'il devoit s'abstenir de toute injure contre un témoin qui saisoit son devoir. Cette nouvelle rendit Biron quelque temps muet. Les yeux trempés de larmes, & tremblant de tous ses membres, il obtint des commissaires, permission

de se jetter sur son lit.

Onelques momens après, s'étant levé & assis, en continuant de trembler, on lui présenta Lassin. Quand on eut pris le serment de l'un & de l'autre, on dit à Biron que s'il avoit à récuser ce témoin en quelque chose. il le fit; parce que les formes judiciaires empêcheroient qu'il y fût ensuite recu. Il répondit sottement : j'ai cru n'avoir pas de meilleur ami que lui, salqu'à l'inftant où on m'a mis fous les yeux certain mémoire, dont on a tiré les accusations fur lesquelles pai été interrogé. Si elles sont votre ouvrage, monsieur, poursuivit-il en se tournant vers Lassin, j'ai juste sujet de me plaindre de vous, qui savez qu'elles sont sans fondement. Si vous en avez agi ainsi, pour recouvrer les bonnes graces du Roi, pourquoi ne pas l'exécuter dans le temps des prétendues trames, renfermées dans ce mémoire? & non quand je venois d'obtenir pardon, pour vous, de Sa Majesté. Biron se plaignit ensuite amérement qu'il est fait contrefaire ses lettres par Renazé. Lassin répliqua : j'eusse mieux aimé sacrifier la moitié de mes jours, que de me voir réduit à l'affieuse nécessité de vous être confronté. Je prends à témoin le Roi & ses Ministres, que je n'ai rien oublié pour en être dispensé.

J'ai gardé des doubles de toutes les lettres importantes que je vous adressois, afin qu'ils me servissent de témoignage, dans l'occasion, de mon exactitude à remplir mon devoir à votre égard. Le Roi m'assura, je vous l'écrivis, que si vous vous rendiez auprès de sa personne, il vous caresseroit plus que jamais, nonobstant tout ce qui s'étoit passé. Je désire, ajouta-t-il, voir le Maréchal : je l'aime & je l'estime tant pour sa valeur, que s'il me déclare ingénûment la vérité, je pleurerai avec lui, & avec vous je l'esta-

brasserai & l'avancerai plus que je n'ai fait jusqu'à ce jour

A Fontainebleau, me promenant avec ce Monarque dans une allée du petit jardin de Zamet, voici, me dit-il, le lieu même où je conjurai M. de Biron de me révéler tout ce qu'il favoit, & où je lui témoignai l'inclination la plus favorable à le fatisfaire. Je ne pus en tirer autre chose, sinon qu'il ignoroit tous les complots dont on vouloit lui parler. Son obstination à me cacher la vérité me força de le faire arrêter, malgré le regret extrême que j'en ressenties.

Les assurances, Monsieur, dit alors Lassin à Biron, qui vous surent données par le Vidame de Chartres & par d'autres de l'excellente disposition de Sa Majesté, n'étoient donc point des amorces pour vous attirer au piege.

Vous me marquâtes, répondit Biron, que, dans vos entretiens avec le Roi, vous aviez exactement observé l'ordre que je vous avois prescrit. Je vous écrivis de le suivre invariablement, de peur de me perdre. Si j'eusse eu le moindre vent de ce que vous lui aviez révélé, j'aurois été fans délaf me jetter à ses pieds pour lui demander pardon. Ma confiance en votre attachement, & l'affurance que vous me donnâtes que vous ne vous étiez point écarté des mesures prises entre nous, m'empêcherent de rien confesser à Sa Majesté. Je prends l'univers à témoin, si faisant profession d'être mon intime ami, vous n'avez pas tort de m'avoir caché ce qui s'étoir passé entr'elle & vous. Je n'en ai pas agi de même. Ce Monarque m'ayant demandé si vous aviez été à Milan, je lui répondis qu'il pouvoit mieux savoir de vous que de moi ce qui en étoit, & que j'étois prêt à figner tout ce que vous lui rapporteriez. Lassin, repliqua le Roi, comsent d'être écartelé, s'il a été à Milan, & le Comte d'Auvergne au contraire assure que le fait est vrai. Lequel des deux dois-je croire? Je prie Votre Majesté, répliquai-je à mon tour, d'ajouter soi à ce que Lassin lui dit, comme trèsvéritable. Je la supplie en même temps de me faire part de ce qu'elle, saix de lui fur ce qui me regarde, & s'il a parlé d'autre chose que de mon mécontentement au sujet du refus du Gouvernement de la citadelle de Bourg. Sa Maiesté m'assura que vous n'aviez déclaré que cela & mon mariage avec la fille du Duc de Savoie, & qu'elle supposoit que vous m'en aviez informé. Comment avez-vous pu vous résoudre à ne pas me faire savoir. du moins ce que vous aviez dit au Roi au-delà de ce que je vous avois prescrit; & à être cause que, pour ne pas manquer à la parole donnée à mon ami, j'ai persisté à nier d'une maniere invariable. J'ai parlé & écrit. dit Laffin, conformément à ce que le devoir exigenit de moi. J'ai défiré votre contentement plus que chose au monde, & je le présérois à mes propres jours. Biron répondit, je n'ai jamais été si avant dans les bonnes graces du Roi, que depuis mon retour de mon Ambassade de Suisse; & je ne les aurois jamais perdues, si vous ne vous fussiez hâté de m'accuser auprès de Sa Majesté. J'eusse ensin-aisément obteau pardon en confessant la vérité, mais l'horreur de violer la foi que je vous avois donnée, de souiller ma conscience & ternir ma réputation, m'a empêché de le faire. Je Fff 2

crus, répliqua Lassin, devoir obéir à l'ordre que me donna le Roi de lui tout révéler; d'autant mieux que je voyois Sa Majesté disposée à vous accorder tout ce que vous pouviez lui demander, pourvu qu'il fût conforme à la raison. Lassin soutint aux juges que Biron & le Baron de Luz lui avoient dir, que si on n'exécutoit les desseins formés contre la personne du Roi, ils tourneroient considérablement à l'avantage de ce Monarque dans le cas où on en viendroit à un combat; parce que Sa Majesté étoit résolue de marcher toujours en avant à la tête de son armée. Il soutint encore qu'il avoit montré à Biron une Lettre du Duc de Savoie, avant l'arrivée de ce Prince à Paris. L'acculé affirma au contraire qu'il n'avoit jamais entendu parler du Duc avant ce temps; & que les premières ouvertures de sa part lui avoient été faites par Laffin même. Je n'ai devancé le Duc auprès du Roi, continua-t-il, que de quatre jours; & il n'étoit question alors ni de Bourg ni de la Bresse. Sa Majesté se trouvant à Constans avec lui, chargea le Comte d'Auvergne & moi, de l'entretenir; mais nous ne pûmes le faire, parce que le Comte de Soissons survint.

Laffin ne m'avoit jamais dit un mot de ces négociations en Suisse, ni de son voyage à Milan. Celui-ei rapporta, pour preuve du contraire, qu'au temps de la conférence réelle de Conflans, entre le Duc, Biron & le Baron de Luz, le dernier lui avoit raconté qu'à cette occasion, le premier avoit dit au second : le Gentilhomme auquel nous avons parlé (il entendoit Laffin), & qui sert d'entremetteur entre vous & moi, est tel que nous le croyons; de sorte qu'on peut lui parler de toutes sortes d'affaires à

cœur ouvert.

Vous répondîtes au Duc, poursuivit Lassin, en continuant d'accuser Biron, que j'avois tant de zele & de mérite, qu'il ne devoit pas avoir le moindre doute au sujet de ma sidélité. Le soir du même jour, vous me sites part de tout cela, par le canal du Baron de Luz, & le Duc m'en instruisit

par son Secrétaire.

Je n'ai entrepris de voyage ni de négociation que de votre ordre, comme il conste par vos lettres. — Biron nia brusquement qu'il lui eût jamais donné commission de parler au Duc, si ce n'étoit un soir. Ce ne fut que plus de six jours après, ajouta-t-il, que vous me proposates sa fille : je n'ai nullement vu la lettre de ce Prince de laquelle vous parlez. Le fait concernant Bourg est aussi faux que tout le reste, puisque le Duc n'avoit pas encore déclaré ce qu'il vousoit céder pour le Marquisat de Saluces. Lassin répliqua: je ne suis du tout point intervenu aux conseils du Duc, durant son séjour à Paris. Je ne saurois donc assirmer ce que je ne sais pas avec certitude. Mais vous m'en sites sûrement part alors, Monsieur, conjointement avec le Baron de Luz, & me chargeates de dire à son Altesse commencé avec le Roi.

L'après-midi de cet interrogatoire, on confronta Biron à Renazé, do-

mestique de Lassin, qui, malheureusement pour l'accusé, s'étoit sauvé des mains des Savoyards, après quatorze mois de prison. Ceux-ci avoient inutilement fait courir après lui, pour empêcher les suites funestes de son évasion.

La vue inattendue de cet homme, dont Biron ne savoit si l'élargissement n'avoit pas eu lieu, au su du Duc, le rendit si consus, qu'il annonça
aussi-tôt le trouble de son ame, par la pâleur de son visage & son silence.
La déposition de ce témoin sut conforme à celle du premier. L'accusé
pouvoit mettre de justes exceptions au témoignage de tous les deux,
mais il ne dit autre chose contre Renazé, sinon qu'étant domestique de
Lassin, il étoit assez naturel qu'il parlât comme son maître. Du reste, poursuivit-il, il n'a servi que de commissionnaire entre Lassin & moi; & il ne
m'a jamais sait aucune peine, comme il n'en a pas non plus reçu de
ma part.

On lut la déposition de Renazé, dans laquelle il persista. C'est une vengeance dont il use, dit le Maréchal, parce qu'il me croit auteur de sa prison. Son élargissement durant la mienne fait aisément conjecturer que c'est une intelligence de Lassin avec le Duc. Si j'eusse fait arrêter Renazé, comme prétend Lassin, je n'aurois pas été assez imprudent pour demander qu'il sût relâché, avant que tout eût été fini avec ce Prince. Il n'y a pas de meilleure preuve de mon innocence. Quelle apparence y a-t-il en esset, qu'un homme de mon rang voulût se perdre pour sauver un do-

mestique?

Renazé sait contresaire mes lettres, au point de tromper les yeux les plus clair-voyans. N'est-il pas vrai, lui dit Biron, qu'étant malade à Belleg, je vous chargeai d'en écrire une à Lassin, comme venant de ma propre main, mais dont le style seul étoit de moi, ce que vous sites aussi-tôt? Renazé jura qu'il ne savoit point contresaire les lettres du Maréchal, & qu'il n'a-voit jamais eu commission de sa part sur cet objet. Pourquoi donc, sui dit Biron, voulois-je vous prendre à mon service, sinon pour vous saire écrire à ma place, lorsque je serois indisposé? C'étoit seulement pour m'employer à voyager, répondit Renazé.

Biron se tournant vers ses Juges, poursuivit de cette sorte : je ne dirai que la vérité : mes services & ceux de mon pere scellés par son sang, ne sont pas de si petite considération, pour ne pas m'obtenir du Roi la mi-séricorde, dont je reconnois que j'ai besoin. Mais de quoi me serviroitelle, si je damnois mon ame? Je n'ai caché au Roi beaucoup de choses que je savois, que par la promesse engagée à Lassin de garder le silence, & par la désense que m'avoit sait mon consesseur (a) de révéler ce que

je tenois sous le secret & le serment.

<sup>(</sup>a) C'étoit un Minime de Dijon,

Le 19 de Juillet, Biron sur confronté à Jean Dachon, Seigneur de Cérizat; ensuite à Pierre de Boile, troisieme témoin; puis à Sarau, l'un de ses Secrétaires, qui reconnut les lettres, les mémoires & les minutes qu'on mit sous ses yeux, pour écritures de la propre main du Maréchal; ensin à Gervais Royer son valet de chambre, & à Pélard son laquais.

Laffin & Renazé ne donnoient d'autres preuves des négociations de Bi-ron en Flandre, en Espagne, en d'autres Etats, ou avec le Duc à Paris, sinon qu'ils le savoient de tels & tels. Mais ceux-ci ne le déposoient ni ne le certifioient. Laffin, soigneux de cacher sa méchanceté, avoit soustrait les écrits qui prouvoient les complots ourdis à Paris, dont il avoit été le

principal moteur.

Dans les crimes de leze-majesté, on ne donne point en France des Avocats aux accusés, pour les instruire des moyens de se désendre. Ils n'ont d'autres ressources qu'eux-mêmes, contre ces maîtres habiles dans l'art terrible d'embarrasser un coupable, qui sait à peine répondre à propos à leurs questions. On resusa en conséquence des Avocats à Biron, qui en avoit demandé. Il su conduit sous bonne garde, au Parlement, par la riviere, dans un bateau couvert. Toutes les Chambres étoient assemblées; mais les Pairs avoient resusé de s'y trouver, quoiqu'invités par Lettres Patentes du Roi, comme Juges naturels.

Le coupable, interrogé de nouveau par le Chancelier, article par article, dit qu'il n'avoit jamais rien tenté contre la personne du Roi; & que quant à tout le reste, ce Monarque lui avoit pleinement pardonné à Lyon. Il se déchaîna en invectives horribles contre Lassin, le traita de sodomite, en un mot, souillé de tous les vices les plus infames. Il sinit par avouer qu'il avoit quelquesois pensé, parlé ou écrit au désavantage de Sa Majesté, mais, ajouta-t-il, j'ai toujours bien agi, & c'est à cela principa-

lement qu'on doit avoir égard.

Il fut reconduit à la Bastille, avec les mêmes précautions qu'il en avoit été amené. Le lendemain, les Juges, au nombre de cent cinquante, après avoir mis dans la balance ses belles actions avec les mauvaises, le trouverent digne de mort, & le condamnerent à perdre la tête. Quelquesuns étoient d'avis que Lassin, principal moteur de la conjuration, sût condamné à la corde; mais le plus grand nombre opina pour la négative, de
peur de sermer la voie à la révélation des crimes. Plusieurs avoient penché pour le pardon en faveur du Maréchal, attendris à la tecture d'une de
ses lettres à Lassin, où il parle de cette maniere; puisque Dieu a accordé
paix au Roi & à l'Etat, il faut renoncer à tout projet insensé: si j'ai bien
agi par le passé, je dois encore mieux agir à l'avenir.

L'arrêt du Parlement contre ce fameux coupable, étoit conçu de la fa-

çon suivante.

» En conséquence de l'arrêt du 24 Juillet, qui ordonne qu'en l'absence » des Pairs invités, il sera procédé au jugement du procès, qui déclare Duc de Biron atteint & convaincu du crime de leze-majesté pour la conspiration tramée par lui contre la personne du Roi, pour entreprises contre l'Etat, trahison, traités avec ses ennemis, étant Général d'armée dudit Seigneur Roi; la Cour, pour réparation de ces crimes le prive de tous ses biens, honneurs & dignités, & le condamne à avoir la tête tranchée sur un échassaud, qui sera pour cet esset dressé dans la place de Grêve, déclare tous ses biens acquis & consisqués au profit de Sa Mapiesté, & la terre de Biron privée pour toujours du titre de Duché-Pairie. Le 30 de Juillet 1602. α

Le lieu de l'exécution fut changé par Lettres-Patentes du Roi. Elles portoient qu'elle se feroit dans la cour de la Bastille, en présence des Officiers

que le Parlement jugeroit à-propos.

Le dernier de Juillet, vers les onze heures, le Chancelier, le premier Président, trois Maîtres des Requêtes de l'Hôtel, le Greffier-criminel & six Huissiers, après avoir long-temps conféré ensemble, se rendirent à la chapelle de ce Château, & firent amener le coupable, escorté par seps ou huit Gardes-du-Corps. Si-tôt qu'il les vit, il s'écria, je suis mort, Monsieur, poursuivit-il en adressant la parole au Gouverneur, je vous prie de dire à mes parens de ne point rougir de mon supplice : je meurs innocent. Le Chancelier, après l'avoir salué (l'un & l'autre étoient debout), lui demanda l'ordre du Saint-Esprit & son épée. Il tira l'ordre de sa poche & le remit : quant à son épée, il dit qu'il l'avoit rendue lorsqu'on l'avoit arrêté. Le Chancelier lui déclara alors qu'il étoit jugé, tant sur les accusations d'entreprises contre la personne du Roi & l'Etat, que sur celles d'intelligences étroites avec les ennemis : faits dont il se trouvoit atreint & convaincu. Voyez, Monsieur, ajouta-t-il, si, dans vos aveux, vous n'avez pas manqué à la vérité en quelque chose, & en cas que cela soit, je vous exhorte à tout révéler, maintenant que votre fin approche. Les faits, matiere de mon procès, ne sont point vrais, répondit Biron : je m'étonne que le Parlement m'ait condamné sur le rémoignage de Laffin. qui a commerce avec le démon, & qui m'a féduit par ses sortileges. Souvent il me mordoit l'oreille, en m'appellant son pere, son bienfaiteur, son Prince, son Roi. Il me promit, sur le Sacrement de l'Autel, de ne jamais rien révéler de ce qui se passeroit entre nous. Il s'est servi de son domestique Renazé pour contresaire mes lettres. Quant à celles, qui sont véritablement de moi, le Roi m'a pardonné ce qu'elles renferment. Le Roi le nie, répondit le Chancelier. (cet article avoit fort embarrassé le Parlement). J'en appelle, répliqua Biron, à sa conscience. Sa Majesté me pardonna à Lyon, en me disant, j'ai su que vous formiez des entreprises hors du Royaume contre mon service : avouez-moi la vérité. Pai, lui dis-je, écrit quelques lettres en Savoie, au sujet du mariage qui m'a été proposé avec la fille du Souverain de cet Etat. Je supplie Votre Majesté d'oublier toutes les pratiques que je puis avoir eues avec les ennemis de sa

Couronne. J'y consens, répondit ce Monarque, ne commettez plus à l'avenir de pareilles fautes. — Je souscris à ma mort, si on trouve que, depuis vingt-deux mois, j'aie fait la moindre chose contraire à son service.

L'ordre & le sauf-conduit que le Roi m'a envoyés pour me rendre auprès de sa personne, suffisent pour prouver qu'il m'a pardonné. Mon ami, me marque-t-il, je vous prie de venir me trouver; je vous embrasserai de bon cœur, sans renouveller le souvenir de rien de ce qui s'est passé; sur cette assurance, & sur ce que le Président Jeanin (a) me dit de bouche, je vins me jetter aux pieds de Sa Majesté.

C'est une grande dureté de sa part, que celle d'avoir resusé de m'entendre une seule sois depuis ma détention. Elle auroit sû que mon délateur est un scélérat, qui a abandonné sa semme; qu'il cherche chaque jour la destinée de Sa Majesté; qu'il me montroit avec une sigure de cire qu'elle devoit bientôt sinir; qu'il a tenu des paroles & sait des actions

horribles.

Il ne m'est jamais venu la plus légere pensée d'attenter à la personne de mon maître; & je ne sais autre chose d'entreprise contre sa vie, que ce que me dit Lassin sous le Fort Sainte Catherine, plus de six jours après le siege. Si j'eusse eu un pareil dessein, les moyens de l'exécuter ne m'eussent pas manqué, ma conduite s'y montre tout-à-fait contraire;

puisque j'ai empêché le Roi d'aller reconnoître la place.

Le tout donc pesé, il n'y avoit pas lieu de me condamner à mort. Je suis étonné, Monsieur le Chancelier (b), qu'un homme aussi sage que vous, m'ait traité si cruellement. Il vous est été plus glorieux à votre âge d'intercéder pour moi. Il y avoit d'autres moyens de me punir, celui entr'autres, d'une prison perpétuelle, où j'aurois eu la consolation de prier Dieu pour ceux qui m'eussent obtenu cette grace. Si j'avois été un simple soldat, on m'auroit condamné tout au plus aux galeres; mais comme je suis un Maréchal de France, on veut ma mort.

Je n'eusse jamais pensé que la clémence du Roi m'eût manqué. Sa Majesté n'a pas su faire usage des exemples mémorables de Pompée & de César: Princes qui ne désiroient rien avec plus d'ardeur, que les occasions de rendre leur gloire plus éclatante, en pardonnant à leurs plus grands ennemis. Tout reste de clémence est éteint en France, & la conduite, qu'on tient à mon égard, fait voir qu'on ne l'y a jamais pratiquée que par crainte. Si j'avois tué quelque Prince du Sang, j'aurois peut-être trouvé grace auprès du Roi. Mon pere a immolé ses jours pour les main-

<sup>(</sup>a) Ce Ministre savoit qu'on cherchoit à l'attirer au piege.
[b] Ce Chancelier étoit Pompone de Bellievre. De peur que les écrits qui convainquoient Biron du crime de leze-majesté, ne sussent soustraits, il les avoit cousus dans sa robe.

tenir, & pour affermir la couronne sur la tête de celui qui la porte. J'ai plusieurs sois éprouvé les coups des ennemis du dedans & de ceux du dehors, conjurés contre sa Personne & contre l'Etat, & j'en porte trente-deux cicatrices sur mon corps. Ces conspirateurs sont aujourd'hui ses plus intimes amis. Et pour récompense de mes services, on me fait trancher la tête par la main d'un bourreau. En prononçant ces paroles, il crut voir l'exécuteur dans un coin de la chapelle. Que le Roi, continua-t-il, prenne garde que la Justice divine ne se fasse sentir à lui. Quant à M. le Chancelier & à mes autres Juges, mon sang demandera vengeance d'eux: je leur pardonne néanmoins.

Le Comte d'Essex, coupable de fautes bien plus grandes que les miennes, eût obtenu grace d'Elisabeth s'il eût consenti à la demander; & moi qui l'implore à grands cris, je ne puis l'obtenir. Il n'est plus de pitié dans les cœurs humains. Je ne doute pas un moment que je ne sois

victime de mon inviolable attachement à la Foi Catholique.

Je prens à témoins le Roi & le Duc de Savoie, s'ils savent rien de tout ce qu'on m'impute. Lassin me présenta une liste qui, selon lui, rensermoit les noms de quatre-vingts Gentilshommes François, Pensionnaires de l'Espagne; je resusai de la lire, parce que je ne suis pas curieux: si on l'applique à la question, il les déclarera, de même que

d'autres particularités.

Le Chancelier, fatigué d'un si long discours, prit congé : d'autant plus qu'il étoit bien aise d'aller dîner. Biron le supplia de permettre qu'il sit son testament, parce qu'il avoit beaucoup de dettes, soit actives, soit passives. Le Chancelier sui répondit, que le Greffier resteroit avec sui. Celui-ci écrivit sur l'Autel, presque une heure & demie sous la dictée du coupable, qui, durant tout ce temps montra sur son visage, dans son maintien & dans ses paroles, une tranquillité dont tous les assistans furent étonnés. Environ à une heure après-midi, le Greffier lui dit : vous avez, Monsieur, entendu sans doute de la bouche du Chancelier, que vous étiez condamné à mort, il faut, selon l'usage, que vous entendiez prononcer votre sentence. Je vous prie de vous y conformer, d'oublier toutes les vanités du monde, & de vous mettre à genoux. Biron posa le genou droit sur le marche-pied de l'Autel & il écouta son arrêt avec attention. jusqu'à l'endroit qui portoir que l'exécution se feroit en Place de Grêve. Il s'émut à ces paroles; mais il fut bientôt rassuré par le Gressier, qui lui dit qu'il croyoit qu'on y avoit pourvu (a). Achevez donc de lire, lui dit de son côté Biron; quoique, quant à l'attentat contre la personne du

<sup>(</sup>a) La crainte des inconvéniens qui pouvoient naître de l'amour des peuples pour sa personne & l'attachement extraordinaire des soldats, avoit sait sagement choisir la Bastille pour le lieu même du supplice.

Tome VIII.

Gg g

Roi, je n'en aie jamais eu la pensée, & que la terre de Biron ne puisse être adjugée au fisc, à cause que c'est un bien de substitution qui appartient à mes freres.

Quand tout l'arrêt eût été lû, il se leva; le Greffier l'exhorta de nouveau à écarter de lui toutes les pensées de la terre; à songer entiérement à se reconcilier avec Dieu; & le pria de permettre que le bourreau le liat. Biron rejetta bien loin cette derniere proposition: il jura, avec colere, qu'il ne souffriroit jamais qu'un homme si vil le touchât autrement qu'avec le glaive, & qu'il se feroit plutôt hacher par morceaux. Le Greffier le remit alors entre les mains de deux Prêtres; & le coupable employa environ deux heures à se confesser. Les Gardes-du-corps qui l'avoient gardé jusqu'alors, entrerent dans la Chapelle, & prirent congé de lui en embrassant ses genoux, la main sur la garde de leurs épées & les yeux inondés de larmes. Tous les assistans prirent aussi congé, il seur dit le dernier adieu, & les exhorta à bien servir le Roi; vous voyez, ajoutat-il, l'état où je me trouve sans qu'il y ait de miséricorde pour moi qui ai rendu des services si signalés. J'ai plus de quinze, tant freres, que de neveux ou cousins, qui se sont toujours comportés vaillamment, sans qu'on puisse en accuser un seul du moindre manque de fidélité.

Biron joignit d'autres propos attendrissans à ce qu'il venoit de dire; partagea aux Gardes-du-corps tous ses habits & autres effets dont il avoit sait usage durant sa prison, pria leur Exempt de distribuer sa bourse, où se trouvoient environ deux cents écus, à des couvens pauvres conformément à ce que sa prudence lui dicteroit; de donner à sa sœur de Rouci deux anneaux, en la conjurant de les porter toujours pour l'amour de lui, de dire à ses freres & autres parens, de ne point paroître à la cour de six mois, afin d'éviter les reproches que leur présence y seroit de sa mort. Il envoya affurer le Roi par le Chevalier du Guer que ses serviteurs étoient entièrement innocens; & que le Comte d'Auvergne l'étoit aussi, demanda des nouvelles de Sully, dit qu'il l'estimoit pour son mérite & pour son zele envers ce monarque, le sit supplier d'intercéder pour que ses freres

ne fussent point privés de ce qui lui appartenoit.

Quand Biron se sur confessé, le Gressier rentra dans la Chapelle, sui dit que le Chancelier & le premier Président étoient charmés de sa généreuse résolution à la mort, & qu'ils viendroient bientôt le voir. Il le laissa quelque temps avec les deux Docteurs, durant lequel intervalle le criminel ajouta un codicile à son testament. Enfin le Chancelier & le premier Président parurent, & sirent sortir tout le monde, pour s'entretenir seuls avec lui, jusqu'à ce que l'échasaud eût été dressé. On avoit appellé, pour assister à l'exécution, trois Conseillers de la Grand-chambre, quelques membres des requêtes, le premier président de la Chambre des comptes, le Lieutenant criminel & le Procureur du Roi au Châtelet, le Prévôt des marchands, les quatre Echevins & d'autres encore. Ce qui for-

moit le nombre de cinquante personnes. Quand tout sut prêt, le Chancelier & le premier Président se retirerent. Le Gressier exhorta alors Biron, s'il sentoit sa conscience chargée, de la purger, parce que l'heure de sa mort approchoit. Les Docteurs lui représenterent que cela étoit nécessaire, s'il vouloit mériter l'absolution, & que Dieu lui pardonnât. Il répondit : quoique le Roi me fasse mourir, il me reste encore tant d'attachement pour lui, que si je savois quelque chose contre sa Personne & l'Etat, je le révélerois de bon cœur. Je n'ai rien à ajouter aux réponses que j'ai faites dans les interrogatoires.

L'Exempt des Gardes-du-corps, qui étoit allé placer ceux-ci à différens posses dans la cour de la Bastille, vint lui dire qu'il étoit temps de se résoudre à partir. Hé bien, allons, répondit-il. Il se met à genoux devant l'autel, fait sa priere, puis se levant, il prononce ces mots : or sus, partons, il faut mourir. Je vous supplie tous de prier Dieu pour moi.

En sortant'de la Chapelle, pour descendre l'escalier, il dit au bourreau; ne t'approche pas de moi, & ne me touche point, tu me mettrois en sureur, & je t'étranglerois, avec tous ceux qui sont dans ce lieu. Je saurai

marcher tout seul au supplice.

Le criminel avoit l'œil attentif à l'exécuteur plus qu'à autre chofe, soit horreur pour un pareil ministre, soit pour voir s'il pouvoit lui arracher le glaive, & mourir en soldat. Descendu dans la cour, il s'écrie : y a-t-il miséricorde pour moi? Mais non, je crois voir en ce jour le genre-humain conjuré. Monsieur le Lieutenant-criminel, je suis votre ami; je vous prie de ne pas vous sier à ce scélérat de Lassin, parce qu'il vous perdra.

Arrivé au pied de l'échelle qui servoit à monter sur l'échasaud : il se mit à genoux sur le premier échelon, sur lequel posoit une croix, qu'on

avoit élevée, pria un peu, puis il monta.

Lorsque les deux Docteurs se furent entretenus quelque temps avec lui; il ôta son pourpoint, & dit : hélas! il faut mourir, il n'y a point de misséricorde dans le monde.

L'approche de la mort lui fait pousser des cris d'horreur : il fixe les gardes, en parlant de cette sorte : ah! si du moins il étoit permis à quelqu'un de ces bons camarades de tirer sur moi, je finirois mes jours content! mais quel regret extrême de les voir trancher de la main du bour-

reau! faut-il que faussement accusé, je meure misérablement!

Le Greffier lui dit de ne pas songer aux choses d'ici-bas, de disposer son ame à la mort, & d'entendre une seconde sois, selon l'usage, la lecture de son arrêt. Aux mots d'attentat contre la personne du Roi, il s'écria: cela n'est point vrai: c'est une imputation du scélérat Lassin. A la vérité, je crois avoir écrit trente-deux ou trente-trois lettres, mais j'est-pérois miséricorde sur cet article. Ses clameurs l'empêcherent d'entendre toute la lecture de l'arrêt. Il jette avec colere son mouchoir, qu'il avoit tiré pour se bander les yeux, se met à genoux, & surieux, il dit au

bourreau de l'expédier : aussi-tôt après il se leve, le visage couvert de pâleur, & s'écrie : quelle rigueur de mourir misérablement après tant de services si signalés! Il redemande son mouchoir, en ajoutant : j'appréhende que la crainte de la mort ne s'empare de mon ame. Il se remet à genoux; puis déliant son mouchoir qu'il avoit déjà attaché, il se leve de nouveau, regarde si le bourreau avoit tiré le glaive & voyant que non, il éclate en soupirs & en sanglots, qui sont appréhénder aux assistant qu'il ne se laisse aller au désespoir. Après avoir parcouru de l'œil quelque temps le théâtre lugubre qui l'environnoit, il s'avance vers le bord de l'échafaud, & prie l'Exempt des gardes du corps de lui couper les cheveux à l'entour de la nuque. Le bourreau s'étant approché, pour le prier de lui permettre qu'il le fit, il se met dans une colere épouvantable, son visage s'allume; il jure par le sang du Sauveur, que s'il le touche, il l'étranglera avec la moitié des assistans. Les plus proches de l'échafaud reculent quelques pas, à l'exception du Greffier, des Huissiers & de quelques autres. Le Greffier lui dit : je suis étonné, Monsieur, que si près de mourir, vous veuilliez vous livrer au désespoir. Il prie les deux Docleurs de remonter pour le ramener à lui; ce qu'ils font. Alors Biron prenant un ruban. noue ses cheveux, bande pour la troisieme fois ses yeux avec son mouchoir & se remet à genoux. Le bourreau prie l'un des Docteurs de descendre au pied de l'échafaud, pour lui faire réciter l'In manus tuas. Tandis qu'il s'y achemine, l'adroit exécuteur tire le glaive, & tranche la tête au coupable, qui, dans ce moment alloit prononcer une parole. La tête & le tronc, enveloppés dans un linceul, furent portés sur le champ, au milieu de la foule, à St. Paul, paroisse de la Bastille, & enterrés avec les honneurs ordinaires.

Biron joignoit les lettres au grand talent pour la guerre. Il en avoit beaucoup plus, qu'on n'a lieu d'attendre d'un homme, qui a porté les armes des sa plus tendre jeunesse: un jour qu'à Fontainebleau, aucun homme de Robe de la suite du Roi ne pouvoit expliquer à ce Monarque, des vers grecs qui se trouvoient dans un endroit par où il passoit, Biron survint. & satisfit aussi-tôt sa curiosité. Mais il avoit une hauteur sans égale. Donnant le bras à la femme du Connétable, à la foire St. Germain, & ne pouvant venir à bout par ses cris, d'écarter la foule; il se met à frapper avec une canne tout ce qu'il rencontre sur son passage; peuple, gentilshommes, seigneurs. Dans la tranchée sous Amiens, il donna d'un bâton à plusseurs domestiques & gentilshommes de Princes du Sang. Il étoit grand joueur, & faisoit quesquefois des pertes considérables. Trois mois avant son supplice, ayant perdu un soir cent mille écus, il répondit à ceux qui lui représentaient le risque auquel il s'exposoit de se ruiner : il m'est plus arsé de me garantir de la mendicité que de sauver ma tête de l'échafaud. Le bruit courut que le Roi l'avoit fait mourir, moins pour le mal dont il étoit coupeble, que pour celui que son crédit & son courage pouvoient lui faire commettre. Hubert, son Secrétaire, soutint la question la plus rigoureuse, sans rien avouer. Cela n'empêcha pas qu'il ne sût condamné à une prison perpé-

tuelle. Elargi depuis, il passa au service de l'Espagne.

Certaines personnes trouvoient un peu étrange qu'on qualifiat de témoin dans ce Procès Laffin, qui étoit un vrai délateur ou du moins accusateur à la fois & témoin. On pourroit pareillement regarder comme suspecte la déposition de Renazé son domestique, qui avoit le même intérêt que lui de perdre Biron. Il sembloit par conséquent qu'on ne pouvoit pas faire valoir contre ce Seigneur le défaut de récusation de sa part. Mais il y a deux fortes de preuves : la preuve par écrit, & la preuve par témoin. Biron reconnoissoit toutes celles de la premiere espece, ou les nioit si grossiérement, que cette négation même formoit une sorte de conviction. On ne peut pas dire la même chose de celles de la seconde espece. Quoique Biron n'ait pas récufé les témoins, s'il n'y avoit eu d'autre preuve contre lui que celle qui se tiroit de leur déposition, les Juges n'auroient pas pu prononcer, parce que c'étoit le rapport non-recevable de délateurs. Mais la démonstration, pour ainsi dire, de ce rapport, étoit d'un très-grand poids, parce qu'elle étoit jointe à celle qui se tiroit du coupable même, convaincu par ses réponses enveloppées, par les aveux auxquels la vérité le forçoit, par ses désaveux sans vraisemblance & qui impliquoient contradiction. C'étoit la plus forte preuve, après celle que fournissoient les écrits de sa main; & celle-ci justifiant la plus grande partie des dépositions des témoins, donnoit sujet de croire tout le reste,

Un des plus forts argumens de Biron contre le chef d'accusation concernant le complot entre lui & le Gouverneur du Port Sainte-Catherine, pour faire tuer le Roi, étoit qu'il avoit au contraire réussi à détourner ce Monarque d'aller reconnoctre la place, en pressant vivement Villeroy de l'en dissuader. Mais les Juges rétorquoient cet argument contre lui; en disant qu'instruit de l'entiere opposition de Villeroy à la résolution de ce Monarque, & voulant se menager une justification pour le besoin, il fortifioit le ministre dans son avis, & condamnoit le dessein du Prince. Un argument beaucoup plus fort pour le lecteur impartial, est le pardon de Lyon, que l'accuse faisoit tant valoir, & depuis sequel il ne s'étoit plus rendu, disoit-il, coupable de rien. Il sembloit que cette abolition otoit pleinement aux Juges, le pouvoir de le condamner à mort. On étoit d'ailleurs étonné que le Roi, naturellement porté à la clémence, prit le parti de la sévérité contre un personnage dont il reconnoissoit tenir les services les plus signales, & qui pouvoit lui être encore très-utile. On est étrangement surpris aussi de le voir nier cette même abolition, & beaucoup plus encore des Lettres Patentes par lesquelles il la révoque, pour ôter tout scru-

and the second of the

pule aux Juges. (a)

<sup>(</sup>a) Mezeray.

Mais les criminalistes tiroient, du prétendu pardon accordé à l'accusé, la preuve certaine de la conviction de son crime, & raisonnoient de cette sorte. Pourquoi, quand à Fontainebleau le Roi voulut s'en instruire par sa propre bouche, refusa-t-il d'en faire de nouveau l'aveu, & se rendit-il par-là coupable d'un second crime? Pourquoi hésita-t-il de déclarer à ses Juges ce que la vérité le forçoit de reconnoître? mais il l'eut trahie, selon lui, en violant la foi jurée à Lassin de ne jamais rien révéler de ce qu'ils avoient tramé ensemble, & la liaison nécessaire de leur crime le mettoit dans l'impossibilité de déclarer le sien, sans mettre son complice dans le péril.

A tout ce que Biron disoit pour sa désense, les criminalistes achevoient d'opposer, qu'à Lyon, il avoir seulement avoué au Roi d'avoir parlé & écrit à son désavantage, mais non conspiré contre sa personne & l'Etat; ce qui demandoit une confession & une abolition particulieres. Ils ajoutoient qu'il n'avoit reconnu d'abord qu'une partie des lettres mises sous ses yeux. & qu'il les avoit ensuite toutes reconnues : variations qui marquoient une ame troublée par la crainte du supplice, que le remords du crime dont elle se

sentoit coupable, lui inspiroit.

La cause de ce trouble venoit principalement de ce qu'il ne pouvoit imaginer par qui avoient été livrés les écrits qu'on lui présentoit; les dernieres assurances de Lassin l'empêchant de se désier de sa personne. Aussi, fur ce qu'on lui demanda s'il vouloit s'en remettre à ce que ce témoin déposeroit? je le regarde, répondit-il, comme honnête homme; je le connois depuis long-temps, & nous sommes parens. Mais, dans l'intervalle entre le 18 de Juin & le 9 de Juillet, jour auquel il subit le second interrogatoire, ayant eu tout le temps de réfléchir & de se rappeller qu'il n'avoit communiqué d'écrits qu'à Lassin & à Renazé, son domestique, il qualifia de très-méchant celui qu'il avoit auparavant reconnu pour honnêtehomme.

Je trouve des mémoires fort sûrs qui nient la parenté entre Biron & Laffin, & l'admettent seulement entre le premier & le Vidame de Chartres, neveu du second. Encore n'étoit-ce qu'une parenté fort éloignée, qui venoir de la famille de Gravelle (a) par les femmes depuis plus de cent ans. La prétendue parenté entre Biron & Laffin servoit à empêcher les soupçons, que leur familiarité récente auroit pu faire former contre eux.

à ceux qui gouvernoient.

Quoiqu'il en soit, Lassin, loin d'avancer sa fortune, conformément à l'espoir dont il s'étoit flatté par sa trehison, devint en horreur, à toute la Cour, & se vit forcé de s'en éloigner. S'il est souhaite sincérement que le Roi pardonnat à Biron, il est fait favoir à celui-ci qu'un aveu lui mériteroit sa grace.

<sup>(</sup>a) Deux filles de cette famille avoient donné l'origine aux deux Maisons.

Le Baron de Luz obtint sa grace pour avoir fait rendre les places de la Bourgogne par les Capitaines qui les tenoient, auxquels Biron avoit donné ordre d'obéir à ce Seigneur, Lieutenant de la Province pour le Roi. Le Comte d'Auvergne fut élargi, deux mois après avoir été resserré. Il n'est point parlé dans le procès des autres complices de la conjuration. Le Roi l'avoit ordonné ainsi, à cause du risque qu'il y auroit eu à vouloir procéder contre des roupables nombreux, & tous distingués par le rang.

Dans diverses Lettres avouées par Biron, il est fait mention du Connétable de Monsmorénci (a). Il dit dans une, je remets tout au Connétable & à Lassin. Dans une autre : ne mettez pas d'abord dans le secret des affaires le Comte d'Auvergne : quant au Connétable, il n'y a rien à craindre. Dans une troisieme : je vous marquois toujours que je conformerois mes volontés à celles du Connétable, parce que tout dépendoit de lui.

Birqu déclara, que lorsque Lassin traitoit avec le Duc de Savoie à Paris, il s'étoit déjà tenu caché chez le Connétable qui avoit servi d'entremetteur entre lui & ce perfide. Le grand crédit de ce Seigneur porta sagement le Roi à désendre toute perquisition contre lui. On retrancha du procès contre lui, par son ordre, tout ce qui pouvoit ternir sa réputation; mais cela sit tort au Parlement.

La renommée mettoit le Duc de Montpensier parmi les conjurés. J'aix entendu plusieurs fois; dit un Ecrivain de ce temps, le Maréchal d'Estrées affirmer qu'il le tenoit du Roi & de ses Ministrés.

La complicité du Duc de Savoie est prouvée évidemment par tout ce qui à été rapporté, & beaucoup d'autres faits & circonstances, consignés dans l'histoire de ces temps-là. Cela n'a pas empêché Guichenon (b), qui cherche toutes les occasions d'élever jusqu'aux cieux la Maison de Savoie, qui n'a pas besoin de ces adulations, contredites par la vérité, de parler de la maniere suivante.

» La plupart des Historiens accusent Charles Emmanuel d'avoir confpiré contre la personne du Roi, durant son séjour à Paris, en détapersonne de ce Monarque. Je juge à propos d'éclaireir ce point d'histoire, qui à été traité différemment, selon les diverses affections des Ecrivains. Pour moi, qui n'en ai d'autre que celle de dire la vérité, je vais praconter sur ce fait ce que m'en à appris se cabinet."

» Charles - Emmanuel n'avoit aucune habitude en France lorsqu'il se détermina à ce voyage. Tout son dessein étoir d'engager le Roi, par dexté nité, par l'exagération de ses droits, par ses soumissions, en lui proposant ensin comme infaillible la conquête du Milanez, à lui laisser le Marquisat de Saluces. L'Ambassadeur d'Espagne à la Cour de France lui

<sup>[</sup>a] Henri, fils puine d'Anne.

(b) Auteur de l'Histoire des Princes de la Maison de Savoies

n fit des reproches de ce qu'il y étoit venu, pour exciter Henri à la » guerre contre son maître. Il l'assura qu'il le tenoit de ce Monarque lui-» même, & il voulut en tirer vengeance dans la personne du Duc de » Biron, fon Favori. L'ayant rencontré à la chasse, il lui parla mal du » Roi, pour lui faire mettre l'épée à la main. Mais le Maréchal, loin de » s'en fâcher, déclara à l'Ambassadeur qu'il y avoit dans l'Etat un parti » formé, pour resserrer ce Prince dans un cloître, & mettre la couronne » fur la tête d'un de ceux de son sang, qui appuyoit sous main la conju-» ration. Le Duc de Savoie faisoit espérer à Biron Mitilde, sa sœur natu-» relle. Il envoya son Chancelier Belli en Espagne, sous prétexte de don-» ner avis au Souverain, de ce qui s'étoit passé au sujet de l'assaire du n Marquisat de Saluces; mais au fond, pour l'instruire du complot qui se » tramoit. La Cour de Madrid se remit de tout au Comte de Fuentes, » Gouverneur de Milan. Quoique les conjurés ne demandaffent que de » l'argent, le Comte refusa de s'engager avant que d'être sûr du Duc » de Biron, vers lequel il envoya à Dijon Alphonse Casati, Ambassadeur » d'Espagne auprès des treize Cantons, & Ronçasio, déguisé en goujat. Mais » ayant demandé à Emmanuel, Montmélian & deux autres places, pour » cautionnement des sommes qu'il avanceroit, ce Prince s'en défendit adroi-» tement, & renonça. à toutes les pratiques qui se tramoient. Biron se per-» dit, pour n'avoir pas voulu demander, pardon, à l'exemple de ses com-» plices. Il se flattoit qu'il ne seroit point trahi par le Baron de Luz." On voit clairement qu'il y a dans ce récit de Guichenon, autant de mensonges que de paroles.

L'exemple de Biron, son crime & le châtiment dont il sut suivi, nous apprennent à être en garde contre la tentation de l'ambition, & contre les infinuations perfides de ces ames viles & corrompues, qui trop souvent environnent les grands. Biron sut la victime des émissaires envoyés par le Duc de Savoie, pour corrompre sa fidélité. Il n'apperçut pas le

piege & y donna aveuglément.

### BISCAYE, (la) Province d'Espagne.

ETTE Province Maritime d'Espagne est bornée au nord par l'océan, à l'ouest par l'Asturie de Santillane, au sud par la vieille Castille & la province d'Alava, & à l'est par le Guipuscoa. Elle a la figure d'un cœur, & environ onze lieues de long sur autant de large. Le pays produit du bled en quelques endroits, & par - tout une grande quantité de pommes, d'oranges & de citrons. La mer y fournit d'excellens poissons & des coquillages de toute espece. Ce pays abonde aussi en bois de construction, & en mines de ser & de plomb. Les Biscayens sont actifs, agiles, honnêtes,

res, polis, bons foldats, & les plus habiles mariniers de toute l'Espagné: Ils ont une langue particuliere qui a peu de rapport aux autres langues de l'Europe. Cette Province est divisée en plusieurs petites contrées appellées Mensindades. Bilbao en est la capitale. C'est une ville fort commerçante, sinée à l'embouchure du Nervio.

BISCAYE. (la nouvelle) Province de l'Amérique Septentrionale au Mexique, dans l'Audience de Guadalaxara.

A nouvelle Biscaye a le nouveau Mexique au nord, le nouveau Royaume de Léon à l'orient, le Zacatuas au midi, & les contrées de Caliacan de Cinaloa à l'occident. Parrat en est le lieu le plus considérable. On y compte quelques mines d'argent. La rivière Las - Nassas la teaverse en grande partie.

BISNAPORE, Contrée d'Afie dans le Bengale, d'envison cent foixante milles d'étendue, dont la Capitale est Bishnapor, ou Vishnapor & par corruption Visapour.

N prétend qu'au milieu du desposisme qui tient l'Afie, cette grande & belle partie du monde, asservie, ce district a confervé son indépendante : & voici ce qu'en rapporte l'Auteur de l'Histoire. Philosophique & Politique des établissemens & du commerce des Européens dans les doux Indes ? Ce canton fortuné est conduit de tems immémorial passure. famille Bramine de la Tribu des Rajepuses; c'est-là qu'on retrouve sans altération la pureré & l'équité de l'ancien système politique des Indiens. On a vu jusqu'ici avec asser d'indisserence ce gouvernement unique, le plus beau monument, le plus intéressant qu'il y air sans contredit dans le monde. Il ne nous reste des anciens peuples que de l'airain & des marbres qui ne parlent qu'à l'imagination et à la conjecture, interpretes peu fideles des mœurs & des usages qui ne sont plus. Le Philosophe transporté dans le Bilnapare le treuveroit tom-à-coup temoin de la vie que menoient, il y a plusieurs milliers de secles, les poemiers habitans de l'Inde; il converseroit avec eux; il suiveroit les progrès de cotte nation qui sut célébre pour ainsi dire au sorir du herceau; il verreit se somer un gouvernement qui, n'ayant pour hase que des préjugés miles, des mœurs simples & pures, la douceur des peuples, la bonne foi des chefs, a furvéen à cette foule innombrable de législations qui n'ont fair que parointe sur la terre avec les générations qu'elles ont tourmentées. Plus folide, plus durable que ces édifices qui bâtis, par l'impossure, sur l'enthousiasine, opprimoient le nature, accabloient les hommes & s'écrouloient sur les ruines même Tome VIII. Hhh

dont ils avoient été fondés & cimentés, le gouvernement du Bisnapore ouvrage du climat, du caractere & des besoins, s'est élevé, s'est maintenu sur des principes qui ne changent point & n'a pas souffert plus d'altération que ces mêmes principes. La position singuliere de cette contrée a confervé ses habitans dans leur bonheur primitif & dans la douceur de leur caractere, en les garantissant du danger d'être conquis ou de tremper leurs mains dans le sang des hommes. La nature les a environnés d'eaux prêtes à inonder leurs possessions, il ne saut pour cela qu'ouvrir les écluses des rivieres. Les armées envoyées pour les réduire ont été si souvent noyées, qu'on a renoncé au projet de les asservir : on a pris le parti de se contenter

d'une apparence de soumission.

La liberté & la propriété font facrées dans le Bisnapore : on n'y entend parler ni de vol particulier, ni de vol public. Un voyageur, quel qu'il soit, n'y est pas plutôt entré, qu'il fixe l'attention des loix qui se chargent de sa sureté. On lui donne gratuitement des guides qui le conduisent d'un lieu à un autre, & qui répondent de sa personne & de ses effets. Lorsqu'il change de conducteur, les nouveaux donnent à ceux qu'ils relevent, une attestation de leur conduite, qui est enregistrée & envoyée ensuite au Raja. Tout le temps qu'il est sur le territoire, il est nourri & voituré avec ses marchandises aux dépens de l'Etat, à moins qu'il ne demande la permission de séjourner plus de trois jours dans la même place; il est alors obligé de payer sa dépense, s'il n'est retenu par quelque maladie ou autre accident forcé. Cette bienfaisance pour des étrangers est la fuite du vif intérêt que les citoyens prennent les uns aux autres. Ils font si éloignés de se nuire, que celui qui trouve une bourse ou quelqu'autre effet de prix, le suspend au premier arbre, & en avertit le corps-de-garde le plus prochain qui l'annonce au public au son du tambour. Ces principes de probité sont si généralement reçus, qu'ils dirigent jusqu'aux opérations du gouvernement. De trente à quarante lacks de roupies qu'il reçoit annuellement, sans que la culture ni l'industrie en soussirent, ce qui n'est pas confommé par les dépenses indispensables de l'Etat, est employé à son amélioration. Le Raja peut se livrer à des soins si tendres, parce qu'il ne donne aux Mogols que le tribut qu'il juge à propos, & lorsqu'il le juge à propos.

Ce beau pays est sur un des bras du Gange. M. Holwel & quelquesuns de ses amis, y ont voyagé d'un bout à l'autre. Il a pris son nom de sa Capitale Bishnapor ou Vishnapor, où l'on adore Vitsnou de temps immémorial: il est à quelques journées de Calcutta, chef-lieu de la domination Angloise, & on le trouve marqué sur toutes les bonnes cartes des possessions de la Compagnie des Indes. On va de Vishnapor en dix ou

douze jours, sux frontieres du petit Royaume de Patna.

La contrée vers la ville Angloise de Calcutta & vers celle de Vishnapor est arrosée des eaux du Gange, qui sertilisent la terre. Une fraicheur éteraelle y entretient tous les arbres, toutes les fleurs, tous les fruits, & y

tempere les grandes chaleurs du Tropique dont ce climat n'est pas éloigné.

Le peuple y est encore plus favorisé de la nature.

Ce peuple fortuné, nous assure-t-on, a conservé la beauté du corps, si vantée dans les anciens Bracmanes, & toute la beauté de l'ame, pureté, piété, régularité, amour de tous les devoirs. C'est-là que la liberté & la propriété sont inviolables, comme nous l'avons observé ci-dessus. Tous les voyageurs nous assurent que l'hospitalité y est observée avec une généro-sité peu commune. Quiconque a touché les limites du pays, est sous la garde immédiate du Gouvernement. On lui envoie des guides qui répondent de son bagage & de sa personne sans aucun salaire; il est conduit, logé, nourri, voituré aux frais de l'Etat, ainsi qu'on vient de le dire; & même soigné s'il tombe malade.

Un philosophe sera moins surpris qu'un autre homme, quand il saura que les habitans de Vishnapor descendent des anciens Bracmanes: c'est probablement ainsi que Pithagore sur reçu chez eux. Ils ont conservé depuis beaucoup de siecles la simplicité & la générosité de leurs mœurs. Ajoutez à cela que cette Province, quoique sort étendue, a toujours été préservée du sléau de la guerre, tandis que ce sléau dévoroit tout depuis Dély,

& depuis les rives du Gange jusqu'aux sables de Ponticheri.

On demandera comment des peuples si doux & si vertueux n'ont pas été conquis par quelqu'un de ces voleurs de grand chemin, soit Marattes, soit Thamas-Kouli-Kan, soit Abdala? C'est qu'on ne peut pas entrer chez eux aussi facilement que le diable entra, selon le grand Poëte Milton, dans le Paradis-terrestre en sautant les murs.

Le Prince, descendant des premiers Rois Bracmanes, qui regne dans le Vishnapor, peut en moins d'un jour inonder tout le pays. Une armée seroit noyée en arrivant. Vishnapor est aussi-bien désendu qu'Amsterdam & Venise. Ces peuples qui n'ont jamais attaqué personne, résisteroient à l'univers entier.

Probablement quelques habitans de Romorantin, ou de Paris, prendront ce récit pour des contes d'Hérodote ou pour d'autres contes. Tout est cependant de la plus grande vérité. Les témoins oculaires sont à Londres.

Pourquoi n'en fait-on rien chez nous? Pourquoi, de soixante Journaux qui nous racontent des choses dont il nous importe peu d'être instruits, aucun n'a-t-il discuté des nouvelles si étranges? On dit que le livre de M. Holwel a été traduit, mais ces faits jettés en passant dans des mémoires sur les intérêts de la Compagnie des Indes, n'ont été remarqués en France par personne.

Nous avouons que si la route de Vishnapor étoit aussi fréquentée que cette d'Orléans & de Lyon, l'hospitalité y seroit moins en honneur. C'est une vertu qui coûte peu de chose à ces peuples. Mais on nous avouera qu'ils exercent cette vertu quand l'occasion s'en présente. Une bonne ac-

tion aisée à faire, est toujours une bonne action.

Hhh 2

# BL.

BLACVOOD, (Adam) Auteur Politique.

DAM BLACVOOD, né à Dumfermling, ville d'Ecosse, dans la Province de Fisse, en 1539, & mort en 1613, suivit en France, l'infortunée Marie Stuart, & sut conseiller au Présidial de Poitiers, Ville du Dormaine de cette Princesse, comme douairiere de France. Buchanan ayant composé un ouvrage violent sur les Droits des Rois en Ecosse, où il malitraitoit cruellement la Reine Marie, Blacvood en sit la résutation en latin sous ce titre: Adversus Georgii Buchanani Dialogum De Jure regni apud Scotos, apologia pro regibus, qua regii nominis amplitudo & Imperii Majessas apud hæreticorum samosts libellis & perduellium injurid vindicatur. Il composa aussi une histoire du Martyre de Marie Stuart, Reine d'Ecosse Bouairiere de France.

### BLANCHE DE CASTILLE, Reine de France, & mere de S. Louis.

BLANCHE étoit fille d'Alphonse IX Roi de Castille, surnommé le noble de le bon, à cause de sa magnificence & de ses autres vertus qui le sirent adorer des Espagnols. Ce Prince avoit pris pour semme Aliénor ou Eléonor, sille de Henri I, Roi d'Angleterre; & c'est de ce mariage que naquit, en 1169, Blanche de Castille, qui sut la seconde de onze ensans.

La Reine Eléonor, Princesse non moins habile que vertueuse, n'oubliarien pour l'éducation de sa petite Insante, & pour lui inspirer les grandes vertus d'une sage Reine. Il ne s'agissoit que de développer les heureuses dispositions de Blanche, qui, surpassant bientôt touses les espérances, mérita, dès l'âge de quinze à seize ans, d'être choisse pour être le sceau d'une paix solide entre deux grands Royaumes, en devenant la semme du Prince Louis de France, sils ainé de Philippe-Auguste.

Torse, Prince léger & capricioux, hai & méprifé de fes sujets. On sait que le fruit de cette guerre, pour la France, sut la conquête de la Normandie, & la réunion de cette riche province à la couronne, au bout d'environ trois cents ans qu'elle en avoit été démembrée. La Touraine, l'Anjou, le Maine envent le même sort, & la Guienne seule restoit encore aux Anglois, Jean, craignant de tout perdre, se hâta de faire proposer un accommodement à Philippe, qui s'y prêta volontiers pour s'assurer la pos-

Testion des provinces qu'il avoit conquises.

Une des principales conditions du traité fut le mariage de Louis, fils ainé de Philippe, avec Blanche de Castille, niece de Jean Sans-Terre; & la chose sur strêtée dans une entrevue qu'eurent les deux Rois, entre Gaillon & Andely, vers Noël de l'an 1199. Le Roi d'Angleterre se chargea de la négociation, & prin sa mere Eléonor d'Aquitaine, qui éroit l'ayeule de Blanche, d'aller elle-même en Espagne saire la demande de cette Princesse. Alfonse l'ayant accordée avec joie, la Reine d'Angleterre amena sa petite-fille à Bordeaux, vers les sètes de Paques de l'an 1200; mais elle se retira tout-à-coup à l'Abbaye de Fontevault, pour y sinir ses jours. Elie, Archevêque de Bordeaux, & les Grands d'Espagne, venus à la suite de Blanche, condussiment cette Princesse en Normandie, où le Roi Jean l'avtendoit. Vers la fin de Juin ou au commencement de Juillet, la paix ayant été signée de part & d'autre, on sit la cérémonie du mariage à Pont-Audemer, & Philippe reprit bientôt après, avec les nouveaux époux, la route de sa capitale.

La beauté de Blanche, son esprit & ses autres éminentes qualités sirent l'admiration & l'ornement de la Cour de France. On avoit peine à comprendre qu'une serame de quinze ans sût déjà l'exemple & le modele des plus sages Princesses de l'Europe. Le Prince Louis, devenu le plus heureux des maris, en étoit aussi le plus tendre. Il eut en 1205 un gage de son amour; mais c'étoit une fille, & les vœux de la France n'étoient point remplis. Blanche accoucha quelques années après d'un fils nommé Philippe, qui mourut en bas lâge. Ce ne sut qu'en 1215, le 25 d'Avril, qu'elle mit au monde, au château de Poissi, S. Louis, son second fils. On remarqua, dit un Historien, pour preuve de la grande piété de cette Princesse, que s'étant apperçue qu'on ne sonnoit plus les cloches de l'église de Poissy, dont sa chambre étoit voisine, de crainte de l'incommoder dans ses dou-leurs, elle se fit transporter aussi-tôt dans un autre lieu qu'on appelle encore aujourd'hui la Grange-aux-Dames, ne pouvant sonssirir qu'on présé-

rât le soin de sa samé au service de l'église.

Notre illustre Princesse se consolu, par la naissance de Louis, de la perte qu'elle avoit suite, su mois d'Octobre 1214, d'Alfonse IX, Roi de Castille, son pere, se de sa mere Eléonor d'Angleterre, qui ne survécut que vingt-cinq jours à son maris Ceste même année avoit été très-glorieuse à la Peauce, par la victoire que Philippe-Auguste avoit remportée à Bouvi-

nes, avec une armée de cinquante mille hommes, sur celle de l'Empereur Othon & de ses alliés, forte de plus de cent cinquante mille hommes; tandis que le Prince Louis triomphoit en Anjou des Anglois qui avoient re-

nouvellé la guerre.

En 1216, Blanche fut encore l'objet de l'alégresse publique, parce que Louis, comme neveu du Roi d'Angleterre par fon mariage avec cette Princesse, fut appellé par les Anglois pour les gouverner, en la place de Jean, dont ils avoient secoué le joug. Louis, à la vérité, ne régna que quinze mois, la mort de Jean Sans-Terre ayant rappellé ses enfans au trône; mais il est toujours vrai de dire qu'il acquit, par le vœu de toute la nation, des droits sur le royaume d'Angleterre, autant & mieux fondés que ceux que les Monarques Anglois ont prétendus long-temps sur la Couronne de France, & dont ils se sont fait depuis une vaine parade. Louis n'étoit pas encore de retour en France, lorsque la mort de l'Infant Henri, Roi de Castille, le seul fils d'Alsonse IX & d'Eléonor d'Angleterre, ouvrit, en faveur de Blanche, la succession à ce royaume : rien n'étoit plus clair que le droit de cette Princesse, l'aînée des filles d'Alfonse IX. Cependant Bérengere, sa cadette, déjà Régente de Castille, & Reine de Léon, sut préférée par les Castillans. Sa présence & son crédit dans le royaume firent oublier aisément celle qui en étoit la légitime héritiere. Quoique plusieurs Grands d'Espagne eussent fait solliciter le Prince Louis de venir se mettre en possession du patrimoine de son épouse, il continua son expédition d'Angleterre, dont le succès lui paroissoit plus certain; & lorsqu'il l'eut abandonnée, il se soucia peu d'aller donner des loix à des peuples qui s'étoient choisi volontairement un maître.

Pendant les six années qui s'écoulerent jusqu'à la mort de Philippe-Auguste, Blanche & son mari demeurerent le plus souvent à la cour, & continuerent d'y donner tous les exemples de piété, d'honneur & de toutes les vertus que l'on avoit toujours espéré d'eux. Ils eurent aussi plusieurs enfans, dont la naissance rendit Blanche de plus en plus chere à tous les François. En 1223, le 14 de Juillet, Louis VIII monta sur le trône, & se sit sacret à Rheims, avec la Reine son épouse, le jour de l'Assomption: il avoit alors trente-six ans, & Blanche pouvoit en avoir trente-sept à trente-huir.

Le regne de Louis VIII ne fut que de trois ans; mais il ne laissa-pas d'ètre utile & glorieux à la France. Henri, Roi d'Angleterre, ayant fait entrer des troupes en Poitou, sous prétexte qu'on avoit manqué de lui restituer certaines places, selon qu'on en étoit convenu par le traité de Londres, Louis condussit une armée dans cette province, chassa les Anglois de plusieurs villes, & mit le siege devant la Rochelle. La Reine Blanche étoit demeurée à Paris; mais, toute occupée des dangers où s'exposoit son époux, elle ne cessoit d'adresser au Ciel des prieres ferventes pour la profpérité de ses armes, & la conservation de sa personne. Elle faisoit faire des processions solemnelles, auxquelles cette pieuse Princesse ne manquoit

jamais d'assister avec ssemberge de Danemarck, Reine douairiere de France, & Bérengere, Reine de Jerusalem, dont le mari étoit dans l'armée

royale.

Cependant la Rochelle étoit attaquée & défendue avec une valeur extraordinaire. Savari de Mauléon, qui s'étoit jetté dans la place avec trois cens Chevaliers, faisoit de continuelles sorties, & détruisoit les travaux des assiégeans. Malgré ses essorts & l'opiniâtreté des Rochelois, ceux-ci surent contraints de se rendre; & leur ville, qui sut depuis jugée imprenable, céda pour lors aux armées victorieuses de Louis VIII. Blanche partageoit en quelque sorte ces heureux succès avec son époux, qui l'aimoit toujours avec tendresse, & témoignoit beaucoup de désérence à ses avis; aussi le plus souvent étoit-elle le canal des graces & des saveurs du Monarque.

En 1224, le Pape Honoré III, voulant engager Louis VIII à secourir Robert de Courtenai, Empereur de Constantinople, qui venoit de perdre une célébre bataille contre Alexis & Isaac Comnene, s'adressa, dit le continuateur de Baronius, à la Reine Blanche, qu'il savoit avoir beaucoup de pouvoir sur l'esprit de son époux. Cette demande du Pape n'étoit sans doute que le prétexte d'une autre qu'il obtint sans peine du zele de Louis : ce sut de recommencer, contre le Comte de Toulouse & les Albigeois, la guerre que Philippe-Auguste avoit saite à ces hérétiques; & pour donner plus de chaleur à cette expédition, Romain Bonaventure, Cardinal de Saint-Ange fut envoyé Légat extraordinaire en France pour y prêcher une croisade. Louis prit la croix de la main du Prélat; & son exemple ayant été suivi de toute la Noblesse, il mit ordre aux affaires de son Etat & de sa conscience par un testament fort chrétien, & se rendit avec une puissante armée devant la ville d'Avignon, vers l'été de 1226. Il la rédussit à son obéissance après un long siege; &, dit Auteuil, Historien de Blanche, il donna une terreur si grande & une telle épouvante au Languedoc & à tout le reste du parti des Albigeois, soit par la gloire de ses armes, soit par l'adresse des négociations du Cardinal Romain, que l'hérésie & tous ses adhérans se rendirent encore, pour cette fois, aux pieds de notre invincible Monarque.

Peu de temps après la prise d'Avignon, Louis VIII tomba malade dans la ville de Pamiers, au pays de Foix. Il voulut se hâter d'aller reprendre son air natal; mais dans ce voyage, il se trouva si mal à Montpensier, château de la basse Auvergne, qu'il su contraint d'y demeurer. Ses médecins l'ayant averti du danger de son état, il se prépara sérieusement à la mort, & consirma de vive voix les dispositions qu'il avoit réglées par son testament l'année précédente, aussi-bien que celle d'un autre acte par lequel il avoit déclaré la Reine Blanche régente du Royaume, & tutrice de Louis son sils aîné. Ce Prince, qui vécut trop peu pour sa gloire, expira le 7 de Novembre 1226, âgé de trente-neus à quarante ans.

On ne pouvoit agir plus sagement qu'avoit fait Louis VIII, en nommant la Reine Blanche régente de ses Etats après sa mort. Cette Princesse ţ . \_

justifia bien dans la suite un choix aussi glorieux, & sut, par le malheur des temps, le plus serme soutien de la monarchie. Son premier soin sut de saire ordonner des prieres générales dans tout le royaume pour le salut du seu Roi son Seigneur. Elle mit ensuite la main au gouvernail, & ne négligea rien de ce qui pouvoit donner une idée avantageuse de sa régence. Mais l'absence ou la suite des grands du royaume, après la mort de Louis, & l'espece d'abandon où se trouva, pendant quelques jours, notre illustre Princesse, mirent à de bien rudes épreuves son courage & sa prudence. Elle mit toute sa consiance au ciel, depuis long-temps sa prin-

cipale ressource, & prépara sa grande ame à tous les événemens.

Philippe de France, Comte de Boulogne, frere unique du feu Roi, fut un des premiers à se rendre auprès de la Régente. Robert Comte de Dreux, premier Prince du sang, & Matthieu de Montmorenci, Connétable de France, ne surent pas moins empressés; mais ce qui causa beaucoup de satisfaction à Blanche, sur l'arrivée du Cardinal Romain, que son expérience & ses rares qualités avoient mis en grande considération dans les conseils du seu Roi. Quoiqu'étranger, il avoit fait voir dans plusieurs occasions son attachement à la France, par les services essentiels qu'il lui avoit rendus. Le soin qu'il prenoit de mériter l'estime & l'assection des grands & du peuple, le rendoit cher à la nation. Blanche ne balança pas à se reposer sur lui de toutes les assaires, & l'établit aussi dans le conseil secret, qui étoit principalement composé des Comtes de Boulogne & de Dreux, & du Connétable.

Après avoir donné quelque forme à son Gouvernement, la Régente crut qu'il falloit pourvoir à l'éducation du jeune Roi son fils, alors âgé de douze ans. & ce dépôt précieux fut confié, d'un consentement unanime, au Connétable de Montmorenci, le plus sage & le plus grand homme d'Etat & de guerre qui sut alors en France. Mais, comme le devoir de sa charge pouvoit l'éloigner souvent de la Cour, en lui donna pour sous-Gouverneur Jean, Sire de Nesle, gentilhomme de Picardie, & parent du Connétable. Toutes les autres personnes qui surent placées auprès des Princes n'étoient pas moins distinguées par leur science que par leur piété. Blanche les choisit sur-tout dans les ordres de S. Dominique & de S. François, qu'elle affectionnoit singulièrement, & qui, étant alors dans la pureté & dans le premier zele de leur institut, s'attivoient l'estime & l'admiration de tout le monde.

De quelques calomnies qu'aient ofé noircis notre pieuse Reine des Ecrivains mal-informés, il est certain que l'exemple de Blanche contribuoir, autant de plus que les meilleurs maîtres, à inspirer aux Princes ses fils la vertu de la piété. Elle leur souhaitoit par-dessus tout, de travailloit à leur conserver la pureté de l'ame; de c'est pour cela qu'elle répétoit souvent au jeune Roi ces belles paroles que l'histoire nous a conservées : » j'aimerois a mille sois mieux vous voir mourir, tous Roi que vous êtes, de quoique

» je

» je vous chérisse par-dessus toutes les choses du monde, que de savoir que so vous sussisse tombé dans une saute qui pût vous priver de la grace, & vous mériter l'indignation du Ciel. « La vie toute édissante de S. Louis, & les honneurs que l'église a cru devoir lui rendre après sa mort, sont assez voir qu'il avoit gravé prosondément dans son cœur ces paroles de sa mere.

Dès que Blanche eut formé son conseil, réglé les affaires les plus pressantes de l'Etat, & pourvu à l'éducation de ses ensans, elle n'eut rien de plus pressé que de faire sacres & couronner le jeune Louis, afin de guérir l'opinion extravagante du vulgaire, qui ne croyoit devoir obéissance & sidélité à son Roi qu'après cette double cérémonie. L'usage & la superstition ont prévalu long-temps sur le droit & la raison, depuis même le regne de S. Louis; & Charles VI ayant éprouvé dans sa jeunesse les effets dangereux de cette opinion, sur obligé, pour la déraciner entiérement de l'esprit des peuples, de donner en 1403 un édit perpétuel & irrévocable, qui déclare que nos Princes sont Rois par les seuls droits de la succession, & qu'ils n'ont besoin, pour l'exercice de leur autorité souveraine, ni de sacre ni de couronnement.

En conséquence de sa résolution, la Régente sit écrire à tous les Princes, Officiers, Seigneurs & Prélats du Royaume, de se rendre à Rheims, le dernier jour de Novembre, pour assister au sacre & couronnement du Roi, qui devoient être faits le lendemain. Elle étoit informée des mauvailes intentions de plusieurs des principaux vassaux de la couronne, & de celles entr'autres du Duc de Bretagne, qui faisoit fortifier le château de S. James & de Belesme, dont le seu Roi lui avoit consié la garde. Ces avis n'empêcherent pas qu'après avoir rassemblé tout ce qu'elle put de gens de guerre, elle ne se mît en marche pour Rheims, où la cérémonie fut faite par Jacques de Basoches, Archeveque de cette ville. Ensuite Blanche, de l'avis de son conseil, conduisit le jeune Monarque en Bretagne, pour y faire l'essai de ses armes contre les mécontents. On étoit alors au mois de Décembre; mais la rigueur de l'hiver, trop capable d'effrayer une femme & un enfant, ne put détourner la Régente de ce voyage. Elle étoit depuis long-temps accoutumée à ne consulter d'autres intérêts que ceux de l'Etat. Le désir de donner une idée avantageuse de sa Régence excitoit encore Ion courage.

Les principaux Chefs de belles étoient Pierre de Dreux, dit Mauclere, Duc de Bretagne, frere puné du Comte de Dreux, & Hugues de Lusignan, Comte de la Marche. Henri II, Comte de Bar, beau-frere du Duc de Bretagne; Hugues de Châtillon Comte de Saint-Paul; Simon de Dammartin, Comte de Ponthieu, s'étoient rangés sous les mêmes étendards; mais celui de tous qu'on sut le plus surpris d'y voir, étoit Thibaud, Comte de Champagne, dont les soins constans & les respects extraordinaires pour Blanche de Castille avoient sourni matiere à la malignité des ennemis de

Tome VIII.

la France. Les prétextes du soulevement des Princes & des Barons étoient que le bas âge du Roi le rendoit peu propre à gouverner; que Blanche, en sa qualité d'étrangere, n'avoit pu prétendre à la régence, & qu'en cas qu'on ne lui contestat point son droit, elle devoit du moins donner caution de sa charge, de la tutelle des biens, & de la personne du Roi mineur. Mais, dit l'Historien de Blanche, ceux qui faisoient publier ces manifestes extravagans, ne savoient que trop qu'un Roi d'un jour est autant le Roi légitime de ses sujets que s'il avoit cinquante ans; & ils n'ignoroient pas que les Monarques, au premier moment de leur vie, sont aussi bien les images de la Divinité sur la terre que s'ils avoient déjà les cheveux gris, & qu'ils eussent gagné trente batailles. Quant aux intérêts de Blanche, ses Ministres crurent qu'il étoit très-important d'informer les étrangers & les François mêmes, que le titre de la Reine pour la régence étoit fondé sur la qualité de mere, c'est-à-dire, de tutrice naturelle de ses enfans, sur l'usage constant de la Monarchie, & sur le choix de Louis VIII.

Blanche se contenta de répandre dans le public un acte d'attestation solemnelle de ce qui s'étoit passé au château de Montpensier, lors de la mort du seu Roi, laquelle étoit scellée des armes de trois des principaux Evêques qui s'y trouverent; & sans s'arrêter aux autres objections des mécontens, elle continua sa marche vers la Bretagne. Chemin faisant elle détacha plusieurs partis pour aller ravager la Champagne & la Brie, & faire repentir le Comte Thibaud de sa rebellion. Ce moyen lui réussit au-delà de ses espérances; car le Comte, qui ne s'accommodoit pas de la lenteur des révoltés & du désordre où les jettoit l'approche de l'armée Royale, envoya des Députés à la Reine pour faire son traité particulier; mais il ne sur conclu que quelque temps après, parce que le Duc de Bretagne &

les Barons firent leur possible pour y mettre obstacle.

La voie de la négociation ayant heureusement réussi vis-à-vis du Comte de Champagne, on résolut de s'en servir à l'égard des autres rebelles. En même-temps, pour achever de les ébranler, la Reine indiqua une assemblée générale des Etats, qu'on appelloit alors Parlement, & sit sommer tous les Princes du sang, les Pairs de France & les principaux Barons du Royaume, de se trouver à Chinon, vers les premiers jours de Mars de la même année 1226. (Selon l'ancien calendaire observé en France jusqu'en 1560, l'année commençoit au jour de la ques. ) Etourdis par cette sommation, les mécontens promirent de s'y rendre, & sirent supplier la Régente de transférer l'assemblée à Tours, puis à Vendôme; & ce su dans cette derniere ville qu'ils jurerent & signerent, le 16 de Mars, un traité de réconciliation, que notre Auteur appelle une véritable paix sourrée. On avoit, pour la rendre plus solide, arrêté plusieurs mariages entre la famille Royale, celle du Duc de Bretagne, & celle du Comte de la Marche; mais ils n'eurent aucun esset.

Cependant la Régente étoir retournée à Paris, avec la cour, pour y passer les fêtes de Pâques. Elle sut bientôt qu'il se tramoit de nouveaux complots dans les provinces, & que les factieux n'attendoient que l'occasion d'éclater. Thibaud, Comte de Champagne, fut le seul qui resta fidele à la Régente; & cette Princesse, dit-on, exigea de son zele, qu'en se rangeant avec les mécontens, il se mît en état de l'informer de tous leurs projets & de toutes leurs démarches. Thibaud obéit, & ne tarda pas à donner avis à Blanche, lorsqu'elle étoit sur la route d'Orléans avec le Roi son fils, que les Barons devoient se rendre à Corbeil un certain jour, & s'y rendre maîtres de la personne du jeune Monarque. La Reine évita l'embuscade qui l'attendoit dans cette ville, & gagna promptement Mont-Iheri, place alors très-forte, d'où elle envoya demander du fecours à la Capitale. Sur la nouvelle du danger auquel étoient exposés la Reine & le Roi son fils, les Parisiens signalerent leur amour pour leur Souverain, & sortirent en foule au-devant de la famille royale, qu'ils ramenerent en triomphe, à la vue du Duc de Bretagne & des autres Barons ligués. Joinville dit avoir entendu conter à St. Louis lui-même, que depuis Mont-Iheri jusqu'à Paris on voyoit deux haies de bourgeois, & des habitans bien armés, qui ne faisoient autre chose que des exclamations & des prieres pour sa prospérité.

Les mécontens ayant manqué leur coup, en préparerent un second, que le Comte de Champagne rendit encore inutile. Blanche, de son côté, n'oublioit rien pour s'attacher de plus en plus ce seigneur : elle donnoit à sa fidélité les plus grands éloges, & nourrissoit son ambition en lui promettant d'appuyer & de faire valoir les droits qu'il avoit sur le Royaume de Navarre. Des Historiens mal-intentionnés ont avancé que cette Princesse se servit des avantages de sa beauté pour obliger le Comte de Champagne à demeurer sidele au service du Roi son sils. Peut-être Thibaud, épris des charmes de Blanche, eut-il pour elle des sentimens plus tendres que ceux de l'estime; on ne voit pas du moins qu'il en ait jamais sait l'aveu : ce qu'on ne peut révoquer en doute, c'est que la vertu de la Reine, plus admirable encore que sa beauté, dut faire perdre au Comte

de Champagne jusqu'à l'idée même de la rendre sensible.

Blanche avoit dans sa politique de puissantes ressources. Elle en sit usage pour détacher du parti des consédérés Raimond, Comte de Provence, & lui sit entendre que le jeune Louis pourroit un jour épouser une de ses silles. Cette espérance, toute éloignée qu'elle étoit alors, & que l'événement justissa dans la suite, contribua beaucoup à faire rentrer le Comte dans son dever. Son exemple entraîna quantité de Barons, & le Duc de Bretagne lui-même, qui, bien qu'intérieurement résolu à ne pas tenir sa parole, ne sit pas difficulté d'envoyer à la Cour sa fille Isabeau de Dreux ou de Bretagne, pour la sûreté du mariage que l'on devoit saire de cette jeune Princesse avec Jean de France, l'un des sils puinés I i i 2

de la Régente. Le nouveau Traité se fit au mois de Septembre de

l'an 1227.

Les choses étant ainsi pacifiées, il ne restoit plus d'ennemis dans le royaume que Raimond, Comte de Toulouse, & les Albigeois, dont il étoit le protecteur & le chef. Les armes de Philippe-Auguste & celles de Louis VIII. son successeur, avoient en vain porté les coups les plus terribles à cette hérésie monstrueuse. Son entiere extirpation étoit réservée au courage, à la prudence, à l'habileté de notre illustre Régente. Pendant tous les troubles dont on vient de parler, Raimond avoit emporté d'assaut Castel-Sarasin dans le haut Languedoc, & mis à contribution les pays d'alentour. Imbert de Beaujeu, qui commandoit pour le Roi dans cette province. ne donna pas le temps aux rebelles de se fortifier; il les repoussa même dans Toulouse, & réduisit bientôt cette capitale aux dernieres extrémités, non point en l'assiégeant, comme l'ont cru quelques Historiens, mais en ravageant & ruinant tous les environs. Aux approches de l'hiver il se contenta de bloquer la place, & d'empêcher qu'on n'y fit entrer des vivres. C'en étoit fait du Comte, si la Régente eût suivi le parti de la rigueur; ce qui n'eût pas manqué d'aigrir & de désespérer les hérétiques répandus dans toute la province. Mais par une politique plus douce, plus raisonnable, plus conforme à l'évangile, elle fit envisager aux hérétiques qu'ils avoient tout à espérer de sa clémence & de sa bonté, s'ils vouloient abandonner leurs erreurs. Il n'est pas aisé de comprendre avec quelle joie & quelle surprise cette proposition fut recue des Albigeois; on ne leur avoit oppose jusqu'alors que la force & la violence, & ces moyens, qui, comme il arrive d'ordinaire, leur rendoient odieux les Catholiques, les éloignoient de plus en plus du centre de l'Eglise. Blanche résolut de les y rappeller, & n'eut besoin, pour réussir, que de joindre à la douceur naturelle de son sexe, le véritable esprit de la religion. Déjà le Comte Raimond, suivi de tous ses vassaux, embrasse les genoux de son Souverain : dejà même il abjure solemnellement, nuds pieds, en chemise, & de la maniere la plus humiliante, l'hérésie dont il s'étoit long-temps fait gloire d'être le chef. Cette cérémonie se sit à Paris le vendredi Saint, dans l'Eglise de Notre-Dame; & le traité de réconciliation sur signé cinq ou fix jours après, c'est-à-dire, comme on comptoit alors, tout au commencement de l'année 1228.

Les succès constans qui couronnoient ses entreprises de la Régente, exciterent de nouveau la jalousie des grands du royaume, qui recommencerent seurs plaintes & seurs murmures. Ils publierent entre autres choses, que Blanche régnoit trop absolument pour une étrangere; qu'elle ne consultoit en rien ni les avis ni les intérêts des Princes les plus proches parens du Roi; qu'ensin elle seur préséroit un étranger qui seus avoit soute sa constance (c'étoit le Cardinal Romain.) Sur ces prétextes le plupart quienterent la cour.

Blanche avoit fait une nouvelle convocation des Etats du Royaume à Paris, quelques jours après les fêtes de la Pentecôte. Les mécontens, qui n'avoient encore fait alors aucun éclat, ne crurent pas devoir s'en absenter. Ils s'afsemblerent ensuite à Corbeil; & ce fut là qu'ils arrêterent entr'eux que, pour mieux tromper la Régente, le seul Duc de Bretagne leveroit le masque, & mettroit une armée en campagne; que rous les autres alliés, seignant d'abandonner la partie, suivroient le Roi, commé pour le servir contre le Duc; mais qu'ils ne se feroient accompagner chacun que de deux cavaliers, afin que le Duc de Bretagne pût aisément défaire l'armée royale, & même se rendre maître de la personne du jeune Monarque.

Le Duc ne tarda pas à déployer l'étendard de la révolte, & commença les hostilités. Sur les premieres nouvelles qu'on en recut à la cour, aux approches de l'hiver, Blanche assembla ce qu'elle put de troupes, & se mit en campagne avec le Roi son fils, sous qui le Connétable Matthieu de Montmorenci commandoit l'armée. Après plusieurs jours de marche, on eut avis que les rebelles n'étoient pas éloignés; & les Barons persides de la suite du Roi s'applaudissoient déjà du succès prochain de leur trahison. La personne de Louis étoit sans doute alors exposée au plus grand danger, sorsque Thibaud, Comte de Champagne, se rendit auprès de la Régente avec un renfort considérable de troupes, & découvrit à la Reine toute la conjuration. Son arrivée, dont se motif sut pénétré par les Barons mécontens, déconcerta tous seurs projets. Ils abandonnerent aussi-tôt leurs postes pour aller joindre se Duc de Bretagne.

Cette désertion n'affoiblissoit pas beaucoup l'armée; mais ce qui causa le plus vis chagrin à la Régente, ce sui d'apprendre que Robert, Comte de Dreux, premier Prince du sang, s'étoit aussi retiré de sa Cour, & qu'il traitoit secrettement avec les mécontens. Elle n'eut plus lieu d'en douter lorsqu'elle sut que le brave Enguerrand, Sire de Couci, l'un des plus considérables alliés du Comte, paroissoit déjà les armes à la main au milieu des sactieux. Ce n'étoit pas tout encore, le Comte de Boulogne, frere unique du Roi, s'étoit aussi laissé gagner; &, retiré dans les terres de son apa-

nage, il y faisoit fortifier Calais & d'autres places.

Dans ces circonstances critiques, la Régente rappella toute sa prudence; & l'usage heureux qu'elle en sut faire empêcha la ruine de l'Etat, qui paroissoit infaillible. On ne sait si les Comtes de Dreux & de Boulogne se laisserent persuader sans peine aux invitations de la Reine; il est même probable qu'ils persisterent dans seur révolte jusqu'à l'année 1229; mais sout ce temps se passa de seur part en négociations.

Cependant l'armée Royale avoit continué sa marche; & renforcée par un grand nombre de vassaux, elle avoit mis le siege devant Belesme, place alors très-sorte dans le Perche. Une autre armée, rassemblée par les soins de Blanche, faisoit tête en Normandie aux Anglois, qui, pour profiter des troubles de la France, avoient passé la mer. Une troisieme enfin, aux ordres du Sire des Vigues saisoit la guerre en Touraine, contre les alliés du Duc de Bretagne. Belesme sut emporté d'assaut à la vue des ennemis, qui n'oserent entreprendre d'y jetter du secours, & qui se retirerent honteusement.

On ne doit point oublier ici ce que dit Guillaume de Nangis, Historien contemporain, de la vigilance extraordinaire de notre généreuse Reine durant le siege de Belesme. Elle visitoit elle-même son camp, & parçouroit tous les quartiers, & sur-tout avoit un soin très-grand de la cavalerie. Un jour qu'il faisoit un froid excessif, elle sit allumer, pendant la nuit, de grands seux de tous côtés, & principalement autour des chevaux & des gens d'armes. » Ce n'étoit pas seulement par cette vigilance, ajoute l'Historien, que Blanche de Castille paroissoit être une Princesse de conduite; » mais en tout le reste de ses actions c'étoit la plus adroite & la plus » habile semme de son Royaume. "Blanche ramena comme en triomphe le Roi son sils dans sa capitale, pour y passer le reste de l'hiver.

Au printemps de 1229, les rebelles se jetterent avec toutes leurs forces sur la Champagne, asin de se venger du Comte Thibaud, & commirent dans cette Province d'étranges ravages. Ils surent même violemment soupconnés de vouloir disposer de la couronne; ce qui détermina la Régente à voler au secours du Comte. La seule approche du Connétable de Montmorenci sit perdre courage aux Barons; ils prirent la fuite avec une promptitude extraordinaire, & députerent à la Régente, pour lui saire de trèshumbles protestations qu'ils n'avoient pris les armes que contre le Comte
de Champagne. Nonobstant leur requête, l'armée royale les poursuivit avec
chaleur jusqu'à Langres, où Blanche se laissa persuader ensin de traiter
avec eux. Elle exigea qu'ils missent bas les armes, & cessassent promptement tous actes d'hossilité contre le Comte; à ces conditions, elle leur

accorda la paix vers la fin de l'été de la même année.

Qui n'auroit cru qu'après tant de révoltes & de pardons, la tranquillité ne dût être parfaitement rétablie dans le Royaume? Mais la rebellion avoit pris de trop fortes racines dans l'esprit du Duc de Bretagne. Il falloit, pour le réduire, de plus grands revers que ceux qu'il avoit essuyés. Sur la fin de l'année 1229, il recommença la guerre par mille entreprises, & par plusieurs actes d'hostilités qu'il commit sur les terres de France. L'insatigable Régente part aussi-tôt de Paris, accompagnée du Roi, son fils, & d'une armée sort leste, dont le Connétable étoit Lieutenant-Général sous le Roi. La terreur & l'essroi précedent sa marche; tout suit dans l'Anjou & dans la Bretagne. Elle met le siege devant Angers au commencement de 1230; & cette Ville, appartenante au Roi d'Angleterre, est presqu'aussi-rôt prise qu'attaquée. De-là Blanche conduit son fils à Clisson, où ses armes ne sont pas moins heureuses. Ce sut dans cette ville que le Comte de la Marche, l'un des principaux chess des rebelles, vint implorer la clé-

mence de la Régente, & conclut son accommodement au mois de Mai de l'an 1230. On remarque qu'il ne demanda point d'autres assurances que la parole du Connétable de Montmorenci, tant cet illustre guerrier s'é-

toit acquis d'estime parmi ses ennemis mêmes.

Au mois de Juin, l'armée royale fit le siege d'Ancenis, à six lieues audessus de Nantes. Le Roi d'Angleterre étoit alors dans cette capitale; il en délogea promptement, » aimant mieux, dit l'Historien de Blanche, man-» quer de foi à son fidele partisan le Duc de Bretagne, que de se mettre » au hazard d'augmenter les trophées d'une femme, de laquelle pour la » seconde fois, il n'osoit attendre les attaques. " Durant le siege d'Ancenis, la Régente fit condamner, par un arrêt solemnel du Parlement, ou de l'Assemblée des grands Seigneurs de France, Pierre dit Mauclerc, Ducde Bretagne, comme criminel de leze-majesté, de sélonie, & d'autres crimes énormes; & le même Arrêt déclara ses vassaux & sujets absous envers lui du serment de fidélité; & pour donner plus de peur aux Bretons; Blanche fit confirmer toute cette procédure par l'autorité Apostolique. En conséquence, plusieurs Seigneurs du pays vinrent rendre hommage au jeune Louis, entre les mains de sa mere. Cependant la ville d'Ancenis fut forcée d'ouvrir ses portes. Oudon & Chantoceaux, forteresses situées des deux côtés de la Loire, n'opposerent qu'une foible résistance; en peu de remps, toute la Bretagne fut soumise, à l'exception de Nantes; & le Duc lui-même se voyoit à la veille d'être forcé dans sa capitale. Mais Blanche, qui pouvoit & devoit peut être terminer la guerre par le châtiment d'un rebelle, se laissa sièchir aux prieres de Robert, Comte de Dreux, premier Prince du sang, & frere aine de Pierre Duc de Bretagne. Elle rendit ses Etats au Duc, après avoir pris toutefois ses précautions pour l'avenir, & retourna passer à Paris le reste de l'hiver.

Blanche de Castille employa les dernières années de sa régence à conferver l'union & la paix parmi les grands du Royaume, & s'occupa plus que jamais à saire sleurir la justice & la piété. Elle redoubla ses aumônes envers les pauvres, ses charités envers les églises & les monasteres, & sit sur-tout un grand nombre de riches sondations. En 1234, sa positique procura de nouveaux avantages à la France, par une treve de trois ans, qu'elle sit avec l'Angleterre, & par le mariage du Roi, son sils, avec Marguerite, sille ainée du Comte de Provence. L'année suivante, St. Louis ayant atteint l'âge de vingt & un ans, (a) entra dans l'exercice de l'autorité souveraine, qui, dans les mains de Blanche, avoit, comme on l'a vu, reçu beaucoup d'éclat.

<sup>(</sup>a) Avant St. Louis, on ne trouve point que l'âge de la majorité des Rois de France foit déterminé d'une maniere invariable, puisque Philippe & Philippe-Auguste ne demeurement sous le pouvoir des régents & des tuteurs que jusqu'à quinze ans. Philippe-le-Hardi, fils & successeur de S. Louis, commença de les fixer à quatorze ans; & cent ans après, Charles V en sit un réglement certain & perpétuel.

On ne dira rien ici des événemens qui se sont passés entre cette premiere régence de Blanche de Castille & la seconde, c'est-à-dire depuis 1235 jusqu'à l'année 1248, que S. Louis partit le 12 de Juin pour son voyage de la Terre-sainte, après avoir établi la Reine sa mere régente du Royaume pendant son absence. On remarquera seulement que Blanche, en Princesse judicieuse & sage, avoir sait tous ses essonts pour détourner le Roi d'une expédition qui ne pouvoit être que très-sunesse à la France.

Blanche n'eut pas de peine à reprendre le maniement des affaires, auxquelles elle n'avoit point cessé d'avoir part depuis même la majorité de son fils. Comme elle étoit fort habile & très-grande politique, elle veilloit de tous côtés pour empêcher que le seu de la sédition ou de la guerre ne s'allumât au-dedans ou au-dehors du Royaume, & disposoit toutes cho-

ses pour en éteindre la premiere étincelle.

Au mois d'Août de l'an 1249 la Régente perdit un de ses pius sermes soutiens, dans la personne d'Alsonse Comte de Poitiers, frere du Roi, qui suit obligé de conduire à ce Prince des troupes & de l'argent. Mais, sans ressource du côté de sa famille, elle en trouva dans son courage & sa constance. Raimond, Comte de Toulouse, dont le Comte de Poitiers avoit épousé la fille, étant mort au mois de Septembre, la Régente envoya promptement en Languedoc des Commissaires pour prendre possession des États de Raimond, au nom d'Alsonse de France, & de la Princesse sa femme, qui en étoient devenus héritiers. En même tems elle sit des traités particuliers avec les principaux vassaux du seu Comte, & s'assura de leur sidélité. Ce su aussi par ses ordres qu'on ménagea si bien les esprits des peuples dans cette province, que, quoiqu'on est à craindre quelques soulevemens de la part des Albigeois, qui tenoient encore à leurs erreurs, on n'entendit parler d'aucun complot ni d'aucune émeute.

Vers le commencement de l'an 1250, Blanche de Castille envoya au Roi son sils une grande quantité d'argent, autant que onze charrettes attelées de plusieurs chevaux en pouvoient porter. Elle avoit déjà fait partir plusieurs convois à-peu-près semblables; & ce n'étoit pas un médiocre embarras pour cette Princesse d'être obligée d'épuiser le Royaume de sinances, & d'y conserver pourtant, comme elle faisoit, la paix & l'abondance. Sa tendresse maternelle n'étoit pas à de moins rudes épreuves que son amour pour ses sujets. Elle ne recevoit que de sacheuses nouvelles de l'Egypte, soit que S. Iouis est vaincu les insideles, soit qu'il en est été battu; dans l'un & dans l'autre cas la France perdoit la sleur de ses guerriers, & des richesses immenses. Quelque temps après les sètes de Pàques de cette année, S. Louis ayant eu quantité de mauvais succès à la Massoure, ayant vu son armée taillée en pieces, & le Comte d'Artois son frere massacré par les insideles, demeura prisonnier avec la plupart des Princes & des Seigneurs de sa cour.

Lorsque Blanche apprit, au bout de quelques mois, cet étrange malheur. heur, elle sut pénétrée de la plus vive tristesse, & sa santé même en recut un considérable dommage. Depuis ce tens elle sut presque toujours languissante; mais portant dans un corps soible une ame vraiment héroïque, elle redoubla ses soins pour la prospérité de l'Etat, ou du moins pour en empêcher la ruine. Elle se hâta de ramasser les sommes d'argent prodigieus qu'il falloit envoyer en Egypte pour la rançon du jeune Monarque & des Princes ses freres. L'espérance qu'elle avoit du prompt retour de S. Louis, & de ses autres ensans, donnoit une activité merveilleuse à routes ses actions.

L'arrivée des Comtes de Poitou & d'Anjou, freres de S. Louis, au commencement de l'année 1251, causa beaucoup de joie à la Régente; mais cette joie fut bien modérée par une lettre du Roi son fils, qui lui marquoit sa résolution de ne point revenir en France qu'il n'eût remis les affaires des Chrétiens en meilleur état, & qu'il n'eût regagné sur les Sarrasins les avantages qu'il avoit perdus. Il finissoit par lui demander de nouveaux secours d'hommes & d'argent. Blanche, étoussant dans son cœur les cruels chagrins que lui donnoit cette lettre, ne songea qu'à suivre les ordres de son fils. Elle fit inviter d'abord, puis sommer, tous les Seigneurs du royaume à faire le voyage de la Terre-Sainte, sous peine de confiscation de leurs terres & châteaux; triste nécessité dont la Régente gémissoit la premiere. Pour comble de malheur, la France, jusqu'alors paisible; fut la proie du zele fanatique de certaine canaille qu'on appella Passoureaux, lesquels, sous prétexte d'aller venger l'outrage fait à S. Louis, s'affemblerent au nombre de plus de cent mille hommes, & commirent dans les Provinces du royaume toutes sortes d'excès & de désordres. On les avoit tolérés d'abord comme pouvant être utiles aux croisés; mais il fallut cette année armer contr'eux, & leur faire une guerre sanglante. On en extermina un grand nombre; » & cette vapeur grossiere, dit l'Histo-» rien de Blanche, qui s'étoit élevée de la terre, fut dissipée en un ins-» tant par les soins & par la conduite de la Régente. «

Blanche de Castille n'eut pas moins d'attention à s'opposer aux prétentions injustes de quelques eccléssassiques, entr'autres du chapitre de Notre-Dame de Paris, qui prétendoit avoir droit de vie & de mort sur les paysans de sa jurisdiction. Elle se rendit en personne aux prisons de l'officialité, en frappa la premiere les portes, dont elle sit achever l'ouverture par ceux de sa suite, & mit en liberté une troupe de misérables que les Chanoines y tenoient rensermés. Depuis elle les prit sous sa protection, & sit saisir le temporel des Chanoines, qu'elle retint jusqu'à ce qu'ils sussent et dans leur devoir. Mais, voulant accorder la justice la plus exacte avec la clémence, elle déclara que les villages dont les habitans avoient été si maltraités, demeureroient affranchis de ces droits odieux que prétendoit le chapitre de Notre-Dame, à condition toutesois que les habitans avoient des la plus de la condition toutes que les habitans avoient et de la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les habitans avoient et de la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les habitans avoient et de la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les habitans de ces droits que les habitans avoient et la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les habitans de ces droits de les habitans de ces droits que les habitans de ces droits de la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les habitans de ces droits de la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les habitans de ces droits de la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les habitans de ces droits de la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les habitans de ces droits de la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les la chapitre de la chapitre de Notre-Dame, à condition toutes que les la chapitre de la cha

bitans paieroient une somme raisonnable pour leur liberté.

\*\*Tome VIII.\*\*

K k k

Cependant la santé de la Reine s'affoiblissant de plus en plus, ses médecins lui conseillerent de quitter l'air de Paris, pour en aller respirer un plus sain à la campagne. Elle choisit Melun pour sa résidence, & passa dans cette ville l'été & l'automne de l'an 1253. Elle y su attaquée d'une sievre lente & continue, qui l'avertit du peu de temps qu'il lui restoit à vivre. S'étant fait transporter à Paris, elle y mourut le jour de S. André, munie des Sacremens de l'église & après avoir fait profession entre les mains de l'abbesse de Maubuisson, de l'ordre de Citeaux, âgée de soixante & huit ans. Son corps su enterré dans l'abbaye de Maubuisson, & sut porté, dit-on, sur les épaules des principaux Seigneurs de la Cour.

### BLASPHĖME, f.m.

E Blasphème est le crime de ceux qui proserent des injures & des exécrations contre l'honneur de Dieu, de la Sainte Vierge, & des Saints, ou qui écrivent ou enseignent quelque chose contre l'existence ou les suprêmes attributs de Dieu, & le respect qui lui est dû.

Ainsi le Blasphême se commet de deux manieres, par paroles ou par écrit : par paroles, quand on profère des juremens, reniemens & paroles impies contre Dieu, la sainte Vierge & les Saints ; & par écrits, quand on fait des livres & des libelles qui enseignent l'athéssme, ou qui tendent

à détruire la Foi & la Religion Catholique.

Ce crime est un de ceux sur lesquels le Législateur ne sauroit être trop réservé à statuer, & les Juges trop discrets à décider; 1º. parce qu'il est difficile à constater avec évidence; 2°. parce qu'un homme peut avancer une propolition contraire à certains dogmes, fans en sentir ni en approuver les conséquences; 3º, parce qu'il y a toujours du plus ou du moins dans les délits qui regardent la religion; 4°, parce que le zele peut aisément emporter les Magistrats & les Prêtres au de-là des justes bornes, & tourner en inquisition barbare, ce qui ne doit être qu'une vigilance honnête & un soin équitable du bon ordre; 5° parce que la religion sert souvent de prétexte aux passions humaines, ce qui la décrédite & l'avilit plus que l'impiété de quelques particuliers sans nom & sans autorité; 6°. parce qu'un homme, même pieux, peut dire ou faire par légéreté, par simplicité, ou au moins sans mauvais dessein, des choses que des gens mal insentionnés aggraveront, & tourneront en crime, avec des circonftances & une apparence si plausibles, que l'innocent sera jugé coupable: rependant c'est une maxime reçue dans tous les tribunaux équitables, qu'il waut mieux laisser dix coupables impunis, que de condamner un innocent.

Nous osons dire qu'il y a en Europe des pays, où faute de faire ces sages réflexions, & de les suivre dans la pratique, on a brâlé trop légé-

rement de prétendus hérétiques & blasphémateurs; & peut-être quelques tribunaux de France, d'Espagne, de Portugal & d'Italie, &c. ne sont-ils pas encore exempts de tout reproche à cet égard. Un Juge, sans être porté à autoriser la licence, doit être dur à croire le mal, sur-tout, en fait de religion, matiere délicate à saquelle l'homme ne doit toucher qu'en tremblant.

En France, les Rois ont fait en divers temps plusieurs Ordonnances trèsséveres contre ceux qui sont convaincus d'avoir proféré des Blisphêmes ou paroles impies; & notamment Louis XIV celle du 30 Juillet 1666, par laquelle, en confirmant & autorisant les Ordonnances des Rois ses prédécesseurs, même sa déclaration du 7 Septembre 1651, il défend très-expresfément à tous ses sujets de blasphêmer, jurer & détester le saint nom de Dieu, ni de proférer aucunes paroles contre l'honneur de la sainte Vierge & des Saints, voulant que tous ceux qui se trouveront convaincus d'avoir ainsi juré & blasphémé, soient condamnés pour la premiere sois, à une amende pécuniaire, selon leurs biens & l'énormité de leurs sermens & Blasphêmes, & pour la seconde, troisieme & quatrieme fois, condamnés en l'amende double, triple & quadruple; & pour la cinquieme fois, ils soient mis au carcan aux jours de Fêtes & Dimanches, ou autres, pour y être exposés à toutes sortes d'injures & d'opprobres, & en outre, condamnés à une amende; & pour la fixieme fois, ils foient menés & conduits au pilori; & là ils aient la levre de dessus coupée d'un fer chaud.

Cette même ordonnance veut encore, que si par obstination & mauvaise coutume invétérée, ils continuent de proférer les les juremens & Blasphémes, ils aient la langue coupée juste, asin qu'à l'avenir ils ne puissent plus proférer les les juremens & Blasphémes: & en cas que ceux qui se trouveront convaincus n'aient de quoi payer les lettes amendes, ils tiennent prison pendant un mois, au pain & à l'eau, ou plus long-temps, ainsi que les Juges le trouveront à propos, selon la qualité & l'énormité des Blasphêmes; Sa Majesté déclarant néanmoins n'entendre comprendre dans la présente Déclaration, les Blasphêmes énormes, qui selon la théologie, dérogent à la bonté & grandeur de Dieu & à ses attributs : voulant que ceux-ci soient punis de plus grandes peines que celles ci-dessus, selon leur énormité, à l'arbitrage des Juges, & e.

L'Ordonnance de Blois, Article 35, enjoint aussi à tous Juges, de procéder par punition exemplaire contre les blasphémateurs du nom de Dieu, & des Saints, & de faire garder les Ordonnances des Rois prédécesseurs. Ainsi on voit par ces Ordonnances, que la peine du Blasphême est aussi arbitraire aux Juges, qui doivent avoir égard aux circonstances qui aggravent ou qui diminuent l'énormité de ce crime.

En effet, on trouve dans Papon, en ses Arrêts Livre 2, titre 2, & dans M. Larroche, Liv. I. tit. 17 sur le mot Blasphémateurs, nombre d'Arrêts dont les uns ont condamné les coupables de Blasphêmes à avoir Kkk 2

les levres coupées, d'autres à avoir la langue coupée, & ensuite être brûlés vifs ou décapités, d'autres à avoir la langue percée, la tête tranchée, & ensuite mis en quatre quartiers; d'autres ensin à faire amende honorable un jour de Dimanche, devant la porte d'une église, & ensuite à avoir

la langue percée.

Quoique les Blasphèmes & juremens ne soient que trop communs dans le monde, on voit faire rarement ces sortes d'exécutions, parce que les Blasphèmes & juremens sont si ordinaires parmi certaines gens, qu'on ne s'en apperçoit presque pas, & que quand même on s'en appercevroit, on ne s'avise guere de dénoncer les blasphémateurs à la justice, delà vient

qu'ils ne sont pas punis.

Il faut néanmoins distinguer les Blasphèmes du nom, du sang & de la tête de Dieu, que la plupart des gens de basse condition proferent par une habitude criminelle, presque à chaque parole, souvent même sans colere & sans malice, des autres juremens & Blasphèmes contre l'honneur de Dieu, de la très-sainte Vierge & des Saints; comme si quelqu'un tenoit en public, des propos contre Dieu, souloit aux pieds son image avec colere & mépris. Les premiers restent impunis comme prononcés sans dessein, & à cause du peu de cas qu'on en fait dans le monde.

#### B L E D, f. m.

E Bled fait, dans presque tout l'ancien continent, la principale nourriture de l'homme; c'en est assez pour faire comprendre combien cette denrée de premiere nécessité doit fixer l'attention du Gouvernement, pour
en favoriser la culture, & en rendre le commerce le moins onéreux qu'il
est possible aux peuples. Nous n'avons pas dessein de traiter ici de tout
ce qui concerne l'achat & la vente des grains, l'importation & l'exportation. Il en a déjà été question au titre Approvisionnement des villes: nous
en parlerons plus amplement aux mots EXPORTATION & GRAINS. Mais
nous présuderons, dans cet article, par une Dissertation sur la régie des
Bleds en France combinée avec celle qui est en usage en Angleterre. Cette
Dissertation ayant été faite avant les neuveaux Edits sur cette matiere, représente peut-être l'état des choses plutôt tel qu'il étoit alors, qu'il n'est
aujourd'hui, sur quoi on pourra consulter l'article APPROVISIONNEMENT.

Cette différence ne m'a pas paru assez considérable pour devoir altérer le texte d'un Auteur instruit qui a comparé les principes suivis dans sa

12.100

patrie avec ceux de l'Angleterre.

DE LA RÉGIE DES BLEDS EN FRANCE COMBINÉE AVEC CELLE QUI EST EN USAGE EN ANGLETERRE.

A RICHESSE est un des principaux attributs de la persection des Empires: ceux qui les composent n'ayant eu d'autre but que d'être heureux, c'est-à-dire riches, & ne s'étant unis qu'à cette sin, le Prince & ses Ministres doivent concourir de tout leur pouvoir à leur procurer cette félicité, dont les degrés sont d'abord le nécessaire, & ensuite le superflu.

Il n'y a dans la France que deux sortes de revenus qui puissent donner l'un & l'autre, les fruits de la terre & l'argent qui les représente; & il doit nécessairement & perpétuellement subsister entre eux une juste proportion de valeur, sans quoi l'une devenant supérieure à l'autre, l'harmonie du

corps politique est totalement détruite.

Quelle raison y a-t-il pour que le possesseur du bled ruine le possesseur de l'argent, & qu'à son tour le possesseur de l'argent ruine celui du bled? Ce sont les membres qui se déclarent réciproquement la guerre, à laquelle le Souverain ne sauroit ni trop tôt ni trop sérieusement s'opposer, pour la conservation du corps dont il est le ches.

L'abondance produit l'abondance; un laboureur aisé a beaucoup de bestiaux, il fait beaucoup d'engrais, il sume bien ses terres, il recueille beaucoup de bled & de paille qui, par une circulation constante & perpétuelle, retourne en sumier, qui produit de nouveau grain & de nouvelles richesses.

L'opulence vient des fruits de la terre; l'opulence multiplie les besoins & les consommations; les consommations sont la richesse de l'Etat, & tout cet enchaînement se rompt & se dissout par la cessation du produit des fruits de la terre.

L'avilissement des grains est pernicieux à tous les membres de la société, & par conséquent au Souverain. Le pauvre n'a pas de quoi acheter du pain; le riche n'a pas de quoi lui faire gagner sa vie, le laboureur ne peut payer son maître & les impôts, il cesse de cultiver la terre dissi-

cile, & fournit à peine les engrais nécessaires aux bonnes.

Si le bled est cher, si le produit du travail n'est pas proportionné aux besoins du Peuple, s'il n'est pas assuré de gagner de quoi sustenter sa famille, il résiste à ce désir naturel de se multiplier, il passe où il croit être moins misérable, & l'Etat, outre le fruit de son industrie, perd sa personne & sa postérité, source de toute richesse & sans laquelle il n'en existe aucune. Si le bled avoit en France un prix coustant & raisonnable, y verroit-on tant de terres en friche?

Suivant le calcul de M. de Vauban fait en 1707, ce Royaume contient environ 34 mille lieues carrées de 25 au degré : la lieue a 2282 toises 3 pieds chaque lieue 4688 arpens 82 perches & demi; l'arpent 100 perches carrées, & la perche 20 pieds de long ou 400 pieds carrés : ces 4688

arpens 82 perches & demie, divisés en terrein de toutes especes, continue M. de Vauban, & la fertilité du pays supposée un peu au-dessous de la médiocre, doivent produire année commune de quoi nourrir 7 à 800 personnes, sur le pied de trois septiers de bled mesure de Paris par tête; ensorte que, si le royaume étoit peuplé d'autant de personnes qu'il en peut nourrir, il devroit y avoir vingt sept millions d'ames, au lieu de vingt que ce même M. de Vauban y supposé, ce qui feroit sept millions ou un peuplus du tiers en sus.

Selon les auteurs les plus accrédités, qui ont traité de l'Economique, un des principaux moyens d'entretenir la culture des terres & l'abondance, est de procurer la sortie des grains hors du royaume, toutes les sois que la récolte en donne une assez grande quantité: mais par une erreur invétérée, disent-ils, on a toujours regardé cette liberté comme la cause

des famines.

Quand le bled est cher, on prodigue l'argent pour en tirer du dehors: n'est-ce pas une faute impardonnable que d'en empêcher la sortie, quand

il est à vil prix?

En 1600, le Parlement de Toulouse, par un zele indiscret, ayant défendu la sortie des grains, M. de Sully manda au Roi que, s'il ne lui imposoit pas silence sans disférer, il ne devoit pas compter que les peuples pussent acquitter les subsides de l'année; sur quoi il sut ordonné aux officiers de ce tribunal de révoquer seur arrêt, & d'employer seur zele à des réglemens moins préjudiciables à l'Etat.

M. le Duc d'Orléans, Régent du royaume sous la minorité de Louis XV, paroît cependant avoir cru qu'on ne pouvoir permettre la sortie des grains, sans apporter les plus sages précautions, pour éviter les inconvéniens qui peuvent en résulter. On en jugera par l'instruction suivante qu'il sit adres-

ser à tous les Intendans du Royaume.

» Quoique rien ne soit plus important que de conserver dans le royaume » l'abondance des grains, ou du moins une quantité plus que suffisante pour la subsistance des Peuples, il est néanmoins d'une extrême conséquence que les sujets de Sa Majesté puissent avoir le débit du supersu de leurs » denrées, pour être en état de payer les impositions, & pour tirer un fruit convenable des fruits, que la fertilité du terroir & la température du » climat produisent annuellement au-delà du besoin des habitans.

» Le Conseil a si bien connu la nécessité de ne point perdre de vue l'un & l'autre de ces principes que, s'il a désendu en plusieurs occasions d'en» voyer des bleds à l'étranger, il en a souvent aussi permis la libre sor» tie, même sans payer aucuns droits, & nouvellement par divers arrêts,
» qui ont été donnés successivement, & dont le dernier vient encore de

» proroger cette permission pour un temps limité.

» En cet état, sur les représentations qui nous ont été faites par la plupart de Messieurs les Intendans, le Conseil a jugé à propos d'accorder la » continuation du transport des grains au dehors pendant deux mois de » plus: l'arrêt en est expédié, & l'on en joint un exemplaire à ce mémoire, sauf à prendre ensuite le parti qui sera estimé convenable suivant la

» qualisé de la récolte prochaine.

» Mais afin que le royaume ne puisse soussirir de préjudice par la continuation de cette permission générale, Son Altesse Royale désire que » Mrs. les Intendans aient soin d'adresser tous les mois à Monsieur le Duc » de Noailles un état des grains, qui seront sortis de leurs départemens » pour l'étranger, & tous les quinze jours un état exact des grains qui se seront vendus dans les principaux marchés de leurs départemens, ainsi qu'il se pratiquoit les années précédentes; & d'avoir une attention particuliere & sort suivie à la récolte prochaine, asin d'informer le Confeil de l'abondance ou de la médiocrité de cette récolte, & de la qualité » bonne ou mauvaise des grains qui auront été recueillis.

» Il seroit bon aussi, pour connoître plus distinctement dans quel temps » il conviendra de permettre ou de désendre la sortie des Bleds, d'établir » des regles plus sûres que celles de l'opinion commune, qui est quel-

» quefois incertaine ou mal fondée.

» Il a paru pour cela qu'il seroit à propos de fixer, par rapport à chapue province, le prix auquel on pourroit continuer de laisser sortir les
prains sans crainte de la disette. L'expérience du passé peut servir à
cette fixation, car comme la disette ne vient pas tout d'un coup, on
ne doit pas appréhender que le prix augmente d'abord d'une extrémité
à l'autre, & l'on sera toujours à temps de désendre la sortie, dès que
les bleds deviendront à un plus haut prix que celui qui aura été fixé,,
pour continuer la liberté d'en envoyer au-dehors.

» On juge affez que le prix auquel on se déterminera doit être suffi-» sant, pour que les sermiers puissent payer aux propriétaires le prix: » de leurs baux avec quelque prosit pour eux-mémes, sans néanmoins » que les peuples aient lieu de se plaindre que le pain soit devenu-

» trop cher.

C'est dans cette vue que son Altesse Royale a estimé nécessaire de charger Mrs. les Intendans, outre ce qui est marqué ci-dessus, d'examiner avec grand soin jusqu'à quelle somme il convient de laisser monter le prix du septier de chaque espece de Bled mesure de Paris, sans interrompre la permission de la sortie des grains; de consulter pour cela, chacun dans son département, les gens de différentes conditions, les plus instruits sur cette matiere, & après avoir bien pesé toutes les circonstances de l'état de chaque province, par rapport à cet article, d'en mander leur avis au Conseil avec les raisons sur lesquelles il sera fondé. «

Si l'on demandoit, dit l'Auteur du détail de la France, à ces gens charitables, qui veulent que le Bled soit à bas prix, afin que le peuple subsisse plus aisément, de fixer eux-mêmes ce prix, ils y seroient sort embarrassés. Seroit-ce à 20 sous le septier, comme il étoit à Paris en 1550? Ils ne seroient pas assez déraisonnables, & en ce cas ce seroit convenir qu'il faut une proportion qui n'existera jamais, tant que les fruits de la terre ne pourront supporter les frais de la culture & l'entretien du cultivateur.

En 1650, le prix commun du septier de Bled à Paris étoit de 10 à 11 livres, le marc d'argent étant à 26 livres : celui-ci vaut aujourd'hui 48 liv. 10 s. Donc pour suivre la proportion, le prix commun du septier de

bled devroit être à Paris de 18 à 19 livres.

La plupart des nations de l'Europe se sont mises en garde contre les événemens facheux de la disette, & de la trop grande abondance, par des magasins qui sont disparoître les Bleds quand il y en a trop, & d'où ils ressortent quand il en manque, comme l'Italie, la Hollande, &c. on par une police sur l'entrée & la sortie, comme l'Angleterre: les François seuls, qui peuvent se glorisser d'avoir les plus sages réglemens de l'univers sur les autres parties, sont demeurés sort loin de leurs voisins sur celle-ci, qui est cependant la plus intéressante, puisque la richesse ou la pauvreté & même la vie de tous les sujets en dépend.

C'est, dit-on, une maxime généralement reçue, que la grande abondance d'une denrée est nuisible. » On peut en conclure une seconde qui » ne le sera pas moins, dit M. Melon dans son Essai sur le commerce, » c'est que le pays où elle a pris naissance est mal policé: car comme » il n'est pas possible que la terre produise par-tout, il n'est pas possible » que d'autres pays ne soient dans le besoin de cette denrée, il n'y a qu'à

» y transporter ce qui est abondant & superflu. «

Plusieurs personnes prétendent que le commerce de Bled devroit être perpétuellement libre, tant au-dedans qu'au-dehors du royaume de France. La sévérité de la loi mal-entendue, disent-ils, cause la ruine de l'Etat : de pareilles précautions sont bonnes dans un royaume qui ne produit pas assez de grains pour la subsistance de ses habitans, mais non dans celui qui en sournit plus que l'on n'en peut consommer.

Il est connu qu'en France une année abondante produit du Bled pour trois; & que s'il est quelquesois consommé avant ce temps, c'est que l'avilissement résultant de la trop grande quantité & du désaut de débouché, en fait négliger la conservation & le ménagement. Les médiocres années

en produisent pour deux ans & les mauvaises pour une.

En supposant, comme l'expérience le prouve assez réguliérement, que, dans neuf années, il y en a trois bonnes, trois médiocres, & trois mauvaises, il s'ensuit que neuf années produisent du Bled pour dix-huit.

En donnant, comme M. de Vauban, trois septiers de Bled à chaque personne, le sort pour le soible, à raison de 20 millions d'ames supposées dans le royaume, c'est pour neuf ans 540 millions de septiers : mais comme

comme ces neuf ans en ont produit pour 18, faisant un milliard 80 millions de septiers, reste non consommé 540 millions de septiers, d'où réfulte une superfluité ruineuse.

Si cette évaluation paroît trop forte, quoique fondée sur des opérations suivies, on peut en retrancher la moitié, il restera encore 270 millions de septiers, accumulés après l'expiration des neuf années, capables de

produire également ce pernicieux avilissement.

Quand les choses sont parvenues à ce point, le Gouvernement, importuné par les cris des propriétaires des terres & embarrassé par la difficulté des recouvremens, se détermine à ouvrir toutes les portes : l'étranger attentif à prositer de ces circonstances, sait à vil prix des amas des grains de la France, que chacun de ses habitans, pressé par le besoin, court lui offrir à l'envi : il les garde, certain de les leur vendre au décuple à la premiere stérilité, qui souvent suit de très-près l'abondance : en sorte que ces permissions, qui n'arrivent jamais qu'après que le peuple a gémi & sousser plusieurs années sous le poids d'une richesse inutile, ne produisent aucun bien à l'Etat, par la modicité du prix qu'il en retire; & sont au contraire la cause d'un nouveau mal, par la rigueur que tiennent ceux à qui ils ont transmis ces mêmes richesses.

Si le commerce des grains étoit constamment libre, ils ne manqueroient jamais; plusieurs bons négocians en feroient leur principal objet; ils acheteroient & porteroient au-dehors ceux du cru, quand ils seroient à bon compte; ils en ameneroient de l'étranger, quand ils seroient chers: mais il ne faudroit pas, comme on l'a ci-devant pratiqué, accorder cette faculté exclusivement à quelques particuliers, parce que ce seroit une occasion de monopole ou d'infidélité, à laquelle il sera toujours difficile de résister. Il ne faudroit pas non plus favoriser certains marchands, en seur permettant d'exposer leurs bleds en vente, pendant que l'on empêche les bâtimens des autres d'approcher tant que les premiers ne sont pas vuides. Le commerce doit être libre, sans égards, sans considérations, sans préférence, & à la

plus grande utilité publique.

Si l'on craignoit que cette liberté indéfinie pût avoir quelques conséquences sacheuses, l'Angleterre offre, par une expérience consirmée, la maniere d'entretenir toujours le prix du bled dans une proportion convenable aux dépenses de la culture & à la subsistance du menu peuple; j'en donnerai l'explication dans le cours de cette dissertation. » Il n'est pas difficile de conclure, dit M. Melon déjà cité, que, soit dans la disette, soit dans l'abondance, la liberté des transports d'une province à l'autre, est le fondement d'une bonne régie, & que de-là doit suivre, en bonne sinance, c'est-à-dire, en sinance subordonnée au commerce, la suppression de tous péages & droits de l'intérieur sur les bleds, & il est si aisé de calculer l'avantage qui en résulteroit, que l'on a peine à concevoir comment une vérité si démontrée a été si négligée dans tous les temps.» Tome VIII.

La France est cependant encore si éloignée de la pratique de cette maxime utile, qu'on y a souvent vu des Magistrats, chargés de l'administration des provinces, par une crainte pusillanime, ou saute d'être instruits de l'état de leurs récoltes, également blàmables dans l'un & dans l'autre, désendre la sortie des grains de leurs Généralités, avec autant de précautions & de sévérité, que si elles eussent été dans, le besoin ou environnées d'ennemis. Tous les sujets d'un Etat ne sont-ils pas une même samille? Pourquoi resuser à l'un des ensans le supersu de l'autre?

Pour démontrer que je ne porte point ici une accusation vague contre ces dépositaires de l'autorité du Monarque François, je vais donner copie de quelques lettres, dont les originaux sont entre mes mains, qui feront voir les difficultés que faisoit un d'entre eux, quoique subalterne, d'obéir à un arrêt du Conseil, qui enjoignoit le libre transport des grains de pro-

vince à province.

Lettre de M. le Normand de la Place, subdélegué de l'Intendance de Tours, à M. Amelot: de Tours le 16 Nov. 1719.

#### Monseigneur,

l. le Gendre ayant reconnu, dans sa tournée pour le département » des tailles, que la sortie libre des grains de cette province le faisoit en-» chérir considérablement, & qu'il s'y commettoit bien des abus préjudi-» ciables au bien public, il défendit à Saumur & à Angers d'en laisser pas-» ser aucuns, sans une permission expresse de la Cour; & ne voulant en » accorder aucune à personne, cela produisit l'effet qu'il en attendoit : le » bled étant resté au même prix, d'abord qu'on n'eut plus la liberté de » l'enlevement. Mais l'arrêt du 28 Octobre dernier a fait croire que le » transport de cette denrée étoit libre, en sorte que plusieurs particu-» liers, qui en ont fait des amas pour porter en Bretagne & en d'autres » provinces, se disposent à les faire sortir, ce qui fait hausser chaque » jour très-confidérablement le prix des grains de toute espece dans cette » province, & y fait craindre la disette. Comme la disposition de l'arrêt » n'est que pour l'exemption des droits, je vous supplie d'avoir la bonté n de me marquer si l'intention du Conseil est que ces transports de grains » d'une province à l'autre se fassent sans permission. Il est très-assuré que » cela alarme infiniment le peuple; & je ne vous dissimulerai point que » je le trouve très-bien fondé, par la connoissance que j'ai de la petite » quantité de grains qui est dans cette Généralité. l'attendrai sur cela vos » ordres, & jusqu'alors je ne permettrai aucune sortie de grains, que pour » quarante muids d'avoine que M. l'Intendant de Bretagne demande pour » la subsistance des chevaux de Dragons, qui sont à Nantes ou aux » environs. «

#### Autre du même au même : de Tours ce 20 Nov. 2719.

publication de l'arrêt du 28 Octobre dernier, concernant l'exemption des droits sur les grains transportés d'une Province à une autre, donnoit lieu à des enlevemens considérables, & en faisoit augmenter le prix chaque jour. Cela se port à un tel excès, que j'ai cru devoir donner des ordres pour en empêcher la sortie, jusqu'à ce que vous m'eussiez fait savoir vos intentions. Ce qui m'a encore déterminé plus fortement à prendre ce parti, a été les avis que j'ai reçus que les Hollandois avoient la meisseure part dans ces enlevemens. Il y a si peu de grains dans cette Province, que je ne puis m'empêcher de souhaiter que le Conseil donne des défenses pour qu'il n'en soit plus enlevé. J'attendrai avec impatience que vous ayiez la bonté de me marquer ses intentions.

# Lettre de M. D'Argenson à M. le Normand : de Paris le 23 Nov. 2729.

'AI été fort surpris, Mr. d'apprendre que vous ayez rendu une ordonnance, qui défend la sortie des grains de la Généralité de Tours, pour » les faire passer dans d'autres Provinces du Royaume. Monseigneur le » Régent n'approuve pas que Messieurs les Intendans, ni à plus forte rai-» son leurs subdélégués, fassent de semblables désenses, également con-» traires à la bonne police & à la liberté du commerce. Ainsi toutes les » fois qu'il leur est arrivé de donner des ordonnances de cette espece, Son » Altesse Royale m'a commandé de leur écrire qu'elle les désapprouvoit, » & qu'elle entendoit qu'ils les révoquaffent. J'en ai même usé de la » forte par son ordre exprès, avant le second arrêt, qui affranchit de » tous droits les grains qui vont de provinces en provinces, & cet arrêt » qui vous est connu rend votre procédé d'autant plus répréhensible. Vous » ne différerez donc pas à révoquer votre ordonnance, & à en faire pu-» blier la révocation. J'ajouterai que, quelques plaintes que vous puissiez v recevoir dans la suite, vous vous abstiendrez d'en rendre de semblables, » sans m'en avoir auparavant donné avis, afin que je puisse informer Son » Altesse Royale de vos représentations & vous faire savoir, ce qu'il lui » aura plu de me prescrire.

### Je suis, Monsieur, M. R. D'ARGENSON.

» PS. Je ne dois pas omettre que vos défenses ont causé un grand préjudice aux troupes du Roi, qui sont dans le Comté Nantois, où vous savez que les habitans n'ont presque jamais autant de bleds, qu'il seur en faut pour seur subsissance. M. R. D.

# Réponse de M. le Normand de Tours: ce 27 Nov. 1719

#### Monseigneur.

E ne reçois que dans ce moment la lettre que V. G. m'a fait l'honneur de m'écrire le 23. de ce mois, & que j'aurois dû recevoir le 25. Elle me marque qu'elle a été fort surprise d'apprendre que j'aie rendu une ordonnance, qui désend la sortie des grains de la Généralité de Tours pour les faire passer dans d'autres Provinces du Royaume, & de ne pas dissérer, non-seulement à révoquer mon ordonnance, que Son Altesse Royale a désapprouvée, comme également contraire à la bonne police & à la liberté du commerce, mais encore à en saire publier la révocation.

» Permettez-moi, Monseigneur, d'avoir l'honneur de vous représenter » en premier lieu, que je n'ai rendu aucune ordonnance touchant le com-» merce & la sortie des grains, & en second lieu, de vous rendre un compte » exact de ce qui s'est passé depuis la publication de l'arrêt du 28 Octo-» bre, qui m'a été adressé par M. Amelot, auquel j'ai eu l'honneur d'écrire » des lettres assez pressantes à ce sujet, les 16 & 20 de ce mois, dont

» j'aurois cru qu'il vous auroit rendu compte. Voici le fait. » L'arrêt du 28 Octobre portant seulement exemption des droits pour » toutes fortes de grains qui seroient transportés d'une province à l'au-» tre, sans donner précisément la liberté de la sortie, ne sur pas plutôt » connu des marchands & particuliers, qui avoient fait quelques amas de » bleds le long de la Loire, qu'interprétant les dispositions de cet arrêt » en leur faveur, ils firent de nouveaux achats très-considérables, qui » porterent, tout d'un coup, les grains à un prix excessif, & se dispose-» rent à les faire descendre vers Nantes. La riviere se trouva couverte n de bateaux chargés de bleds, & toute la province commença à mur-» murer sur ces enlevemens, dans lesquels je sus informé qu'il y avoit » beaucoup d'abus, & même que les Hollandois y avoient la meilleure » part. Dans ces circonstances, dont la délicatesse n'est que trop sensible. » je pris le parti d'écrire le 16 de ce mois à M. Amelot, qui m'avoit » adressé l'arrêt, pour l'informer de tous ces inconvéniens & lui deman-» der les ordres du Conseil, que je le priois de me donner promptement, » lui ayant mandé que je ferois surseoir jusqu'àlors la sortie des grains, » à l'exception d'une partie de 40 muids d'avoine, que M. de Brou avoit » demandé pour la subsistance des chevaux de dragons dans le pays Nan-» tois, & en effet j'écrivis au Subdelégué de Saumur & au Receveur des » tailles à Ingrande, de n'en laisser sortir aucuns, sans une permission expresse de la Cour. Les enlevemens ayant continué, & par conséquent » le prix du bled ayant haussé considérablement, je récrivis à M. Ame-

» lot pour lui réitérer mes instances, & le supplier de me faire savoir les » intentions du Conseil, la chose devenant d'une très-grande conséquence, » & je recommandai à Saumur & à Ingrande de continuer les mêmes » attentions, jusqu'à ce que j'eusse réponse. Les plus honnêtes gens des commerçans, qui savent qu'il n'y a pas beaucoup de grains dans cette pro-» vince, n'ont pu disconvenir que ma précaution a été très-utile, le Bled » étant resté au même prix, & les alarmes du peuple ayant été calmées » par ce moyen. Je crois bien que ceux qui espéroient de grands profits » sur ce commerce, n'en ont pas été trop contens. Voilà, Monseigneur, » l'état au vrai de cette affaire. Je n'attendois qu'une décision que j'avois » demandée pour éviser tout reproche. Vous avez eu la bonté de me l'a-» dreffer : vos ordres seront ponctuellement exécutés, & je les fais passer » dans l'instant aux bureaux de Saumur & d'Ingrande. Je dois cependant » avoir l'honneur de vous informer, que je reçus avis hier que le direc-» teur-général des fermes au département d'Angers s'étoit rendu le 25 à » Saumur, par ordre de la compagnie des Indes, pour y défendre aux em-» ployés de laisser passer aucuns grains ni farines; ainsi il sera nécessaire » que V. G. donne à cette compagnie des ordres conformes à ceux dont » elle m'a honoré, pour éviter la contradiction qui se trouveroir dans les » bureaux. α

» Vous ajoutez, Monseigneur, que mes défenses ont causé un grand préjudice aux troupes du Roi qui sont dans le Comté Nantois; je vous demande encore la liberté de vous représenter sur cela que les commis du Munitionaire ont un très-grand tort à cet égard, leur ayant toujours mandé qu'en rapportant les passe-ports de la cour ad hoc, & fournissant leur soumission de rapporter des certificats de déchargement des mêmes quantités dans les magasins du Roi, visés des Intendans ou de leurs subdéségués, ils auroient liberté entiere.

» Cette précaution que j'aurois été blâmable de ne pas prendre, sur-tout » ayant eu avis des abus qui se commettoient, ne leur a pas plu, & ils » n'ont pas voulu s'y soumettre : voilà le sujet de leurs plaintes, & la » preuve sensible de la vérité des avis qui m'étoient donnés.

» l'espere maintenant, Monseigneur, que ma conduite ne vous paros-» tra pas si irréguliere, & que V. G. me sera la justice de croire que je » n'ai eu d'autre motif que le zele pour le bien du service. Comme M. » le Gendre est en route & qu'il sera ici dans peu de jours, il sera en » état de vous rendre un compte plus détaillé de la situation présente de » cette province.

**.** . . . .

Reponse de M. Amelot à M. le Normand. A Paris, ce 25 Nov. 1719.

AI rendu compte, Monsieur, au Conseil de commerce, des deux lettres que vous avez pris la peine de m'écrire le 16 & le 20 de ce mois,
au sujet des Bleds de la Généralité de Tours, dont M. le Gendre dans sa
derniere tournée, & vous ensuite nouvellement avez défendu la sortie
pour les provinces voisines. Je dois vous dire que le Conseil a sort désapprouvé ces désenses, qui troublent le commerce de l'intérieur du
Royaume, & qui sont directement contraires au dernier arrêt du 28
Octobre 1719, dont vous m'avez accusé la réception. L'intention du
Conseil est donc que vous révoquiez au plutôt les désenses dont est
question, & que vous vous gardiez bien à l'avenir de prendre sur vous
pareille chose, sauf à représenter dans les occasions ce que vous croirez être du bien du service. «

Je suis, Monsieur, AMBLOT.

Réponse de M. le Normand à M. Amelot. A Tours ce 28 Nov. 1719.

#### » Monseigneur

AI reçu la lettre dont vous m'avez honoré le 25 de ce mois, en réponse à celles que j'ai pris la liberté de vous écrire les 16 & 20 au sujet des Bleds. J'en ai reçu une pareille de Monseigneur le Garde des Sceaux en date du 23, dont j'ai l'honneur de lui accuser aujourd'hui la réception, en l'assurant que ses ordres seront ponctuellement exécuntés, &c. «

Réponse de M. d'Argenson à M. le Gendre. Paris le 2 Décembre, 1719.

#### » MONSIEUR

MONSEIGNEUR le Régent, à qui je rendis compte hier de votre lettre du 27 du mois passée, n'a pas paru content de vos excuses, par rapport à la conduite que vous avez tenue touchant la traite des Bleds, dont vous ne devez jamais vous mêler, sans un ordre exprès de sa part. Son A. R. n'a pas été moins surprise de ceux que vous me dites avoir été donnés par le Directeur des-fermes, pour arrêter les Bleds qui se transportent par la Loire; & si j'en pouvois avoir la preuve, S. A. R. se prêteroit volontiers à l'en faire punir comme il convient.

» Une seconde lettre de M. de Brou m'oblige encore de vous faire en-» tendre que, s'il survenoit quelque nouvel obstacle qui empêchât la vente » & l'achat des Bleds, je ne pourrois me dispenser de m'en prendre à » vous, n'étant pas juste qu'un commerce aussi important & aussi nécesn saire dépende des permissions singulieres que les Subdélégués de Mrs. les n Intendans voudroient ou ne voudroient pas accorder.

Je suis, Monsieur, M. R. D'ARGENSON.

Autre lettre de M. d'Argenson au même. Paris le 11 Janvier, 1720.

#### » Monsieur

NE lettre que je viens de recevoir de M. de Brou en date du 6 de ce mois, me fait connoître qu'il n'a été enlevé par le Munitionnaire dans la Généralité de Tours que 700 tonneaux de Bled jusques à la fin du mois de Décembre dernier, & qu'il n'en est pas sorti du port de Nantes; il sera incessamment écrit à Bayonne, pour vérisier s'ils y au- ront été remis dans les magasins du Roi suivant leur destination: mais vous jugez bien que cette quantité n'est pas assez considérable pour causer la disette dans les trois provinces qui composent votre département, & qu'il y a eu plus de crainte ou d'affectation, que de justice & de sondement dans les bruits qui se sont répandus sur ce sujet.

Je suis, Monsieur, M. R. D'ARGENSON.

Il est probable que si M. le Normand obéit à des ordres si précis, il le sit forcément, & sans être convaincu de la sagesse qui les avoit dictés, puisque les deux lettres suivantes seront voir que, dès l'année suivante, il renouvella les mêmes difficultés dans la même circonstance.

Lettre de M. de Brou, Intendant de Bretagne, à M. le Normand de la Place, Subdélégué Général de Tours : à Rennes ce 3 Sept., 1720.

#### » Monsieur

ROUVEZ bon que j'aie l'honneur de vous informer que les défenses que vous avez faites de laisser sortir des Bleds & farines de votre province sans des passe-ports, causent beaucoup de dérangement aux Marvinands & Négocians de la ville de Nantes: joint à cela que, si les habitans étoient privés du secours en grains qui leur viennent du pays haut, ils n'auroient pas de quoi subsister pendant quatre mois. Il est bien vrai que M. Desforts m'a écrit le 6 Août, que l'intention de S. A. R. étoit que Mrs. les Intendans eussent à tenir exactement la main à faire observer les désenses de sortir des grains de leur département pour être transportés à l'étranger, jusqu'à ce que S. A. R. juge à propos d'en ordonner autrement. J'ai lieu de croire, Monsieur, que vous

plerez persuadé que les intentions de S. A. R. ne sont point de désenn dre la communication intérieure des grains dans le royaume; ce qui
n m'engage à vous supplier de vouloir donner vos ordres de laisser ce
commerce libre pour la ville de Nantes, à moins que vous n'ayez reçu
de nouveaux ordres portant désenses de laisser sortir de votre province
des grains & farines sans des passe-ports ou permissions. Je profite de
cette occasion pour vous assurer que je suis plus que personne du monn de, étant avec respect, Monsieur, DE BROU «.

### Réponse du 8 Septembre, 1720.

"At reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 3 Septembre au sujet du commerce libre des grains avec la Bretagne. Vous avez raison de croire, Monsieur, que je n'ai jamais eu intention d'interrompre un commerce si nécessaire & si utile aux deux provinces: mais les abus esfroyables qui s'étoient introduits de la part des Marchands de Nantes, & de ceux qui faisoient des achats sous le nom du Munitionnaire, m'ont obligé de rendre une ordonnance, dont la disposition paroît générale, & qui néanmoins ne l'est pas, n'ayant pas été arrêté un sac de grain depuis cette ordonnance. Il est vrai qu'elle a sait peur, suivant mon intention, à ceux qui faisoient un mauvais commerce de grains pour le faire passer à l'étranger.

» Si vous voulez vous faire rapporter l'état des grains destinés pour la » Bretagne qui ont passé à Ingrande depuis huit mois, vous trouverez qu'il » en a passé plus qu'il n'en faut pour faire subsister huit provinces comme » la Bretagne. Si vous n'avez pas cet état, je vous l'enversai, ayant ap-

» profondi la matiere.

» J'ai si peu intention de troubler ce commerce, dont je sai, par une plongue expérience, que la liberté est sort nécessaire d'une province à l'autre, pourvu qu'il n'y ait pas d'abus, que je viens encore de donner des ordres à Saumur, au Pont-de-Cé & à Ingrande, de laisser librement passer toute sorte de grains pour la Bretagne, sous la soumission des marchands de rapporter les certificats de déchargement, & de ne pas les faire passer à l'étranger.

Il est donc évident que le Conseil & les Ministres de France sont quelquesois obligés d'user de menaces, pour que l'Intendant d'une province procure à une province voisine les besoins les plus nécessaires à la vie, lorsqu'elle en éprouve la disette. On voit d'ailleurs par les raisons que M. le Normand allegue pour sa désense, que ce n'est pas toujours le manque de grains qui en cause la disette & la cherté, & que c'est souvent l'avarice des usuriers & des monopoleurs, qui facrissent à un gain criminel & sordide la vie des citoyens & le salut de l'Etat. Les loix se sont

armées contre eux dans tous les temps de toute la sévérité dont elles sont capables : mais la malice des hommes, la négligence ou la collusion de ceux qui devroient les maintenir, en ont presque toujours éludé les dis-

politions.

Je ne prétens pas mettre au rang des monopoleurs ceux qui se livrent au commerce des grains dans la vue d'un gain ségitime : au contraire ce commerce est si intéressant à la vie des particuliers, que le gouvernement lui doit une protection singuliere. Mais je parle de ceux qui achetent prématurément les Bleds sur terre, dans les granges ou dans les greniers; qui les gardent dans des magasins pour affamer les villes; qui observent le dérangement des saisons, pour mettre à prosit la calamité publique; qui sont courir de faux bruits de diserte, qui contractent des sociétés pour se rendre maîtres de tout le commerce, ou exercent cent autres moyens odieux, contre lesquels on ne sauroit sévir avec trop de rigueur & de fermeté.

Il est inutile de rapporter ici les malédictions que l'Ecriture donne à ceux qui se livrent à cet insame négoce, ni les peines capitales que les loix grecques & romaines ont prononcées contre eux. Il est facile d'imaginer que la vie des citoyens y étant intéressée, cette police a été le premier soin des législateurs anciens, dont les modernes ont adopté les réglemens; & il ne faut pas s'étonner si les loix de toutes les nations ont été si séveres contre les prévaricateurs, puisque la famine est le plus grand de tous les maux, & le dernier supplice du genre humain. Fames quam pessilentia tristior; ultimum supplicium humanorum fames.

Elle n'est pas seulement le plus insupportable de tous les maux, elle est encore le plus dangereux; puisque c'est l'occasion prochaine des soule-vemens & de la sédition, par l'impossibilité de contenir dans les bornes du devoir, un peuple qui meurt de faim: nec rationem patitur, nec æquitate mitigatur, nec prece flectitur populus esuriens; mais il est inutile d'appuyer, par des autorités, une vérité que l'expérience n'a jamais

démentie.

Le monopole des Bleds est donc le stéau le plus funeste qui puisse tourmenter l'humanité, & il est de la bonne police d'une nation de chercher assidument les moyens d'en prévenir la rage ou d'en arrêter les essets. Ceux qui résultent des principes adoptés en France jusques ici, sont insussissans : je crois faire plaisir à mon lecteur, en examinant avec lui si le génie des

Législateurs Anglois a été plus fertile ou plus heureux.

portés au marché pour y être vendus publiquement. La loi est précise là dessus; mais on trouve le moyen de l'éluder dans les marchés mêmes. Le grand commerce de Bleds que sont les Anglois, l'augmentation de leur culture, la situation incommode de quelques endroits, tout cela a changé l'état des marchés à Bled, sur-tout à Londres & à cinquante milles aux. Tome VIII.

environs de cette Capitale. Les Fermiers, pour la plupart, au-lieu d'apporter leur Bled, se contentent d'exposer les montres ou les échantillons des grains qu'ils ont à vendre, & par ce moyen les facteurs se sont multipliés, & le prix du Bled s'est accru en proportion de l'activité qu'ils ont donnée au commerce.

2°. Les anciens réglemens des marchés avoient distingué les personnes qui n'achetoient que pour leur consommation, d'avec celles qui achetoient pour revendre: mais aujourd'hui cette distinction n'est plus en usage, excepté dans quelques endroits particuliers où elle a lieu à l'égard du beure, du fromage, de la volaille & autres provisions de cette espece. Il n'est pas permis à tout le monde d'aller enlever les grains dans les marchés. Les gens qui sont ce commerce sont divisés en deux classes, savoir, celle des marchands en détail ou des blàtiers, & celle des marchands en gros.

Les premiers ne peuvent exercer leur métier, sans en avoir une permission signée & scellée par trois Juges à paix de la Province où ils se trouvent, & dans laquelle ils doivent avoir résidé depuis trois ans. Cette permission, qu'on achete pour trois schillings, se renouvelle tous les ans, & elle exige que les blâtiers soient gens mariés, âgés au moins de trente ans, qu'ils tiennent maison & qu'ils ne soient aux gages d'aucuns maitres.

Les marchands en gros doivent se conformer au septieme Chapitre d'un Acte de Parlement passé dans la seconde année du regne de Charles II,

dont voici la teneur.

» Lorsque le prix des grains, mesure de Winchester, n'excédera pas le starif suivant, savoir, le quarter de Bled, ou huit boisseaux, 48 shillings, celui d'orge ou de drêche, 28 shillings, celui de Bled sarrain, 28 shillings, celui de pois ou de feves, 32 shillings, il sera permis & libre à toutes personnes d'acheter en plein marché lesdits grains & d'en faire des amas pour les revendre: pourvu toutesois que ces personnes se conforment aux statuts contre les monopoleurs, c'est-à-dire, que les grains n'aient point été achetés avant leur arrivée au marché ou par un contrat anticipé; & pourvu encore que les dits grains ne soient pas revendus dans le marché où ils auront été achetés, quoiqu'on puisse le faire librement au bout de trois mois après l'achat."

On remarquera que le tarif précédent est aussi celui qui a été fixé pour obtenir la gratification dont il sera parlé plus bas, pour l'exploitation du Bled & du seigle; & qu'il n'a été changé qu'à l'égard des au-

tres grains.

3°. Les boulangers ne sont assujettis en Angleterre à d'autre regle qu'à celle qui fixe le prix & le poids du pain, & qui détermine les diverses especes de pain qu'ils doivent exposer en vente. Les Maires des villes & les Juges à paix, dans les endroits où il n'y a point de Maire, sont auto-risés à faire ces réglemens en conséquence du prix du Bled.

Les boulangers de ce Royaume, & sur-tout ceux de Londres, achetent rarement du Bled; ils se pourvoient chez les fariniers; & ceux-ci n'étant affujettis qu'à l'Aste de Charles II, dont on vient de parler, peuvent l'éluder tant qu'il leur plaît, parce qu'il faut de la farine, aussi-bien lorsque les grains sont au-dessus du tarif que lorsqu'ils sont au-dessous.

Je dois dire qu'il est désendu aux meuniers d'acheter aucuns grains pour revendre, soit en nature, soit en farine; & j'ajouterai en même temps que cette désense n'a guere lieu qu'à l'égard des meuniers qui n'ont pas des sonds suffisans pour faire ce commerce. C'est une de ces transgressions à laquelle on ne pourroit remédier que par un plus grand mal, c'est-à-

dire, en empêchant que le Bled ne soit une marchandise.

4°. On vient de voir que la liberté du commerce des grains n'est ni entiere ni indéfinie, & que malgré cela il en réfulte l'inconvénient du monopole. Les Anglois répondent que cet inconvénient est celui du commerce en général, qu'il doit exister plus ou moins par-tout où l'on vend & où l'on achete beaucoup d'une penrée quelconque : mais que l'abondance continuelle, ainsi que l'usage illimité de cette denrée doivent rassurer contre les progrès & les dangers du monopole. Si cette réponse est un paradoxe, on ne peut disconvenir que l'expérience n'en ait démontré la vérité. L'Angleterre est une contrée fertile, où les récoltes de grains sont plus affurées qu'en France & dans les autres pays que la grêle désole si fréquentment. Sans parler des Bleds nécessaires pour la nourriture des Anglois & de celui qu'ils vendent aux étrangers, il se fait chez eux une consommation immense de grains pour la biere & pour la distillation des liqueurs spiritueuses, connues sous le nom général d'eaux-de-vie de grains. Cette conformation fournira toujours aux fermiers Anglois un débit que les François ne pourront jamais procurer aux leurs, mais qui est remplacé par celui de leurs vins.

Depuis que le Bled est devenu une marchandise, le monopole, disent les Anglois, n'a point causé de cherté dans leur pays. Celle de 1757, qu'on lui a attribué, venoit, selon eux, de plusieurs causes étrangeres au commerce ordinaire, & principalement des magasins militaires formés par ordre du Gouvernement. Il est sûr que les sommes considérables qui surent avancées aux entrepreneurs, leur facilitoient l'achat de la plupart des Bleds du Royaume, dont ensuite ils gouvernement le prix à leur gré: Mais au-jourd'hui qu'ils n'ont plus ce motif à alléguer, ils crient unanimement contre le monopole, qu'ils regardent comme la source suneste de la cherté du grain, qui les fait gémir depuis quelques années. Il suit donc qu'è set égard l'Angleterre; a le même vice radical que la France, savoir le monopole.

De llamare, dans son Traité de la posice, remarque que, dans les temps de diseite, Charlemagne & ses successeurs, jusqu'à présent, ont ordonné affez unissement des recherches de grains, & qu'ils en ont sixé le prix

Mmm 2

à un taux raisonnable pour le vendeur & l'acheteur: mais il observe, en même temps, qu'il est dangereux d'user de ces ressources, & que l'événement en a été constamment une augmentation du mal; il cite entr'autres une ordonnance de Philippe-le-Bel de 1304, qui causa une privation

si subite, qu'il sut obligé de la révoquer sur le champ.

Plus les précautions que l'on prend en pareil cas sont exactes & séveres, plus elles peuvent devenir dangereuses. Le peuple s'apperçoit bien par le prix que le Bled est rare; mais il espere dans le secours du pays voisin dont il ignore l'état, & qu'il croit meilleur que le sien. Cette idée entretient sa consiance & son espoir : mais sitôt qu'il voit paroitre les soins empressés du Gouvernement, il conclut que, mieux instruit que lui de la situation & du danger, il n'intervient que parce qu'il a reconnu toute l'étendue du mal; & alors celui qui a des grains les resserre pour les vendre plus cher, ou pour n'être pas exposé à manquer lui-même. Ceux qui sont en état, se munissent d'une double & triple provision à quelque prix que ce soit; car la conservation de la vie fait mépriser tous les autres biens; & ceux qui sont sans moyens tombent dans l'abattement qui mene au désespoir.

On ne sauroit disconvenir que ces précautions ne soient sages, & ne partent d'un principe qui a en vue l'utilité publique: mais quelle autorité est capable de les saire exécuter? Elle y a échoué, toutes les sois qu'elle l'a tenté; l'esprit de l'homme a plus de ressources quand il est question de faillir, que la Loi n'a de prudence pour l'empêcher de mal saire. Il s'agit donc de trouver des moyens simples que la malice des hommes ne puisse point éluder, qui n'exigent point ces attentions suivies dont la gêne nuit à l'exactitude; des moyens ensin sur le succès desquels on puisse raisonnablement compter, sans employer la force, la contrainte & les peines. Il

s'en présente deux pour la France.

Le premier seront de construire, dans toutes les principales Villes du Royaume, des magasins ou greniers publics, capables de contenir la quantité de Bled nécessaire aux besoins du pays, qui y seroit affecté par un arrondissement, qui se trouve déjà tout formé par la division des dissérentes Provinces, ou des autres bureaux de recette dans les Généralités qui ne sont

pas partie des pays d'Elections.

Je remarquerai que ce projet n'est point en usage en Angleterre. Comme on n'y craint pas ces destructions périodiques des moissons auxquelles plusieurs climats sont exposés, des magasins de Bleds ne pourroient servir qu'à entretenir le prix de cette denrée à un certain taux, en arrêtant l'estet du monopole, dont ses habitans paroissent ne pas redouter les inconvéniens.

La Ville de Londres a cependant un magasin public : c'est un grand bâtiment très-ancien dans le Fauxbourg de Southwark, que l'on appelle Bridgels-house, ou maison du pont, parce qu'on y conserve tout ce qui

est nécessaire pour l'entretien & la réparation du pont de Londres. Il y a dans ce bâtiment des greniers fort étendus, des fours pour cuire le pain & une brafferie publique. Tout cela avoit été destiné pour subvenir aux besoins des Citoyens de Londres dans une calamité imprévue, & les greniers ainsi que les fours ont été autrefois d'une grande ressource, sur-tout dans la famine que le Royaume éprouva sous le regne d'Elisabeth en 1594. On ne s'est gueres servi des uns ni des autres depuis ce temps-là, non plus que de la brasserie, & il n'y a aujourd'hui ni Bled, ni orge dans les greniers.

Le Bled & tous les grains arrivent à Londres, comme les autres denrées, sans que les Magistrats prennent aucune précaution pour les attirer dans leur Ville. Il y a seulement un Acte du Parlement passé sous la Reine. Anne, en faveur des patrons & des matelots de tous les bâtimens appartenans au Port de Londres, & qui sont employés à transporter dans cette Ville, des grains, du poisson & d'autres provisions, qui les exempte du paiement des six sols par mois, qui doivent être retenus pour l'Hopital des invalides de la marine à Greenwich, sur les gages & la paie de tous les matelots pêcheurs & autres gens de mer de la Grande-Bretagne & de l'Irlande.

- Le marché aux grains se tenoit autrefois sur la Tamise dans les bateaux mêmes qui apportoient le Bled à la Ville & près du Quai qu'on appelle. Bearkey: mais les marchands s'étant dégoûtés d'aller dans ces batteaux. se firent apporter à terre les échantillons ou les montres du Bled de chaque cargaison : c'est-là l'origine des Courtiers de Bled. Bientôt ce commerce devint considerable par l'encouragement accordé à l'exportation du Bled & des autres grains. Le nombre des marchands s'accrut, & ceux de Londres, youlant se rassembler dans un lieu plus commode que le Quai étroit qui lui servoit de marché, firent construire un batiment environné de portiques qui porte le nom de Bourse au Bled (The Corn's Exchange.) Toutes les affaires, tous les marchés s'y font par courtiers & par montres ou échantillons, & de l'opération de cette bourse dépend le commerce général des grains du Royaume.

J'ai cru devoir faire parvenir, par ce détail, la proposition du second. moyen que je pense propre à prévenir la disette en France, qui seroit d'y établir une police générale sur la sortie & sur l'entrée des grains, à

l'instar de ce qui se pratique en Angleterre.

. Il s'agit d'examiner lequel des deux conviendroit le mieux à ce Royaume : & lequel pourroit être mis en œuvre avec plus de facilité & moins de dépenses. Je vais exposer l'un & l'autre avec tout le détail possible, & i'y joindrai les réflexions nécessaires pour les entendre, de maniere à se décider avec connoissance.

Si le Magistrat suprême a cru indispensable de rassembler & d'exercer des corps de troupes de construire des forteresses pour la sûreté & la désense des sujets confiés à ses foins, il n'a pas cru moins nécessaire de se précautionner contre les événemens sacheux de la samine, qui est le plus re-

doutable fléau du genre humain.

Pluseurs personnes ont donné en dissérens temps des projets pour sormer des magasins publics; ils ont administré les devis & plans des bâtimens, la maniere de faire les approvisionnemens des grains, de les régiraprès le dépôt dans les magasins, de les renouveller & d'en saire la vente au public dans les temps de diserre: mais l'immensiré de l'entreprise & l'objet de la premiere dépense ont effrayé les ministres & fait abandonner ces projets.

Un particulier sous M. le Régent crut pouvoir plus facilement faire accepter ce projet utile, en déchargeant l'Etat des frais & des soins qu'il pouvoit exiger. Il présenta en conséquence son plan dans les termes

fuivans.

» Il y a déjà long-temps qu'un particulier a proposé, sous diverses sormes, l'établissement de magasins de grains, qui se trouveroit aussi avantageux & nécessaire au public, qu'il seroit profitable à sa Majesté. On est persuadé que dès que S. A. R. aura eu la bonté de jetter les yeux sur ce mémoire, elle en sentira l'importance; & les grandes vues qu'elle » a pour la prospérité du Royaume, la porteront à nommer un commissaire, pour en examiner le détail, & se procurer les éclaircissemens nécessaires de Messieurs les Intendans de Provinces.

Il est constant que la disette & la vilité des grains sont aussi préjudi-» ciables à l'Etat l'un comme l'autre; & l'on peut assure que la trop » grande abondance a des suites plus longues par l'abandonnement des ter-» res. Si l'on examine le recouvrement des recettes de 1709 & 1710, » pour la disette, & celles de 1715 & 1716 pour l'abondance, on sera » convaincu de cette vérité.

» Pour éviter ces deux inconvéniens, il ost certain que l'établissement » des magasins généraux est absolument nécessaire; il ne s'agit que d'examiner les moyens les plus propres pour y parvenir, sans que cela cause » aucun dérangement, tant au prix du Bled qu'à la continuation des marachés ordinaires, oc de trouver aussi les moyens de consommer journellement les grains des magasins, ann de les rastaschir continuellement par des nouveaux, d'une manière profitable, sans quoi l'établissement ne sau» roit sublisser."

» Pour y parvenir, il seroit convenable que S. M. accordat à la com» pagnie des Indes l'établissement desdits magasins, avec le privilège exclu» sif de vendre aux étrangers les Bleds dont on pourroit se passer; ce
» qu'elle ne devroit cependans point faire; sais avoir donné au Roi uni
» état des grains qui resteroient dans ses magasins & de coux qu'elle seroit
» sortie du Royaume."

. s. L'on se persuadera pour être que les sonds considérables qu'il faut pour

» cet établissement, en doivent empéther l'exécution : mais on fera cona vaincu du contraire, des qu'on saura combien d'années il faudra pour » mettre l'établissement dans son état de persection. On ne sauroit y par-» venir en moins de dix années, parce qu'il ne faut prendre chaque an-» née qu'à proportion de l'abondance de la récolte; sans quoi le but » qu'on se propose, de procurer le bien de l'Etat, ne s'y trouveroit pas. » par le prix excessif, où cela feroit monter les grains, & qu'il ne convient » pas d'en tirer de l'étranger; parce que le Royaume en fournit assez & » au-delà de sa consommation ordinaire sans être obligé de faire sortir l'espece par cette voie-là.".

» Pour parvenir à faire un arrangement juste, il faudra avoir des éclair-

» cissemens de Messieurs les Intendans sur trois choses.

» 1º. La nature de la province, sa production & sa consommation." » 2°. Quelles sont les rivieres qui y passent, le nom de l'endroit où elles » commencent à porter batteau, dans quelles provinces elles passent, &

» quels sont les frais des batteaux d'une province à l'autre. «

30. » Quelles sont les places de guerres qu'il y a dans chaque province." » Les magasins doivent être établis sur les rivières principales, à portée » de faire facilement transporter les grains dans les provinces voifines, » parce qu'il arrive très-souvent, par la grande étendue du Royaume, » qu'une province vient à manquer, sans que la disette seit générale; & » par ce moyen, les provinces seroient à portée de se secourir mutuelle-» ment dans leurs besoins, ce qui ne peut se faire que par les rivieres. » parce que les voitures de terre sont trop dispendieuses par rapport aux » grains qui font un volume gros & pelant, ce qui fait très-fouvent que » les Bleds sont très-chers dans une province, pendant qu'ils sont à vil » prix dans une autre : mais par cet établissement, on éviteroit ces incon-» véniens qui sont très-ruineux pour la province qui se trouve dans le cas » de manquer."

» Il reviendroit plusieurs biens de cet établissement, le laboureur se-» roit valoir ses terres dans la persuation où il seroit de vendre ses grains » à un prix raisonnable, ce qui le mettroit en état de payer le prix de

» sa ferme & de satisfaire aux impositions au profit du Roi."

» L'artisan ne seroit plus, comme il l'est, obligé de se pourvoir dans » les provinces, puisqu'il seroit assuré de trouver toujours du grain à un prix raisonnable, sans craindre la disette.

» Le seigneur qui donne ses terres à serme seroit toujours certain de re-

» cevoir le prix de ses baux aux termes qui y seroient stipulés.

» La Compagnie des Indes profitéroit confidérablement sur l'excédent des » bleds qu'elle vendroit à l'étranger, & fur plusieurs autres articles, dont » le détail ne peut se connoître qu'à mesure que les circonstances le sen ront decouvrir.

» Sa Majesté y trouveroit plusieurs avantages, car elle seroit à portée de

faire marcher ses troupes par tout son Royaume & au moment qu'elle le souhaiteroit; ses places de guerre seroient toujours suffisamment munies de vivres, parce que, comme elles sont presque toutes sur les frontieres, la compagnie y feroit double provision, pour pouvoir en vendre aux étrangers en temps de paix, en conformité d'un des articles précédens.

" En temps de guerre le Roi n'auroit pas besoin de faire aucun traité pour les vivres de ses armées, mais uniquement pour la cuisson du pain. Il trouveroit enfin un avantage réel, en ce qu'il ne resteroit aucune terre inculte dans son Royaume, & que par le débit des grains à un prix raissonnable, les revenus des recettes & de tous ses autres droits seroient

toujours payés très-exactement.

"Si l'on veut commencer l'établissement par la ville de Paris, on verra démonstrativement quel avantage il en reviendra au public en faisant baisser le prix du pain, & le prosit considérable qu'en tirera la com-

, pagnie malgré cette diminution.

"Pour cela il faut examiner sa situation, qui fait que, pendant six mois de l'année, les grains augmentent toujours de 30 pour cent dans Paris, quoiqu'il n'y ait ni trop grande abondance ni disette. La raison qui occasionne ce haussement est sensible, c'est que, pendant six mois d'été, les paysans occupés à la recolte, ne voiturent pas aussi abondamment que pendant les autres six mois. La riviere d'ailleurs se trouve si basse pendant ces mois d'été, qu'elle ne peut voiturer comme dans les autres; ce qui fait que les grains se trouvent beaucoup plus rares dans Paris pendant ce temps, ce qui en augmente par conséquent le prix, parce que la consommation est toujours la même.

"C'est ce qui n'arriveroit pas si la compagnie des Indes avoit l'établis-, sement des magasins, & quoique Paris soit d'une trop grande consom-, mation, pour pouvoir subvenir à tout par des magasins généraux, on peut , cependant en former de considérables pour suppléer, pendant le temps

de la récolte &c. au manque de voitures par la riviere.

" Quant aux autres magalins pour la subsissance générale de cette grande, ville, il faut les placer sur les rivieres suivantes, au-dessus & au-dessous.

de la Seine, sur la Marne, l'Ionne, le Loing &c.

" Tous ces différens magasins se trouveront à portée de subvenir aux , besoins de Paris par la commodité des rivieres ; dans un établisse-, ment de cette nature, une des principales attentions est celle des , voitures.

"On se contentera de donner l'idée de cet établissement, jusqu'à ce , qu'on sache si elle paroîtra agréable, & alors il sera facile d'en faire con-, noûre cous les avantages, & de faire voir qu'il ne faut pas des sonds , aussi considérables que l'objet paroît en exiger; que la régie en sera simple & aisée; que les précautions à prendre contre les malversations sont presque

,, presque certaines, & qu'ensin il sera très-sacile de corriger tous les abus , qui pourront se glisser.

" Le Roi se trouvera par ce moyen à portée de maintenir l'abondance ,, dans son Royaume, & d'y faire rentrer de l'argent par l'excédent qui

" sera vendu aux étrangers.

" Il reste encore une réstexion à faire sur cet article, c'est que souvent " on désend la sortie des grains du Royaume, plutôt parce qu'on ne sait " pas la quantité dans l'intérieur, & qu'on craint d'en manquer, quoiqu'il " y en ait plus naturellement, qu'il n'en faudroit pour la consommation. " Cela n'arriveroit pas si l'on établissoit ces magasins, où il saudroit qu'il " en restât des quantités sussissantes & telles que Sa Majesté jugeroit à " propos.

" Quant à l'excédent, la compagnie des Indes en tireroit beaucoup plus d'avantages que ne pourroient faire les particuliers, parce que les étrangers, qui voudroient des Bleds de France, feroient des traités avec la compagnie, avant que d'envoyer des vaisseaux pour les charger, lefquels ne seroient pas obligés de séjourner avec leurs équipages dans les ports, pendant trois à quatre mois qui leur sont aujourd'hui nécessaires, avant que d'avoir amassé la quantité de graias suffisante pour former

" leur cargaison.

" L'économie que les étrangers feroient sur cet article, deviendroit une " sûreté pour la compagnie, & cette consommation des excédens la met-", troit à portée de renouveller, aussi souvent qu'elle le jugeroit à propos, ", les grains qui se trouveroient dans les ports de mer ou dans les autres

" frontieres. '

Telle étoit l'idée d'une personne qui sentoit la nécessité des magasins publics, mais qui vouloit décharger l'Etat des embarras qui en sont inséparables, & qui ne voyoit sans doute aucun moyen de les diminuer, ni aucune ressource dans le Gouvernement François pour sournir aux frais qu'exige un pareil établissement. Du moins auroit-il du savoir que resserrer le commerce des Bleds dans une seule compagnie, c'est ouvrir un champ immense au monopole, & conséquemment sapper d'une main les sondemens qu'on jette de l'autre.

L'état de la France lui permet de former cet établissement & de l'entretenir : écoutons à ce sujet un Magistrat éclairé, qui a su employer à des recherches & à des réslexions utiles les momens qu'il a pu dérober au courant des affaires pendant dix-sept ans d'Intendance. Il avoit sait dans sa province un établissement, qui a subsisté avec succès pendant trois ans, & qui embrassoit dissérentes parties d'économie relatives aux magasses publics. Quoiqu'il n'ait pas été continué, je le proposerai cependant comme le meilleur

en ce genre & le plus utile qui ait été pratiqué en France.

Ce qui paroît avoir dégoûté de l'établissement a été principalement, comme je viens de le dire, la grande dépense nécessaire pour la construct Tome VIII. Nn n

tion des magasins & pour le premier achat des grains, dont l'objet en esset est très-considérable. Mais, dit l'Auteur, les sonds de celui-ci peuvent se trouver avec facilité & sans altérer les revenus courans; mais il en doit résulter plusieurs avantages perpétuels pour une charge qui ne sera que passagere.

Les revenus de la Couronne n'étant plus affez considérables pour sourair à la dépense qu'exige la majesté du trône, la tranquillité de l'intérieur & la sûreté des frontieres, il a fallu y suppléer par des impositions sur

les peuples.

Celle qui porte le nom de taille est la plus ancienne, & l'importance de sa destination exige que la somme de la contribution générale, ordonnée par le Prince, soit toujours remplie: mais comme il n'y a point d'année qu'il n'arrive quelques accidens généraux ou particuliers aux provinces ou aux héritages sujets à cette imposition, l'on impose une somme en sus de ce qui doit être remis au trésor royal, pour subvenir aux nonvaleurs: ensorte que si le sonds de la taille est de quarante millions, on en impose quarante-quatre, & cet excédent est réparti en diminution sur les généralités qui ont soussers, su par subdivision sur les élections, sur les paroisses & sur les particuliers.

C'est une partie de ce même fonds que l'Auteur propose de prendre, pendant autant d'années qu'il sera nécessaire pour former & entretenir son établissement. Il est vrai que cette imposition, qui n'est que sictive aujourd'hui, deviendra réesse, pendant le temps nécessaire à remplir les magasins: mais n'y ayant point d'autres richesses dans l'Etat; que cestes de l'Etat même, il saut bien que ce soit le corps positique qui leve ce sonds sur lui-même pour être appliqué au soulagement des membres qui le

composent.

A l'exception d'une très-petite portion de domaine, c'est une grande erreur de croire que le Roi ait d'autres richesses & d'autres revenus que ceux que ses sujets lui forment d'une partie du leur; toutes les dépenses publiques doivent nécessairement être prises sur le public, & se Souverain n'en est que l'ordonnateur & le modérateur. Quelle dépense peut être plus utile pour ce public, que celle d'assurer sa propre subsistance contre l'avarice, le monopole & l'intempérie des saisons:

Suivant l'Auteur après lequel je parle, la sur-imposition ne procure pres-

que aucun avantage: Il dit.

1°. Qu'elle n'est jamais proportionnée à l'étendue des besoins; que quatre millions ne sauroient suffire à réparer les désordres de la grêle, du seu & des inondations qui arrivent annuellement; si en esset un laboureur, qui a perdu la valeur de 300. Liv. par quelques-uns de ces accidens, est fort heureux, s'il peut obtenir 15, ou 20. liv. de diminution.

2°. Que non seulement ces diminutions ne sont pas proportionnées aux pertes, mais que souvent le malheureux n'en ressent l'esset que quand il

n'en a plus besoin. Si l'accident, dit-il, est arrivé dans une année, la diminution accordée ne pourra être appliquée que sur son dernier paiement de l'année suivante, parce que la partie du Roi doit être acquittée avant toutes choses. Faute d'un secours à propos, il n'a pas ensemencé son héritage, ou s'il l'a ensemencé, le secours devient inutile, parce que le be-

soin pressant n'existe plus.

3°. Que rien n'est plus susceptible d'injustice que cette distribution, qu'elle est accordée pour rétablir l'égalité & qu'elle la détruit; que la religion des Intendans est presque toujours surprise par le grand nombre de gens intéressés à la surprendre; que le crédit & la faveur achevent ce qui a échappé aux insinuations; & que ce qui se rejette sur le corps des communautés, produit encore un plus mauvais esset, parce qu'il est réparti au sol la livre sur les contribuables qui, n'ayant pas également sousser, & dont quelques-uns peuvent n'avoir eu aucune perte, participent néanmoins à la grace avec égalité.

L'Auteur ne se propose pas d'acheter les grains pour former ses magasins de la même maniere que sont les entrepreneurs & munitionaires, mais il entend employer deux millions des quatre ci-dessus, à faire des prêts aux particuliers dans l'instant de leurs pertes, pour les mettre en état de les réparer, & de n'en recevoir le remboursement qu'en grains, sans intérêt, & après qu'une récolte heureuse les aura mis en état de

s'acquitter.

Ce prêt fait à propos sera, selon lui, plus utile, que si on donnoit la même valeur gratuitement après coup; & ce sera en même-temps faire un amas considérable de grains, sans crainte d'en faire augmenter le prix dans le public, & par ce moyen on se procurera une ressource certaine contre la disette.

Plus l'exécution de ce dessein s'avancera, plus son utilité deviendra sonsible, parce que chaque année ajoutera deux millions de plus à la source des biensaits, c'est-à-dire, aux magasins, en sorte qu'un prêt qui n'auroit pu être que de 20. livres dans la première année, pourra être de 40. la

seconde; & ainsi en augmentant.

Il observe que, pendant la premiere année, le Roi ne prêtera en argent que pour éviter le détail & l'embarras des achats de grains; mais que pendant les années subséquentes, il sera libre aux emprunteurs de prendre du Bled ou de l'argent; & que, s'il reste des deniers à la sin de chaque année, ils seront employés en grains: mais que, comme le projet se trouvera consommé & les magasins remplis après dix années, tous les prêts ne se seront plus par la suite qu'en Bless, dont la sortie & la remarée par les prêts, & le remboursement de ceux-ci seront le renouvellement perpétuel.

Les vingt millions employés en grains pendant dix années donnerons, suivant le calcul de l'Auteur, deux millions quatre cents mille quintaux

Nan 2

de Bled à 8. livres le quintal: mais ce prix est trop fort; & l'on peut avancer, sans crainte, qu'avec ce sonds on pourra mettre en magasin jusqu'à quatre millions de quintaux de Bled froment, parce que, dans les années communes, il ne vaut pas plus de vingt sols le boisseau, mesure de Paris pesant vingt livres.

Avec une pareille ressource, on sera en état de parer à toutes les disettes réelles; & la consiance du peuple, à la vue de cette même ressource, dissipera cette terreur panique, capable de produire le même effet

qu'une véritable disette.

Les frontières se trouveront approvisionnées pour les premiers besoins; & les munitionaires ne seront plus dans le cas de ces achats précipités, à charge au Roi par les prix excessifs, & au public par celui où ils font monter les grains.

Lorsque ces magasins seront formés, c'est-à-dire, après les dix années révolues, la sur-imposition de quatre millions, destinée au remplacement des non-valeurs, sera réduite à deux, & le peuple déchargé d'autant.

Comme tous les pays ne produisent pas des grains, & que les prêts ne pourront être rendus en nature, ainsi qu'il est nécessaire que cela soit, l'auteur entend que les deux autres millions continueront à être imposés, pour aider les pays de vignobles & autres, dans les accidens qui leur surviendront; & comme il y a, selon lui, au-moins les trois quarts de terre à bled contre un quart d'autre espece, on sera en état, dit-il, de procurer à cette partie un secours double de celui qu'elle recevoit auparavant.

Cette réflexion est très-bonne, en supposant l'acceptation du projet : mais j'estimerois qu'il seroit encore plus avantageux de se servir de ce fonds réservé, pour former le double de magasins, que de continuer à l'employer en décharges & modérations, comme il s'est pratiqué jusques à présent.

entier sur cette partie. 2°. Les pays de vignobles & de bleds sont si mélés ou si voisins, que l'on ne pourroit en faire la division, de maniere à éviter la confusion & les plaintes. 3°. Le vigneron ne travaille la vigne que pour avoir du grain; il n'est pas moins membre de l'Etat que le laboureur, & ne mérite pas moins les attentions du Souverain. 4°. Avec l'argent qui proviendra de la vente ou échange de son vin contre du grain, il ne lui sera pas difficile de remplacer en bled le prêt qui lui aura été fait en argent, parce qu'il n'y a point de pays où il n'y ait des laboureurs ou du moins des marchés.

Ceux qui voudront emprunter, continue l'Auteur, n'y seront admis que sur des certificats en bonne sorme de leurs communautés, ou de personnes de la ville connues & solvables, de la quantité de grains dont ils auront besoin; & ces certificats devront être de plus visés par le Subdélé-

gué du lieu.

Si le prêt est fait en argent, le Subdélégué en sera l'évaluation en grains au dos du certificat, sur le pied du dernier marché. On pourra prêter en argent, comme il a été dit, jusqu'à la consommation du projet; mais le

remplacement devra toujours se faire en grains.

En recevant le grain ou l'argent, les emprunteurs reconnoîtront pardevant notaires, saus contrôle, & moyennant cinq sols pour tous frais, que c'est à l'esset d'ensemencer telle portion de leurs héritages, & s'obligeront, comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majesté, d'en faire le remplacement en grains, à leurs frais, de la même qualité & poids, dans le magasin du ressort, au mois d'Octobre suivant; duquel remplacement la communauté ou autres, qui auront signé les certificats, seront & demeureront garans & responsables, ce qui est juste, puisque le prêt doit être employé à l'utilité respective de la caution & du principal obligé.

Le recouvrement des prêts se fera à la diligence des gardes-magasins. S'il arrive deux années malheureuses de suite à ceux qui auront emprunté, la restitution sera prorogée pour une autre année, du consentement des certificateurs & par l'ordonnance des Intendans, mais jamais au-delà; parce qu'il faut assurer la rentrée du prêt, à moins qu'il ne plût à sa Majesté d'en faire la remise entière dans les cas de misers & de disette extraordinaire.

S'il se trouve une suite d'années assez favorables pour que le paysan ne soit pas dans le cas d'emprunter, le Roi sera consommer les grains par ses troupes, les munitionaires en seront le remplacement en argent, que les gardes-magasins emploieront en achats de grains, & cetté consommation pourra se faire par transport essectif, dans les cas qui le permettront, ou en envoyant des troupes sur les lieux; & si l'on trouvoit trop de difficultés à l'un ou à l'autre de ces moyens, on pourroit en user comme dans les villes de Lyon, de Strasbourg & autres villes où la vuidange & le renouvellement des magasins se sait par les boulangers.

Comme le grain souffre des déchets considérables de la garde à la vente, que l'auteur évalue à un sixieme au total, il sera nécessaire de rétablir tous les six ans, & pour une année seulement, l'imposition des deux

millions supprimés.

Il compte sur trois cents magasins dans le Royaume, Paris exclus, attendu que sa grandeur & sa puissance doivent engager & déterminer ceuxqui le gouvernent, à pourvoir à sa subsistance d'une maniere particuliere

& fans être à charge aux provinces.

Dans plusieurs endroits, il y a, dit-il, des bâtimens appartenans au Roi ou aux villes: mais sans s'arrêter à cette ressource, on louera à prix d'argent les greniers des particuliers ou ceux des couvens, & il estime qu'un magasin, capable de contenir sept ou huit mille quintaux de Bled, ne doit pas coûter, le fort pour le soible plus de 300 liv. ce qui pour trois cents

| Frais de gardes-magasins, remuages &c. trois sols par quintal faisant six sols par sac, prix commun des marchés, ce qui re- | 90,000  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| vient à 1200 Liv. par magasin & pour 300                                                                                    | 360,000 |
| Frais extraordinaires évalués à                                                                                             | 450,000 |
| La dépense annuelle se monteroit à Liv.                                                                                     | 500,000 |

Ce magasins, étant faits pour l'utilité publique, seront censés lui appartenir, & par cette raison, il sera chargé de seur entretion : ainsi au lieu de supprimer entiérement l'imposition des deux millions, après l'exécution

du projet, on n'en supprimera que quinze cenes mille livres.

Si l'on jugeoit à propos d'employer, à l'exécution du projet, les quatre millions de sur-imposition, au lieu de deux seulement, il n'y auroit qu'à doubler cette opération; & alors il y auroit en magasin huit millions de quintaux de Bled, capables de fournir à la subsistance de plus de quatre millions d'ames pendant trois mois, ce qui suffiroit pour dissiper les craintes,

& prévenir les funestes effets qui en résultent.

L'Auteur entre ensuite dans, le détail de la nature des grains dont les magasins seront composés; du temps auquel les prêts seront saits, & de la comptabilité des gardes-magasins; après quoi il répond, d'une maniere satisfaisante, à des objections, qui lui ont été saites par la compagnie des Receveurs-Généraux des Finances, desquels le Ministre avoir voulu avoir l'avis; & à la suite de ses réponses, il donne les projets de réglemens pour l'exécution de toutes les parties; mais je ne le suivrai pas plus ioin, ce que j'en ai rapporté sussit sans doute pour donner une idée générale de l'entreprise.

Comme le projet qu'on vient de lire laisse à ceux qui ont la police de la Ville de Paris, le soin de pourvoir à sa subsistance, j'ajonterai ici le plan que M. Hérault avoit formé à cet égard. Ce célébre Lieutenant de police y soutient, comme l'Auteur précédent, l'utilité des magasine publics, mais la manière dont il vouloit les établir à Paris, sans être à charge, ni à la Ville, ni au Souverain, doit lui mériter une présirence,

qui inspire le désir d'en connoître le détail,

"On a fenti dans tous les temps, disoit-il, combien des magasins de Bled seroient utiles en France & principalement à Paris. Dans les antiées , abondantes, le Bled qu'on retireroit pour être enmagasiné, maintiem droit à un prix raisonnable celui qui se vendroit. Ces magasins dispenseroient encore de la nécessité, où l'on se trouver assez souvent, d'accorder des passe-ports pour la sortie des Bleds hors du Royanne.

Lorsque les récoltes seroient stériles, les opérations, pour ramener l'abondance, seroient si aisées & pourroient être si promptes, que le peuple
n'auroit pas le temps de s'appercevoir de la disette. En temps de guerre,
de quelque côté que les troupes s'assemblassent ou que l'ennemi tournât
fes pas, se soin d'y faire conduire des Bleds ne seroit plus un objet,
, Telle est l'utilité des magasins; utilité si sensible & si reconnue, que
l'établissement en a souvent été projetté; mais toujours abandonné par
des obstacles qui ont paru trop difficilés à surmonter : mais il s'agit aujourd'hui de sever ces obstacles, que je réduis aux suivans.

", 1°. Il faut des sommes considérables pour l'achat des grains nécessaires aux approvisionnemens du Royaume, & la situation des affaires de

, l'Etat ne permet pas de faire cette dépense.

" 2°. Les magalins & les greniers, que l'on employers à renfermer des " Bleds, doivent être placés dans de certaines proportions d'éloignement " & de situation : or le Roi n'en a point dans cette convenance, & il

" en coûteroit trop pour en bâtir.

"Enfin les Bleds emmagasinés ne sauroient se conserver, si on ne les reinue, si on ne les crible, si on ne les préserve de la mite & si on n'en substitue de nouveaux à la place des vieux. Rien n'est moins facile que le choix de personnes capables, sideles, zélées & d'une attention assez suivie pour remplir, toujours à temps, les soins différens de cette Administration. Leur régligence peut devenir plus préjudiciable au service de l'Etat que leur infidélité-même.

"Voilà à-peu-près à quoi se réduisent les inconvéniens, qui, jusqu'ici, ont prévalu sur la nécessité de l'établissement des magains publics, &

qui ne fauroient avoir lieu dans ce nouveau projet.

" Il consiste à obliger toutes les Maisons religieuses & les Chapitres considérables du royaume, qui jouissent de revenus suffisans ou excédans pleurs dépenses ordinaires, de réserver dans leurs gréniers & autres endroits de leur maison, une quantité de Bled proportionnée à leurs saque cultés. Il faudroit commencer par les astraindre des à présent à doubler propre subsistance, & en continuant par la suite, seson l'abondance des précoltes, & roujours proportionnément à seurs revenus, de tenir la main à l'augmentation de double & triple provision.

"Rien n'est plus que ce projet conforme à l'institution des communautés & des chapitres. Par-là, une infinité de maisons que la piété, des peuples à sondées, deviendront dans des tems de cherté, la ressource, de ces peuples; & les biens de l'église, après avoir sussi à la subsistance, de ceux qui la desservent, seront employés au soulagement des pauvres. Cette destination est toute naturelle, toute juste & la seule qui convienne. L'acquisition de nouveaux domaines, la construction de vastes édifices ne répondent point à l'établissement des monasteres. En ramenant les religieux

" aux vues de leurs fondateurs, on leur procurera le mérite de remplir " exactement un des principaux devoirs de l'état qu'ils ont embrasse; & le peuple accoutumé à murmurer de leur opulence, les regardera pour

lors comme des restaurateurs de l'abondance.

" La loi d'ailleurs qui leur sera imposée d'amasser des grains, tourners à leur propre avantage, puisqu'ils acheteront à bas prix, dans des années abondantes, des Bleds, qu'ils revendront plus cher, lors de la , disette; car on ne prétend point les gêner dans la vente qui sera libre & " suivra le cours des marchés. La sollicitude de l'avenir produit naturelle-" ment le soin des provisions, ainsi les religieux & les chanoines ne feront en " cela que ce qu'un bon pere de famille fait tous les jours pour lui-même. "Si à ces observations l'on joint les convenances particulières, on acheve de se déterminer pour l'établissement projetté. En esset, quand même " l'Etat se trouveroit en situation de bâtir des magasins, ceux que l'on édifieroit ne pourroient jamais convenir plus parfaitement à l'amas des " Bleds, que les maisons religieuses; car les positions ont été exactement " observées lors de leur construction, & les distances des unes aux autres " le trouvent aussi presque égales; ajoutez que l'on a soigneusement profité de la proximité des rivieres & des canaux, quand on a choifi "les terreins.

, On trouvera dans ces avantages, qu'on chercheroit ailleurs très-inuti-" lement, toutes sortes de facilités pour emmagasiner les grains, pour les " transporter d'une province à une autre, & pour en fournir les marchés. » Ces magalins feront plus naturels que ceux que le Roi feroit conf-» truire. Les spéculatifs n'y chercheront point des causes de cherté. La » nécessité & le succès différent des récoltes paroîtront régler la vente des » Bleds, & le peuple sans alarmes se reposera de la sureté de sa subsis-

p tance sur celle de ces dépôts publics.

» On a dit dans ce mémoire que le nouveau projet levera les trois principaux obstacles qu'en y a détaillés, & qui ont jusqu'ici fait n abandonner l'idée des magalins; & c'est ce qui va être justifié en peu o de mots.

» 1°. L'achat des Bleds ne coûtera rien au Roi. Les Religieux & lés » Chanoines en recueillent une forte quantité; & si leur récolte ne four-» nit pas à l'approvisionnement qui leur aura été fixé, ils en acheteront. » Peuvent-ils faire un emploi plus utile à eux-mêmes de leurs revenus?

» Voilà donc le premier obstacle détruit.

» 2°. Sa Majesté ne dépensera point à bâtir, puisque les magasins sont n trouvés; & que la distribution en est même faite, de maniere que » chaque lieu où il se tient des marchés sera souvent voisin de plusieurs » riches Monasteres; ainsi le second obstacle ne subsiste plus.

» 3°. Le choix des Commis pour veiller à la conservation des Bleds » emmagafinés cesse d'embarrasser. Les Religieux seront suffisamment engages pages à s'en pourvoir par leur intérêt particulier; puisque les grains qui su se trouveront altérés, tomberont à leur perte, ainsi que l'augmentation du prix tournera à leur profit. Un seul Inspecteur suffira, dans chaque province, pour examiner si les quantités de grains réglées par rapport à s' chaque Monastere, y auront réellement été rassemblées, & pour en prendre un compte à l'Intendant.

", On objectera que les Maisons religieuses en général sont pauvre s, que celles qui sont aisées n'ont peut-être pas, dans le moment pré,, sent, les sommes nécessaires pour former des magasins; que l'objet de 
,, ces approvisionnemens, déjà peu considérable pour le royaume, sera 
,, trop soible pour en tirer un secours sussissant dans un temps de disette, 
, & qu'on aura de la peine à sorcer les Communautés à subir à cet égard

la loi qu'on leur imposera.

"Il est facile de répondre succinctement & par ordre à ces objections. "Premiérement, dans le nombre des Monasteres, il y en a de très-opulens, d'autres qui sont riches, & d'autres encore qu'on peut appeller "aisés. L'établissement projetté ne convient qu'à ceux -là. Le Roi même', "pour en faciliter l'exécution, peut, en leur accordant la permission de "vendre des bois de haute sutaie, ordonner qu'une certaine partie de ces "ventes, comme un cinquieme, le quart ou le tiers, sera employé en "achat de Bled. La permission étant une grace, la restriction sera de "justice.

, Secondement, il ne s'agit pas de contraindre les Communautés à , faire des magalins complets dans le cours d'une seule année : mais il , sera convenable de leur donner un temps suffisant, pourvu néanmoins

, que l'établissement commence des-à-présent.

"Troiliemement, les Maisons religieuses & les Chapitres, qui sont en ,, état de contribuer à l'exécution du projet, sorment un nombre assez

" considérable.

"D'ailleurs il arrive souvent qu'au moyen d'une petite quantité de "Bled, que l'on fait filer à propos dans les marchés, on met un frein à l'avidité des laboureurs: par exemple, quoiqu'il faille plus de 90,000 muids de Bled pour la subsistance de Paris pendant une année, on est venu à bout d'en faire diminuer le prix avec 25 à 30 mille muids, arrivés à propos des pays étrangers, & qui auroient même produit un bien plus grand esset, si le mal ne s'étoit pas accru dans les intervalles , qu'on a employés à les transporter.

, Quatriémement enfin, dès que la loi qui sera imposée est juste, naturelle & conforme à la destination des biens de l'église, les Parlemens

, l'autoriseront par l'enregistrement.

, On peut ajouter que celui de Paris qui a examiné & approuvé ce , projet, donnera en cette occasion des marques particulieres de son zele.

J., On observera que ces magasias peuvent facilement s'établir à Paris, Tome VIII.

O o o

" chez les Chartreux, les Célestins, les Peres de S. Lazare, les Bernar", dins, les Religieux de S. Germain, de S. Denis, de S. Martin, de Ste.
", Genevieve, de S. Victor, &c. & même dans les Chapitres de Notre", Dame, de S. Honoré & de S. Germain l'Auxerrois.

" D'ailleurs il n'y a pas lieu de douter que l'Hôtel-de-Ville ne se signale " par un approvisionnement de quatre à cinq mille muids de Bled, & qu'il " ne donne par-là l'exemple à toutes les Communautés & à tous les Cha-

" pitres ci-dessus délignés.

On doit avouer que ce dernier projet, dans sa simplicité, l'emporte autant sur le précédent, que celui-ci étoit présérable à tous ceux qui avoient pu être proposés auparavant. Si celui de M. Hérault prévient toutes les difficultés, l'autre entraîne après soi une partie des inconvéniens qui ont fait rejetter ceux qui l'avoient précédé : c'est-à-dire, des magasins à construire, des Bleds à y loger, & à remuer continuellement, des renouvellemens annuels, des déchets considérables, des frais de garde, & par-dessitut out, des insidélités sans nombre, seules capables de ruiner, en peu de temps, tout le fruit de cet établissement.

Il y en a cependant, dira-t-on, de ces magasins qui subsistent depuis long-temps dans quelques grandes villes du royaume & presque dans toutes celles d'Italie, j'en conviens: mais ce ne sont que des villes ou de petits Etats, qui voient tout, qui examinent tout, qui ont tout sous la main & sous les yeux; mais il ne s'en trouve point pour tout un grand royaume, dans l'immensité duquel le désordre se nouvrit sans être apperçu; ou s'il est vu, ce n'est que lorsqu'il n'est plus temps de s'y opposer.

Si les villes de France, où il seroit nécessaire d'établir les magasms, étoient en état d'en faire les frais, comme Lyon, Strasbourg & quelques autres, on pourroit espérer de parer aux insidélités qui en sont un des plus grands inconvéniens. Les Officiers municipaux n'y employeroient que des citoyens d'une probité reconnue; ils iroient eux-mêmes y faire de fréquentes visites, comme ils le pratiquent ailleurs; ils regarderoient ces magasins comme un bien qui seroit propre & patrimonial à leurs villes. Mais toutes les sois qu'ils seront dans la main du Roi, la vaste étendue de l'Etat, l'indissérence sacheuse que chacun témoigne pour la chese publique, les mauvais sujets que la protection & l'importunité mettroient en place, causereient surement la ruine de cet établissement, qui d'ailleurs n'auroit gueres que le mérite de prévenir les malheurs de la stérilité, sans remédier à l'avilissement des années abondantes.

Quant au plan de remettre tout entre les mains & à la charge des monasteres & des chapitres, il ne peut parer à ce dernier inconvénient, qu'en ouvrant aux ecclésiastiques une source de richesses immenses, extrêmité plus dangereuse à l'Erat que l'établissement ne peut jamais lui être profitable.

Je crois donc qu'il seroit beaucoup plus simple, plus certain & moins dispendieux pour la France, de suivre la route que les Anglois lui ont tracée.

J'ai demandé sur cela des éclaircissemens à un Pair d'Angieterre de ma connoissance, sort au fait des loix & des usages de son pays. Comme la police contenue dans ces éclaircissemens sert de base à celle que je propose d'établir dans ce royaume, il m'a paru nécessaire de les rapporter tels que je les ai reçus: les voici donc sans aucun changement.

### 14. DEMANDE.

Savoir à quel prix, monnoie de France, a été arbitrée la mesure de grain, à laquelle est attachée la récompense pour le faire sortie & le transporter

chez l'étranger ?

Reponse. Quand les grains sont au prix mentionné au troisieme article ciaprès ou au-dessous, le gouvernement donne une récompense telle qu'elle est expliquée audit article; & il n'en accorde point, quand il est au-dessus.

#### 2º. DEMANDE.

Combien pese le grain contenu dans cette mesure poids de marc?

Réponse. Cette mesure s'appelle quarteron, & contient huit boisseaux :
chaque boisseau contient 32 pintes, mesure de Paris, & un boisseau de
froment pese environ 65 liv. poids de marc, ce qui fait pour huit boisseaux ou le quarteron 520 liv. plus ou moins, suivant la bonté du grain.

### te. DEMANDE.

Quelle est la récompense à la sortie?

Réponse. Si 8 boisseaux de froment valent 54 liv. de France ou moins, la récompense est de 5 liv. 12 s.

Pour 8 boisseaux de seigle valant 36 liv. on moins, elle est de 3 liv. 19. s. Pour 8 boisseaux d'orge valant 27 liv. ou moins, elle est de 16 s.

# 4º. DEMANDE.

Si cette récompense est égale quand le bied est extrêmement abondant ou extrêmement rare?

Il semble qu'elle devroit être graduelle, & proportionnée aux besoins

d'entrée & de sortie des grains.

Réponse. Quand les prix sont au prix mentionné ou au-dessous, la récompense est toujours égale; s'ils sont chers, on n'accorde rien; s'ils sont sort chers, le gouvernement ne permet pas d'en sortir.

Quand les marchands en font entrer, ils paient un droit plus ou moins fort, à proportion du prix des grains dans les marchés; c'est-à-dire, que quand ils sont à bas prix dans l'intérieur, le droit est plus grand que quand

0002

rils sont chers: par exemple, si huit boisseaux de froment valent 90 rsiv.

1 de France, ou au-dessus, le droit d'entrée est de 22 liv. & ainsi à proposzion des prix extraordinaires.

Le droit varie aussi suivant les bâtimens qui servent à ce commerce; si ce sont des vaisseaux étrangers, il est plus sort que lorsqu'il est amené sur

des vaisseaux de la nation.

Par ce qui vient d'être dit, on voit que, quand le grain est à bas prix dans le Royaume, le droit est assez fort pour empêcher qu'il n'en vienne des quantités capables de le faire tomber dans l'avilissement; & que quand il est cher, le droit est si modique, qu'il n'en empêche pas l'entrée, & même on ne le laisse subsister qu'asin que le gouvernement soit informé de la quantité de grains entrant dans le royaume, pour en régler les prix avec connoissance.

### 4e. DEMANDE.

Si cette récompense suffit seule pour empêcher que le grain ne soit à trop bas prix dans l'abondance, & à trop haut dans la stérilité, ou si dans le besoin on emploie quelques moyens auxiliaires, & en ce cas quels sont ces moyens?

Réponse. Cette gratification est d'un bon service, parce qu'elle encourege l'exportation d'une grande quantité; & quand le bled est à bon marché, les sermiers en resserrent une partie considérable, dans l'esperance de le vendre plus cher, ce qui sournit toujours suffisamment les marchés.

Si le bled enchérit, la récompense est tout-à-fait arrêtée par désense du gouvernement; par ce moyen, les grains sont généralement à un prix raisonnable pour le peuple & pour le cultivateur, & je n'ai pas connoissance que l'on en emploie d'autres.

### 6. DEMANDE.

Quelles précautions prend-on dans ces circonstances, pour assurer la vérité de l'importation & exportation, de maniere que le gouvernement ne

puisse être fraudé par les négocians de mauvaise foi?

Réponse. Quand un marchand veut jouir de la récompense, il est obligé de produire à la douane un certificat des magistrats du lieu de l'enlevement du grain, comme il n'excede pas audit lieu les prix mentionnés au 3° article de ces réponses, & de donner un certificat signé de sa main, énonçant la quantité & la qualité de son grain, & qu'il sera embarqué sur un vaisseau de la Grande-Bretagne, dont les trois quarts de l'équipage doivent être des sujets de l'Etat.

, Si l'Inspecteur soupçonne quelque dessein de fraude ou doute de la vérité du certificat des Magistrats, il peut le faire examiner & prendre le serment d'une ou de deux personnes de l'équipage; ensuite le marchand

& une autre personne, qui est ordinairement le maître du vaisseau, se constituent cautions de 4500 liv. s. pour chaque cent tonneaux de grains, ce qui revient à environ 22 sols de France par boisseau, portant qu'ils s'obligent de décharger ledit grain dans les pays étrangers & non dans la do-

mination de l'Angleterre.

Trois officiers de la douane sont présens au mesurage & à l'embarquement : ils examinent deux sacs sur vingt ou plus, s'ils soupconnent qu'il y ait de la fraude; mais si le grain est embarqué en grenier, ils sont mesurer le tout. Les officiers qui sont présens à l'embarquement, certisient la quantité; & le marchand, outre son cautionnement, prête encore serment que son grain ne sera pas débarqué dans l'Angleterre, & qu'il ira de bonne soi au lieu qu'il a déclaré: toutes ces précautions doivent préséder le paiement de la récompense.

## 7°. DEMANDE.

A combien peut monter à-peu-près, année commune, ce qu'il en coûte au gouvernement pour le paiement de ces récompenses; s'il y a long-temps que cet établissement subsisse, s'il n'est point susceptible d'inconvéniens; & dans le cas où il y en auroit à craindre, s'il y a moyen d'y parer.

Réponse. Il y a près d'un siecle que l'ordonnance a été rendue. L'on ne peut mieux connoître à quelle somme monte annuellement la récompense, qu'en formant une année commune sur vingt de celles où il y a eu sortie, & alors cela pourra aller à environ 2,025,000 liv. par an.

J'ai tout lieu de croire que ce réglement est avantageux, puisqu'il subfiste depuis si long-temps, sur une denrée aussi nécessaire, & dans un, pays où l'on sait que le commerce n'est pas négligé. Si on y avoit découvert quelque désaut, on n'auroit pas manqué de faire des représentations au Parlement pour y remédier; n'y en ayant point eu, on doit se persuader que du moins ce réglement satisfait. Le Parlement représente le peuple; & c'est par conséquent, le peuple qui a décidé sur sa subsissance, & qui maintient le réglement qui s'est fait à ce sujet.

Il peut se pratiquer quelques petites fraudes entre les marchands & les, douaniers; mais elles ne sont certainement pas plus grandes dans cette, branche de commerce que dans les autres, & l'on ne peut pas se flatter,

ici plus qu'ailleurs d'une fidélité incorruptible.

Après ce que l'on vient de lire, il est facile d'expliquer en deux mots

le système Anglois.

Ce peuple a examiné, avec toute l'attention dont de grands politiques & d'habiles négocians sont capables, quel devoit être le terme du prix du Bled, eu égard à la situation & à la constitution de son Etat.

Pour maintenir un équilibre & une juste proportion, entre la valeur de

cette denrée, les frais de culture & le salaire de l'ouvrier, les Anglois oné reconnu que c'étoit 54 liv. tournois, pour 520 liv. ou environ pesant de Bled; & en partant de cette fixation, ils accordent une récompense à ceux qui en transportent au-dehors, lorsqu'il est à ce prix & au-dessous; ils la sont cesser, lorsqu'il l'excede; ils en désendent entiérement l'entrée, lorsqu'il passe 90 livres; & ils proportionnent les droits d'entrée à ces dissérentes valeurs, les tenant sorts ou soibles à leur gré pour attirer ou élorgner les Bleds, suivant le degré d'abondance ou de stérilité de leurs récoltes.

Puisqu'un grand Royaume se trouve si bien de cette pratique, pourquoi la France ne la suivroit-elle pas? Il n'y a point de déshonneur à imiter ce qui est bien; s'il y a quelque chose à augmenter ou à diminuer dans la sorme, pour approcher de plus près des maximes de la régie en usage, du gouvernement & de la situation de la France : c'est un cannevas dis-

posé à recevoir tout ce que l'on voudra tracer dessus.

Peut-être trouvera-t-on que la récompense attachée à la sortie des grains deviendroit un objet trop considérable, cependant je ne croirai jamais qu'en matiere de commerce on courût grand risque à copier l'Angleterre, Il y a long-temps qu'elle éprouve que ce n'est pas payer trop cher que de donner deux millions par an, pour maintenir dans sa juste valeur, une denrée qui donne impérativement le ton à toutes les autres qui ne sont que ses accessoires, & d'ailleurs, elle est bien indemnisée par les matieres d'or & d'argent que cette vente fait entrer dans l'Etat. Il y a près d'un siecle que, moyennant cet établissement, elle n'a connu ni les horreurs de la stérilité, ni les inconvéniens de la superfluité. Pendant ce temps aucun Seigneur Anglois n'a reçu de lettres de ses gens d'affaires, qui concluent, comme celle que j'ai vue une fois entre les mains d'un Seigneur François. De mémoire d'homme, lui mandoir-on, la récolte n'a été si abondante dans le pays, vos fermiers ne savent plus déjà où loger leurs Bleds; par consequent, vous devez vous attendre à ne pas toucher un sol de votre terre cette année.

Peut-être le Gouvernement de France ne voudroit-il pas faire cette dépense? Peut-être croiroit-il qu'une simple permission de sortir, en temps d'abondance, seroit suffisante pour empêcher l'avilissement du prix? peutêtre ensin craindroit-il que les négocians, excités par cette récompense, n'épuisassent les grains du Royaume.

Pour prévenir ce dernier inconvénient, il suffiroit de veiller, avec soin, à ce-que les marchés sussent toujours pourvus, & sans fraude. Je n'ai vu rien qui prescrivit à ce sujet des précautions plus sages, que les instruc-

tions suivantes qui ont paru en 1709.

» Les Commissaires nommés par le Roi sur le fait des Bleds, se ren-» dront d'abord auprès de Messieurs les Intendans, dans la généralité des-» quels ils doivent faire leurs visites. Ils leur représenteront leur commission \* avec les lettres dont ils seront chargés pour eux, recevront d'eux tou
tes les instructions que les dits sieurs Intendans croiront devoir leur don
ner, apprendront d'eux les noms des Officiers & autres personnes des

villes & lieux de leurs départemens, en qui ils pourront avoir confiance,

concerteront avec eux tout ce qu'il sera nécessaire de faire pour l'exé
cution de leur commission."

» Quand ils seront arrivés dans les villes où est le siege des bailliages & se senéchausses, ils verront les Lieutenans-Généraux desdits sieges & les Lieutenans-Généraux de police, & conféreront avec eux & avec les Procureurs du Roi & autres Officiers des mêmes sieges ou des villes, ou autres personnes intelligentes & expérimentées, de tout ce qui pourra contribuer à l'exécution des intentions du Roi pour le soulagement de ses peuples."

» Ils verront aussi, Messieurs les Evêques, en leur absence, Messieurs leurs Vicaires-Généraux, & les prieront de commettre, dans chaque lieu de leur diocese, un ecclésiastique, pour les accompagner dans la visite qu'ils feront dans les maisons & monasteres des communautés ecclésiastiques, & principalement dans celles où la clôture est observée; & ils y feront leur visite avec toute la prudence & la circonspection convenable."

» Ils se feront donner, par le Greffier du bailliage ou de la sénéchaussée, » un extrait signé de lui de toutes les déclarations qui auront été saites » pardevant le Lieutenant-Général du siege, ou déposées à son grefse, » & ils se transporteront ensuite dans tous les lieux du bailliage ou de » la sénéchaussée, autant qu'il leur sera possible, pour y faire leur visite. " Ils n'useront que le plus rarement qu'ils pourront du pouvoir de sub-déséguer, & ils ne se serviront pour cela que de personnes de la probité desquelles ils soient entiérement assurés, & qui ne seront pas, s'il se, peut, des lieux qu'ils les chargeront de visiter, ni subdélégués de Messieurs les Intendans dans ces lieux; & le voyage de ceux qu'ils subdélégue-ront, sera payé, par les ordres de Messieurs les Intendans, sur le compte qui leur en sera rendu par les commissaires.

" Ils ne se contenteront pas de visiter les lieux, qui leur seront indiqués " par les déclarations, dont l'extrait leur aura été délivré par le Greffier de " chaque bailliage ou sénéchaussée: mais ils recevront encore les avis " qu'on voudra leur donner, ou les dénonciations qui leur seront faites, & " ils prendront d'office des mémoires secrets de tous les lieux où il peut y " avoir quelques amas de grains.

" En cas qu'ils craignent de trouver quelque résistance, dans la visite des " châteaux & maisons seigneuriales des gentilshommes & autres personnes " quahssées, ils s'adresseront à Messieurs les Intendans, qui y pourvoiront par leur autorité.

, Ils se feront accompagner, autant qu'ils le pourront, dans leurs visi-

,, tes, de quelques-uns des Officiers des lieux, ou des principaux bourgeois, & habitans.

" En réglant la quantité de Bled qu'on obligera chasun de ceux qui en ont à porter au marché, les Commissaires auront attention de laisser à chacun ce qui lui sera nécessaire pour sa provision jusqu'à la récolte de l'année suivante, & en outre la quantité de Bled de l'année derniere dont il aura besoin pour semer ses terres dans la saison convenable; & ils distribueront ce qui restera, en telle sorte que chacun en envoie aux marchés une certaine quantité par semaine, ou par mois, jusqu'à la réposite de l'année suivante.

", Pour parvenir plus sûrement à la fixation de cette quantité, ils s'informeront, dans chaque lieu de marché, de celle qui s'y débite communément, par chacun jour de marché, & des lieux d'où l'on a accoutumé, d'y apporter des Bleds; & après y avoir fait la visite de tous ces lieux, ils régleront la quantité que chacun des habitans desdits lieux devra porter auxdits marchés jusqu'à la récolte de l'année suivante, par proportion

à la vente qui s'y fait ordinairement.

" Ils prendront garde néanmoins, en faisant cette répartition, qu'il reste , une quantité de grains suffisante pour le semer au mois d'Octobre prochain, de peur que, si on épuisoit excessivement ceux des laboureurs qui , ont du Bled au-delà de leur nécessaire, ils ne sussent plus en état d'en , vendre ou d'en prêter aux autres laboureurs qui en manqueront pour semer.

"Ceux desdits Commissaires qui seront nommés pour aller dans les Gé-, néralités de Châlons, d'Amiens, de Soissons, de Paris, d'Orléans & de ,, Touraine, auront un grand soin de s'informer de tout ce qui peut regar-, der la sûreté & la facilité de la provision de Paris, & de donner tous ,, les ordres nécessaires pour saire en sorte qu'elle ne soussire aucun re-, tardement.

" En faisant leurs tournées, ils feront en sorte qu'ils puissent se trouver quelquesois dans les lieux des principaux marchés, aux jours qu'ils s'y intennent, & observeront exactement si les ordonnances & réglemens de police sur le fait des Bleds, y sont bien exécutés, & sur-tout les ordonnances de l'année 1567 & 1577, la déclaration du 31 Août 1699 & l'arrêt du Parlement du 19 Avril dernier. Dans cet examen, ils s'informement principalement; si l'on expose aux marchés tout le Bled qu'on y vend, ou si l'ou n'y apporte que des montres.

" Si l'on ne resserre point les Bleds dans les cabarets, dans les hôtelle-,, ries, ou dans les maisons des bourgeois, en telle sorte qu'il n'en pa-

" roisse qu'une petite quantité au marché.

,, Si l'on ne souffre point que l'on expose le même Bled plus de trois,, fois, ou si l'on est exact à le faire vendre au rabais à la troisieme ex-

, Si

" Si ceux qui vendent des Bleds, ne les font pas acheter eux-mêmes nous des noms supposés, pour les faire représenter plusieurs sois de suite, & ne les vendre sérieusement qu'à la derniere extrémité.

" Si les marchands du lieu-même n'achetent point dans le marché &

" dans les lieux des environs.

" S'îl ne se fait point de surencheres dans le même marché, & si ceux , qui vendent du Bled n'en augmentent pas le prix du matin à l'après- midi & d'une heure à l'autre.

" S'il n'y a point des gens qui achetent pour revendre dans le même

" marché & dans les marchés suivans.

" Si l'on observe exactement de laisser passer l'heure du bourgeois, " avant que les marchands & les boulangers se présentent pour acheter; & " si l'on ne soussire point que les laboureurs s'entendent avec les marchands " ou autres, pour ne commencer à vendre qu'après l'heure du bourgeois.

"S'il n'y a point de personnes qui aillent au devant des Bleds pour les "acheter avant qu'ils soient arrivés aux marchés, ou qui ne les y laissent "arriver que pour la forme, ayant un prix fait avec un marchand, auquel "ils les livrent après le marché.

" Si l'on ne vend point de Bled chez les laboureurs ou chez les bour-

" geois ou autres ailleurs qu'au marché.

" Enfin ils se feront aussi rendre compte exactement de la conduite des " meuniers, boulangers, laboureurs, fermiers, & en général de tous ceux qui se mêlent directement ou indirectement du commerce des grains.

" Mais sur-tout ils auront une grande attention sur ce qui regarde les " Officiers de police, même sur ceux des présidiaux & des bailliages, les" quels sont assez ordinairement une sorte de commerce de grains, ache" tant dans les temps qu'il est à bas prix, pour y prositer lorsqu'il enché" rit; sans rien faire néanmoins extérieurement qui puisse décrier ces Offi" ciers, ou leur ôter l'autorité qu'il est nécessaire qu'ils aient sur le peu" ple, pendant qu'on les soussire dans les places où ils sont.

" Quoiqu'on leur attribue le pouvoir de faire des procédures contre les " contrevenans, ils ne feront néanmoins que celles qui leur paroîtront ab" folument nécessaires, de peur de se détourner de leur principal objet,
" & par la même raison, ils n'assisteront aux jugemens qui seront rendus
" sur leurs procès-verbaux, qu'en cas qu'il s'agisse de faire quelque
" exemple considérable, ou qu'ils jugent que leur présence y soit sort.

" nécessaire.

" Ils dresseront un état exact, dans chaque lieu, du nombre des seux " qui y sont, de la quantité des terres où il y a espérance de récolte de " Bled, & de celles qui ont été semées en orge & autres menus grains ", dans les mois de Mars ou Avril, comme aussi de ce que les terres, " qui en composent le territoire, ont accoutumé de rapporter par cha" cun an. "

Tome VIII.

En s'attachant à faire exécuter d'aussi sages précautions, la France ne pourroit redouter que les négocians l'épuisassent de Bleds, quelqu'encouragement que son ministere accordat à leur exportation, comme le fait

l'Angleterre.

Cette derniere puissance, qui ne paroît appréhender que la superfluité, n'a rien prononcé en faveur des personnes qui sont venir des Bleds de l'étranger dans les années stériles, & elle se contente de réduire infiniment les droits d'entrée lossqu'il y a cherté, ayant reconnu par expérience

que ce moyen étoit suffisant pour en attirer du dehors.

Il y a apparence, puisque cette nation n'a pas jugé à propos de rien accorder pour exciter l'entrée, que son pays est plus abondant que la France, ou du moins que les récoltes n'y sont pas exposées à de si fréquentes extrémités, car elle n'auroit pas négligé une précaution aussi essentielle : mais cette sécurité & cette consiance ne conviendroit peut-être

pas en France.

Une chose certaine, c'est que, si les terres ne sont pas plus fertiles en Angleterre qu'en France, elles y sont beaucoup mieux cultivées; les labours y sont prosonds & les engrais abondans, parce que les propriétaires & les fermiers y nourrissent une plus grande quantité de bétail, & qu'ils sont plus en état que les François d'avoir & d'entretenir de bons équipages de charue; l'équilibre des valeurs qu'ils ont su se procurer leur

en fournit les moyens; c'est là leur richesse.

Quant au commerce intérieur, j'ai suffisamment expliqué la nécessité de le laisser libre en tout tems d'une province à l'autre. L'Angleterre, &, à ce que je crois, tous les pays de l'univers, non-seulement tolerent cette liberté, mais encore la favorisent par toutes sortes de moyens; & peut-il y avoir un seul corps d'Etat dans lequel il se forme une division & une scission générale d'intérêts précisément dans les circonstances où tous les membres devroient se réunir, & s'empresser à se donner des secours mutuels? s'il en est un, l'on peut dire qu'il agit manisestement contre les principes sur lesquels la société a été établie, & contre les principes de sontes les sociétés politiques.

Ce qu'il y auroit de plus trisse encore, ce seroit que dans un tel pays on pût appercevoir & sentir les maux : & qu'il sût dangereux de s'en plaindre. Je vais citer à cette occasion, une lettre que S. A. S. M. le Duc, alors premier Ministre en France, écrivit en date du 27 Décembre 1725 à M. le premier Président du Parlement de Paris, sur la liberté que quelques membres de son corps avoient prise de parler contre la malversation

commise dans les Bleds d'approvisionnement pour cette ville.

" Monsieur, je vois avec une douleur infinie que le peuple n'a point " encore recueilli le fruit des divers ordres que j'ai donnés pour lui pro-" curer de prompts soulagemens. Son état m'afflige sensiblement : mais, " comme la disette qu'il éprouve, prend son origine dans la suite d'une année

, stérile, à laquelle ont succédé le dérangement des saisons & d'autres acci-", dens que toute la prudence humaine ne pouvoit prévoir; il ne m'est pas " possible de rien ajouter à mes ordres ni aux précautions que j'ai prises ¿, & dont vous êtes informé. Le succès de leur exécution fera cesser les " murmures du peuple. Je lui pardonne des plaintes injustes, parce qu'el-" les naissent de ses maux, que la misere n'est pas raisonnable, & qu'il " n'est pas à portée de juger avec quelle attention je travaille à le soustraire à de terribles conjonctures, dont je suis pénétré au-delà de toute " expression. Mais je ne vous dissimulerai point combien je suis indigné , contre quelques membres du Parlement, qui ne peuvent ignorer la pu-" reté de mes intentions, qui savent les motifs de vos assemblées, & qui , cependant portent l'audace & la témérité, jusqu'à parler contre leurs " connoissances; & par des discours également faux & séditieux, nour-" rissent les clameurs d'un peuple mal informé; eux que les sermens & " les charges dont ils ont l'honneur d'être revêtus, engagent plus particuliérement à foutenir l'autorité du Roi & à maintenir la regle & la , tranquillité publique. J'ai donné des ordres très-précis pour connoître ", ceux qui tiennent une conduite si punissable, & leur licence sera suivie "d'un juste châtiment : ce que je vous marque n'est point un mystere, " & vous pouvez rendre ma lettre publique, &c.

Si le zele de ce premier corps du royaume qui a une inspection générale sur la grande police de Paris, est exposé à de pareilles menaces, que ne doit pas redouter un particulier, qui attaque ouvertement les abus du ministere François? Mais je suis en Angleterre, & mon dessein est d'éclai-

rer ma nation, même malgré elle.

Pour réunir sous une même discipline & sous une même police, deux objets aussi intéressans, que le commerce intérieur & le commerce extérieur des grains : voici un projet d'édit tracé d'après la pratique Angloise. J'en ai approprié les dispositions à la situation de la France, du mieux qu'il m'a été possible; mais que l'on en fasse usage ou non, toujours est-il certain qu'il est d'une nécessité indispensable d'empêcher, par un moyen quelconque, les pernicieux essets de la disette & de l'avilissement des grains. Les François en vont chercher dehors à grands frais, quand ils en manquent au-dedans : de-là n'est-il pas simple & suffisamment indiqué qu'ils en doivent porter au-dehors, quand ils en ont trop au-dedans; cette seule réstexion devroit les conduire à ce que les autres nations pratiquent depuis si long-temps avec tant d'utilité.

Je ne parlerai point de l'usage de la Hollande; c'est un peuple de négocians, dont le gouvernement ne sauroit être comparé à celui des François. Ils ont des magasins remplis de toute sorte de denrées & de marchandises; plusieurs se sont particulièrement livrés au commerce des grains; ils en sont des provisions immenses, qu'ils achetent, dans les bonnes années, en Pologne, en Angleterre, en France, en Barbarie, &c. Ils le

Ppp 2

gardent & le conservent avec soin; ils étudient les besoins de l'univers, & le transportent dans la partie du monde où le plus grand gain les appelle. Ils entrent dans leurs ports & en sortent en tout tems en pleine liberté, sans que le magistrat ait aucun égard aux années stériles ou abondantes de son propre pays, & sans que cette liberté générale & indéfinie ait jamais causé le moindre inconvénient. Tout le monde a envie de gagner : laissez agir cette passion, elle suffira seule pour enrichir le Prince & ses sujets, si vous ne lui donnez d'autre bride que celle qu'exige la constitution d'un Etat sagement policé.

Il arrive peu d'années stériles, que la nécessité de prendre des précautions pour l'avenir ne se représente à l'esprit de ceux qui gouvernent; mais cette idée s'évanouit parmi les François avec le retour de l'abondance. L'heureuse température de leur climat a tourné leur génie à la confiance; ils ne voient les maux que dans une perspective éloignée, & si-tôt qu'ils sont passés, ils oublient les précautions: le présent seul attire

leur attention, & il semble que l'avenir ne la mérite pas.

Cette dangereuse sécurité a pris de si prosondes racines, qu'il sera disficile de la détruire, & je sens que mes concitoyens auront beaucoup de peine à devenir prévoyans : la vivacité de la nation & l'inconstance qu'on lui attribue, ne lui permettent pas, dit-on, de s'attacher à des entreprises de longue haleine. Ils voudroient que leurs desseins sussent aussi-tôt exécutés que conçus : ils sont les premieres démarches avec rapidité; mais ils restent souvent au milieu, quelquesois même au commencement de leur carrière, jusqu'à ce qu'un objet nouveau, qui éprouve le même sort à son tour, vienne leur rendre le mouvement & les porter vers une autre.

Que ce portrait soit sidele ou chargé, c'est ce que je n'entreprendrai pas de discuter; leurs voisins semblent les y reconnoître; mais ce témoignage leur paroît suspect: peut-être aussi que leur amour-propre les empêche de se rendre justice; c'est encore une question que je laisse à décider à quelqu'un impartial: je suis recusable & je sinis. Heureux! si j'ai pu démontrer les dangers de la disette des grains, les inconvéniens de l'abondance, & la nécessité indispensable de remédier à l'une & à l'autre: en ce cas rien ne me paroît plus capable de produire l'esset désiré que la publication de l'édit dont le projet va suivre. On ne rend point compte des raisons qui en ont déterminé le dispositif, parce qu'elles se manisestent sussilamment par la disposition de chaque article.

### PROJET D'EDIT

Pour maintenir, en tout temps, la valeur des grains, à un prix convenable au vendeur & à l'acheteur. (a)

OUIS &c. Le Bled étant la denrée la plus nécessaire, rien ne nous a paru plus intéressant pour nos sujets, que de chercher les moyens capables d'en maintenir le prix à un taux proportionné aux frais de la culture & aux salaires de l'ouvrier. Si le Bled est à trop bas prix, le laboureur. ne pouvant acheter tout ce qui convient à son exploitation, se trouve hors d'état de payer sa ferme & ses impôts : il cesse de cultiver les terres médiocres & fournit à peine les engrais aux bonnes. Si le Bled est cher. le salaire de l'ouvrier ne sauroit lui fournir de quoi acheter le grain nécessaire à sa subsistance & à celle de sa famille, d'où résultent des inconvéniens sacheux & une nécessité indispensable d'établir, autant qu'il sera possible, un équilibre & une proportion de valeur qui puisse satisfaire à ces différens objets. De tous les moyens qui nous ont été proposés, nous n'en avons point trouvé d'une exécution plus simple, plus prompte, & plus certaine, que celui de permettre, en tout temps, dans toute l'étendue du Royaume, le commerce & transport des grains d'une province à l'autre, de laisser la liberté de faire passer lesdits grains à l'étranger, toutes les fois que, par l'abondance des récoltes, ils seront au-dessous du prix nécessaire pour entretenir cette proportion si désirable; & enfin d'interdire cette sortie, & de faciliter l'entrée des Bleds étrangers, quand ceux du Royaume seront à un prix auquel le peuple ne pourroit atteindre qu'avec peine, en attachant une récompense proportionnée à la cherté & à la rareté desdits Bleds, & à la quantité & à la qualité qui sera apportée du dehors dans ces circonstances. A CES CAUSES &c. Voulons & nous plait.

ART. I. Que le commerce & transport des grains de toutes especes soient libres en tout temps dans toute l'étendue de notre Royaume, sans aucune distinction des provinces dites de l'ancienne France, d'avec celles réputées étrangeres, & sans que les marchands soient obligés de prendre aucuns congés ni permissions des Magistrats des lieux ou autres.

II. Seront seulement tenus les voituriers & conducteurs desdits grains, soit par terre, soit par eau, d'en faire leurs déclarations aux bureaux qui pourroient se trouver sur leurs routes, de soussir toutes visites pour re-

<sup>(</sup>a) On pourra comparer ce projet d'Edit aux Edits qui ont paru en France, depuis quelques années, sur cet objet important, & voir par-là les nouvelles lumieres que l'administration a acquises en ce genre, & l'usage qu'elle en a fait.

Voyez ces Edits au mot GRAINS.

connoître la nature des chargemens, & d'y prendre des passavans, pour l'expédition desquels timbre & papier, ils ne paieront que cinq sols pour toutes choses, sans que les commis desdits bureaux puissent rien exiger au-delà sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'être procédé extraordinairement contre eux.

III. Si aucuns des conducteurs ou voituriers par terre ou par eau venoient à faire de fausses déclarations dans la quantité ou la qualité des grains, nous les déclarons acquis & confisqués, ensemble les chevaux, chariots, harnois, équipages, barques & bâteaux, & en outre voulons du'ils soient condamnés à l'amende de 2000. livres qui ne pourra être

remise ni modérée, sous quelque prétexte que ce soit.

IV. Ceux qui tiennent à ferme des terres d'église ou autres ne pourront, par eux ou par personnes interposées, avoir & garder des Bleds en
greniers pendant plus de deux ans de chaque récolte, si ce n'est pour seur
provision & celle de seur maison, sous peine de confiscation desdits Bleds
& de 1000 livres d'amende, à moins qu'ils n'aient fait, avant l'expiration desdites deux années, devant les officiers municipaux de la ville
royale la plus prochaine, une déclaration exacte de la quantité & qualité
des Bleds qu'ils entendent conserver dans seurs greniers; & au cas qu'ils
les vendissent ensuite en tout ou en partie, voulons, sous la même peine
que dessus, qu'ils en fassent déclaration aux sussidits officiers municipaux,
auxquels enjoignons, sous peine d'interdiction, de tenir registre en bonne
forme desdites déclarations, pour y avoir recours au besoin.

V. Ceux qui voudront faire trafic & marchandise de grains dans l'intérieur du royaume, seront tenus de faire enregistrer leurs noms, surnoms, qualités & demeures, aux Gresses des justices royales les plus prochaines de leurs domiciles, à peine d'amende arbitraire, pour lequel enregistrement ils paieront seulement cinq sols, & autant pour l'expédition, s'ils

la requierent.

VI. Défendons à tous gentilshommes, officiers, tant de justice, police, que de finances & receveurs de nos deniers, de s'immiscer directement ou indirectement au trafic & négoce desdits grains, à peine de 3000. livres d'amende.

VII. Lorsque le beau Bled froment sera dans les marchés à douze livres le sac de 200 livres poids de marc, le seigle à 8. livres & l'orge à 4. livres 10 sols & au-dessous, nous permettons à tous marchands & négocians de notre royaume d'en faire la traite & de sortir à l'étranger, sans avoir besoin d'aucune permission & sans payer autres & plus grands droits de sortie, que de cinq sols par sac, de quelque espece que soit le grain, & cinq sols pour l'expédition de chaque acquit de paie, qu'ils seront tenus de prendre dans les bureaux de sortie, auxquels les voituriers, conducteurs, maîtres de barques ou navires, ou autres, seront obligés de faire leurs déclarations, & de soussires visites & mesurages, s'il est ainsi

jugé nécessaire, ainsi qu'il est prescrit par le titre II. de l'Ordonnance des

fermes du mois de Février 1687

"NB. Je ne crois pas que la fixation de ces prix, de même que de ceux dont il sera fait mention dans les articles subséquens, soit sort éloignée de la proportion qui doit régner entre l'espece & le grain; cependant, comme ils n'ont été déterminés que pour faire porter, la disposition de ces articles sur des objets certains, la justesse & la précision étant actuellement indisférente, il sera nécessaire, dans le cas d'exécution, d'examiner attentivement, avec des personnes capables, ce qui paroîtra convenir le mieux à l'utilité publique, avant que d'établir définitivement les dits prix, soit pour la sortie, soit pour l'entrée, & même ceux de la récompense attribuée aux grains étrangers qui

" seront apportés dans les temps de disette. «

VIII. Pour justifier que le prix des grains n'excédera pas ceux portés en l'article ci-dessus, les les voituriers, maîtres de barques, de navires ou autres, qui seront dans le cas d'en faire sortir, seront tenus de représenter, aux Commis des bureaux de sortie, les certificats des Officiers Municipaux de la Ville royale la plus prochaine du lieu de l'enlevement, les quels seront signés de trois desdits Officiers au-moins, non compris le Greffier, auquel il sera payé, par les parties requérantes, cinq sols par chaque certificat pour toutes choses, sans pouvoir rien exiger au-delt sous quelque prétexte que ce soit : seront les dits certificats conçus dans la forme du modele attaché sous le contre-scel du présent édit, & ne pour-ront valoir que pour le temps y marqué, lequel sera proportionné à la distance du lieu du départ à celui de la sortie, en laissant un délai convenable & très-suffisant pour en faire le trajet.

IX. S'il arrivoit que, dans l'intervalle du transport des provinces de l'intérieur du royaume, dans les ports de mer ou villes frontieres, les dits Bleds eussent notablement augmenté de prix, en ce cas, il sera libre aux Magistrats desdits ports de mer, ou villes frontieres, de retenir les dits Bleds, à la charge d'en payer comptant la valeur aux propriétaires ou à leurs commissionnaires, au prix courant du lieu où les dits Bleds seront retenus, pourvu toutes que ce prix excede d'un tiers en-sus ceux fixés

par l'article VII du présent Edit.

X. Ne pourront les marchands, négocians & autres qui feront sortir à l'étranger, les faire sortir par d'autres ports que par ceux.....

NB. Il conviendra d'indiquer pour la sortie, tous les ports principaux de l'Océan & de la Méditerranée.

& par terre par d'autres bureaux que par ceux de...

Indiquer toutes les principales villes frontieres.

Déclarons toutes les autres routes obliques, & voulons que les Bleds qui feront trouvés sur icelles, même avec certificats & expéditions des bureaux de nos fermes, autres que ceux ci-dessus nommés, soient saiss &

confisqués, avec les chevaux, charettes, harnois & équipages, bateaux, barques, navires & leurs agrès & apparaux, & que les voituriers, conducteurs, maîtres desdits bateaux, barques & navires, soient, en outre, condamnés à l'amende de 3000 livres laquelle ne pourra être remise ni modérée.

XI. Les certificats dont lesdits marchands & négocians, soit par mer, soit par terre, devront être porteurs, seront par eux représentés & remis aux Commis des bureaux de sortie indiqués par le précédent article; & seront les les porteurs tenus d'en certifier la vérité au bas d'iceux, conjointement avec deux des principaux de l'équipage, si c'est par mer; & par les voituriers ou conducteurs, si c'est par terre; & au cas que les uns ou les autres ne sussent écrire, ils seront tenus de fournir sur le lieu une caution resséante & solvable jusqu'à la concurrence de la valeur du prix des grains de leur chargement, pour garantie de la vérité desdits certificats; sans quoi faisons désense de les laisser sorties.

XII. Lesdits certificats resteront ès mains desdits Commis qui les garderont soigneusement, pour être renvoyés tous les trois mois à notre hôtel des sermes à Paris, d'où ils seront immédiatement après renvoyés sur les lieux de la délivrance, pour en faire vérisser & reconnoître les signatures.

XIII. Tous les Bleds qui feront trouvés au-delà des bureaux de sortie du royaume, sans que les voituriers, conducteurs, maîtres de barques ou navires, soient munis des expéditions qui auront dû leur être délivrées auxdits bureaux, en échange de leurs certificats, seront arrêtés, saiss & confisqués avec les chevaux, chariots, harnois & apparaux; & lesdits conducteurs, voituriers, maîtres desdites barques ou navires condamnés en 2000 liv. d'amende.

XIV. Lorsque le Bled froment excédera les prix mentionnés en l'article VII, nous en déclarons la sortie interdite & désendue par le seul fait. Faisons désenses à tous Officiers Municipaux de délivrer, dans ce cas, aucuns certificats; & aux Commis des bureaux, d'admettre ceux qui pourroient leur être présentés, & de laisser sortir aucune partie des grains; & à tous particuliers de quelque état & condition qu'ils soient, d'entreprendre d'en faire sortir, à peine de confiscation desdits grains, chevaux, chariots, harnois, équipages, barques, bateaux, navires; agrès, apparaux, 1000 liv. d'amende pour la premiere sois, & de plus grande peine en cas de récidive.

XV. La permission de sortir les grains à l'étranger étant interdite par le sait de l'augmentation des prix portés en l'article VII, les marchands & négocians, qui voudront en transporter, par mer, d'une province à l'autre, seront obligés d'en déclarer, au bureau le plus prochain du lieu de l'enlevement, la quantité & qualité, dans quel port ils entendent le débarquer, & de prendre des acquits à caution, pour la sûreté de la destination, dont le cautionnement ne pourra être pour moindre somme, que

du double de la valeur desdits Bleds, aux prix actuels dans le sieu de l'embarquement, lesquels acquits à caution ils s'obligeront de rapporter bien & duement déchargés par les Officiers Municipaux du lieu de la descente au nombre de trois au-moins, & par le Commis de l'Adjudicataire général de nos sermes; Désendons, à peine d'interdiction auxdits Officiers Municipaux & aux Commis de l'Adjudicataire général, à peine de révocation & de plus grande peine, s'il y échet, de décharger less acquits, qu'après avoir vu & visiré réellement les dits Bleds, & reconnu qu'ils sont de même qualité & en même quantité que celle portée par les sus-dits acquits, pour l'expédition desquels il ne sera payé que cinq sols à chacun des bureaux du départ & d'arrivée.

XVI. Lorsque le sac de Bled froment sera parvenu dans les marches des villes & ports dénommés en l'Article VII au prix de 18 livres, celui de seigle à 12 livres, & celui d'orge à 7 liv. & au-delà, permettons à tous les marchands & négocians François & étrangers d'en faire entrer dans le Royaume telle quantité qu'ils aviseront, lesquels grains y seront admis après déclaration & visite, en payant cinq sols pour tous droits d'entrée, pour chacun septier de quelque espece qu'il soit; & en outre sinq sols pour l'acquir de paiement de tout le chargement, quelque considération ble qu'il soit.

XVII. Jusqu'à ce que le prix des grains soit parvenu à ceux portes dans l'article ci-dessus, ordonnons que tous ceux qui voudroient en faire entrer dans le Royaume par mer ou par terre, payeront pour droit d'entrée 3 liv. par chaque septier de froment, mesure de Paris; 2 liv. par chacun septier de seigle, & 1 liv. par chacun septier d'orge, & en outre le droit d'acquit à l'ordinaire.

Si par le dérangement des faisons, les récoltes étoient assez mauyaises, pour que le sac de beau Bled froment, seigle ou orge, parvint au double des prix fixés par l'article VII, c'est-à-dire, le sac de froment à 24 liv., le seigle à 16, & l'orge à 9 & au-dessus : alors, pour exciter lesquis marchands, tant François qu'étrangers, à en apporter dans le Royaume, nous ordonnons qu'il leur sera payé par les Receyeurs de nos sermes une gratification; savoir, pour chacun sac de froment, la somme de 2 livel, pour chacun sac de seigle, a liv. 5 s., & pour chacun sac d'orge 10 s. & sur la représentation des certificats des Officiers municipaux du lieu de l'arrivée, signés de trois au moins, non compris le Gressier, comme lesdits Bleds seront dans lesdits lieux aux prix ci-dessus dits ou au-dessus; lesquels certificats seront dans la forme du modele attaché sous le contre-scel du présent édit; & cependant pour être én état de connoître la quantité de grains qui entreront, par ce moyen, dans le Royaume, les conducteurs ou propriétaires d'iceux paieront cinq sols par sac pour droits d'entrée de quelque nature que soit le grain, & cinq sols pour l'expédition de l'acquit; défendons d'exiger autre & plus grande somme. Tome VIII.

Les dits Bleds ne pourront entrer dans d'autres ports de mer & par d'autres bureaux de terre, que par ceux par lesquels la sortie est permise par l'article X du présent édit, & la récompense accordée par le précédent, ne pourra avoir lieu qu'autant que le prix des grains excédera, dans les dits ports de mer & bureaux de terre & non d'autres, les doubles des prix sixés par l'article VII. Et où il seroit fait par les dits Receveurs quelques paiemens contre la présente disposition; ordonnons que la dépense en soit rejettée, sauf le recours contre qui & ainsi qu'ils aviseront bon être.

XX. Avant que lesdits conducteurs ou propriétaires des grains puissent recevoir la grarification accordée par l'article XVIII, lesdits grains seront mesurés à leurs frais, pour en constater la quantité en présence des Officiers municipaux, & des commis de l'Adjudicataire général de nos sermes, dont sera dresse procès-verbal, lequel sera signé de toutes les-parties, & ensuite remis duement quittancé aux Receveurs de nos sermes, auxquels nous ordonnons de payer, sans difficulté ni diminution, lesdites gratifications, relativement aux qualités & quantités mentionnées auxdits procès-verbaux, lesquels nous ordonnons être reçus comme deniers comptans de l'Adjudicataire général de nos sermes, en déduction du prix du quartier de son bail, sur lequel il les rapporters; à l'effet de quoi, il sui en sera expédié, sans différer, des quittances par le garde de notre tréser royal en exercice.

XXI. Ordonnons à tous les Officiers municipaux qui seront dans le cas de fournir des certificats, & d'assister aux mesurages des grains & rédactions des procès-verbaux qui doivent être saits en consequence & relativement aux dispositions du présent édit, de n'y apporter aucune difficulté ni retardement, à peine de 1000 liv. d'amende, & de répondre en leurs propres & privés noms de toutes les pertes, dépens, dommages & intérests des marchands & négocians, tant François qu'étrangers, leurs voisuriers & conducteurs, maîtres de navires & autres parties intéressées à la

conduite & transport des grains.

XXII. Les bleds étant ainsi entrés, soit par terre, par riviere ou par mer, les propriétaires, conducteurs ou commissionnaires seront tenus, lors de la déclaration qu'ils en seront audit bureau d'entrée, de déclarer ville entendent les vendre dans le lieu même, on les transporter dans l'intérieur, ce qui sera absolument à leur choix; désendons à tous Magistrats, Officiers de police, municipaux ou autres, de leur faire sur cela aucune violence, & de les troubler dans leur commerce en quelque sorte & maniere que ce soit, à peine d'interdistion, & de 500 liv. d'amende applicable au prosit desdits propriétaires ou conducteurs.

XXIII. L'orsque les dits bleds seront arrivés aux lieux, que les propriétaires ou conducteurs auront choisis pour en faire la vente, ils seront obligés de les exposer en vente quatre jours au plus tard après sen arrivée, sans pouvoir les mettre dans des greniers ou magains, sous quesque prêtexte que ce

soit, & en cas de refin de leur part, les officiers de Police en fixeront le prix, suivant le cours actuel des grains de pareille qualité, & les feront vendres d'autorité au profit desdits marchands, auxquels les deniers en seront remis à sur & à mesure de la vente, & s'ils faisoient difficulté de les recevoir, ils seront consignés entre les mains d'un bourgeois solvable, sans droits, & remis auxdits marchands sur leurs quittances, à leur première réquisition.

XXIV. S'il arrive plusieurs vaisseaux, barques, bateaux ou voitures de grains dans le même lieu, les marchands à qui lesdits grains appartiendront, seront les maîtres de les vendre à tel prix qu'ils jugeront à propos, sans que les magistrats, officiers de police, ou autres, puissent les taxer sous quelque prétexté que ce soit; si ce n'est dans le cas de l'article précédent; et nous voulons que tous ces dissérens marchands tiennent leurs grains concurremment en vente, sans que lesdits magistrats, officiers de police ou autres, puissent les obliger à attendre leur tour d'arrivée ou d'emplacement sur les ports ou marchés, à peine de répondre en leurs propres et privés noms de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts desdits marchands.

XXV. Sil se trouvoit de faux certificats, tant pour l'entrée que pour la sortie desdits grains, Nous voulons & ordonnons que ceux qui en auront fait usage, & ceux qui les auront fabriqués, leurs complices & adhérans, soient punis comme faussaires, suivant toute la rigueur des régle-

mens concernant le crime de faux.

XXVI. Toutes les confiscations & amendes, qu'il échera de prononcer pour les contraventions qui pourroient être commiss contre les dispositions du présent Edit, appartiendront en entier à l'Adjudicataire général de nos fermes, sauf le tiers du total que nous voulons être donné aux dénonciateurs, lorsqu'il y en aura. SI DONNONS EN MANDEMENT, & C.

### MODELE DE CERTIFICATS

A fournir par les Officiers Municipaux, au désir de l'article VIII de ce projet d'Edit, pour justifier que le prix des grains n'excede pas ceux portés par le susdit article.

Ous Maire, Echevins, &c. de la ville de... Certifions à tous qu'il appartiendra, pour satisfaire à l'article VIII de l'Edit du Roi du... que le sac de beau bled froment du poids de 200 liv. poids de marc, n'excede pas cejourd'hui... 177, le prix de 12 liv. (ainsi du seigle & de l'orge s'il en est question) & qu'il n'a été vendu au dernier marché de cette dite ville que la somme de... En soi de quoi nous avons délivré le présent...

à... demeurant à... distant de... lieues de cette ville siege Royal plus prochain de sa demeure, pour lui servir & valoir ce que de raison; & nous a le dit... déclaré vouloir saire sortir du Royaume la quantité de...

Q q q 2

sacs... de... pourquoi il emploieroit... jours de la date du présent, après lequel il sera nul. Fait &c.

## AUTRE MODELE DU CERTIFICAT

A fournir par les Officiers municipaux pour obtenir la gratification mentionnée article XVIII.

Ous Maire, Echevins, &c. de la ville de... Certifions à tous qu'il appartiendra, pour satisfaire à l'article XVIII de l'Edit du Roi du... que se sac de beau bled froment de 200 liv. poids de marc, excede le prix de 24 liv. (& ainsi du seigle & orge, s'il en est question) & qu'il a été vendu au dernier marché de cette ville la somme de... En soi de quoi nous avons signé le présent pour servir ce que de raison à... (On mettra ici le nom, la demeure & la qualité de la partie requérante.) Fait &c.

Ces certificats devront être imprimés sur papier marqué, & dans les en-

droits où il n'a pas lieu, il n'en sera pas fait mention.

J'ose croire, après de longues & solides réstexions, sur les inconvéniens qu'éprouve si souvent la France par rapport aux grains, qu'elle s'en garantira facilement & pour toujours si, en adoptant le plan que je viens de proposer ou quelqu'autre qui tende au même but, elle réunit à ses avantages naturels, ceux que l'Angleterre emploie depuis si long-temps pour y suppléer. Le peuple ne tardera pas à en sentir les précieuses conséquences, & en servant la généralité d'une patrie qui m'est toujours chere, j'aurai rempsi mes vœux les plus ardens, en la forçant d'imiter un peuple que chaque jour j'admire davantage.

# Remarque importante.

Je ne puis mieux finir cette dissertation, qu'en mettant sous les yeux du lecteur, un état des variations de prix, que le froment & la drêche ont essuyées en Angleterre pendant un espace de cent années consécutives, où l'on verra combien il a été rare que ces grains aient monté à un prix exorbitant, qui mette le peuple dans le cas d'en gémir.

Cet état, qui finit en 1745, n'est qu'une continuation du cascul de Guils. Fletwood, Evêque d'Ely, qui l'avoit commencé en 1646 & s'étoit arrêté à

l'année 1716.

Pour bien comprendre cette table, il est bon de remarquer que,

10. Le bled dont on y donne le prix est celui de la meilleure espece, qui comparé avec tout autre, emporte une dissérence d'un schilling 9 sous.

20. La mesure dite Quarter, par lequel on l'évalue, est celle de Winchestel, pour laquelle on sait une déduction d'un schilling neuf sous.

3°. Comme chaque année, en Angleterre, le bled a deux époques où

il varie de prix, savoir à Paques & à la S. Michel, on a fait dans cette table une balance de cette variation à un prix mitoyen.

4°. Dans le prix qui est donné à la drêche, on ne comprend point la taxe de 6 sous par boisseau, qui emporte une augmentation de 4 shillings par article, depuis l'origine de cette taxe.

Etat du vrai prix que le Froment & la Drêche ont eu pendant cent années, en Angleterre.

| Années. | Froment par Quarter.                    |     |          | Drêche de même.                       |          |              |
|---------|-----------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|----------|--------------|
|         |                                         | . : |          |                                       | •        | <del>,</del> |
| 1646.   | I 1 2.                                  | 8.  | : : :    | L                                     | 9.       | *            |
| 1647.   | 3.                                      | 13. | 8:       | I.                                    | 17.      | :            |
| 1648.   | 4                                       | 5.  | :        | 2:                                    |          | •            |
| 1649.   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1.  | :-       | 2.                                    | 2.       | :            |
| 1650.   | 3.                                      | 16. | 8.       | 1:                                    | 18.      | 6.           |
| 1651.   | 3.                                      | 15. | 4:       | 14                                    | 9.       | :            |
| 1652.   | 2.                                      | 9.  | ٠ ٢٠     | It . It                               | 8.       |              |
| 1653.   | 1                                       | 15. | 6.       | · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · | 8.       | :            |
| 1654.   |                                         | 6.  | :        | I.                                    | 1 : 1    | 8.           |
| 1655.   | 1.                                      | 13. | 4.       | 1.                                    | 1 : 1    | •            |
| 1656.   | 2.                                      | 3.  | 1 :      |                                       | 4        | :            |
| 1657.   | 2.                                      | 6.  | 8.       |                                       | 4-<br>8. | 4.           |
| 1858.   | 3.                                      | 5.  | } ::     |                                       | l o. t   | 4            |
| 1659.   | 3.                                      | 6.  |          | 2,                                    | 9.       | ø.           |
| 1660. · | 2.                                      | 16. | 6.       |                                       | 12.      | 8.           |
| 1661. · | 3.                                      | 10. |          |                                       | 13.      | 4.           |
| 1662.   | 3.                                      | 14. |          | 2.                                    | 2.       | •            |
| 1663.   | 2.                                      | 17. | 1:       | 1                                     | 12.      | 8.           |
| 1664.   | 2.                                      | 1   | 5:       | 1 · · · · I                           | 10.      | ă            |
| 1665.   | 2.                                      | 9.  | 4.       | 1                                     | 8.       | 4            |
| 1666.   | 1.                                      | 16. | 1        | 1                                     | 6.       | · 4          |
| 1867.   | I I.                                    | 16. |          | 1.                                    | 2.       | τ'8.         |
| 1668.   | 2.                                      | :   |          | 1                                     | 4        |              |
| 1669.   | 4                                       |     | •        | 1.                                    | 7        | A.           |
| 1670.   | 2.                                      | 4.  | 4.<br>8. | 1.                                    | 6.       | <b>4. 6.</b> |
| 1671.   | 2.                                      | 2.  | 1 :      |                                       | 1        |              |
|         | 2.                                      | 1.  |          | 7.                                    | 5·<br>2. | 4.           |
| 1674.   | 2.                                      | 6.  | 8.       | 7.                                    | , ,      |              |
| 1673.   | 1                                       | 8.  |          |                                       | 4.       | · 🚜          |
| 1674.   | 3.                                      | 1   | 8.       | 1.                                    | 14.      | •            |
| 1675.   | 1 3.                                    | 4.  | . ō.     | * I.                                  | l 14.    | 3            |

| Années. | Froment par Quarter.                  |              |             | Driche de mime.     |          |  |
|---------|---------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------|--|
| 1676.   | <i>L</i>                              | ] 18. ]      | :           | L. ,                | 1 5.   : |  |
| 1677.   | 2.                                    | 2.           | :           | 1.                  | 8. :     |  |
| 1678.   | 2.                                    | . 19.        |             | , , , , <b>,</b> ,  | 8. 8.    |  |
| ₹67g.   | 3.                                    | 1 : 1        | :           | 3.1                 | 6. 8.    |  |
| 1680.   | 2.                                    | 1 " 5. ]     | •           | [· t.               | , 2. 8.  |  |
| 1681.   | 2.                                    | 6.           | 8.          | I.                  | 8. 8.    |  |
| 1682.   | 2.                                    | 14           | :           | I.                  | 8.       |  |
| 1683.   | 2                                     | 1            | L: • .      |                     | 8. 8,    |  |
| 1684.   | 2.                                    | 4.           | :           | 1.                  | ş. 4.    |  |
| 1685.   | 2.                                    | 6.           | 8.          |                     | <b>,</b> |  |
| 1686.   | 1.                                    | E4.          | •           | I.                  | 5 4      |  |
| 1687.   | . , I <sub>t</sub>                    | 5.           | 2.          | i a a I.            | 4 :      |  |
| 1688.   | 2.                                    | 5-:          | :           | 4 I.                | 2 :      |  |
| 1689.   |                                       | 10.          | :           | I.                  | :   :    |  |
| 1690.   | I.                                    | 14.          | <b>8.</b> . | • • • . • . • . • . | 19. 4    |  |
| 1691.   | I.                                    | 14.          | :           | • • • • • •         | 1 17 4   |  |
| 1692.   | 2.                                    | 6,           | 8.          | , , , I.            | 4 . 4    |  |
| 1693.   | · · · . 3:                            | ワ・           | 8.          | i i i I.            | 10.      |  |
| 1694.   | • • • 3•                              | 4 1          | :           | • • • · · I•        | 12.      |  |
| 1699.   | 2.                                    | ₹3-          | :           | 1.                  | 12.      |  |
| 1696.   | • • • . • . 3•                        | AI.          | :           | · · · I             | 8.   :   |  |
| 1694.   | <b>)</b> 1 · · . · . 3:               | ] i :        | : ,         | • •, • • I•         | 8.       |  |
| 1698.   | 1 12 3.                               | 8.           | 4.          | of a second         | 12.      |  |
| £699:   | 11 3.                                 | 4,           | :           | I . I .             | 19. 4    |  |
| 170b.   | 4 97 24                               | i :          |             | I.                  | II. 🍁    |  |
| 1701.   |                                       | J 47.        | 8.          |                     | 4.   :.  |  |
| F701.   | I.                                    | 9.           | 6.          | • • • I•            | 8. :.    |  |
| 1703.   | I.                                    | <b>16.</b> [ | ا. :        | I.                  | 3. 4     |  |
| 1701    | 2,                                    | 6.           | 6.          | • • • I•            |          |  |
| 170K.   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10.          | •           | • •,1• • 1•,        | 6.       |  |
| 170b. s | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 6.           |             | I.                  | 2.       |  |
| 1707.   | 1,                                    | 8.           | 6.          | 1.                  | 3. 4     |  |
| 1708.   | 2.                                    | . I.         | 6.          | • • • • 1•          | 8.       |  |
| 1709    | • • • 3:                              | 18.          | 6.          | • • • • 1.          | 13. 4    |  |
| 1710.   | 3.                                    | 18.          | •. :        | • • • I.            | 16.      |  |
| 1711.   | 2,                                    | 14.          | ÷. 1        | 1.                  | 15. 4.   |  |
| 3712.   | 2,                                    | 6.           | 4:          | 1.                  | 16. 8.   |  |
| 1713.   | 2.                                    | 11.          | ٠, ١        | I.                  | 7.       |  |
| \$714.  | 2.                                    | 10.          | 4.          |                     | 7.       |  |

| Années. | Fromest per | Querter.  | Dreche d      | Dréche de même. |  |  |
|---------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|
| · .     |             |           |               |                 |  |  |
| 1715.   | L 2.        | 3. 8.     | 1             | 10.   8.        |  |  |
| 1716.   | 2.          | 8.        | I so a second | 8.              |  |  |
| 1717.   | 2.          | 5. 8      | <b>W</b>      | 5. 4.           |  |  |
| 1718.   | I.          | 18. ic    | 1.            |                 |  |  |
| 1719.   | 1.          | 15.       | , , , , I,    | 6. 8.           |  |  |
| 1720.   | 1.          | 17.       |               | 111. 4.         |  |  |
| 1721.   |             | 17. 6     | · [           |                 |  |  |
| 1722    | I.          | 16.       |               | 2. 8.           |  |  |
| 1723.   | 1.          | 14. 8     |               | 3. 8.           |  |  |
| 1724.   | 1.          | 1 17.     | I.            | 10.             |  |  |
| 1725.   | 2.          | 8. 6      | · [ i.        | 5.   :          |  |  |
| 1726.   | 2.          | 6.        | 1 1.          |                 |  |  |
| 1727.   | 2.          | 2.        | 1.            |                 |  |  |
| 1728.   | 2.          | 14.   6   | ·             | 12. :           |  |  |
| 1729.   | 2.          | 5. 10     |               | 15. 4.          |  |  |
| 1730.   | I.          | 16. 6     | 1.            | 7.              |  |  |
| 1731.   | I.          | J 12. 110 |               | 5. 8.           |  |  |
| 1732.   | T.          | 6. 3      |               | J. 8.           |  |  |
| 1733.   | 1.          | 1 5 14    | 1.            |                 |  |  |
| 1734.   | 1.          | 15. 10    | 1.            | 2. 8.           |  |  |
| 1735.   | 2.          | 3.        |               | 2. 8.           |  |  |
| 1736.   | 2.          | 1: 14     |               |                 |  |  |
| 1737.   | 1.          | 118.      | 1.            | <i>ā.</i> 8.    |  |  |
| 1738.   | 1.          | 15. 6     |               | 5.              |  |  |
| 1739.   | I.          | 18. 6     |               | 6. :            |  |  |
| 1740.   | 2.          | 10. 8     |               | 12.             |  |  |
| 1741.   | 2.          | 6. 8      |               | 12. 8.          |  |  |
| 1742.   |             | 14-       |               | 10. 8.          |  |  |
| 1743.   | I I.        | 4 10      |               | 8. 8.           |  |  |
| 1744.   | 1.          | 4 10      | 2.            | 4 8.            |  |  |
| 1745.   | 1           | 1 7. 16   |               |                 |  |  |

BLOIS, ancienne ville de France dans la Généralité d'Orléans, fort commerçante, Capitale du Blaisois.

Réunion des Comtes de Blois & de Chartres & de la Touraine à la Couronne de France.

HARLES-LE-CHAUVE avoit donné à Robert-le-Fort, les terres entre la Loire & la Seine; la Bourgogne & la Mayenne, en gouverne-

ment héréditaire, qui passa blentôt en propriété.

Hugues-le-Blanc, fon petit-fils, & pere de Hugues Caper, sit Comte de Blois, de Touraine & de Chartres, Thibaut-le-Tricheur, qui mourut en 977. Eudes II, petit-fils de Thibaut, s'empara de la Champagne & de la

Brie, après la mort d'Etienne; Comte de Champagne.

Thibaut II son fils, ayant été fait prisonnier par Geosroi Martel, Comte d'Anjou en 1044, fut obligé de lui céder la Touraine pour sa rançon.

Thibaut IV de Blois, & II de Champagne, donna à son second fils

Thibaut-le-Bon, les Comtes de Blois & de Chartres.

Thibaut-le-Jeune, petit-fils de Thibaut-le-Bon, mourut fant postérité; & laissa ses Comtés à sa cousine Marie d'Avesnes, fille de sa tante Mar-

guerite de Blois, qui avoit épousé Gaultier d'Avesnes.

Marie d'Avelnes eut de Hugues de Chatillon son mari, Jean de Chatillon, qui fut pere de Jeanne, laquelle vendit son Comté de Chartres en 1286; à Philippe-le-Bel, & laissa en 1289 celui de Blois à Hugues te Chatilion son cousin.

Elle mourut sans enfans en 1291.

Guy II de Chatillon se trouvant sans postérité, vendit en 1391 ses Comtés de Blois & de Dunois, à Louis de France, Duc d'Orléans, grandpere de Louis XII, dont la fille Claude épousa François I, & lui porta fe Blaisois!, qu'il réunit à la Couronne.

Le Comté de Chartres fut donné par Philippe-le-Bel; à Charles de Valois fon fiere. Philippe de Valois, fils de Charles, & qui vint à la

Couronne, le réunit au Domaine.

François I, en 1528, l'érigea en Duché en faveur de Renée de France. fille de Louis XII, & Duchesse de Ferrare, à qui il l'avoit engagé.

Louis XIII le retira, & le donna en 1623 en augmentation d'apanage à Gaston son frere, après la mort duquel Louis XIV le donna à même titre à Philippe de France, Duc d'Orleans, son frere.

Quant à la Touraine, elle suivit le sort de l'Anjou, & fut prise sur Jean-fans-Terre, Roi d'Angleterre & Comte d'Anjou, par Philippe-

Auguste.

Henri III.

Henri III, fils de Jean-sans-Terre, la céda à S. Louis par le Traité de 1255 ou 1253.

Élle sut donnée en apanage à Philippe, quatrieme sils du Roi Jean, qui la retira ensuite pour sui donner la Bourgogne.

Depuis ce temps, la Touraine est restée unie à la Couronne.

# **B** O.

## BOCCALIN, (Trajan) Auteur politique.

BOCCALIN, bel esprit connu par des ouvrages 'satyriques, né à Rome & assassiné à Venise, par l'ordre de ceux que son pinceau avoit

offensés, a vécu dans le commencement du dix-septieme siecle.

Il est l'Auteur d'un livre qui a pour titre : Pietra del Parangone Politico. Cet ouvrage fut traduit en François par Giry; & avant que l'original Italien eut paru, la Traduction Françoise fut imprimée sous ce titre : » Pierre de touche Politique tirée du Mont - Parnasse, où il est » traité du Gouvernement des principales Monarchies du monde «. Paris, chez Jacques Villery 1626, in-12. Le fils de Boccalin fit quelque temps après paroître l'ouvrage dans la langue dans laquelle il a été composé. Il en fut fait depuis une version Latine par Ernest-Jean Ceutz, imprimée en 1642, in-12, fous ce titre: Lapis Lydius Politicus. Il y a du même ouvrage une édition Italienne impresso in Cosmopoli per Cornelio Last. 1667. L'Auteur fait paroître la plupart des Princes & des Etats devant Apollon, & prétend faire l'Histoire de son temps, & sur-tout celle des usurpations, de l'hypocrisse & des cruautés des Espagnols. Il n'est point de trait empoisonné qu'il ne lance contre cette nation. Il en maltraite d'autres, mais il revient toujours à celle-là. Il impute à la Monarchie d'Espagne des desseins sur la liberté de l'Italie & sur celle de toute l'Europe; il suppose qu'elle n'est point aussi puissante qu'on l'imagine, & il indique des expédiens pour l'humilier. Quant à la France, il en parle avec de grands éloges, & cet ouvrage paroît de commande. Quoi qu'il en soit, l'Auteur, en se jouant, prétend instruire son Lecteur des intérêts de toutes les Puissances de l'Europe. Il ne les entendoit pas mal, & il présente souvent des idées très-solides sous l'enveloppe d'une plaisanterie, d'une ironie, d'une allégorie, ou de quelque autre trait ingénieux.

Boccalin a aussi fait des Discours politiques sur Tacite que Leti sit imprimer à Geneve, chez Viderhold, en deux volumes, auxquels il en joignit un troisieme de sa façon, où il mit son nom. Ces Discours ne valent pas grand'chose, & Amelot de la Houssaye qui avoit lu le manus-

Tome VIII, Rrr

crit de Boccalin, en parle avec beaucoup de mépris. " J'y trouvai si " peu, dit-il, ce que je cherchois; que je n'ai pû me résoudre à le " relire imprimé, de peur de mettre ma lecture à fonds-perdu. Je me " souviens que le jugement que j'en faisois alors étoir qu'il commente " Tacite en orateur plutôt qu'en politique, sk qu'au lieu que Tacite dit " beaucoup de choses en peu de mots, Boccalin dit très-peu de choses en beaucoup de paroles. "

Sur la réputation que la Pierre de touche avoit faite à son Auteur, Paul V lui conféra la police d'une petite ville. Boccalin la gouverna se mal, qu'il fallut le révoquer au bout de trois mois d'administration.

Bientôt, il eut besoin d'un asyle contre la nation qu'il avoit ofsensée. Il le trouva à Venise; mais il ne laissa pas de payer fort cher, dit-on, la déclamation à laquelle il s'étoit livré contre l'Espagne. On prétend qu'elle lui coûta la vie; & Moréri, qui cite ses garans, rapporte que Boccalin étant à Venise où il travailloit aux Discours politiques sur Tacite, logeoit avec un ami : qu'un jour cet ami étant sorti de grand matin, laissa netre Auteur au lit; qu'un moment après quatre hommes armés entrerent dans sa chambre, & le maltraiterent à coups de sachets remplis de sable, au point que son ami revenant le soir, le vit expirer sans qu'on pût en tirer une seule parole.

## BOCCANEGRA, illustre famille Génoise, de la classe des Plébèiens.

A famille des Boccanegra, sans être proprement à la tête d'aucune faction particuliere, comme les Adornes, les Frégoses, & d'autres, s'acquit pourtant beaucoup de considération & de crédit dans sa patrie, y fut quelque temps en possession du gouvernement, & y joua un très-grand rôle pendant les guerres civiles des XIII & XIVe. siecles, entre les factions des nobles & des populaires. Le premier qui tira cette famille de l'obscurité, sut Guillaume Boccanegra. Lorsque le peuple de Gênes, las de se laisser opprimer par les nobles, secoua leur joug en 1252, s'empara à son tour du gouvernement, & voulut avoir un Magistrat ou chef tiré de son corps, il jetta les yeux fur ce Guillaume, citoyen d'une famille obscure, qu'il créa, d'un concert unanime, Capitaine du peuple, en lui donnant une autorité sans bornes, & un Conseil composé entièrement de Magistrats populaires, chargés de le soulager & de l'aider dans ses fonctions. L'orgueil & l'insolence sont des vices ordinaires à ceux que le caprice de la fortune éleve d'un rang abject, aux suprêmes dignités. Guillaume Boccanegra s'oublia bientôt dans sa prospérité, & abusa tellement de son pouvoir, que les nobles, déjà fort irrités d'obéir à un Plébéien, indignés de tant d'excès & de hauteurs, conspirerent contre le Capitaine du peuple, & le déposséderent trois ans après son élection.

Comme si le destin de cette ambitieuse famille eut été d'être à la tête de toutes les grandes révolutions qui s'opéroient dans Gênes, au détriment des Nobles, environ 90 ans après celle dont on vient de parler, le nom de Boccanegra présida encore à un nouveau changement qui se sit dans le gouvernement de cette remuante république. En 1339, le peuple de Génes, toujours opprimé, & toujours prompt à se soulever contre ses oppresseurs, abrogea la charge de Capitaine du peuple, dont les Nobles s'étoient emparé exclusivement, & voulut y substituer un nouveau Chef, ou Magistrat suprême, pareillement tiré de son corps. Comme la multisude étoit indécife fur le nom & le pouvoir qu'elle vouloit donner à cette nouvelle Magistrature, ainsi que sur le choix d'un sujet pour la remplir, Simon Boccanegra, perit-fils, ou descendant du premier Capitaine du peuple, se servit habilement d'un nom aussi cher pour elle, que celui qu'il portoit, pour fixer ses irréfolutions, l'amener insensiblement, par ses artifices multipliés, à l'élire pour son Chef, sous le nom de Doge. Ainsi, par ses intrigues, par des menées presque inconcevables, & qu'il seroit trop long de détailler ici, Simon Boccanegra fut le premier Doge de Gênes, en 1339. Il est bon d'observer, pour l'intelligence du caractere de ce personnage, qu'il fit encore beaucoup de difficultés d'accepter cette dignité, & qu'il fallut que ses concitoyens lui fissent, en quelque façon, violence pour l'y déterminer. C'étoit un homme dur, sévere, inflexible, hautain, despotique, artificieux, éloquent, & d'une ambition effrénée; d'ailleurs bon citoyen, zélé pour la gloire & les intérêts de sa patrie, & pour la défense de sa liberté contre les entreprises des Nobles. Il sut le plus redoutable ennemi qu'ils eussent trouvé jusqu'alors parmi les populaires, & proprement celui qui porta le coup fatal à leur puissance dans Gênes. Non content de s'être fait revêtir d'un pouvoir absolu par le peuple, & de s'être fair donner des Gardes pour sa sûreté, il commença par signaler sa haine & son crédit, en faisant exclure les Nobles de tous les emplois. & en contraignant tous ceux dont il se méfioit, de sortir de Gênes. Il les poursuivit toujours impitoyablement, & reprix sur eux presque toutes les places & forteresses qu'ils avoient usurpées antérieurement sur le Domaine de la République. C'est par cette sévérité nécessaire qu'il vint à bout d'affermir sa nouvelle autorité, & de rétablir la tranquillité au-dedans & audehors de Gênes. Son gouvernement fut avantageux & glorieux pour elle, & cher au peuple, vu qu'il réprima les entreprises des mutins, se fit craindre autant que détester par les Nobles qu'il réduisit très-bas, & rélista courageusement aux entreprises des ennemis-du dehors. Le Marquis de Final, qui faisoit depuis long-temps quantité de ravages impunis sur le territoire de Gênes, fut défait par les troupes du Doge, réduit aux plus grandes extrémisés, & contraint de venir seul dans la ville, faire d'hum-Rrr 2

bles excuses à la République, & à ce Doge inflexible, qui, après l'avoir accablé de reproches très-durs, le fit arrêter & enfermer dans une cage de bois, dont ce malheureux Marquis ne sortit, après y avoir long-temps

resté, qu'en cédant une partie de ses places à la République.

Boccanegra s'étant rendu comme indépendant des Génois, par le bannissement d'une partie des Nobles & l'atterrement de leur faction, y gouverna presque despotiquement, avec autant de hauteur que de sévérité. Son gouvernement devint enfin si insupportable aux Nobles, à leurs partisans, & même à une parrie des siens propres, que les exilés & mécontens, s'étant ligués tous contre lui avec ceux qui étoient demeurés dans la ville, rassemblerent des troupes nombreuses, & vinrent mettre le siege devant Gênes en 1347. Boccanegra se vit forcé de céder à l'orage, & se démit volontairement de sa dignité, en affectant une fausse modération dont personne ne fut la dupe. Il se retira à Pise, & y vécut quelque temps en homme privé. Pendant son exil, qui ne rendit point la tranquillité à sa patrie, il se fit plusieurs variations dans le Gouvernement de Gênes, qui pour mettre fin à tant de troubles, se soumit en 1353 à la domination de l'Archevêque de Milan, Jean Visconti. Ce changement de gouvernement permit à Boccanegra de revenir à Gênes. Cet ambitieux citoyen, qui, ayant une fois goûté les douceurs de l'autorité suprême, ne pouvoir se résoudre à végéter long-temps dans l'heureuse obscurité d'une vie privée, revint à Gênes en 1357, sur ce qu'il apprit que ses concitoyens inconstans commençoient à être las d'obeir aux Visconti. Il eut l'adresse de profiter d'un soulevement qui se fit contre eux, pour se mettre à la tête d'un nombreux parti, auquel il fit prendre les armes, sous prétexte de vouloir défendre la liberté de sa patrie. Il leva bientôt ouvertement le masque, reprit son ancien ascendant sur l'esprit du peuple, & se fit élire Doge, de vive force, pour la seconde fois. Boccanegra, au comble de ses vœux, rentré en possession de sa dignité, ne chercha plus qu'à se venger de ses ennemis, de ceux qui l'avoient forcé d'y renoncer en 1247. Depuis ce moment, il ne garda plus aucun ménagement avec les Nobles; il les poursuivit, en toute occasion, avec plus d'animosité que jamais, & redoubla en même temps leur haine, qui lui fut enfin funeste. Après avoir conspiré plusieurs sois inutilement contre ses jours, voyant que fon bonheur lui faisoit éventer toutes leurs conspirations. & que le fer ne pouvoir les en défaire, ils eurent recours au poison, sure ressource des traîtres, qui les désit ensin de ce redoutable ennemi en 1262. Pierre I de Lusignan, Roi de Chypre, étoit alors à Gênes, où, sous prétexte de lui faire honneur, le Doge ne quittoit point ses pas. Il fut empoisonné dans un festin que Pierre Marocello, citoyen distingué, & ami de Pierre, donnoit à ce Monarque dans sa maison de plaisance dehors la ville. Boccanegra mourut quelques heures après. Les Nobles témoignesent une joie extraordinaire de se voir délivrer de ce formidable ennemi-

joie qui faisoit l'éloge de Boccanegra, & montroit assez combien la noblesse le craignoir. Elle craignoit même jusqu'à ce nom de Boccanegra. toujours si funeste pour elle, & si cher au peuple; tellement qu'après la mort du Doge, elle eut grand soin de s'assurer de tous ses freres, craignant qu'ils n'excitassent quelque soulevement. Au reste, elle ne gagna rien à sa mort; car le Dogat sublista après lui, ainsi que tout ce qu'il avoit fait à son détriment, & elle trouva des ennemis non moins dangereux dans les chefs des populaires, ses successeurs, tels que les Frégoses, les Adorni & autres. Quant à Simon Boccanegra, il s'opposa toujours fortement à toutes les tentatives que la faction des Nobles fit pour s'emparer de l'autorité, & il les exclut totalement du Gouvernement, sur-tout pendant le cours de fon fecond Dogat. Il rétablit entiérement la tranquillité au dedans & au dehors de Gênes, & prenoit les plus sages mesures pour la maintenir, par ses négociations avec les Princes voisins, lorsque sa mort précipitée rompit le cours de ses projets. En un mot, excellent citoyen, à son ambition près, il gouverna sagement la République pendant l'espace de sept ans que dura son second Dogat; on ne put lui reprocher que les moyens violens par lesquels il s'en étoit emparé. Le premier n'2voit pas été de si longue durée; mais il n'avoit pas été moins glorieux & moins fortuné pour Gênes. En effet, ce fut fous lui que les Génois sirent (en 1346) la conquête de l'isse de Chio, & qu'ils défirent les Tartares, qui avoient formé le siege de Cassa, puissante colonie Génoise dans le Pont Euxin. Ægide Boccanegra, frere du Doge, contribua aussi beaucoup à illustrer son Dogat par ses exploits, ainsi qu'à l'illustration particuliere de cette famille. Il fut envoyé par son frere avec une flotte au secours d'Alphonse II, Roi de Castille, & rendit de si grands services à ce Prince contre les Maures, qu'il le fit son Amiral, & lui donna en propre le Comté de Palma, dont les descendans de ce Boccanegra ont long-temps joui, si même ils n'en sont pas encore en possession aujourd'hui.

Le fils de Simon Boccanegra ne fut pas, à beaucoup près, aussi heureux que son pere. Baptiste Boccanegra hérita de son génie intriguant & factieux, & trouva dans l'audace & l'ambition héréditaire dans cette samille, qui lui surent transmises avec le sang, le germe de tous ses malheurs, & la cause de sa fin suneste, seule conformité qu'il eut avec son pere. Il posta la peine de ses sautes & de celles de ses ayeux, qui avoient toujours excité des troubles dans leur patrie, d'autant qu'il n'eut pas leurs grandes qualités. La propre conduite de Baptiste, & non cette destinée aveugle, à laquelle on impute souvent si mal-à-propos tout ce qui arrive aux hommes, le condusist deux sois sur l'échasaud, & l'y sit périr la seconde. Au reste, il ne sur jamais en possession du Dogat, & tenta plusieurs sois vainement de s'en emparer. Il conspira quantité de sois contre le Gouvernement, contre les Doges régnans, & excita plusieurs soulevemens

passagers; mais toutes ses entreprises & irruptions sur le territoire de Gênes furent infructueuses & malheureuses pour lui, étant probablement plutôt guidées par une audace aveugle, par une ambition effrénée, que par la prudence & l'habileté, qui caractérisent quelquesois les grands coupables, & leur sont nécessaires pour réussir dans leurs projets. Défait & pris, en 1393, par les troupes du Doge Antoine Montalto, contre lequel il avoit conspiré, il étoit prêt à perdre la tête sur l'échafaud, lorsque le Doge, le plus clément des hommes, touché par les pleurs des amis du coupable, & par la triste situation de son ennemi désarmé, lui accorda la vie. Au lieu de songer à profiter de cette importante leçon, Boccanegra recommença ses factieuses menées, se mit quelques années après à la tête du peuple de Gênes, qui soulevé en 1401 contre la France, le choisit pour son chef, sous se titre de Capitaine de la garde du Roi; titre que ce Prince refusa de lui confirmer, le traitant de rebelle & de chef de factieux. Ses adhérens ayant été réduits & la révolte appaifée, Boccanegra ne trouva pas autant de clémence dans le Maréchal de Boucicaut, que dans le Doge Montalto. Ce Gouverneur François fit décapiter Boccanegra, qui ayant, par son imprudence, remis une seconde fois sa tête sous la hache, n'eût plus le bonheur de se soustraire à son triste sorte; La fortune ne fait pas deux fois les mêmes faveurs. Il arriva lors de l'exécution de cet infortuné, un événement trop singulier & trop remarquable pour qu'on ne lui donne pas place ici, quand il ne serviroit qu'à faire voir que l'échafaud n'est réellement quelquesois fait que pour les malheureux.

Baptiste Boccanegra avoit un compagnon d'infortune, aussi coupable que Lui, nomme Baptiste Luzardo, noble, & l'un des chess du même soulevement, qui devoit subir le même supplice que lui. Pendant que le premier faisoit beaucoup de difficultés de présenter sa tête, & que les exécuteurs se mettoient en devoir de l'y contraindre par force, Luzardo voyant qu'on ne prenoit pas garde à lui, prit son temps, & s'élança, lié & garoité comme il étoit, de dessus l'échafaud dans la place, où le peuple, étonné & ravi, s'empressa de l'accueillir & de favoriser son évasion. Il se réfugia dans un couvent où on coupa ses liens; & où on lui fournit les moyens de sortir déguisé de la ville la nuit suivante. Ce Luzardo, soit dit en passant, devenu naturellement l'ennemi irréconciliable de Boucicaut, contribua beaucoup, par ses intrigues, à faire perdre Génes aux François: il fut nommé depuis Gouverneur d'une Colonie Génoise dans le Levant, & y rendit plusieurs services à sa patrie; preuve que les exécutions & les supplices privent souvent l'Etat d'un citoyen, qui pouvoit lui être utile un jour. Pour en revenir au malheureux Boccanegra, il fut exécuté pendant l'intervalle de l'évasion de son complice. Mais ce n'étoit pas assez pour le cruel Maréchal de Boucicaut, il lui falloit encore une victime, encore un exemple frappant pour intimider & contenir les remuans Génois ; ce qu'on ne sauroit rapporter sans horreur, il sir prendre & exécuter sur le champ, à la place de Luzardo, l'Officier Génois, qui commandoit la garde sur l'échasaud, sous prétexte que par connivence, ou par négligence, il avoit savorisé l'évasion d'un des coupables. Terrible exemple de ce que le despotisme peut oser! Il essraya plus les Génois que n'eut fait l'exécution de Luzardo lui-même.

Au reste, soit que la branche des Boccanegra établis à Gênes, ait été éteinte dans la personne de Bai tiste; soit que, depuis cette époque cruelle, cette famille ne se soit plus mêlée du Gouvernement, ni des affaires publiques, & ait été agrégée à quelque famille noble, lors de la résorme de 1528, il n'en est plus fait aucune mention dans l'Histoire de cette République.

## BOCCHORIS, (Roi d'Egypte.)

DOCCHORIS, fils & successeur de Gnefactus, ne trouva rien à réformer dans les mœurs des Egyptiens, que son pere avoit familiarisés avec Pobéissance & la frugalité. Il lui parut sussissant de maintenir les loix dans toute leur force & leur vigueur. Mais quand il n'eut plus le vice des penchans à combattre, il apperçut les vices du gouvernement & mit sa gloire à les rectifier. La sagesse de ses institutions lui mériterent un rang distingué parmi les plus grands Législateurs de l'Egypte. Ce sur sur-tout par ses réglemens fur les finances & le commerce qu'il fit le plus éclater son intelligence & son esprit, détail qui prépare le succès des grandes opérations. Son economie dans l'usage du trésor public le fit taxer d'avarice par ces hommes qui n'apprécient les Rois que par leurs profusions. Mais son équité dans la perception des impôts, qu'il eut soin de ne pas multiplier, le rendit cher au peuple heureux par ses bienfaits. Ses vertus furent à la fin mal recompensées, & après avoir fait les délices de son peuple, il en devint l'exécration. Ce Prince eut l'imprudence d'admettre un taureau sauvage avec le taureau sacré nommé Mnevis. Les deux animaux étonnés de se voir ensemble, se livrerent un combat sanglant dont le taureau sacré sortit victorieux. Le peuple scandalisé ne vit plus dans son maître bienfaisant qu'un profanateur & un sacrilege. L'étendard de la révolte sut déployé dans toutes les Provinces. Sabacer fut appellé d'Ethiopie pour être le vengeur des Dieux & de leurs adorateurs. Le sort de l'Egypte sut décidé par une bataille où Bocchoris vaincu fut fait prisonnier. Ses sujets fanatiques le jugerent coupable de factilege & ils le condamnerent à périr au milieu des flammes. Exemple mémorable qui apprend aux Rois qu'il est plus dangereux de vouloir ôter au peuple ses erreurs que de lui ravir son héritage. Le Sultan fait impunément couper la tête à vingt Bachas, mais s'il s'avisoit de forcer les habitans de Bizance ou de la plus vile Bourgade

à boire du vin, qui est un présent de la nature, il auroit bientôt ses sujets pour juges & pour bourreaux.

## BOCHAT, (Loys de) Auteur Politique.

BOCHAT, professeur en Droit & en Histoire à Lausanne, & lieutenant baillival de cette ville, a composé les Mémoires critiques sur l'Histoire ancienne de la Suisse, & est aussi l'auteur de deux ouvrages qui doivent trouver leur place ici.

I. » Mémoires pour servir à l'Histoire du différend entre le Pape & le canton de Lucerne, à l'occasion du bannissement des terres de Lucerne, » du nommé Andermatt, Curé d'Udlingesweil, par un Curé de ce même » canton, avec quatre lettres de l'Auteur à un Abbé Romain, Docteur » en droit civil & canon, & les réponses de l'Abbé à L. «, 1728, in-8vo.

Ce Curé d'Udlingesweil ayant prêché contre les danses permises par le bailli du lieu, sut cité devant le conseil souverain. Il resulta de comparoître, sondé sur la désense qui lui en avoit été saite par le Nonce du Pape, & il sut banni des terres du canton. Le Nonce & l'Evêque de Constance, dans le diocese duquel est Lucerne, prétendirent que les immunités ecclésitésques avoient été violées. Plusieurs lettres surent écrites & plusieurs mémoires envoyés de part & d'autre. Le Nonce, qui résidoit à Lucerne, se retira à Altorst dans le canton d'Ury. Le Pape menaça Lucerne des soudres du Vatican, & toute la Suisse s'émut. Le canton de Lucerne demeura ferme dans la démarche qu'il avoit saite, laquelle avoit eu l'approbation des autres cantons Catholiques. Le Curé est resté banni, & les habitans de Lucerne n'ont point été excommuniés. Les Magistrats donnerent un simple consentement que le Grand-Vicaire de l'Evêque de Constance présidat à l'élection d'un nouveau Curé, & l'assaire sut par-là terminée.

Le canton de Lucerne sit un usage raisonnable de son autorité, en appuyant celle de son bailli qui avoit permis un divertissement, lequel n'a rien de criminel, en chassant un Curé qui avoit osé désobéir au Souverain, & en résistant au Pape, qui protégeoit la désobéissance du

prêtre.

II. Une dissertation où l'Auteur a examiné deux questions. L'une, si un particulier peut s'engager au service d'un Prince étranger, sans s'informer de la justice ou de l'injustice de la guerre. L'autre, si un souverain peut vendre & fournir des troupes à un autre souverain, ou lui permettre d'en lever sans s'embarrasser de la justice ou de l'injustice des armes. L'Auteur a épuisé son érudition sur ces questions si intéressantes pour tout le corps Helvétique, & il a fait de grands efforts pour justifier l'usage des Suisses.

On répondit à cette differtation par un ouvrage qui a pour titre : Réfutation futation de l'Hypothese de M. Loys de Bochat, &c. & qui sut imprimé

chez François Jacquier. Geneve, 1730.

Quelques années après, Bochat fit imprimer un Livre qui a pour titre; Duvrages pour & contre les services militaires étrangers, considérés du proit & de la Morale, tant par rapport aux Souverains qui les autorisent ou les permettent, qu'aux particuliers qui s'y engagent, publiés pour mettre le public en état de juger sainement de l'usage des peuples anciens & modernes à cet égard, & en particulier de celui des Suisses »; à Lausanne & à Geneve chez Marc-Michel Bousquet & Compagnie, 1738, in-8°, trois volumes. On trouve dans ce livre tout ce qui a été écrit pour & contre par les deux Auteurs, c'est-à-dire, les questions que l'anonyme avoit d'abord proposées, la dissertation de Bochat, la résutation de son hypothese, & sa réplique.

Les raisonnemens de l'anonime sont & beaucoup plus précis, & beaucoup plus justes que ceux de Bochat, qui ne soutient son hypothese qu'à la faveur de plus d'un sophisme. Si quelques-unes des opinions de détail de ces deux Auteurs sont douteuses, il est certain au moins que l'usage des Cantons Suisses de sournir des troupes à d'autres Souverains, sans s'embarrasser de la justice ou de l'injustice de leurs guerres, & celui d'en sournir en même-temps aux deux Puissances belligérantes, il est certain, dis-je, que ces deux usages considérés du côté du droit & de la morale sont illégitimes. La politique, sonsée sur la situation, la pauvreté & l'intérêt du corps Helvétique, peut seule les excuser. Qu'on nous pardonne cette remarque en attendant que nous nous expliquions plus amplement sur cette matière que nous traiterons à sond à l'article. SERVICE MILITAIRE ETRANGER.

## BODIN, (Jean) Auteur Politique.

E AN Bodin, né à Angers vers l'an 1529, fut successivement Professeur en Droit à Toulouse, Avocat au Parlement de Paris, Secrétaire des commandemens de François de France, Duc d'Alençon, frere de Henri III, l'un de ses Maîtres des requêtes, son Grand-maître des eaux & forêts, Procureur du Roi, & ensin Lieutenant-Général du Présidial de Laon, où il termina, en 1596, une vie aussi agitée que laborieuse. Le Président de Thou nous apprend que la jalousie de certaines personnes qui avoient du pouvoir à la Cour, ayant fait perdre à Bodin les bonnes graces du Roi, il entra au service du Duc d'Alençon, que les Etats des Provinces-Unies choissrent dans la suite pour leur souverain; il exerça la charge de Lieutenant-Général de Laon avec une grande réputation de probité jusqu'en 1588. Quoiqu'il eut autresois fait profession de la Religion prétendue Tome VIII.

Reformée, il l'affectionna encore; il entra comme bien d'autres dans le parti de la Ligue; il suivit le parti du Duc d'Alençon, toutes les sois que ce Prince sut brouillé avec le Roi son frere; il approuva la conduite du Parlement de Paris, ville qui venoit de se révolter contre le Roi.

Il a écrit sur plusieurs matieres, & il est l'Auteur d'un ouvrage qui a pour titre: Les six Livres de la République de Jean Bodin. La premiere édition sut saite à Paris, chez Jacques Dupuy en 1576 in-solio. La seconde, au même lieu, chez le même imprimeur, en même sormat en 1577. Il en sut sait une troisieme à Lausanne in-80 1577, & une quatrieme in-solio à Paris en 1578, qui est la meilleure de toutes, parce que l'Auteur prosita de la critique que Cujas avoit saite de son livre, pour y saire des corrections. Cet ouvrage sut encore imprimé à Lyon en 1593 in-8°, & à Geneve en 1600 aussi in-8°. Il sut traduit en Latin par Bodin lui-même en 1583, & la version qui est sort estimée, sut imprimée à Cologne in-solio en 1603, & in-8° à Francsort en 1622 & en 1640. Il a été traduit en Anglois & en divers autres langues, & il en a été sait en Allemagne un abrégé qui n'est pas trop bon.

Cet ouvrage coûta, dit-on, trente ans de travail à Bodin. Si cela est, l'Auteur n'y travailla qu'à diverses reprises & après de longs intervalles, comme il est aisé d'en juger par le livre lui-même, & par le grand

nombre d'autres ouvrages que cet Auteur a composés.

De Thou dit que la République de Bodin, en faisant connoître la vaste & prosonde érudition de l'Auteur, fait voir beaucoup de vanité & d'ostentation, & que cet Auteur s'étant déclaré contre Henri III, & contre son légitime successeur, publia à ce sujet des écrits qui le déshonorent aujourd'hui, mais qui furent alors reçus avec applaudissement par les Li-

gueurs & répandus de tous côtés.

Naudé donne des louanges excessives à la République de Bodin, & il veut que cet Ecrivain seul soit arrivé à la persection. On ne peut disconvenir que Bodin ne sût savant, qu'il n'ait appuyé ce qu'il a dit, ou sur l'autorité des Loix, ou sur le sentiment de quelque ancien Auteur, ou sur quelque passage historique; & que son livre ne soit un mêlange de Droit & de Politique assez bon pour le temps où il a été sait. Il est même juste de tenir compte à Bodin d'avoir été le seul Jurisconsulte, je dirois presque le seul homme de sa nation qui, dans son siecle, se soit appliqué à la Science du Gouvernement, & qui en ait sait un Traité de quelque étendue. Mais qu'il s'en saut qu'on trouve, à tous égards, les vrais principes dans cette République de Bodin!

L'Auteur rebute par une trop grande abondance. Plein d'une érudition facheuse, il s'engage dans mille digressions qui ne sont rien au sujet. Il cite éternellement pour prouver des choses qui n'avoient pas besoin de preuves, étrangeres d'ailleurs à la matiere qu'il traite. C'étoit le désaut du siecle; on ne doit pas le reprocher à l'Auteur; mais ce désaut rend

fon ouvrage moins bon. Des Loix qu'il rapporte comme existantes ont été abolies depuis la composition de l'ouvrage, & cela rend encore le

livre défectueux, sans rien prendre sur la gloire de l'Ecrivain.

Mais Bodin avoit peu de justesse dans l'esprit, & l'art de raisonner n'étoit ni son principal talent, ni même un de ses talens. Il établit souvent de faux principes, & il a des opinions extrêmement singulieres. Il fait de grands efforts (a) par exemple, pour prouver que les Etats devroient redonner aux peres le droit de vie & de mort qu'ils avoient autrefois sur leurs enfans, mais il est aisé d'établir la proposition contraire. Il y a cent autres fausses opinions dans cet ouvrage.

On peut trouver aussi à redire à ses opinions sur l'Astrologie judiciaire (b), & sur d'autres matieres qui n'entroient pas naturellement dans son sujet. Qui le croiroit! Malgré sa vaste littérature & son peu de religion, Bodin s'est livré à une crédulité superstitieuse, & il s'est amusé à nous donner un ramas de plusieurs choses arrivées au mois de Sep-

tembre (c).

Ce savant homme a d'ailleurs rapporté bien des faits légérement. Pour donner un exemple de ces sortes de fautes, je remarquerai qu'afin de prouver que ces termes: Par la grace de Dieu, ne sont pas une marque de souveraineté, il dit (d) qu'on voit au trésor des Chartres de France un acte par lequel un simple Elû de Meaux se dit Elú par la grace de Dieu. Un autre Ecrivain digne de foi (e) nous a appris qu'il avoit lû cet acte, & qu'il y avoit trouvé ces mots : Electum Meldensem, & a remarqué qu'ils défignent un Evêque de Meaux non encore consacré, & non pas un Officier de l'Election. La critique est juste, parce qu'on appelloit autrefois les Evêques, avant leur facre, Elús en François, & Eledi en Latin. Philippe de Savoie fut cinq ans Archevêque de Lyon, sans prendre les Ordres sacrés; & après ce temps-là, il quitta son Archevêché pour épouser la Comtesse de Bourgogne. Il ne prenoit que la qualité d'Elû de Lyon (f).

Les divers ouvrages de Bodin & ses mœurs ont trouvé des censeurs très-vifs. Cujas, Scaliger & plusieurs autres Ecrivains l'ont critiqué. Michel de la Serre, Gentilhomme Provençal, sit imprimer en 1579 une remontrance à Henri III contre la République de Bodin. Fabius Albergatus &

<sup>(</sup>a) Liv. 1. chap. 4.
(b) On dit que Bodin prétendoit avoir un Génie qui le détournoit, par des marques sensibles, des choses qu'il ne devoit pas faire, sans jamais l'exciter à rien. On raconte que le Président Fauchet, proposant un jour à Bodin d'aller en quelque endroit, une escabelle se remua, & Bodin dit : Cest mon Génie qui m'avertit de n'y pas aller-(c) Au dernier chap, du premier livre.

<sup>(</sup>d) Au chap, 2. du quatrieme livre-

<sup>(</sup>e) La Mothe le Vayer, dans son Hexaméron rustique, de l'édition d'Amsterdam 1608. (f) Electus Lugdunensis, Voyez l'Histoire de Lyon par Menestrier.

Auger Ferrier se sont élévés contre lui; mais la plupart de ces censures ont été oubliées, & la République critiquée a continué d'être lue. Antoine Possevin, célébre Jésuite, a attaqué les mœurs & la soi de Bodin. Il l'a repris d'avoir donné dans des erreurs aussi intolérables dans la société, que dangereus dans la Religion, d'avoir nié la Providence, & d'avoir prétendu que Dieu ne prend aucun soin, ni de l'homme de bien, ni du scélérat. Quelques Auteurs ont pensé que Bodin étoit pas devenu Catholique; ils l'ont cru attaché à la Religion protestante. D'autres ont soutenu qu'il étoit Juif, parce que, dans un Dialogue sur les Religions, qui n'a point été imprimé, il donne l'avantage à la Religion Juive, & que dans sa République il n'a pas nommé une seule sois Jesus-Christ.

Quelques autres Ecrivains ont accusé Bodin d'Athéisme.

Peu de gens de lettres ont été aussi excessivement & loués & blâmés que lui, & la vérité est qu'on trouve dans sa conduite & dans ses écrits matiere de louange & sujet de blâme. Ce n'est pas simplement dans les affaires de la Religion que l'instabilité de son esprit s'est manifestée. Plein d'imagination, il a formé des caracteres, il les a outrés, & s'est évaporé en conjectures. Il a fait, en divers endroits de ses livres, tantôt des éloges outrés, quelquefois des jugemens très-défavorables du génie des Allemands. Extrême en tout, il n'a jamais scu trouver ce juste milieu où la raison est placée. Député du Tiers-Etat de Vermandois aux Etats de Blois en 1576; il y soutint qu'en France le fonds du Domaine Royal appartient aux provinces, & que le Roi n'en est que le simple usufruitier. Ce fait est aussi rapporté dans sa République, & nous le discuterons à l'article DOMAINE. Selon les mémoires attribués à Amelot de la Houssaye, ce que Bodin avoit dit aux Etats de Blois fut dénoncé à Henri III, & ce Prince répondit simplement que Bodin étoit un homme de bien. Ce fait est vrai, & il se trouve dans la relation qui a été faite de ces Etats; mais il est vrai aussi qu'on indisposa dans la suite le Roi contre Bodin qui, confulté & par le Roi & par les Etats, foutint que le Roi ne pouvoit aliener son Domaine. Tout cela se trouve encore dans la relation des Etats. Amelot remarque qu'un témoignage aussi glorieux à Bodin que l'étoit celui de Henri III, méritoit une éternelle reconnoissance envers un si bon Prince; que cela n'empêcha pas que notre Bodin ne sit entrer dans la . Ligue la ville de Laon, où sa charge lui donnoit de la considération, & qu'il n'employât son éloquence à lever le serupule des habitans, & à leur ôter la crainte que leur inspiroit la démarche qu'on exigeoit d'eux, en leur représentant que le consentement universel de tant de villes du Royaume, qui, de concert, abandonnoient le parti d'un tyran & d'un hypocrite, devoit être regardé non comme une révolte, mais comme une révolution & comme une déclaration authentique, qu'on ne vouloit plus lui être soumis; que le regne de Henri III devoit être climatérique, à cause qu'il étoit le soixante-unieme de nos Rois, & que le châtiment qui ne tombe ordinairement, pour l'exemple, que sur un petit nombre de coupables, n'étoit plus à craindre, lorsque le nombre des complices étoit si grand. Bodin s'éloignoit dans la pratique des principes qu'il avoit établis dans la spéculation; car dans sa République, il soutient que les Rois sont au-dessus des loix civiles; qu'ils ne sont tenus d'observer que les loix naturelles & divines; qu'il y a dans l'Europe quelques Monarques absolus, qu'il n'appartient ni à aucun des sujets en particulier, ni à tous en général d'attenter à l'honneur & à la vie de tels Monarques, ni par voie de fait ni par voie de justice, quelque méchanceté, quelques impiétés, quelques cruautés qu'ils puissent avoir commises. Ainsi Bodin donna dans les excès contraires.

BOECE, célébre Philosophe, trois fois Consul, premier Ministre de Théodoric Roi des Goths & d'Italie, puis disgracié par ce Prince.

'AUTEUR du livre de la Consolation de la Philosophie est si célébre, qu'il n'y a personne qui ne le connoisse, au moins en quelque sorte. Il y a peu de gens de lettres, qui n'aient lû en tout, ou en partie, ce livre qui a attiré avec raison de très-grands éloges à celui qui l'a composé. Aussi y a-t-il eu plusieurs savans hommes, qui ont tâché de faire connoître au public la personne de Boëce, en publiant ce qu'ils en avoient pu ramasser, dans ses propres Ecrits, ou dans ceux des Auteurs contemporains, ou qui ont vécu depuis. Pour ne pas parler de l'Abbé Tritheme, qui avoit plutôt donné le catalogue des ouvrages de Boece, que sa vie, Jean Murmel de Ruremonde, en donna un abregé dans ses Prolégomenes sur la Consolation de la Philosophie, en M. D. XIV. Jules Martien Rota, Italien du même siecle, fit ensuite une vie plus étendue. Lilio Gregorio Giraldi en parle aussi, dans son histoire des Poëtes, en peu de mots; mais Pierre Bertius a fait une très-longue vie de cet homme d'Etat, dans une préface, au devant d'une édition de la Confolation qu'il publia à Leide. Le Cardinal Baronius & son abréviateur de Sponde ont rapporté diverses anecdotes de ce Philosophe Consul, dans leurs Annales; où ils ont suivi Rota, avec trop de confiance dans son habileté & dans sa bonne foi. Les interpretes du livre de la Consolation, & en particulier René Vallin ont parlé de la personne de Boëce, en plusieurs endroits de leurs remarques. D'autres encore, qu'il seroit superflu de nommer, & qui ont souvent copié Baronius, sans examen, ont sait l'Histoire de Boëce. Main putre que la plupart de ces Auteurs n'ont fait que copier ceux, qui les avoient précédés, on a fait, depuis leur temps, des découvertes dans l'Histoire & dans la Chronologie, qui ont fait remarquer des fautes considérables dans leurs travaux. Si je voulois faire ici, comme l'Auteur du Didionnaire Critique & Historique, je pourrois compter un grand nombre de fautes assez lourdes, dans les Auteurs que j'ai nommés, & que les derniers ont commises, après les premiers, qu'ils ont suivis, sans rechercher eux-mêmes la vérité. Mais il vaut mieux, que je prosite des lumieres des habiles gens, qui ont remarqué ces fautes, sans les reprocher à ceux qui les ont commises.

Je donnerai donc ici en peu de mots, la vie de Boëce, & je parcourrai ensuite ses ouvrages, sans m'arrêter beaucoup sur aucun, excepté sur la Consolation de la Philosophie, qui a été son chef-d'œuvre, & qui con-

tient des matieres qui méritent que l'on y fasse attention.

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëtius ou (a) Bæthius, a été l'un des plus illustres citoyens Romains qui aient véen au commencement du VIme. fiecle. Les noms des familles anciennes, qu'il portoit, selon l'usage de ce temps-l', le font voir clairement. Les fastes consulaires du Vme. siecle sont pleins des gens de la famille (b) Anicienne, & Zozime témoigne dans son Livre VI. que c'étoit la plus riche de Rome, en ce tempslà. Mais Boece s'est rendu infiniment plus illustre, par son savoir, par ses écrits, & sur-tout par la sagesse de son administration, qu'il ne pouvoit l'être par sa famille & par ses biens. Le Livre de Disciplina scholarium a fait dire au cardinal Baronius, qu'il avoit été dix-huit ans à Athenes, pour y étudier; mais ce livre est si impertinent & si barbare, qu'il n'en faut pas beaucoup lire, pour voir qu'il n'est nullement de Boëce. Il semble au-contraire que Boece n'avoit jamais été à Athenes, comme on le verra dans la suite. Aussi le P. Labbe a-t-il remarqué que c'est l'ouvrage d'un chartreux mort en M. CCCC. LXXI. & nommé Denys Rikel. Il y a lieu d'être surpris, après cela, que d'habiles gens aient copié Baronius, sans prendre garde qu'il ne s'appuyoit que sur l'autorité de cet imposteur.

Mais il est certain que Boëce étoit très-savant en Grec & en Latin, & qu'il passoit pour le premier homme de son temps, en Italie. On ne sait pas l'année de sa naissance, mais on conjecture, par la suite de sa vie, qu'il devoit être né sur la fin du Vme. siecle. Il fleurissoit principalement sous le regne de Théodoric, Roi des Goths, qui ne sut maître de l'Italie que l'an CCCC X. CIII. après la mort d'Odoacre Roi des Herules. Dans ce temps-la les dignités de Rome étoient plutôt de beaux titres, que des charges réelles, qui donnassent beaucoup d'occupation, au moins pour ceux qui indissérens sur le bien public, n'estimoient de leur place que la

<sup>(</sup>a) Si ce nom vient du Grec Boytos Adjutor, il le faut écrire ainsi, mais on le fans aspiration dans les inscriptions & dans les MSS..

<sup>(</sup>b) Voyez Vallin sur le titre de la Consolation.

considération & les émolumens qu'ils en retiroient: Les Rois barbares qui étoient maîtres de l'Italie y faisoient tout ce qu'ils trouvoient à propos. Boëce avoit reçu le titre de Patrice, comme on le voit par les inscriptions de ses livres. (a) On sait que c'étoit un titre d'honneur & non une charge, ce qui me sait croire que c'est mal à propos que, dans les éditions de ses œuvres, il est nommé Patricius Ordinarius. Ce dernier mot se doit plutôt rapporter à celui de Consul.

Il se maria à une Dame nommée (b) Helpis, qui avoit beaucoup de connoissance des Belles-Lettres, & qui faisoit des vers. On lui attribue quelques Hymnes que l'on chante encore dans l'Eglise Romaine. Cette dame étant morte, il épousa Rusticiane (c) fille de Quintus Aurelius Symmaque, qui sur consul l'an CCCCLXXXV, dont il eut deux fils, qui parvinrent aussi à la dignité consulaire. J'en parlerai dans la suite

Boëce fur, comme l'on croit, fils de Flavius Boëce, consul, l'an CCCCLXXXVII. & cela sans collegue. Boëce le fils avoit entrepris en sa jeunesse de traduire & d'expliquer en latin toutes les œuvres d'Aristote, qu'il pourroit trouver, comme il le témoigne lui-même : il étoit occupé à traduire & à commenter le traité d'Aristote sur les catégories, lorsqu'il sur fait consul; c'est lui qui nous l'apprend dans une petite présace, qui est à la tête du livre II. Ce sur en DX. Boëce étoit encore jeune (d). En esset ce travail quadre mieux à un jeune homme, qu'à un homme plus avancé en âge à qui de semblables livres causeroient un très-grand degoût. Outre cela un homme de son rang étoit trop occupé de ses propres affaires & de celles du public, dans un âge plus mûr, pour employer son temps à faire des livres de Logique & d'autres semblables.

Il faut bien se garder de suivre Jule Martien Rota, dans la vie de Boëce, Baronius & d'autres encore qui les ont copiés sans examen, & qui ont cru que Boëce eut pour fils les deux consuls de l'an D. qui se nommoient Patricius & Hypatius & qu'il fit alors entre eux deux une harangue, en l'honneur de Théodoric. Il est vrai que Théodoric sut cet année à Rome, comme la Chronique de Cassiodore le témoigne; mais il est saux que les consuls de cette année-là aient été les fils de Boëce, & le reste ne quadre point à ces consuls. » C'est une trop grande bévue, dit (e) un habile » homme, de l'Auteur de la vie de Boëce; (il entend Rota) car outre » qu'on devoit se souvenir que ces consuls étoient Grecs & Orientaux, » & qu'ils n'appartenoient point à la famille de Boëce : on pouvoit s'en » assure par ses paroles (Cons. Liv. II. Pr. 3 & 5) où il témoigne que

<sup>(</sup>a) Voyez Godefroy sur le titre VI. du Liv. VI du Cod. Theodossen. ) b) Je dis ceci après Lil. Greg. Giraldus sans être assuré de la vérité du fait.

<sup>(</sup>c) Procop. Hist. Goth. Lib. III. (d) Consol. Lib. II. pr. 3. (e) Jac. Sirmondus ad Ennodium Ticinensem Lib. VIII. Ep. v.

» ses fils étoient encore enfans, lorsqu'il écrivoit sa Consolation. Il n'au-» roit pas pû parler ainsi, s'il y avoit eu plus de vingt ans, que ses fils » avoient été consuls. Les fils de Boëce furent Symmaque & Boëce, à » l'un desquels il imposa le nom de son grand-pere, & à l'autre le sien. » Il y a plufieurs monumens, fur lesquels ce consulat est marqué. « Le P. Sirmond en produit ensuite un qui est dans l'Eglise de Saint Pancrace près de Rome. Le P. Pagi a aussi montré que les consuls de l'an D. étoient tous deux d'Orient & qu'Hypatius étoit fils de Secundin & de la sœur de l'Empereur Anastase, & Patricius Phrygien. Si l'on y avoit pensé, on n'aurait jamais soupçonné, ni continué à dire comme ont fait quelques savans, que les deux consuls de cette année-là étoient fils de Boëce.

D'ailleurs il ne pouvoit pas avoir des enfans confuls, puisqu'il ne l'avoit pas encore été lui-même, & qu'il étoit encore fort jeune, lorsqu'il par-

vint à cet honneur.

Dans ces manuscrits, comme Vallin le témoigne, il est nommé au titre de ses livres, Exconsul ordinarius; ce qui marque qu'il n'avoit pas été de ceux que l'on mettoit à la place de quelque Consul mort dans la magistrature, ou que les Empereurs mettoient pour eux-mêmes dans cet emploi, lorsqu'ils le-quittoient; mais qu'il avoit été d'abord nommé & mis

en possession du Consulat.

Dans ces mêmes manuscrits il est nommé Exmagister officiorum, qui étoit un emploi de conséquence. (a) Celui qui en étoit revêtu avoit droit de commander à quantité d'Officiers du Prince & de juger de ce qui arrivoit parmi eux. Théodoric donna cet emploi à Boëce, mais il lui joignit un Officier du Palais, nommé Decoratus, qui étoit du nombre de ceux, que l'on nommoit Adjutores, il assistait le maître des offices, & il faisoit même ses fonctions dans son absence. Ce Decoratus étoit un malhonnête homme & un délateur (b); de forte que Boëce ne put jamais se résoudre à le regarder comme son collegue, quelque péril qu'il y eût à le mépriser.

Si l'on en croit (c) Boëce, il n'avoit voulu entrer dans les charges, que pour ne pas laisser, selon l'avertissement de Platon, la conduite des villes entre les mains des mauvais citoyens; il avoit voulu mettre en œuvre, dans l'administration des affaires publiques, ce qu'il avoit appris en particulier des Philosophes, & il n'avoit eu des charges, que conformément aux souhaits que tous les honnêtes gens avoient faits pour lui. Il ne s'accorda jamais avec les méchans, & il ne se mit pas en peine d'offenser des personnes puissantes en suivant les mouvemens de sa conscience

(b) Confol. Lib. III. Pr. 4

<sup>(</sup>a) Voyez Godefroy sur la loi 4 du Tit. IV. du XVI Liv. du C. T.

& en défendant ceux qui avoient droit. Il s'opposa plusieurs sois à Conigaste, Officier Goth de Théodoric, lorsqu'il voulut se rendre maître du bien de ceux qu'il opprimoit inhumainement. Il empêcha Triguilla, autre Officier Goth, de pouvoir exécuter les injustices qu'il vouloit faire. Il défendit les malheureux contre les violences des Barbares; & jamais on ne put l'ant ger à faire tort à quelqu'un. Il témoignoit autant de douleur, que ceux-là même qui souffroient, lorsqu'il voyoit ruiner les Provinces soit

par les pilleries des particuliers, soit par les impôts publics.

Dans le temps d'une grande disette, il arriva que l'on ordonna à la Campanie de fournir une quantité considérable de bled, à un certain prix, ce qui l'auroit entiérement ruinée. Boece entreprit la défense de cette Province, contre le Préfet du prétoire en la présence de Théodoric, qui voulut prendie connoissance de cette affaire, & obtint qu'on n'exerceroit pas cette rigueur excessive contre la Campanie. Il arracha Paulin, qui avoit été Consul, de la gueule des chiens du Palais (c'est ainsi qu'il parle) dont l'ambition dévoroit ses biens en espérance. Il s'exposa à la haine du délateur Cyprien, pour empêcher qu'Albin, qui avoit été Consul, ne sût

puni sur des soupçons calomnieux.

Il semble que certe conduite artira à Boëce l'estime générale. Il est au moins certain que cela dût être, s'il étoit resté quelque sentiment de vertu en Italie. Pour son érudition, elle étoit généralement louée de tout le monde, comme on le voit par quelques lettres de plusieurs personnages remai quables de ce tems-là qui donnent sur tout de grands éloges à l'usage que faisoit Boëce de ses profondes connoissances en philosophie, pour régler sa conduite & les affaires publiques sur les préceptes les plus purs de la Philosophie pratique, telle qu'elle convient dans la vie civile. Théodoric faisoit tant de cas de son savoir & de sa probité, qu'il le fit son premier Ministre, poste dont il se montra digne par la maniere dont il s'en acquitta. (a)

L'an DXXII Boëce étoit tellement en faveur auprès de Théodoric, que ce Prince donna le consulat à ses deux fils, qui étoient encore enfans (b) comme il le témoigne lui-même; car on ne doute plus (c) que Symmaque & Boëce, consuls de cette année, ne fussent les deux fils de celui. dont nous écrivons la vie. Il eut le plaisir de les voir sortir hors de sa maison accompagnés d'un grand nombre de Sénateurs, & avec les plus grandes acclamations du peùple; de faire dans le fénat le panégyrique du Roi Théodoric, pendant qu'ils étoient assis sur des sieges curules, comme on nommoit à Rome les fieges des principaux Magistrats; & de voir son

<sup>(</sup>a) Voyez la Préface de ce Dictionnaire page XXIV & suiv.

<sup>(</sup>b) Conf. Lib. II. P. 3 & 4. (c) Voyez le P. Pagi sur setts année Tome VIII.

éloquence estimée de tout le monde. S'étant rendu ensuite dans le cirque, où il se plaça entre les deux Consuls, il sit une libéralité au peuple Romain, semblable à celles que lui faisoient quelquesois ceux qui triomphoient. Son beau-pere & son épouse, mere des Consuls, étoient encore en vie, & il sembloit qu'il ne manquoit rien au bonheur de cette famille,

comblée de biens & d'honneurs, que d'en jouir long-temps.

Mais ce fut peut-être cela même, au moins en partie, qui la perdit & qui lui attira l'envie de ceux qui rendirent Boëce suspect à Théodoric; comme s'il avoit dessein de soustraire l'Italie à l'Empire des Goths. La vertu encore si nécessaire à ceux que les Souverains honorent de leur constance, ne sert souvent qu'à la leur faire perdre plus vîte. Comme elle ne leur permet pas de se prêter aux injustices des courtisans, elle ne manque guere de leur en attirer la haine, qui par ses intrigues sourdes & ses calomnies, leur attire tôt ou tard les disgraces les plus éclatantes.' C'est ce qu'éprouva bientôt l'incorruptible Boëce. Il seroit bien à souhaiter que le livre, dans lequel Boëce (a) avoit fait l'histoire de son accusation, sût parvenu jusqu'à nous, on ne seroit pas en peine d'en savoir les circonstances. Voici comme Boëce en parle lui-même (b) ». Basile, autrefois chasse d'entre les Officiers du Roi, > a été engagé à me déférer par ses dettes, (qu'il trouvoit apparemment » le moyen de payer par-là.) Le Roi avoit condamné au bannissement » Opilion & Gaudence, à cause d'une infinité de concussions qu'ils avoient » faites. Ils ne voulurent pas obéir & se cacherent dans une Eglise. Le » Roi l'ayant appris, ordonna que s'ils ne sortoient pas, au jour marqué • de Ravenne, on les en chassat, après les avoir marqués au front. Que » pouvoit - on ajouter à la sévérité de cette punition? Cependant on » recut le même jour, la délation de ces gens-là contre moi. — Ces accusa-> teurs font-ils devenus légitimes par leur condamnation? Mais vous de-» manderez en quoi consiste le crime, dont on m'accuse. On dit que j'ai , voulu sauver le Sénat. On m'accuse d'avoir empêché celui qui le vou-" loit accuser de crime de leze-majesté, d'en produire les preuves. " Quelqu'un avoit voulu accuser le Sénat Romain de conspiration contre Théodoric, & Boëce l'en avoit empêché. "Qu'est-il besoin, continue-t-il. n de parler de la lettre supposée, dans laquelle on dit que j'ai témoigné que j'espérois de voir les Romains libres? On en auroit vu l'imposture, » fi j'avois pu me fervir de la confession des délateurs, qui est d'un grand poids dans toutes les affaires de cette nature. 

Etant à Verone, com-» me le Roi cherchoit à nous faire tous périr, il tâchoit de charger tout » le Sénat du crime de leze-majesté, dont on avoit accusé Albin ( Fun » des Sénateurs. ) Je défendis tout le Sénat, sans me mettre en peine

<sup>[</sup> a ]. Conf. lib. 1. p. 4. (b ) Ibid.

» du danger, auquel je m'exposois." C'étoit un certain Cyprien, qui accusoit le Sénat, comme on l'a déjà vu, & le même sur aussi l'accusateur du désenseur de cette illustre assemblée. Cette conduite de Boece sur, comme il paroit, mal expliquée; & on le croyoit d'autant plus capable du dessein généreux de délivrer l'Italie de la tyrannie des Goths, qu'il étoit éclairé & qu'il avoit l'ame élevée. Un homme aussi savant que lui ne pouvoit pas aimer des barbares, comme les Goths, & l'envie de s'en délivrer ne pouvoit pas naître dans une, ame lâche & peu éclairée.

Boëce fut donc dépouillé de ses biens & rélegué près de Pavie, en attendant que Théodoric en jugeât. Ce fut-là qu'il composa sa Consolation de la philosophie, pour se consoler de sa disgrace; & l'on soupçonne même qu'il y fit quelques-uns de ses ouvrages théologiques. Voici comment un historien contemporain, dont Henri de Valois a fait quelques fragmens à la fin de son édition d'Ammien Marcellin, en parle : » Cy-» prien, dit-il, qui étoir alors référendaire, & qui fut ensuite (a) Comte » des libéralités sacrées, accusa par cupidité Albin, qui étoit Patrice, d'a-» voir écrit à l'Empereur Justin des lettres contre le Roi Théodoric. » Comme Albin nioit le fait, le Patrice Boece, qui étoit maître des offi-» ces, dit en présence du Roi : l'accusation de Cyprien est fausse; mais si » Albin a fait ce qu'on dit, & moi & tout le Sénat l'avons fait d'un com-» mun accord. Cela est faux, Sire. Alors Cyprien ayant un peu hésité, » produisit de faux témoins, non-seulement contre Albin, mais aussi contre '» Boece son défenseur. Mais le Roi, qui tâchoit de surprendre les Romains, » par artifice, & qui cherchoit comment il les pourroit faire mourir, » ajouta plus de foi aux faux témoins qu'aux Sénateurs. Là-dessus Albin & » Boëce furent mis en garde, au baptistere de l'église. " De-là il semble qu'on envoya Boëce, en quelque endroit près de Pavie, que l'on nommoit (b) le territoire de Calvente. C'est ce qu'on recueille de la même narration qui continue ainsi: ,, mais le Roi ayant sait appeller Eusebe, Goum verneur de la ville de Pavie, prononça la sentence de mort contre Boëce , sans l'avoir oui. Il envoya Eusebe au territoire de Calvente, où Boëce m étoit en prison & le sit mourir. On lui attacha le front avec une corde, " que l'on serra si long-temps que les yeux lui en sortirent de la tête, & , dans cet état on le bastonna jusqu'à la mort. " Voilà un supplice digne de la barbarie des Goths & qui fait voir jusqu'à quel point alloit la cruauté de Théodoric. Car enfin, si Boëce avoit été coupable, il falloit se contenter de le faire mourir, fans le tourmenter de la forte. Dans le fond le crime, dont on le chargeoit, étoit un de ces crimes qui n'ont besoin que d'un heureux succès, pour passer pour des actions héroiques. Boece auroit passé

<sup>(</sup>a) Charges fous le bas Empires (b) Calventianus ager.

avec raison pour un libérateur de sa patrie, s'il en avoit chassé les Goths, qui n'avoient eu d'autre titre, pour s'en approprier la domination, que la sorce. Quelques-uns ont soupçonne qu'une des causes de la mort de ce savant homme sut d'avoir écrit contre les Ariens; mais ni Boëce lui-mème, ni l'auteur anonyme n'en disent rien. Ce sut en 524, que Boëce mourut, comme le témoigne Marius d'Avenche dans sa chronique; ce qui a donné lieu au P. Pagi de redresser la chronologie de Baronius, qui place

cette mort à l'année 526.

Peu de temps après, comme le témoigne l'historien anonyme déjà cité, Théodoric fit citer Symmaque, beau-pere de Boëce, de Rome à Ravenne. & craignant que la douleur qu'il avoit de la mort de son gendre, ne lui fit entreprendre quelque chose contre l'Empire des Goths, il le fit mourir, après l'avoir fait accuser du même crime. Cela arriva l'année suivante 525, suivant Marius. Martien Rota dit, après Procope, au 1et. livre de son Histoire des Goths, que la vengeance céleste suivir bientôt après; & que comme on eut servi, un soir à souper à Théodoric, la tête d'un poisson, il crut voir dans ce plat la tête de Symmague qui se mordoit la levre de dessous, & qui le menaçoit avec des yeux terribles. Ce Prince épouvanté de ce spectacle, tomba malade & n'eut pas plutôt raconté ce qu'il avoit vu, qu'il mourut. On a dit quelque chose de semblable, au siecle passé, de la mort d'un Prince, qui avoit été cause du supplice d'un vénérable vieillard entiérement innocent des crimes dont on le chargeoit; & à qui sa patrie avoit de très-grandes obligations, aussi-bien que le Prince, qui lui faisoit faire son procès. Il se peut que l'imagination se trouble, & fasse voir ce qui n'est point; mais un semblable spectacle, qui est l'effet d'une conscience bourrelée, a quelque chose de si terrible qu'il peut bien être une punition d'un crime réel; & peut-être encore que cela est arrivé plus d'une fois. Qui fait si le Prince dont je viens de parler, n'avoit point oui raconter l'histoire que Procope a faite de Théodoric, & si son imagination troublée ne lui fit point voir la même chose, parce qu'il se sentoit coupable d'un semblable crime?

Procope (a) rapporte encore que Rusticiane, veuve de Boëce, à sorce de saire du bien aux pauvres, pendant le siege de Rome, en 546, devint si pauvre qu'elle sur réduite à mendier; & que les Goths tâcherent de la tuer, parce qu'on l'accusoit d'avoir engagé l'armée romaine, en lui distribuant de l'argent, à renverser les statues de Théodoric, pour venger la mort de son pere & de son épouse. Mais Totila, Roi des Goths ne voulut pas soussirier qu'on la maltraitât. Par cette générosité il répara en quelque sorte l'injustice que Théodoric avoit saite à Symmaque &

à Boëce.

<sup>(</sup>a) Lib. III.

Pour revenir à ce dernier, il y a encore à Pavie une ancienne tour de brique, que l'on dit avoir été la prison de Boëce, & dans la chapelle de S. Augustin qui est dans l'Eglise de S. Pierre, on voit son épitaphe.

Les os de Boëce n'avoient pas été d'abord dans ce tombeau. Ce fut Othon III, Empereur, qui le fit faire & qui les y fit transporter en DCCCCXCVI, quatre cents soixante & douze ans après la mort de Boëce. Gerbert, qui après avoir renoncé à l'Evêché de Rheims, devint Evêque de Ravenne & depuis Pape, sous le nom de Silvestre III, célébra cette

translation dans de très-beaux vers.

Je ne parlerai point des différens Ouvrages de Logique, de Métaphysique & de Théologie, que Boëce composa. Le seul qui appartienne au plan de ce Dictionnaire, est son livre de la Consolation de la Philosophie. C'est sans contredit le meilleur & le plus agréable de tous les ouvrages de Boëce, qui nous restent; il le composa pendant son exil, pour se consoler lui-même de ses disgraces. Il y traite des plus importantes matieres de la Philosophie, & cela d'une maniere très-éloquente & très-sine, pour ce temps-là. Les vers qu'il mêle à sa prose, & qui sont souvent le résultat de ce qui avoit été exprimé en prose, sont pleins d'un grand sens & tournés d'une maniere qui est bien au-dessus de la barbarie de son siecle, & même de la capacité de cette espece de Poètes, qui se sont appliqués à la poése sans aucune étude de la philosophie. J'en donnerai un petit abregé avec quelques endroits des plus remarquables.

I. Après avoir exprimé (a) le malheur, où il se trouvoir, en trèsbeaux vers, & dit qu'au moins les Muses ne l'avoient pas abandonné dans sa disgrace, il finit son prologue, en disant à ses amis, qu'ils l'avoient estimé heureux mal-à-propos, puisqu'il étoit déchu de l'état où il étoit

auparavant, & qu'il ne sauroit y avoir de bonheur sans stabilité.

Quid me felicem toties jastastis amici? Qui cecidit stabili non erat ille gradu.

Comme il écrivoit ces mots, la Philosophie en personne lui apparut, sous la forme d'une semme belle & majestueuse, qui pouvoit s'abaisser jusqu'à la petitesse de notre taille, mais qui pouvoit aussi tellement s'agrandir, qu'elle touchoit le ciel de la tête, que l'on ne pouvoit plus voir. Elle avoit un habit qu'elle avoit sait elle-même, d'une matiere qui ne pouvoit point s'user, & qui ressembloit un peu aux habits des peintures anciennes où l'on remarque je ne sais quoi d'obscur & de négligé. Cet habit étoit déchiré, & on en avoit même emporté quelques morceaux. Elle avoit des livres dans la main droite & un sceptre dans la gauche.

<sup>(</sup>a) Met. I. Lib. 1.

D'abord qu'elle vit les Muses, que Boëce appelle poétiques, par opposition aux Muses philosophiques, & qu'il seint lui avoir testu compagnie; Dui a permis, s'écria-t-elle, à ces petites Courtisanes de théâtre d'approcher de ce malade, elles qui non-seulement n'ont adouci ses dous leurs, par aucuns remedes, mais qui même les ont entrerenues par d'appréables poisons? Ce sont elles qui, par les épines infructueuses des passions, étoussent la moisson abondante des fruits de la raison, & qui accoutument les ames des hommes à leur maladie, au lieu de les en délivrer. « La Philosophie chasse les Muses & s'approche de Boëce, qui, troublé par son chagrin, ne reconnoissoit point cette semme impérieuse.

Elle se fait reconnoître en essuyant les yeux du malade & dissipant les ténebres, qui l'empêchoient de la voir assez distinctement. Elle se met d'abord à le consoler, par l'exemple des anciens philosophes, célébres par une grande constance dans les plus grands malheurs; & l'exhorte à se défaire des passions, qui nous rendent sujets aux outrages de la fortune. » N'espérez rien, dit-elle, & ne craignez rien non plus (des biens & des maux de cette vie) & vous désarmerez la colere de cette furieuse; mais » quiconque est agité de peur, ou de désirs, & qui craint ou qui sou- haite, parce qu'il n'est pas assez constant, ni son propre maître, jette » son bouclier, & perdant son poste, fait lui-même la chaîne qui sert à » l'entraîner dans l'abime. »

Boëce un peu revenu à lui, se plaint à la Philosophie de ce qu'il s'étoit trouvé mal d'avoir suivi ses sentimens, & qu'au lieu qu'elle avoit dit que les Etats seroient heureux, lorsque ceux, qui les conduisent s'attacheroient à l'étude de la sagesse, ou que les sages seroient admis au gouvernement des Etats, il avoit vu néanmoins le contraire par sa propre expérience; puisqu'il ne s'étoit attiré l'exil où elle venoit le consoler, que pour s'être opposé aux injustices d'un Conigaste & d'un Triguilla, Officiers du Roi des Goths, & pour avoir voulu désendre l'innocence du sénat Romain, & de divers particuliers, contre d'autres chiens de cour, comme, il les nomme, que sa vertu austere avoit ainsi troublé sa tranquillité qu'il tâchoit de recouvrer par de sages méditations.

Les difficultés, qui l'avoient le plus embarrassé, venoient de la fausse idée que l'on a communément du bonheur & du malheur & du peu de réslexion qu'il avoit d'abord fait sur la conduite de la providence. » C'est peut-être, » dit-il, par notre faute, que nous choisissons mal; mais qu'un scélérat » puisse faire tout ce qu'il veut contre l'innocence, sous les yeux de Dieu, » cela paroit monstrueux; ce qui a fait qu'un de nos amis a demandé avec » raison, d'où venoit qu'il y avoit des maux, s'il y avoit un Dieu, & » d'où venoient les biens s'il n'y en avoit point. » Boëce s'adresse même à Dieu, pour le prier de redresser ces désordres, & de ne pas négliger si

fort le genre humain.

La Philosophie le console & lui dit qu'il a tort de se eroire exilé &

qu'il a oublié qu'entre les loix de sa patrie, il y en a une, qui dit que personne n'en peut être banni malgré lui. Elle entend le Ciel dont on ne

peut être banni, pendant qu'on en veut observer les loix.

Elle entreprend de le guérir de son chagrin, en commençant par des remedes adoucissans. Elle lui fait quelques questions sur la providence. Boëce avouant que la providence de Dieu gouverne tout, quoique les ressorts ne nous en soient pas bien connus, la Philosophie se sert de cet aveu pour réconcilier l'esprit de Boëce avec l'idée de la bonté de l'Être suprême.

II. Dans le second livre la Philosophie ne donne pas encore à Boëce la solution de ses difficultés; elle montre seulement qu'il n'a aucune raison de se plaindre de ce qu'on nomme la Fortune. Elle se charge d'abord du personnage de la Fortune & sait voir à Boëce que toutes ses plaintes sont injustes. Sa principale raison, c'est que la Fortune ne l'a traité, que comme elle traite communément tout le monde; qu'entré dans la vie à condition d'en subir tous les hazards, il ne doit pas être étonné d'y avoir eu du malheur, après du bonheur. Je sais tourner, dit-elle, incessamment ma roue, » & je prends plaisir de mettre en-bas ce qui étoit en-haut, & en-haut » ce qui étoit en-bas: montez-y, si vous voulez, mais à condition que, » quand le jeu que je sais le demandera, vous ne vous plaigniez pas que » je vous sasse tort de vous saire descendre. Ne saviez-vous pas quelle est » ma conduite? »

Boëce convient de l'inconstance de la Fortune; mais il ne s'en plaint pas moins du mal qu'elle lui a fait. » Aussi, reprend la Philosophie, je ne vous » présente le tableau de son humeur changeante, que comme une raison » que vous aviez de vous préparer à sa disgrace lorsqu'elle vous prodiguoit » ses saveurs, & à diminuer, par cette sage précaution, l'amertume du mal» heur. Mais je sens bien que ce remede n'est pas suffisant pour guérir vos » maux. D'ailleurs n'avez-vous pas plus de sujet de vous louer de la For» tune, que de vous en plaindre? Rappellez-vous tous les biens que vous » en avez reçus : quelle gloire, quels avantages ne vous a-t-elle pas pro» curés dans votre beau-pere Symmaque, votre semme & vos deux sils, » que vous avez eu le bonheur de voir consuls ensemble?"

Boëce lui replique que le sentiment de sa félicité passée ne le rend que plus malheureux; la Philosophie le censure là-dessus & lui montre que ses plus proches parens étant encore tous vivans, il n'a pas sujet de se plaindre si fort : d'ailleurs il n'y a point de bonheur, dans la vie, qui ne soit

accompagné de beaucoup d'inquiétudes & de chagrins.

Ensuite pour employer des remedes plus efficaces, la Philosophie montre que les richesses ne sauroient rendre heureux, non plus que les honneurs, & le bruit que l'on fait dans le monde, dont elle se moque sort agréablement. Elle rapporte là-dessus une historiette: Un jeune homme saisant le Philosophe, un autre lui dit qu'il vouloit éprouver sa Philosophie en le maltraitant; le prétendu Philosophe se laissa maltraiter, pen-

dant quelque temps, sans se plaindre; après quoi il dit à celui, qui en usoit de la sorte & qui commençoit à être surpris de sa patience, » Ne voyez» vous pas, ensin, que je suis Philosophe? Je l'aurois cru, dit l'autre, si
» vous ne l'eussiez pas dit. «

Enfin la Philosophie montre à Boëce que les hommes pouvoient tirer plus d'avantage de l'adversité que de la prospérité, & qu'il a, au moins, pu connoître par-là qui étoient ses véritables amis, ce qu'il n'avoit jamais

pu savoir, dans le temps auquel la Fortune le favorisoit.

III. Après ces remedes légers, la Philosophie vient, à la priere de Boëce, à des moyens de confolation plus folides. Elle remarque d'abord que tous les honimes aiment naturellement le bonheur & qu'ils s'accordent tous en cela; mais qu'ils different dans la maniere d'y parvenir, & qu'en ceci ils se trompent. Les uns y croient arriver, par le moyen des richesses, les autres par celui des honneurs; les autres, par la puissance, tels que sont ceux qui aspirent à régner; les autres, par la réputation; les autres, par les plaisirs. Chacun recherche avidement ce qu'il regarde comme la cause du bonheur, & il y en a qui tâchent de se rendre maîtres de l'une, pour en gagner une autre; comme ceux qui amassent de l'argent, pour parvenir à une puissance redoutable, ou pour se plonger dans les plaisirs, ou ceux qui se rendent puissans, pour amasser de l'argent, ou pour acquérir de la réputation. Le bonheur, en général, est ce que l'on souhaite pour soi-même & par-dessus tout le reste; mais la difficulté est de trouver le chemin qui y conduit. C'est en quoi les hommes se trompent, quoiqu'ils ne se trompent pas en ce qu'ils souhaitent, à le considérer en général. Ceux qui cherchent les richesses ont raison de souhaiter de ne manquer de rien. Ceux qui aspirent aux honneurs n'ont pas tort de fuir le mépris, car le bonheur n'est pas une chose qu'on puisse mépriser. Ceux qui tâchent de se rendre puissans font bien de hair un état auquel on est exposé aux injures des aurres. La réputation n'est pas une chose qu'on doive rejetter, puisque la gloire est la récompense de tout ce qui se fait de grand & de beau. Enfin le bonheur n'est compatible, ni avec la douleur, ni avec la tristesse, & ne peut être accompagné que d'un très-grand plaisir. Les hommes sont donc d'accord à souhaiter le bien & à tâcher de suir ce qui est incompatible avec la félicité.

Mais la Philosophie fait voir par de très-bonnes raisons, que les hommes cherchent le bonheur, où ils ne le peuvent trouver, & que, ni les richesses, ni les dignités, ni la puissance, ni la gloire, ni les plaisirs, que l'on a sur la terre, ne sauroient les rendre heureux, & qu'au contraire, ils les rendent malheureux. Où donc trouver le bonheur? Dans Dieu qui est le bien par excellence & la source de toute sélicité. C'est la conclusion

de ce livre.

IV. Au commencement du IVe. livre, Boëce en revient à son objection; savoir que, puisqu'il y a un Dieu bon, il n'est pas concevable qu'il

qu'il se commette tant de mal au monde, que les méchans ne soient point punis; & ce qui est encore pire, que la vertu soit soulée aux pieds, & les bonnes actions traitées comme des crimes. La Philosophie répond que le bonheur des méchans est faux & illusoire, que le remords empoisonne fouvent leurs plaisirs, que les peines qu'ils se donnent pour cacher leurs intrigues, & parvenir à leurs fins, leur coûtent ordinairement beaucoup plus que ne vaut le profit qu'ils en attendent; que la honte encore est souvent le prix de leur méchanceté dévoilée; que du reste, il n'y a réellement que les gens de bien qui parviennent au souverain bonheur, tandis que les méchans, quoiqu'ils souhaitent comme les autres le bien suprême, ne peuvent néanmoins y parvenir, parce qu'il est incompatible avec le vice; que le vice porte par-la son supplice avec lui-même; il dégrade l'homme; mais la vertu porte avec elle sa récompense; la satisfaction délicieuse d'une bonne conscience, & le plaisir inessable de bien saire; que les méchans doivent passer pour plus heureux, lorsqu'ils sont punis que lorsqu'ils prosperent, puisque leur châtiment peut les remettre dans le chemin de la vertu sans laquelle il ne sauroit y avoir de bonheur.

Boece interrompt la Philosophie pour lui demander si elle ne reconnoît pas qu'il y a des supplices après la mort. Oui, répond-elle, il y en a de grands, soit pour punir le vice, soit pour l'expier; & c'est ce qui acheve de venger l'humanité outragée par les méchans, & la vertu opprimée : car, en tout il faut considérer la fin, & c'est par elle qu'il faut apprécier

le bonheur réel des hommes.

Boëce ne paroit pas encore satissait; & il trouve quelque chose d'insoluble dans son objection. La Philosophie observe d'abord, avec raison, que quand même on ne comprendroit rien dans la conduite de Dieu, il faudroit croire que tout va bien, puisqu'il est certain que c'est un Etre biensaisant, qui gouverne le monde; mais comme Boëce souhaite qu'on lui rende quelque raison de ce qui arrive, la Philosophie replique que l'homme n'est pas sait pour tout comprendre, que sa soible raison, souvent plus sertile en objections qu'en solutions, doit plier sous le joug de la nécessité; que la matiere présente est d'une telle nature, que quand on a satissait à un doute, il s'en éleve une infinité d'autres, à-peu-près comme les têtes de l'hydre, qui croissent en la place de celles qui avoient été retranchées; & il n'y auroit point de sin, si un seu très-vis de l'esprit ne les arrêtoit.

Ensuite elle distingue la providence de la destinée. La providence est la connoissance & la conduite générale de tout, telles qu'elles sont en Dieu même; & la destinée regarde l'exécution & le détail de cette conduite, en chaque chose, ce qu'elle explique plus au long. Il est permis de définir les termes, comme l'on veut, dans son propre langage; mais il ne s'ensuit pas delà que les autres les entendent ainsi. Aussi n'est-ce pas là l'idée, que les anciens Philosophes attachoient au fatum. Je ne vois pas même à quoi cette distinction sert, pour résoudre la difficulté proposée.

Tome VIII.

La Philosophie dit quelque chose qui a plus de rapport à la matiere, lorsqu'elle fait voir que ceux qui souffrent ne sont pas toujours si vertueux, qu'on se l'imagine, & qu'en tout cas les adversités leur sont avantageuses. Tout ce qui sert est bon; & par conséquent, si les adversités nous servent à devenir meilleurs, elles sont bonnes.

V. Le dernier livre est le plus ingénieux de tous, quoique tous les rai-

sonnemens n'en soient pas également solides.

La Philosophie apprend d'abord à Boëce ce que c'est que l'on nomme hasard. Il ne saut pas s'imaginer que quelque chose arrive sans cause, & ce que l'on croit arriver par hasard, selon notre Auteur, est un événement imprévu, qui est l'esset d'un concours de causes, dont la fin étoit dissérente de cet événement; comme, lorsque quelqu'un en labourant un champ pour le cultiver y trouve un trésor, qu'il ne savoit pas y avoir été ensoui. On croit que cela arrive par hasard, mais cet accident n'est pas sans cau-

ses quoique le concours en soit imprévu & inconnu.

Il est vrai que l'on parle ainsi, mais on peut ajouter que la première & la véritable origine du hasard est la liberté de l'homme qui n'est forcé à juger, ou à vouloir, que lorsqu'il s'agit d'une vérité évidente ou du bien en général. Autrement il ne juge ni ne veut que par une détermination, dont il est le maître. Si l'on ne supposoit cela, il s'ensuivroit qu'il n'y auroit proprement aucun hasard, que dans la bouche des hommes qui diroient qu'une chose arrive par hasard, lorsqu'ils en ignoreroient les causes. Il en faudroit revenir à la destinée des Stoïciens & se préparer à résoudre toutes les difficultés, que l'on fait contre ce sentiment.

Il semble que Boëce penche quelquesois un peu de ce côté-là pour vouloir mal-à-propos mêler le destin à la providence; puisqu'après avoir défini le hasard, comme on l'a dit auparavant, il introduit la Philosophie disant, » que ce qui fait que les causes concourent ensemble est cet or-» dre, qui marche par une liaison inévitable & qui descendant de la pro-» vidence, place toutes choses dans leurs temps & dans leurs lieux: "il est vrai qu'il fait dépendre cet ordre de la providence.

Il est vrai encore qu'il fait d'abord après cette question à la Philosophie: » mais dans cette suite des causes attachées les unes aux autres, n'avons-» nous pas notre franc-arbitre; ou cette chaîne satale lie-t-elle aussi les

» mouvemens des esprits de l'homme?

La Philosophie répond que nous sommes libres, comme tous les êtres intelligens, dont la raison choisit ce qui lui paroît bon, & rejette ce qui lui semble mauvais. » C'est pourquoi, ajoute-t-elle, tous les êtres, qui ont » la raison, ont aussi la liberté de vouloir & de ne pas vouloir. " Mais elle ne l'accorde pas à tout le monde dans un égal degré. La liberté est plus grande selon elle dans les intelligences supérieures qui s'attachent à la contemplation de la divinité, & moindre dans les inférieures qui sont plongées

dans le vice. Ces dernieres sont en quelque sorte, comme parle la Philo-

sophie, captives par leur propre liberté.

Boëce examine ensuite fort au long la question de la prescience de Dieu; & la concilie tant avec la contingence des actions humaines, qu'avec le franc-arbitre ou la liberté de l'homme. Mais nous n'entrerons pas dans cette discussion métaphysique; nous croyons avoir donné une idée suffisante du Traité de la Consolation de la Philosophie, ouvrage plein d'esprit, de savoir & de bon sens, quoique peut-être au-dessous de la haute réputation dont il a joui si long-temps parmi les savans.

BOHEME, Royaume d'Europe situé dans l'enceinte de l'Empire d'Allemagne, dont il fait partie.

Description géographique & politique de la Bohéme.

ES bornes de la Bohême sont, à l'orient, la Moravie, la Comté de Glatz & la Silésie; à l'occident, les montagnes de Saxe, le Vogtland, la Principauté de Culmbach, & le Haut Palatinat; au Septentrion, la Misnie, la Lusace, & la Silésie encore; & au midi enfin, la Baviere & l'Autriche. On donne à son étendue environ 900 milles quarrées d'Allemagne, & l'on y compte aujourd'hui 151 villes grandes & petites, 367 bourgs tenant marchés, 6000 villages, 1451 terres seigneuriales & autres.

La division de ce Royaume, réglée par l'Empereur Charles VI, en 1714, est en douze cerclés, dont voici les noms: Buntzlau, Konigingratz', Chrudim, Czaslau, Kaurzim, Bechin, Pranchin, Pilzen, Saatz, Leutméritz, Rakownitz, & Beraun. Prague, ville capitale de tout le pays, est en partie dans le cafele de Kaurzim, & en partie dans celui de Beraun. Egra, avec son testifoire, sont renfermés dans ce Royaume & sui appartiennent, sans être compris dans aucun cercle; & le Marquisat de Moravie, Etat voisin, mais très-distinct de la Bohême, en est depuis long-temps une annexe.

De toutes parts la Bohême est environnée de montagnes & de forêts: les plus épaisses d'entre celles-ci, sont vers la Saxe & la Franconie; & les plus considérables d'entre celles-là, sont du côté de la Silésie, où elles portent le nom de Riesen-Gebirge, montagne des géants, ou bien, en langue Bohémienne, Krkonoskyhory, Cerconossii montes. La plus haute de ces montagnes est dans le cercle de Leutméritz, & s'appelle Millessow.

Quoique bordée par tant de hauteurs, la Bohême n'en est pas moins un pays élevé, comme on peut le voir par le courant de ses sleuves. L'Elbe a ses sources dans le cercle de Konigingratz, & prend sa direction vers la Saxe, d'où elle se rend dans la mer du Nord: la Moldau, en Bohémien, Wlatwa, vient du cercle de Prachin, & se jette dans l'Elbe proche de Melnick, & proche de Leutméritz; enfin, l'Elbe reçoit encore

l'Eger qui vient des environs d'Egra.

L'air que l'on respire en Bohême n'est ni rude, ni malsain: l'on y vieillit comme ailleurs, & les maladies contagieuses y sont rares. De la plupart des choses nécessaires à la vie, il n'est à-peu-près que le sel qui manque à cette contrée, & encore n'est-il pas décidé qu'elle ne pût en trouver dans la montagne de Nohossovice, au cercle de Prachin. & dans quelques endroits du territoire d'Egra, d'où la tradition porte que l'on en tiroit autrefois de fort bon. Ce royaume d'ailleurs abonde en nombre d'autres productions utiles & précieuses : son sol généralement fertile, lui fournit des grains au delà de ses besoins, & ne lui refuse ni fruits, ni jardinage, ni légumes; il lui donne sur-tout d'excellens houblons, & même du vin. A ces productions, il faut ajouter les pâturages; le fauve, le gibier de toute espece, & le poisson : la nature à tous ces égards traite fort libéralement la Bohême; elle y fait végéter aussi le sassran, le gingembre, le calmus, & une sorte de senouil que l'on estime beaucoup, & qu'en langue du pays l'on appelle ber. Les pierres de Bohême sont connues de tous les bijoutiers de l'Europe, & ses marbres ne le cedent qu'à ceux de Grece & d'Italie. Elle a des mines d'argent, d'étaim, de plomb, de fer, de cuivre, d'alun, de soufre & de houille : on y comptoit autrefois cent villes & villages, peuplés de gens qui travailloient dans ses mines; ce nombre n'est plus aussi considérable. Elle fournit encore du talc, du vitriol, du salpêtre, & de la terre sigillée. Enfin l'on connoît la réputation des eaux minérales d'Egra, de Sadlitz, de Toplitz & de Carlsbad, qui toutes sont en Bohême.

Tant d'avantages naturels, soutenus d'une industrie & d'une application que les Bohémiens, à la vérité, n'exercent pas autant qu'ils en seroient capables, ne font pourtant pas de ce royaume un Etat bien florissant. Les sciences en général n'y sont que foiblement cultivées; les arts & les métiers y languissent; & le commerce, qui pourroit enrichir ce pays, à la faveur de l'exportation lucrative de l'excédent de ses grains & de ses houblons, ainsi que des verres & du papier que l'on y fabrique, ne paroît pas y avoir fait des progrès bien sensibles. Une foule de maux s'étant comme rassemblés sur ce Royaume, il y a peu de siecles, & leur ravage n'ayant même cessé que de nos jours, il a bien fallu qu'en dépit de ses avantages naturels, une longue désolation devint son partage; ce ne sont pas des traçes légeres ou faciles à effacer dans un Etat, que celles que laissent après elles les guerres civiles & étrangeres, l'anarchie & les persécutions; la mesure de leur profondeur, pour l'ordinaire, est celle du découragement qu'elles impriment. D'ailleurs, la Religion Catholique, depuis plus de cent ans, est seule élevée en Bohême sur les ruines de la liberté de conscience; les géntilshommes, dès la même date, y sont ou soldats, ou courtisans, ou désœuvrés; les villes y sont dans la gêne, & le paysan sous le joug : cependant, graces aux vues sublimes de Sa Majesté Impériale d'Allemagne & royale de Bohême, pour le bien de l'humanité; graces à la magnanimité de ses soins paternels pour ses sujets, l'esclavage de la glebe devient de jour en jour en Bohême d'un poids plus léger pour le paysan; le nombre des corvées jadis accablant dans ce Royaume, s'y réduit actuellement à la moitié; une saine philosophie, en un mot, répandant de plus en plus sur ce pays ses heureuses influences, y rend à chaque instant l'autorité civile moins dure, & l'eccléssassique moins rigoureuse : d'où résulte cette conséquence intéressante, que la population de ce Royaume s'est beaucoup accrue. Des mémoires, dressés sans doute dans des temps malheureux, & il faut avouer que la date de ces temps n'est pas encore fort reculée, ne font monter le nombre des habitans de ce pays-là, qu'à trois à quatre cents mille ames; & il est démontré qu'en 1771, l'on comptoit en Bohême deux millions quatre cents quatre-vingt-treize mille huit cents soixante & dix-huit habitans

## Précis de l'Histoire de Bohéme.

E nom François de Bohême vient de l'Allemand bæhmen, mot corrompu de boï-heim ou boïer-heim, qui veut dire, maison, demeure, résidence des Boïens. Les Boïens faisoient partie des Celtes, qui, sous la conduite de Sigovese, passerent des Gaules en Germanie, six cents ans avant Jesus-Christ. Le dort des Boïens dans cette émigration, les appella jusques aux frontieres des Quades & des Sarmates, & leur sit habiter la portion de la grande sorêt d'Hercynie, qui couvroit alors la Bohême. Au tems d'Auguste, les Marcomans les attaquerent, les chasserent, & prirent leur place. Tous cependant ne suirent pas; quelques-uns échappant à l'expussion, resterent cantonnés en Bohême, tandis que le plus grand nombre alla se résugier dans la Norique, aujourd'hui la Baviere. Les Marcomans à leur tour surent attaqués dans le VIe. siecle par les Slaves ou Esclavons, commandés par Czechow.

L'expédition de celui-ci fut heureuse; il vainquit & déposséda les Marcomans, & sans doute que l'éclat de son triomphe sut tempéré par la douceur de ses biensaits, puisque de nos jours même, les Bohémiens, descendans mélangés des Slaves, des Marcomans & des Boiens, honorent la mémoire de ce Czechow, au point de préférer à tout autre nom, celui de Czechowiens: c'est aussi celui que leur donnent encore les nations qui parlent comme eux l'Esclavon. L'on ignore quel titre Czechow & ses successeurs porterent en Bohême pendant cent & quelques années, mais on sait que Przemys sut le premier qui s'en sit appeller Duc: il vivoit au commencement du VIII. siecle, & sa postérité a régné dans

ce pays-là jusques au commencement du XIVe. Le Duc Borzivog, vers la fin du IXe. se fit baptiser, & son successeur Wenceslas I, contemporain d'Henri-l'Oiseleur, fut sait tributaire de l'Empire Germanique, pour avoir imprudemment pris les armes contre Henri. En 1086, l'Empereur Henri IV. qui avoit tant besoin d'amis contre les Papes, s'en fit un du Duc Wratiss I, en lui conférant la dignité royale, & en annexant à la Bohême, le Marquisat de Moravie : ces pays prosessoient la religion grecque. La dignité royale ne fut alors pour la Bohême qu'un lustre passager; elle cessa par la mort de ce Wratislas. L'an 1162, Frédéric Barberousse la renouvella en faveur d'Uladislas II; mais à la mort de celui-ci elle fut encore interrompue, & ce ne fut qu'en 1199 & en 1203, que les Empereurs Philippe I & Otton IV, sui donnérent une sanction permanente. en l'établissant à perpétuité sur la tête de Przemys II & de ses successeurs: l'attachement de ce Przemysl pour l'Empereur Othon, le fit surnommer Ottocar Ottonicarus, & ce surnom passant à ses descendans, devint surtout fameux en la personne du puissant Prince, que Rodolphe d'Habsbourg fervit d'abord, & combattit enfuite. L'on fait que l'Autriche, la Styrie, la Carinthie, la Carniole & l'Istrie, obéirent un certain tems à ce dernier Ottocar, & que Rodolphe d'Habsbourg eut le bonheur de les en affranchir. Wenceslas II fut à la fois Roi de Bohême & de Pologne, mais son fils Wenceslas III, mourant sans enfans mâles l'an 1306, fut le dernier Prince de la race des Przemysls. Au reste, c'est dans cette race qu'il faut chercher l'origine de la dignité électorale, & de la charge d'archi-échanson du S. Empire, dont les Rois de Bohême sont revêtus: il existe deux diplômes de l'Empereur Rodolphe d'Habsbourg, qui pertent que dès le regne de Barberousse, cette charge & cette dignité seur avoient appartenu.

A l'extinction des Przemysis, les Etats de Bohême déclarerent leur couronne élective, & elle demeura telle jusques à l'an 1547. Pendant cette période, l'on vit en conséquence dans ce pays-là des Rois de plusieurs Maisons différentes : il y en eut de la Maison d'Autriche, de celle de Luxembourg, de Pologne, de Hongrie, & l'un d'entr'eux fut même tiré du propre sein de la Bohême : George de Podibrath, régent du Royaume pendant la minorité de Ladislas Posthume, & devenu Roi lui-même après la mort prématurée de Ladislas, étoit un gentilhomme Bohémien. La Maison de Luxembourg paroît avoir été celle dont la Bohême ait eu le moins lieu de se plaindre : des quatre Princes qu'elle en eut consécutivement pour Rois, Jean & Charles l'agrandirent & l'éclairerent; ils lui procurerent la suzeraineté de la Silésie, & ils fonderent l'université de Prague. Wenceslas eut moins de mérite, & il vit naître les troubles de Jean Huss; dont nous parlerons tout à l'heure; mais ce Prince sut souvent en démence, & les moines qu'il n'aimoit pas, n'auroient pas dû écrire son histoire. Son frere Sigismond régna peu chez les Bohémiens, & le mal qu'il eût pu leur faire, n'égale pas celui qu'il fit autre part à la

propre réputation: l'on comprend qu'il s'agit ici de son manque de parole à Jean Huss, &c.

Quant aux regnes des Princes Autrichiens, Hongrois & Polonois. la Bohême eut lieu d'en gémir à plus d'une reprise; ou bien ils l'entraînerent dans des guerres étrangeres, ou bien ils agraverent le poids de ses malheurs civils: & enfin sous Ferdinand, frere de Charles-Ouint. c'en fut fait des privileges de la Bohême, & du droit qu'avoient eu ses Etats de se choisir des Rois : leur sceptre devint, en 1547, absolu, hérédifaire & fixe dans la Maison d'Autriche; Maximilien II, Rodolphe II, & Matthias n'en abuserent pas; mais Ferdinand II sut rigoureux & dur; il méconnut les douceurs de la tolérance, & les avantages de la modération : ses principes furent cruels, ses mesures furent violentes; la Bohême enfin se révolta, l'Electeur Palatin s'en sit Roi, les Princes protestans se liguerent, & la guerre de trente ans commença, La Bohême fut singulièrement maltraitée dans cette guerre, & au-delà de trente mille familles en fortirent pendant les années 1622, 1623, 1624, 1625 & 1626. Après la paix de Westphalie, Ferdinand III, & ses successeurs posséderent assez tranquillement ce Royaume jusqu'à la mort de Charles VI, arrivée l'an 1740. A cette date, l'Electeur de Baviere en prit la couronne : ce fut le signal d'une guerre nouvelle : la Bohême en essuya toutes les horreurs ; le fer & le feu la consumerent; mais dès 1745, on ne la disputa plus à l'Autriche.

Telle est l'histoire d'un Royaume, où, l'on comptoit sous Rodolphe II. il n'y a pas deux cents ans, trente-quatre mille fept cents villages, fept cents trente-deux villes grandes & petites, cent vingt-quatre châteaux, des terres seigneuriales sans nombre, & au-dela de trois millions d'habitans. Cette population déchue successivement jusqu'à moins de quatre cents mille, est remontée rapidement, comme nous l'avons observé, sous une administration devenue moins dure. C'est un pays d'états : le clergé, la noblesse, & quelques villes y tiennent des assemblées annuelles, que la cour ordonne & dirige. L'Archevêque de Prague est Légat né du S. Siege, Prince du S. Empire, Métropolitain des Evêques de Konigingratz & de Leutméritz. & il jouit de l'éminente prérogative de couronner les Rois de Bohême. De grandes charges brillantes y sont aussi demeurées héréditaires dans certaines familles : ce sont celles de grand Maréchal de la cour, de grand Maître d'hôtel, de grand Chef de cuisine, de grand Ecuyer tranchant, de grand Echanson, de grand Argentier, de grand Portier, de grand porte-Etendard, de grand Maître, & de grand Trésorier. Il en est d'autres aussi dont l'importance est plus sérieuse, & le titre plus significatif, mais qui ne sont pas héréditaires : ce sont celles dont les fonctions s'exercent en effet dans les Etats du pays, & dont les possesseurs officians s'appellent, grand Burgrave grand Maître de l'Etat, grand Maréchal de l'Etat, grand Chambeilan de l'Etat, grand Juge de l'Etat, grand Juge des fiefs,

premier Président des appellations, premier Président des finances, & premier Secrétaire d'Etat. Il faut croire que soutes ces grandeurs n'ont pas été instituées sans cause, ni conservées sans raison, & qu'affectées aux seules familles Bohémiennes, elles offrent aux yeux de la nation, un spectacle

qui lui fait oublier la perte de bien des droits.

L'administration moderne de ce Royaume partage actuellement son siege entre Vienne & Prague. Quelques tribunaux de justice, & quelques chambres de finance restent à Prague; mais la régence supérieure & la chancellerie sont à Vienne. D'ailleurs chaque cercle du pays, chaque ville & chaque fief a sa police & sa judicature particulieres; & il y a pour tout

l'Etat une ordonnance générale.

Des vingt-quatre mille hommes de milice, dont l'établissement s'est fait en Autriche l'an 1753, il y en a neuf mille sur le compte de la Bohême, & l'on sait que sa quote-part au bureau général de l'armée, indépendamment de ce que la Cour retire de ses péages & de ses domaines dans le pays, monte à la somme annuelle de cinq millions deux cents soixante & dix mille quatre cents quatre-vingt huit flor. quarante - quatre creutzers.

Le Roi de Bohême, comme Prince Electeur du S. Empire, paie à Wetzlar trois cents florins, & est taxé pour le reste, sur le pied des autres Electeurs. En vertu de la bulle d'or, les séculiers d'entre ceux-ci doivent tous lui céder le pas; & dans les grandes solemnités publiques, il le prend même devant l'Impératrice. La Bohême enfin, dans les interregnes de l'Empire, ne reconnoît pas l'autorité du Vicaire.

### Conjuration des Bohémiens contre l'Empereur Vencessas.

LNJUSTE, avide, sanguinaire, séroce, impitoyable, Vencessas ne parut animé que d'un seul désir, de savoir jusqu'à quel degré l'abus de la souveraine puissance pouvoit être porté, de montrer que la tyrannie exercée par un monstre n'a point de bornes, en un mot de surpasser en crimes, en atrocités, les Néron, & les Caligula. La misere des peuples qu'il se plaisoit à opprimer, le sang des Citoyens qu'il aimoit à répandre, les vies, les gémissemens des malheureux qu'il faisoit tourmenter avoient pour lui des attraits auxquels son ame atroce ne pouvoit résister. Tel fut le caractere de l'Empereur Vencessas, qu'il regardoit comme autant de momens perdus, tous ceux qu'il passoit sans nuire, ou sans commettre quelqu'action de barbarie; & l'on ne peut se dispenser de lui rendre cette justice, que dans ce sens, jamais il n'exista personne qui perdit moins de momens que lui. Quelqu'outrée pourtant que fut son inhumanité, Vencessas eut des favoris, qui même lui furent très-chers; jamais on ne le vit sans eux; ils mériterent son estime, son amitié, sa consiance, car c'étoient ses bourreaux; & ce ne sut que sur eux qu'il répandit ses graces & ses biensaits. Ravir les biens des - citoyens

citoyens & infulter à l'infortune de ceux qu'il avoit dépouillés, étoient les amusemens ordinaires de ce Monarque, qui comptoit faire grace à ceux dont il se contentoit d'usurper les possessions. L'Impératrice son épouse, semme honnête, biensaisante, vertueuse, s'opposa de toute sa puissance à ces excès; elle fut maltraitée; & pour dédommager, autant qu'il étoit en elle, les victimes de l'injustice & des lâches brigandages de son époux, elle vendit ses meubles, ses diamans & jusqu'à ses habits. Un jour n'ayant plus rien à donner, elle alla se jetter aux pieds de Venceslas, le conjurant. les larmes aux yeux, d'avoir enfin pitié de la triste situation à laquelle il avoit réduit les Bohémiens. Le monstre repoussa brutalement cette généreuse Princesse, & la menaça des plus séveres châtimens, si jamais elle se hasardoit à venir encore intercéder pour eux. Elle se retira & tomba dans un abattement mortel. La méfiance est le foible des scélérats; l'Empereur soupçonna son épouse de méditer quelques desseins, & pour en être instruit, il ordonna à Jean Népomucene, confesseur de cette Princesse, de lui révéler. zous les fecrets qu'elle avoit pu lui découvrir au tribunal de la pénitence. Népomucene refusa, & sa résistance lui coûta la vie. Peu de temps après, Vencessas imagina un nouveau moyen d'amuser sa cruauté; il sit construire des bains publics, & défendit à tous les citoyens de se baigner ailleurs, mais ces bains étoient construits de maniere qu'on n'y étoit pas plutôt entré, qu'on tomboit dans des abymes profonds. Une foule de malheureux y perdirent la vie.

Tant de scélératesse, tant de crimes multipliés indignerent les courtisans & révolterent le peuple; ensorte que, soit à sorce de proscriptions, soit pour la crainte qu'inspiroient ces atrocités, le Palais Impérial à Prague sut bientôt désert. Pour se mettre à l'abri de la vengeance publique, le tyran sit construire à deux lieues de Prague une sorteresse, où il alloit se cacher à la moindre apparence de sédition. Mais cette précaution devint inutile: il se sorma contre lui une conspiration dans laquelle entrerent tous les bons Citoyens & les Magistrats même de Prague, qui se saississant de sa personne l'ensermerent au sond d'un cachot. Il y avoit quatre mois qu'il y étoit retenu, lorsqu'une semme publique, dans l'espoir d'être récompensée, parvint à l'en retirer. Elle ne se trompa point, & Venceslas remonté sur le trône, mit cette semme au nombre de ses concubines. Cependant sa prison, bien loin de le changer, n'avoit servi qu'à le rendre plus cruel & plus sarouche. Il n'étoit plus possible de l'aborder, & il avoit de fréquens accès de sureur, où il faisoit impitoyablement massacrer tous

ceux qui l'environnoient.

Excédés d'un joug aussi dur, les Bohémiens implorerent le secours de Sigismond, Roi de Hongrie & frere de l'Empereur. Sigismond, à la tête d'une puissante armée, vint en Bohême, sit ensermer son frere, prit la Régence du Royaume, supprima les impôts les plus onéreux, & rendit la liberté à une multitude de Citoyens destinés à la mort par le Monarque détrôné.

Tome VIII. Xxx

Vencessas qui ne méritoit que l'exécration universelle, trouva pourtant des défenseurs, & les plus zeles furent le Duc de Schweidnitz, son frere & Procope, son cousin, qui ne purent pourtant parvenir jusqu'à la prison où il étoit étroitement renfermé à Vienne en Autriche. Il cherchoit ardemment lui-même à se procurer la liberté, & descendant par une senêtre qui donnoit fur le Danube, il se sauva sur une barque qu'un pécheur lui avoit préparée. Arrivé en Bohême, il se rend maître du fort de Visigrade, marche vers Prague escorté seulement de trente soldats déguisés, pénétre jusqu'au Château de la Ville, informe le Duc de Schweidnitz son frere, de ce qui se passe, & rassemble autour de lui un petit nombre de créatures que l'intérêt lui avoit attachées. Le Duc de Schweidnitz vole aux portes de Prague que des traitres lui ouvrent, ses troupes se répandent dans la ville & sont secondées par l'Empereur qui fait cesser le carnage, en faisant publier qu'il accorderoit la vie à tous ceux qui apporteroient leurs armes dans la place & remettroient un état juste de leurs biens. Par ce moyen connoissant ce que chaque Seigneur & chaque bourgeois possédoit, il les taxa à des sommes exorbitantes qu'il eut soin de se faire payer exactement.

La seconde disgrace de Vencessas n'adoucit point sa férocité; il se montra plus cruel au contraire & plus avide; il écrasa les peuples de taxes, & au-lieu de remplir les devoirs de la souveraineté, il exerça le métier de brigand. Ses rapines, ses meurtres, ses vols souleverent les Electeurs de l'Empire qui, après avoir instruit son procès, dresserent contre lui une sentence de déposition qui fut prononcée à Landstein par l'Electeur de Mayence. On procéda à l'élection d'un nouvel Empereur. Frédéric, Duc de Brunswick réunit les suffrages; mais pendant qu'on lui déséroit la Couronne Impériale, il tomboit fous le poignard du Comte de Waldeck qui l'affassina. On procéda à une nouvelle élection: Robert ou Rupert, Comte Palatin du Rhin fut élevé au trône, où il ne resta pas tranquillement assis. Il se forma un parti considérable pour Vencessas, soit en Allemagne, soit dans les autres Etats de l'Europe. L'ame de ce parti fut Sigismond, ce même Roi de Hongrie qui avoit montré tant d'ardeur pour arracher le sceptre Impérial à Venceslas qu'il ne protégeoit maintenant, que parce qu'il ne pouvoit plus espérer, comme la premiere fois, de profiter des dépouilles de son frere. Il s'intéressa pour lui très-vivement auprès de la Cour de Rome, où il écrivit que ce n'avoit été que sur des crimes supposés & des accusations évidemment fausses, que les Electeurs avoient uniquement prononcé la sentence de déposition. C'est une chose singuliere que l'usage dans lequel les Papes étoient alors d'excommunier, de proscrire les meilleurs souverains & de protéger & défendre la cause des plus détestables tyrans. Suivant cet usage trop long-temps toléré, le souverain Pontife écrivit à tous les souverains qu'ils eussent à ne point reconnoître d'autre Empereur que Vencessas qui, dans ce même-temps irritoit si violemment les esprits par ses débauches, ses

erimes & ses exactions, que Sigismond lui-même, honteux de soutenir ses intérêts, l'abandonna à la vengeance de ses sujets qui se liguerent & sormerent contre sa couronne une nouvelle conspiration. Vencessas, qui en sut informé, rassembla ses troupes & parut presque subirement au milieu de la Bohême qu'il paroissoit résolu de mettre à seu & à sang. Les Bohémiens recoururent pour la seconde sois à Sigismond qui promit de les protéger; mais ce Sigismond, protecteur des sujets opprimés de son frere, étoit lui-même l'oppresseur des Hongrois qui s'étant soulevés, le prirent, l'ensermerent dans le Château de Sokles, & le déposerent; mais, comme Vencessas, il trouva le moyen de s'évader, de remonter sur le trône &

même de parvenir à la Couronne Impériale.

Cependant l'Empereur ne craignant plus l'armée des Hongrois, exerçoit dans la Bohême la plus affreuse tyrannie. Il protégea ouvertement les sectateurs de Viclef, & sur le désenseur de Jean Hus, l'un des plus zélés partisans des nouvelles opinions. Ce n'étoit cependant point par l'amour de la Religion, que Venceslas prenoit parti dans ces trop fameuses querelles; car dans ce même temps il se plongeoit dans les plus honteuses débauches. Il livroit à ses concubines le sang & les biens des plus riches Citoyens; il autorisoit à la rapine, au vol, au brigandage les soldats qu'il ne payoir point, & permettoit aux scélérats d'infester les grands chemins & d'y assassiner avec impunité. Sous un tel protecteur, les sectateurs de Jean Hus, irrités par le supplice qui venoit de terminer les jours de cet hérésiarque, prirent les armes, & commirent dans toutes les provinces des ravages affreux. Cette multitude de scélérats, également animés par le désir du pillage & par le fanatisme, commandés par Jean de Troeznou. si célébre sous le nom de Ziska, se porterent aux plus horribles excès; sous prétexte d'obtenir la liberté de seur culte. Ils entrerent dans Prague, allerent à la maison de ville, où le Sénat étoit assemblé, se saissirent des Sénateurs & les jetterent par les fenêtres, tandis que d'autres Hussites recevoient les corps des Magistrats avec des lances, des broches ou des fourches.

A la nouvelle de ce massacre Venceslas parut très-irrité, peut-être de chagrin de ce qu'il n'avoit pas assisté à un spectacle si propre à l'amuser & à statter sa cruauté. Il mourut lui-même peu de jours après subitement, & à la suite d'une violente colere, qui délivra la terre de ce monstre. Sigismond, son frere, sut reconnu Roi de Bohême; il laissa la régence de ce Royaume à la veuve de Venceslas, Sophie, sa seconde épouse, qui se fortissant dans le Château de Visrade, leva des troupes, attaqua les Hussites & manqua de faire prisonnier Ziska; mais ce guerrier, l'un des plus redoutables Généraux de son siecle, lui échappa, grossit considérablement son parti, & se voyant en très-peu de jours à la tête de près de quinze mille hommes, porta de contrée en contrée la slamme, le ravage, la mort, & sit de la Bohême un théâtre d'horreur. Cependant

Xxx 2

Sigismond marcha contre eux, arrêta leurs ravages & les contraignit même de sortir de Prague; mais ces légers avantages ne firent que donner une nouvelle ardeur aux Hussites qui, sous les ordres de Ziska, dont le nom seul répandoit la terreur, battirent en bataille rangée les troupes Impériales, commandées par Albert, Duc d'Autriche, & s'emparerent de Prague, où Sigismond vint les assièger. Il fut cruellement repoussé, ses troupes mises en déroute & lui-même contraint de prendre honteusement la fuite. Irrité de sa désaite, l'Empereur fit de nouveaux efforts, & résolut de se venger des Hussites qui avoient fait soulever la Bohême presqu'entiere & la plus grande partie des Nobles, il marcha contre eux, à la tête de tout ce qui lui restoit de troupes. Cette derniere ressource fut encore plus malheureuse; l'armée Impériale fut taillée en pieces. Plus de trois cents Seigneurs de la plus haute distinction périrent par le glaive du vainqueur, & Sigismond fut trop heureux de se dérober par la fuite à la fureur des rebelles, qui songeant à se donner un Souverain, offrirent à Jagellon, Roi de Pologne, la couronne de Bohême. Il eut la générosité de ne pas accepter ce Royaume au préjudice du légitime possesseur. Les Bohémiens jetterent les yeux sur Sigismond Coribut, qui eut moins de délicatesse & accepta les offres des rebelles.

Pendant que les Hussites disposoient ainsi des Etats de Sigismond, celui-ci se sentant affoibli par ses défaites, fit des démarches pour se reconcilier avec les Bohémiens, qui rejettant toutes propositions d'accommodement, se porterent aux excès de cruauté les plus violens. Vainement en Allemagne on prêcha contre eux une Croifade; envain, pour les exterminer, on rassembla une formidable armée, l'invincible Ziska présenta sierement la bataille aux Croisés, & remporta sur eux une victoire complette. Sigismond of a se hasarder encore contre ce Général, & il sut mis en fuite. Pendant qu'il alloit cacher la honte de sa désaite en Hongrie, Coribut fit son entrée à Prague, où il se fit reconnoître en qualité de Souverain. Il ne se doutoit pas qu'il avoit un adversaire redoutable dans la personne de Ziska, qui, ennemi de toute subordination, déclara aux Bohémiens qu'il ne souffriroit jamais qu'un Peuple libre se soumit à un Roi. Ziska, conformément à cette déclaration, se préparoit à détrôner le nouveau Roi des Bohémiens, lorsque son parti fut attaqué par Albert d'Autriche, à qui l'Empereur venoit de céder la Moravie. Mais Procope Naze, l'un des Lieutenans du Général des Hussites, remporta la victoire, & contraignit Albert de se retirer en Hongrie.

Jusqu'alors la fortune avoit favorisé le parti des Hussites, & nul désavantage n'avoit interrompu la suite de leurs succès; mais ensin la victoire se déclara contre eux, & ils furent battus par l'Evêque d'Olmutz, qui devoit d'autant moins s'y attendre, que leurs forces étoient de beaucoup supérieures aux siennes. Cet échec, loin de décourager Ziska, l'enslamma du désir de se venger avec éclat. Rassemblant les débris de son armée

vaincue, il s'avança vers Prague, dans le dessein d'en chasser Coribut, força cette capitale de se rendre, y sit son entrée aux acclamations de tout le peuple, & obligea le Roi de renoncer à la couronne & de se retirer en Pologne. Ce fut là le dernier exploit de Ziska qui mourut au sein de la victoire : avant que d'expirer, on dit qu'il ordonna aux Hussites de l'écorcher aussi-tôt qu'il auroit rendu le dernier soupir, & de faire un tambour de sa peau, les assurant qu'au son de ce tambour les ennemis prendroient la fuite. Sa mort ne mit pas fin aux troubles qui désoloient la Bohême; les rebelles, quoique toujours unis, lorsqu'il étoit question de la çause commune, se diviserent en trois partis, celui des Thaboristes qui avoit pour chef Procope Naze; celui des Orphelins qui reconnut pour Général Procope, surnommé le-Petit, & le parti des Orebites, qui reconurent pour leurs Capitaines Hincke & Crusina de Cunebourg. Albert, Duc d'Autriche, informé de ces divisions & se flattant d'en profiter, les attaqua, mais ils se réunirent & remporterent la victoire. Procope Naze se signala également contre les Impériaux qui, furieux de-leur défaite, mirent sur pied une armée encore plus nombreuse, fous la conduite du Cardinal de Winchester. Il fut battu, & les vainqueurs se répandirent comme un torrent dans la Silésie, la Misnie & la Moravie, où ils mirent tout à feu & à sang.

La force ne pouvoit rien contre de tels ennemis; on tâcha de les ramener par la voie des Négociations; mais les Orphelins ne voulurent écouter aucune proposition, soutenant qu'il étoit honteux à un peuple libre de se donner un Roi. Les hostilités, ou plutôt le ravage & les fureurs des Hussites recommencerent avec une nouvelle violence, & elle fut portée à de tels excès que les Seigneurs d'entre les Hussites mêmes, fatigués de cette guerre intestine qui désoloit leur patrie, parurent disposés à écouter les propositions de l'Empereur Sigismond; mais la faction des Orphelins l'emporta; ensorte que, rassemblant toutes leurs forces, les rebelles marcherent contre les ennemis. Les deux armées se rencontrerent à Risemberg, où fut livrée cette fameuse bataille, qui fut si fatale aux Impériaux. Ils étoient au nombre de près de cent mille combattans, & furent battus & massacrés en piece par l'armée des Hussites, composée tout au plus de soixante mille hommes. Procope Naze, qui venoit de se couvrir de gloire dans cette célèbre journée, alla joindre en Silésie ses forces à celles de Procope-le-Petit, & ces deux Généraux entrerent en Hongrie. Heureusement pour l'Empire, quelques divisions qui survinrent entre eux, les obligerent de se séparer, & cette désunion fut très-funeste aux Orphelins. Les Hongrois attaquerent Procope-le-Petit en Moravie; le combat fut long & sanglant, les Orphelins se signalerent par des prodiges de valeur; mais le nombre l'emportant sur le courage, ils furent contraints de céder la victoire, & Procope battu, se hâta de se retirer en Bohême.

Quelque marqué que fut le dernier avantage des Impériaux, il ne les

éblouit point. & ils tenterent de gagner encore par la douceur les Hussites qui furent invités à aller exposer leurs raisons au Concile qui se tenoit à Basse. Ils y envoyerent trois cents Députés, à la tête desquels étoit le célébre Procope Naze. Une partie de leurs demandes leur fut accordée. & il fut dresse un formulaire qui fut accepté par le plus grand nombre des Bohemiens. Il n'y eut que les Thaboristes & les Orphelins qui refuserent obstinement de s'y soumettre. Ce refus indigna si vivement la Noblesse de Bohême, que se détachant de l'alliance des Orphelins & des Thaboristes, elle les chassa de Prague après en avoir massacré près de vingt mille. Furieux à cette nouvelle, Procope Naze, impatient de venger, par des torrens de sang, la mort de ses partisans, marche vers Prague, résolu d'y porter le fer & la flamme. Les Bohémiens se réunissent contre lui, marchent à sa rencontre, & lui livrent la bataille. Le combat fut vif & meurtrier; il fut fatal aux deux Procopes qui y périrent, & funeste aux Thaboristes & aux Orphelins, dont l'armée fut entiérement défaite. Afin de prévenir de nouveaux désordres, les vainqueurs firent mourir ceux d'entre les Hussites qu'ils jugerent les plus capables de ranimer & de soutenir le parti de la rebellion, les autres furent dispersés dans la Bohême & dans la Moravie, avec défense de s'attrouper sous peine de mort. Les Etats de Bohême reconnurent Sigismond pour leur Souverain à des conditions qu'il accepta; & la paix après cette guerre allumée par le fanatisme & soutenue pendant près de vingt ans, sut solidement rétablie. Quel avoit été le motif de cette affreuse guerre ? D'obtenir la permission de communier sous les deux especes, & ce motif fit périr plus de cinq cents mille hommes en vingt ans d'hostilités, & désola plusieurs Royaumes par les plus affreux ravages. Quelle matiere à réflexions pour l'Homme d'Etat!

### ELECTEUR DE BOHÊME.

LY A EU des Publicistes qui ont cru que le Roi de Bohême n'étoit proprement point Electeur de l'Empire, & ne pouvant nier qu'il n'eût voix décisive dans le College Electoral, ils ont prétendu que cette voix n'étoit que pour faire pencher la balance, quand celles des Electeurs se trouvoient partagées à nombre égal. La cause de cette erreur, c'est que les Rois de Bohême n'ont que peu ou point paru dans les Assemblées de l'Empire; qu'ils n'ont jamais rien voulu contribuer aux besoins du Corps Germanique, alléguant que leur Royaume étoit un Etat séparé de l'Allemagne; que leurs sujets parloient une langue dissérente de celle des Allemands; qu'ils ne recevoient aucune protection de l'Empire; & que par conséquent ils n'étoient point obligés de contribuer aux dépenses & autres charges du Corps Germanique, la Bohême n'étant point incorporée dans ce Corps puisqu'elle n'avoit jamais été du nombre des Cercles.

C'est ainsi que parsoit Ferdinand I, même à la Diete d'Augsboug en 1548. Mais la Maison d'Autriche changea bien de langage lorsqu'il fallut mettre l'Electeur Palatin Frédéric V au Ban de l'Empire, la proscription ne pouvant avoir lieu qu'autant qu'on prouveroit que cet Electeur avoit troublé le repos public & violé la Loi la plus sacrée en envahissant un pays qui faisoit partie de l'Empire & qui étoit sous la protection du Corps Germanique. Après tout, pourquoi s'étonneroit-on que Ferdinand II démentit Ferdinand I? Ne voit-on pas tous les jours des Princes soutenir aujourd'hui le contraire de ce qu'ils avoient avancé le jour d'auparavant?

Mais quoiqu'il en soit de tout cela, & sans nous arrêter à l'opinion ci-dessus rapportée, nous dirons, conformément aux actes publics & aux constitutions de l'Empire, que le Roi de Bohême est le premier des Electeurs Laïques, & qu'il est revêtu d'un des archi-offices de l'Empire; mais nous remarquerons en même temps, qu'excepté les Dietes pour l'élection d'un Roi des Romains, les Rois de Bohême n'ont point paru aux Assemblées de l'Empire, ni même aux Dietes particulieres des Electeurs, où il n'étoit question que des intérêts du College Electoral, & les Publicistes croient que s'ils y avoient voulu être admis, on le leur auroit refusé, ou que du moins ils n'y auroient point eu de voix décisive. A quoi il faut ajouter que le Roi de Bohême n'étoit jamais appellé pour dresser la capitulation, & que lors de l'élection de l'Empereur Léopold, ce Prince ayant demandé à être admis à l'expédition de la capitulation, en qualité de Roi de Bohême, sa demande sut unanimement rejettée, & qui plus est, on ne voulut pas même recevoir les mémoires qui contenoient les avis sur cette matiere; quoiqu'on ne rejette pas même ceux des Princes & des villes impériales.

A l'élection de Joseph fils aîné de Léopold, tout ce qu'on put obtenir du College Electoral, fut que la capitulation feroit lue à l'Ambassadeur qui représenteit le Roi de Bohéme, & qu'on lui demanderoit s'il avoit quelque chose à proposer, avant qu'elle sût signée; mais bien des gens croient que quand ce Ministre auroit fait quelques propositions, soit de retrancher, ou d'ajouter, on n'y auroit eu aucun égard; cette démarche du College Electoral n'étant qu'une pure complaisance, un pur compliment.

Tout cela fit penser à l'Empereur Joseph qu'il étoit de son intérêt, comme Roi de Bohême, de rétablir ce suffrage dans les Assemblées de l'Empire, & la chose sur exécutée en 1708. Depuis cette réadmission la Maison d'Autriche a toujours eu un Ambassadeur aux Dietes pour représenter le Roi de Bohême.

Tout le monde sait qu'à l'élection de Charles VII, le suffrage de Bohême sut suspendu, les Electeurs ayant jugé que le sexe de la Reine de Hongrie & de Bohême la rendoit incapable d'exercer un office purement viril, sans compter que sa qualité de Reine de Bohême sui étoit contestée. Mais à l'élection de François I, tout a été rétabli; la Reine de Hongrie & de Bohême a joui de toutes les prérogatives électorales, & a

même été admise à l'expédition de la capitulation.

Au reste la réadmission de la voix de Bohême aux dietes sait bien voir la suitilité de la dispute qu'il y a eu entre les publicisses, savoir si c'étoit un privilege, ou un désavantage pour le Roi de Bohême de ne point paroître aux assemblées de l'Empire. Puisqu'il est sûr qu'ils s'en étoient exclus eux-mêmes, il s'ensuit, qu'ils regardoient comme indissérent d'y assister ou de n'y point assister, quoique dans la suite l'Empereur Joseph ait été d'un autre avis.

Le Roi de Bohême, comme Electeur & Etat de l'Empire, a le privilege qu'on ne peut absolument point appeller des sentences de ses tribunaux, aux tribunaux de l'Empire, ni dans le pétitoire, ni dans le possessoire, ni

pour quelque somme que ce soit.

Ses sujets ne peuvent être cités hors du Royaume. Quant à lui, il n'est pas douteux, qu'il ne soit soumis à la jurisdiction de l'Empire, dont il est vassal : mais la question est de savoir s'il y est soumis, comme Roi ou comme Electeur; la chose n'est pas décidée. C'est sans doute en cette derniere qualité; car la Bohême n'est pas un fies de l'Empire, & le Roi, comme tel, est indépendant; mais sa dignité électorale & son office de grandéchanson sont des fiess qui l'assujettissent aux loix de l'Empire. Les Rois de Bohême ont toujours joui des prérogatives royales; du pouvoir de saire des loix, de battre monnoie, de créer des Nobles, des Comtes, des Barons, de saire la guerre ou la paix, de lever des impôts, sauf les privileges des Etats du royaume.

Nous avons parlé ailleurs du privilege qu'ont les Rois de Bohême de n'être point obligés de recevoir l'investiture à la Cour Impériale & hors

de leur Etat.

Les Ducs de Bohème reçurent la dignité électorale vers l'an 1152, & voici comment cela arriva. Il y avoit dès-lors sept grands offices dans l'Empire, trois ecclésiastiques, les mêmes que ceux d'aujourd'hui, & quatre séculiers, un Archi-Dapisere, un Archi-Maréchal, un Archi-Echanson, un Archi-Chambellan. Sous le regne de Lothaire II la Baviere ayant été unie à la Saxe en saveur de Henri-le-Lion, il y eut un de ces grands offices qui vint à vaquer; c'étoit celui de grand-Echanson. Henri V Duc de Franconie étant parvenu à l'Empire & étant mort sans postérité, le Duché de Franconie & la dignité électorale passerent au Duc de Suabe. Frédéric I dit Barberousse étant devenu Empereur, il y eut une nouvelle place vacante dans le college électoral & elle sut donnée au Duc Uladislas de Bohème avec l'office de grand-échanson, dont il sit les sonctions au couronnement de Frédéric Barberousse, son ami intime, qui l'avoit revêtu de la dignité électorale.

Primissa troisieme Duc de Bohême, depuis Uladislas, eut l'ambition de

devenir

devenir Roi, & y réussit à la fageur des troubles qui agiroient l'Allemagne, qui avoit trois Empereurs. Il se sit rechercher par ces trois concurrens & se déclara pour celui qui le voulut bien reconnoître pour Roi. Cette dignité lui sut ensuite consirmée par le Pape; car dans ce tempslà les pontises étoient en possession de décider du sort des têtes couronnées.

Charles IV Empereur de la Bulle d'or, confirma non-seulement. la dignité électorale attachée au Royaume de Bohême; mais décida même que le Roi de ce nom seroit regardé comme le premier des Electeurs séculiers, & continueroit à exercer la charge de grand-Echanson hérédi-

taise de l'Empire.

Le Royaume de Bohême ésoit autresois électif; la preuve en est dans l'histoire. Il suffira de remarquer ici, que lorsque les Brats voulurent user de leur droit & élurent l'Electeur Palatin, la Maison d'Autriche allégua que par la disposition de la Bulle d'or, le droit d'élection ne devoit avoir lieu que dans le cas où le trône viendroit à vaquer, & qu'il n'y auroit point de successeur légitime. Les Bohémiens ne manquerent pas de raisons pour résuter cette assertion; mais ensia le droit du plus sort en décida.

Les Esats étoient autrefois les tuteurs naturels de leurs Rois mineurs, & prétendoient, en cette qualité, jouir du suffrage électoral, comme il est réglé dans les constitutions de l'Empire à l'égard de tous les tuteurs des Electeurs: mais aujourd'hui les Bohémiens étant dépouilées de leurs plus beaux

privileges, cette prétention n'a plus lieu.

Il y a en Altemagne divers fiefs qui relevent du Royaume de Bohême, tels sont le Duché de Silésie, les Marquisats de Moravie & de Lusace. Le Roi de Prusse, qui a conquis & acquis la plus grande & la meilleure partie de la Silésie, a obtenu que le nœud sécula seroit rompu, & que la Silésie ne dépendroit plus du Royaume de Bohême en ce qui touche la Seigneurie directe. Plusieurs Electeurs, Princes ecclésiastiques & séculiers, Comtes, & c. ont des fiefs qui relevent du Royaume de Bohême. L'Empereur Charles VII s'étant fait couronner à Prague, aliéna de ces fiess & les céda à quelques-uns de ses alliés à la bienséance desquels ils étoient; mais la Reine de Hongrie étant rentrée en possession de la Bohême, les a revendiqués & on n'a pas jugé à propos de s'exposer à son ressentiment pour se maintenir en possession.

La Bohême n'a jamais été cercle de l'Empire, quoique Goldast l'ait voulu compter pour telle. Elle ne l'est pas non plus à présent, quoiqu'en disent quelques-uns qui s'appuient sur sa réadmission à la diete de l'Empire. C'est un Royaume indépendant, qui d'électif est devenu héréditaire, par le sort des armes, & dont les habitans sont moins sujets que citoyens de

l'Empire.

A l'égard des prétentions du Roi, ou Reine de Bohême, elles ne peuvent regarder que le domaine direct sur les fiefs qui relevoient de la cou-Tome VIII. Y y ronne de Bohême & l'hommage des vassaux. La Reine & les Etats de Bohême ont renoncé à cet hommage en faveur du Roi de Prusse. Ils lui ont cédé la souveraineté entière sur la Silésie & le Comté de Glatz, mais il y

a pent-être quelque protestation secrete qui annulle cette cession.

· La Silésie divisée en plusieurs petits duchés & principautés, ne pouvant se soutenir contre les invasions fréquentes des Polonois, se mit en 1288 sous la protection du Roi de Bohême, & ces petits souvérains se reconnurent feudataires de ce Roi. Dans la suite toutes ces maisons ducales s'étant éteintes, la Silésie qui avoit été incorporée au Royaume de Bohême. y fut réunie pour toujours hérédizairement, & indivisiblement. La Maison de Brandebourg avoit des prétentions sur les duchés de Lignitz, de Brieg. de Wohlau & de Jægerndorff, à cause des pactes de confraternité faits entre les derniers Ducs de Lignitz, & de l'achat fait par le Marchgrave George du duché de Jægerndorff, avec la permission du Roi de Bohême, qui lui en donna l'investiture. Ce Marckgrave laissa un fils nommé George-Frédéric qui mourut sans enfans, laissant par Fidei-Commis son duché à Joachim-Frédéric Electeur de Brandebourg, qui le céda à son file puiné. nommé le Marckgrave Jean-George; mais comme ce Marckgrave fur dans la suite mis au ban de l'Empire avec tous ceux qui avoient embrassé le parti de l'Electeur Palatin élu Roi de Bohême, la Maison d'Autriche se fervit de ce titre pour frustrer la Maison de Brandebourg de la succession de ce Prince, qui avoit laisse un fils nommé Ernest, lequel mourut sans postérité & avant d'avoir pu être rétabli dans l'héritage de ses peres.

L'Electeur de Brandebourg Frédéric-Guillaume réclama le duché de Jægerndorff, comme lui appartenant en vertu du Fidei-Commis & des conventions particulieres observées dans la famille-des Marchgraves de Brandebourg; ajoutant que quand on supposeroit le crime de sélonie de la part du Marckgrave Jean-George, on ne pouvoit disconvenir que son fils n'en eût été innocent, & qu'il n'eût dû être rétabli dans son Etat; que cela n'étant point arrivé, & le fils ayant été puni injustement des fautes de son pere, il étoit encore plus injuste de vouloir punir la famille électorale de Brandebourg d'une conduite où elle n'avoit point pris de part. On négocia long-temps; enfin l'Empereur Léopold consentit à céder à l'Electeur Frédéric-Guillaume le cercle de Schwiebus, à condition que cet Electeur renonceroit à toutes ses prétentions non-seulement sur le duché de Jægerndorss. mais aussi sur ceux de Lignitz, de Brieg, & de Wohlau, dont la Maison d'Autriche s'étoit aussi saisse, sous prétexte que le traité de confraternité entre les Ducs de Lignitz & la Maison de Brandebourg portoit préjudice aux droits du Royaume de Bohême & à l'incorporation de ces duchés avec

ledit Royaume.

L'Empereur eut d'autant moins de peine à céder le Cercle de Schwiebus, que le Prince Electoral s'engagea secretement à le restituer à la Maison d'Autriche, aussi-tôt après la mort de son pere moyennant une somme d'argent qui fut réglée à 250 mille florins. La retrocession se sit au commencement de 1695, par le Prince Electoral devenu Electeur sous le nom de Frédéric III. L'Empereur Léopold sentant bien que cette somme n'étoit pas un dédommagement suffisant, accorda à ce Prince le titre de Duc de Prusse, & quelques années après celui de Roi.

C'est cet accommodement, & ces concessions que la Cour de Vienne a alléguées pour renverser ce que le Roi de Prusse d'aujourd'hui a employé pour justifier son invasion en Silésie. La Cour de Vienne a soutenu que par la rétrocession du Cercle de Schwiebus, l'Electeur Frédéric III, avoit renoncé à tous ses droits & prétentions en faveur de l'Empereur qui l'en avoit bien dédommagé par la somme ci-dessus mentionnée, & particulié-

rement par les titres de Duc & ensuite de Roi de Prusse.

D'un autre côté le Roi de Prusse a soutenu que son ayeul n'avoit jamais senoncé à ses prétentions; que quant aux lettres réversales qu'il avoit données, n'étant encore que Prince Electoral, pour la rétrocession du cercle de Schwiebus, on avoit abusé de sa jeunesse : que 250 mille florins, ne pouvoient balances des droits si bien sondés, ni entrer en comparaison avec une succession si considérable, consistant en quatre Duchés dont le moindre rendoit plus que cela en un an. Qu'enfin les titres de Duc & de Roi de Prusse reconnu par l'Empereur avoient été payés par des services réels rendus par la maison de Brandebourg à celle d'Autriche en divers temps, & en particulier dans la guerre de la succession d'Espagne. Voilà le précis du procès entre la Reine de Hongrie & le Roi de Prusse, procès qui a été décidé par le sort des armes, & terminé par le traité de Breslau signé le 11 Juin 1742; mais les prétentions ne sont pas éteintes, & la suite a sait voir, que la Reine de Hongrie & de Bohême n'a pas prétendu céder au droit, mais qu'elle a cru devoir céder à la nécessité.

### ÉGLISE DE BOHÊME.

On prétend que l'Eglise de Bohême doir sa fondation à Methodius, qui convertit les Bohémiens à la soi, l'an 894. Il paroît cependant que la conversion des Bohémiens ne sut complette que vers l'an 949, où Othon I, les soumit à l'Empire. Ils demeurerent attachés à l'Eglise Romaine jusques au commencement du XV<sup>e</sup>. siecle. Mais les écrits de Vicles traduits en Bohémien, & les Sermons de J. Huss ébranlerent leur soi. On permit à Jacques & Conrard de Cambridge, disciples de Wicles, de disputer publiquement à Prague, contre la transubstantiation, la confession auriculaire, &c. & d'enseigner que le Pape étoit l'Antechrist.

Un grand nombre se déclarerent pour les sentimens de Jean Huss, & abandonnant l'Eglise Romaine, formerent des assemblées séparées, où le peuple communioit sous les deux especes. Un nommé Jacobelli avoit déjà

Y y y 2

introduit cette résorme dans l'Eucharistie, avant le supplice de Jean Huss, des l'an 1414. L'université de Prague décida même, en 1417, que le Conteile de Constance, en ordonnant le retranchement de la coupe, avoit violé l'ordre formel de Jesus-Christ.

Les persécutions exercées contre les Hussites en Bohême, seur sirent prendre les armes sous la conduite de Ziska & de Procope, & ils soutinrent pendant plus de quinze ans une guerre où ils se signalerent par leur cou-

rage malheureusement trop séroce.

Une partie des Hussites sembloient ne désirer d'autre résonne dans seur Eglise, que le rétablissement de la communion sous les deux especes, & de la liberté en fait de prédication; on les appelloit Calixtains. Les autres qui étoient autant déclarés pour les sentimens des Vandois & de Wicles, que pour ceux de Jean Huss, vouloient une résorme générale dans la doctrine, le culte & la discipline. Ils surent appellés Taborites, du nom d'un château bâti par Ziska, qui se nommoit Tabor.

Les Hussites invités au Concile de Bâle, y envoyerent trois cents députés en 1433. Mais ceux-ci ne purent obtenir aucune de leurs demandes, les s'en retournement sans avoir rien fait. Cependant les peres du Concile de Bâle envoyerent des députés en Bohême qui chercherent à amuser les Hussites par de belles paroles, les calixtins furent contens, ils mirent bas

les armes & rentrerent dans le giron de l'Eglise.

Les Taborites tinrent ferme, & persisterent dans seurs demandes. Mais après la mort de seur général Procope, ils effuyerent la persécution la plus eruelle. Enfin seur citadelle de Tabor sur prise l'an 1444, & la plupart sur rensermés dans des cachots. Les Calixtins recommencerent à se plaindre de l'Eglise de Rome & du Pape, & surent sontenus par le Roi de Bohème, George Podebrad, ce qui sui attira l'indignation des Papes & surtout de Paul II.

Les Hussites reclamerent la protection de l'Eglise Grecque contre celle de Rome, & ils en obtinrent effectivement une settre en 1451, où on seur donnoit les plus belles lonanges, pour avoir résisté courageusement à de pernicieuses innovations, en seur opposant l'autorité de l'écriture.

Le Roi Podebrad, en 1459, accorda aux Hussites la seigneurie de Litrix sur les frontieres de la Silésie, où se retirerent tons ceux du parti qui vousoient renoncer aux opinions de l'Eglise de Rome, & la ils ment une institution nouvelle qu'ils appellerent l'institution des fireres de Bohême, parce
qu'ils avoient accoutumé de s'appeller entr'eux fieres & seurs. Mais seur
société fraternelle devint bientôt l'objet de la persécution des Rois Vinceslas, & Matthias Hunniade. Ils se virent contraints de se cacher dans les sosets & ses cavernes, ce qui seur sit donner le nom de Speluneales.

Ces perfécutions obligerent un grand nombre d'entrieux de fe réfugier en Pologne, où ils répandirent les premières sementes de la réformation.

On peut en juger par l'Histoire de l'Eglise de Pologne, où l'on voit que sur la fin du XVe. siecle, les prêtres y administroient déjà l'Eucharistie sous les deux especes.

Leur parti ensuite s'étendit considérablement dans la Pologne & dans la Bohême & les Provinces voisines. Ils chercherent à se réunir avec Luther, & traduisirent plusieurs de ses ouvrages en langue Bohémienne. Lu-

ther approuva de son côté publiquement leur confession de foi.

Ayant refusé à Ferdinand seur Roi, qui fut ensuite Empereur, les secours qu'il leur demandoit pour la guerre de Smalcalde, ils furent contraints de quitter leur patrie, & ils se réfugierent, l'an 1548, à Posen dans la grande Pologne, où ils fonderent la premiere Eglise Evangelique qu'il y ait eu dans ce Royaume. Mais l'Evêque de Posen les décria si fort auprès du Roi Sigismond Auguste, qu'il parvint à les faire chasser du Royaume. Ils allerent joindre leurs freres qui s'étoient déja établis dans la Prusse. Plusieurs cependant revinrent à Posen, où ils fonderent une nouvelle Eglise, qui s'accrut à tel point, que l'an 1553, elle fut appellée publiquement l'Eglise de la confession Bohémienne. Cette Eglise donna naissance à plusieurs autres dans les environs, qui attirerent à elles les grands & la premiere noblefie du Royaume. Le Roi Sigifmond Auguste, pour ménager les Evêques. faisoit des édits très-séveres contre ces freres de Bohême, mais il les protégeoit dans le fond, & leur Eglise sleurissoit. Ils en vinrent même jusques à établir un super-intendant de leurs Eglises de la grande Pologne. Sont le premier fut George Israel, élu en 1557.

Un grand nombre de ces freres de Bohême se joignirent aux résormés; & quoique, lors de la consérence tenue à Sendomir, où l'on traita une formule de sonsensus, il y eut trois partis distincts en Pologne, celui des Behémiens, celui des Luthériens, & celui des sectateurs de la confession Helvétique; dans peu d'années, le premier de ces trois n'en forma plus qu'un seul avec le dernier, & dans le secle suivant, ils furent tous deux

compris sous le nom de Résormés.

Les persécutions qui menaçoient les protestans dans ce siecle, sondirent sur ceux de Bohême avant sous les aurres. Il est vrai que leur imprudence en sur la principale cause. Ils avoient obtenu de seurs Rois & de l'Empereur Rodosphe II, par un diplôme appellé Littere Majestatis, la permission de bâtir des Eglises, & une entiere liberté de culre. Voyant que leurs privileges étoient souvent violés, ils eurent la témérité d'en venir aux derniers excès de la révolte. Ils s'assemblerent à Prague en 1619, & déposerent de leur ches l'Empereur Ferdinand II de sa Royauté en Bohême, pour sui substituer Frédéric V, Electeur Palatin, qui s'empara incessamment de la couronne. Après la bataille de Prague que l'Empereur gagna sur l'Electeur, en 1620, le premier se vengea des principaux auteurs de la sédition, & chassa tous les protestans de la Bohême & des Etats relevans de la maison d'Autriche. Il n'y eut dès-lors aucune Eglise protessante en Bohême, & le

peu de protestans qui y sont restés, ne peuvent plus s'assembler qu'en secret

& en petit nombre.

On peut consulter Vengerscii Hist. Eccles. Sclavon. Lassitii de Eccles. discipl. & instit. Fratrum Bohem. Spanhemii & Arnoldi Hist. Eccles. Comenii Synopsis hist. persec. Eccl. Bohem. Lensant, Histoire de la guerre des Hussites, avec le supplément.

#### DES IMPÔTS EN BOHÊME.

VANT 1748, il régnoit dans l'administration des finances & dans la levée & répartition des impositions en Bohême, des désordres de tout genre. C'est à cette époque que le système actuel a été établi d'après les connoissances qu'on s'est procurées sur les abus qui existoient auparavant.

Les impositions qui se levent dans la Bohème, consistent principalement

dans une contribution ordinaire & extraordinaire.

La contribution ordinaire est fixée à 5 millions 270 mille 488 storins 44

kreutzers. (a)

La contribution extraordinaire n'est point fixe: elle dépend de la volonté du Souverain, qui adresse chaque année aux Etats un rescript, par lequel le montant de cette contribution extraordinaire est fixé; les Etats déliberent ensuite sur les moyens de percevoir cette contribution.

Ces moyens sont de deux especes, ordinaires ou extraordinaires.

Les moyens ordinaires consistent dans les taxes qui se levent sur les

terres & maisons, sur l'industrie & sur la viande.

Les moyens extraordinaires ne sont point fixes, & portent tantôt sur le commerce, tantôt sur les moulins & brasseries, tantôt sur les bois; on ne suit à cet égard d'autres principes que de varier les impositions pour les faire porter successivement sur toutes sortes de personnes & sur toutes les possessions, & de régler l'imposition extraordinaire, de maniere à remplir le vuide que le produit des impositions ordinaires laisse dans la somme demandée par le Souverain.

L'assiette générale se fait sur les états que la régistrature du Conseil suprême des impôts de Prague présente chaque année des produits de l'année précédente, de non valeur, & généralement de tous les détails qui

peuvent faciliter cette opération.

C'est le Conseil attaché à cette régistrature, qui fixe la portion pour laquelle chaque cercle du Royaume, chaque seigneurie & chaque ville ou village doivent contribuer, & qui envoie en conséquence des mandemens au Capitaine du cercle.

<sup>(</sup>a) Le florin revient à 45 sous de France, & le kreutzer à 11 deniers; ainfi les 5 millions, 270 mille 488 florins, sont monnoie de France, 11 millions 858 mille 598 livres.

Ce Capitaine les remet à des messagers, qui sont établis à cet esset, & qui les portent aux Officiers Municipaux & Seigneuriaux; ces deraiers sont

la répartition & la levée de la somme qui est demandée.

Les impositions se paient par mois & toujours d'avance; le montant de chaque mois doit être remis le 21 dans la caisse du Cercle, & le 25, dans la caisse des Etats ou dans la caisse générale à Prague, & le 30 de chaque mois au plus tard, les fonds sont versés dans les caisses militaires.

Le 21 de chaque mois, on envoie l'exécution militaire aux particuliers qui sont en retard de payer, & on établit un Commissaire ou Séquestre chez les Seigneurs qui sont pareillement en retard; leurs revenus sont alors saiss au profit des Btats, qui prélevent l'intérêt de la somme qui est due sur le pied de dix pour cent, & le séquestre n'est levé que lorsque cette somme est entiérement acquittée.

C'est le Capitaine du cercle qui ordonne les exécutions & les séquestres; il ne perçoit que les appointemens qui lui sont réglés & payés par le

Prince.

Les Commissaires des cercles qui sont sous l'inspection du Capitaine; & qui sont comme lui à appointemens sixes, sont tenus de veiller à ce que les troupes soient approvisionnées, & de faire des visites dans le cas d'incendie, de grêle ou inondation; ce sont eux qui servent de séquestres dans les cas où on saist les revenus des Seigneurs qui sont en retard de payer.

Les Officiers Municipaux & Seigneuriaux sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'assiette & du recouvrement de la contribution; seur salaire dans chaque district est six à 15 kreutzers par chaque contribuable possédant sonds; le montant de ces salaires est porté en dépense dans le

compre qu'ils rendent de la contribution.

Le montant total de la contribution doir être payé au Souverain par les Etats: ceux-ci, pour suppléer au non-valeurs, ajoutent à la contribution, lorsqu'ils sont la répartition générale, une somme qui est destinée à remplir le vuide, lorsqu'un district n'est point en état d'acquitter le mon-

tant de la somme à laquelle il est imposé.

Dans les Seigneuries particulieres, les Officiers peuvent transporter une partie de l'imposition d'un village sur une autre, & en ce cas, cette Seigneurie parvient à acquitter par ce moyen la somme qui lui est demandée; mais lorsque cet arrangement ne peut être exécuté sans trop surcharger une communauté, alors ce qui manque se prend sur les sonds de la somme qui a été ajoutée par les Etats à la contribution.

L'Imperatrice Reine à destiné un fonds annuel de 170 mille florins pour payer la contribution de ceux qui ont été incendiés ou qui ont éprouvé d'autres accidens de ce genre.

La contribution se leve:

- 1°. Sur les terres & autres fonds, & sur les maisons.
- 2°. Sur l'industrie des artisans.
- 3°. Sur la tête de tous les habitans.

#### Contributions sur les Fonds.

N a travaillé pendant près de cent ans à former le cadastre de la Bohême, ce n'est ni l'étendue des terres, ni leur qualité, qui déterminent le montant de la somme qu'elles doivent supporter; c'est d'après le produit que la contribution est fixée, & elle revient aux deux cinquiemes de ces produits ou à quarante pour cent.

Pour parvenir à déterminer ces produits, on a adopté des méthodes dif-

sérentes suivant les différentes natures de fonds.

Les terres labourables sont divisées par jetées. La jetée sorme un terrein propre à contenir une mesure de semence, qui contient huit mille grains d'orge. La dissérence du sol en occasionne une très-grande dans l'étendue du terrein qui peur recevoir cette quantité de semence, parce qu'une terre sorte porte beaucoup plus de semence qu'une terre sabloneuse; on compte cependant toujours par jetées, sans s'arrêter à l'étendue, et c'est ce calcul qui forme la base du cadastre de l'assiette de la contribution.

On distingue, quant aux terres labourables & celles qui y sont assimitées, entre les terres de plaine & celles de montagne; chaque espece est sous-divisée en trois classes, les bonnes, les médiocres & les mau-

vailes terres.

Le produit des bonnes terres est évalué à einq grains; on se sort de

ces expressions pour marquer la fertilité du terroir.

Le produit des terres de la premiere classe, c'est-à-dire, des bonnes terres, est évalué en argent à 5 florins trente kreutzers; les autres classes sont évaluées à la raison d'un florin par grain.

Les prairies, les bois, les étangs sont estimés à part sur le produir réel,

& paient vingt pour cent de ce produit.

Le produit des terres & des autres fonds, ainsi déterminé, on évalue également le produit des dissérens avantages ou bénésices dont jouir chaque particulier, tels que la culture du chanvre, du lin, du miller, du houblon, la modicité du prix du bois, la facilité du débit des denrées, la charriage, le silage, la proximité d'un grand ou d'un petit marché & les pâturages; chacun de ces objets est évalué à 5 ou 10 florins, suivant la sertilité du sol ou l'aisance des habitans; ces dernieres sommes sont appellées additionnelles, & leur montant, réuni à celui des gros struits, sorme la masse totale des objets sujets à la contribution.

Cette masse totale ainsi constatée, il se sait d'abord une répartition générale sur chaque Cercle, Seigneurie, Ville, ou Village : cette répartition, qui ne pourroit être rendue sensible sans entrer dans des détails infinis,

se fait par le comparaison on la proportion du produit des terres & au-

Il faut ensuite procéder à la répartition particuliere de ce que chaque habitant doit supporter dans cette contribution, à proportion des biens

& autres avantages dont il jouit.

Cette proportion exige des détails & des opérations extrêmement multipliées, mais dont la combinaison est facilitée aux Assesseurs & Collecteurs par des Tabelles ou livres de comptes faits, & dans lesquels on a calculé

& combiné tous les cas & toutes les suppositions possibles.

Dans la fixation du produit des terres, qui sert de base à la fixation de la somme pour laquelle elles doivent contribuer, ce produit n'est sixé & tiré que déduction faite des dépenses & frais de culture; d'où il résulte que ces estimations sont variées à l'infini. Le travail de la régistrature de Prague est incroyable, & demande des personnes habiles & qui soient versées dans ce genre d'opérations.

### Impôt sur les maisons.

Les maisons, dans la ville de Prague, sont divisées en sept classes. Les maisons de la premiere classe sont évaluées à 12 mille florins, & celles de la dernière classe à 250 florins de revenu.

L'estimation du produit des maisons est purement sictive & idéale; c'est une valeur quelconque que l'on a adoptée pour base de l'imposition

dont l'événement est de former cependant une taxe très-médiocre,

En voici la preuve :

Une maison de la premiere classe, estimée 12 mille florins ou 27 mille livres de France de revenu, ne paie que 75 florins ou 168 livres 10 sous, monnoie de France.

Voici l'opération :

Le revenu d'une maison de la premiere classe est fixé à 12 mille storius, ci.

12000 florins.

On en retranche la moitié, qu'on met en dehers de la contribution, ci.

6000

Reste 6000 storins.

Sur cette moisié de 6 mille storins on prend le vingtieme ou cinq pour cent, & c'est sur ce seul objet que porte la taxe.

Les cinq pour cent de 6 mille florins, sont de 300 florins.

On tire seulement le quart de ces cinq pour cent pour la taxe, & ce quart revient à 75 storins, faisant, monnoie de France, 168 livres 15 st.

Ainsi une maison dont le revenu est estimé, par une opération fictive, à 27 mille livres, monnoie de France, paie même monnoie, 168 livres 15 sous; ce qui ne forme que cinq huitiemes pour cent.

Tome VIII. Zzz

Les maisons des autres villes sont pareillement divisées en dissérentes classes, relativement à leur situation & à l'aisance de leurs propriétaires; ces maisons ne paient néanmoins qu'environ le tiers de ce que celles de la même classe paieroient dans la ville de Prague.

### Contribution de l'Industrie.

Tous les artisans & négocians, indistinctement, contribuent pour raifon de leur industrie, indépendamment des impositions qu'ils paient d'ailleurs pour raison de leurs biens-fonds ou autres possessions.

L'industrie est divisée en quatre classes, selon la nature & le produit

des différens arts & métiers.

La premiere classe paie 100 florins.

La seconde 70. La troisieme 50.

Les artisans des villages & la derniere classe de ceux des villes, paient 25 florins.

Impôt d'Amortissement.

IMPOT connu fous la dénomination d'amortissement n'est établi que depuis 1763; c'est une espece de capitation qui se paie d'après une clafsification qui contient vingt-quatre degrés.

La premiere chasse paie 15 kreutzers par tête.

Les classes qui suivent, jusques & compris la quatorzieme, sont déter-

minées par la qualité des personnes.

Les Religieux & Religieuses sont compris dans la sixieme classe, & paient deux florins par tête indépendamment de leur contribution pour les revenus dont leur maison jouit.

Les neuf dernieres classes sont relatives aux facultés, depuis 10 jusqu'à

80 mille florins de revenu, & paient un peu plus que le dixieme.

Le maître est garant de ses domestiques, le propriétaire de ses locataires, & personne n'est exempt.

#### Impôt de Famille.

'IMPOT de famille est une taxe établie en 1762, & qui se payoit par tête, mais pour faciliter le recouvrement & faire contribuer les célibataires, on suppose que chaque famille est composée de cinq personnes, & le chef paie en conséquence.

Lorsque la famille excede ce nombre, l'imposition augmente propoctionnellement; on ne paie rien pour les enfans au-dessous de douze ans.

### Imposition pour les Invalides.

CETTE imposition consiste dans un droit additionnel d'un pour cept, qui se perçoit avec la contribution destinée pour l'entretien & la solde des troupes; il sorme annuellement un objet de 527 mille 48 florins 6 kreutzers.

#### Impôt sur la viande.

HAQUE livre de viande doit un kreutzer; personne n'est exempt de cette imposition : elle se leve par les collecteurs chargés du recouvrement de la contribution & se verse dans la caisse destinée pour cette imposition.

#### Impôt sur les capitaus.

EPUIS que l'intérêt de l'argent a été fixé à quatre pour cent, l'excédent des intérêts qui produisoient les capitaux, avant cette réduction, a été sevé au profit du Souverain; mais on pense que cet usage ne subsistera plus dans la suite.

#### Maniere dont se fait la collecte.

U commencement de l'année, le collecteur remet à chaque contribuable une feuille qui contient le montant de la somme pour laquelle il doit contribuer aux impositions, & il inscrit sur cette seuille les paiemens qui lui sont faits.

Quoique l'on verse tous les mois dans la caisse du Souverain, le montant des impositions pendant le mois, le paysan & l'artisan ne paient cependant pas régulièrement tous les mois: c'est aux Officiers municipaux à régler les facilités qu'ils sont dans le cas d'accorder sur la possibilité dans laquelle ils se trouvent de remplir les vuides; les paysans paient ordinairement après les récoltes, & les artisans après les foires.

Les Seigneurs, par conséquent, paient plus dans les mois où les pay-

fans paient moins.

Les revenus communaux sont affectés par présérence à l'acquittement de

la contribution à la décharge des habitans.

Le produit de toutes les impositions comprises sous la dénomination de contribution, est affecté à la caisse militaire, & le conseil de guerre en a la libre disposition, même lorsque les sonts sont encore entre les mains des Receveurs & Collecteurs particuliers.

#### Nature des fonds.

Ous les fonds qui sont situés dans la Bohême, sont ou seigneuriaux ou rusticaux.

On connoit par fonds seigneuriaux, tous ceux qui, en 1658, étoient possédés par des seigneurs. La qualité qu'ils avoient alors seur est devenue tellement inhérente, qu'elle ne peut plus changer. Ainsi les terres rusticales, qui ont été depuis cette époque acquises par des Seigneurs, ont confervé seur nature; et les sonds seigneuriaux, qui ont été acquis par des Paysans, ont conservé seur qualité de sonds seigneuriaux.

Le privilege des fonds seigneuriaux, consiste à ne paier, dans la proportion du produit, que vingt pour cent; au lieu que les sonds rusticaux

paient sur le pied de quarante pour cent.

Ces fonds sont compris dans deux rôles distincts & séparés.

On ne connoît en Bohême aucune exemption pour quelque nature de fonds que ce soit, ni pour charges réelles ni pour charges personnelles.

Le Souverain n'est réputé, relativement aux domaines qu'il possede, que Seigneur particulier; le Clergé ne jouit d'aucune exemption, même pour les impôts personnels, chaque Moine ou Ecclésiastique, qui n'a point de bénésice, paie deux slorins, de capitation.

Le Clergé, indépendamment des impositions générales, paie, en conséquence d'une Bulle du Pape, une décime dont le montant est réglé à l'amiable. L'origine de cette Bulle, qui se renouvelle tous les quinze ans,

remonte aux guerres contre les Turcs.

Dans les cas extraordinaires, on demande en outre au Clergé un don

gratuit, qu'il ne refuse jamais.

Le Clergé forme dans chaque province un corps à part; mais il ne forme point corps dans l'ensemble de la Monarchie, & n'a point droit de s'assembles.

La base de toutes les répartitions dérive des cadaftres auxquels on a travaillé pendant cent ans.

Ces cadastres contiennent:

10. Le nombre de jetées de terrein, possédées par cheque particulier.

2º. La classe du grain ou du produit de chaque jetée.

30. Les adminicules ou jouissances additionnelles.

4<sup>b</sup>. L'indication des résultats tirés des dissèrentes tabelles dont on a parlé plus haut; ce sont ces différens objets qui forment les regles de répartition.

Les cadastres subsistent jusqu'à ce que les parties demandent une rectification. Les Capitaines des cercles sont chargés de vérisser ce qui est exposé.

Il y a deux cadafires, l'un pour les fonds seigneuriaux & l'autre pour les

fonds ruffication.

La maniere de les former, conside à demander à chaque particulier, le contenu & la nature de ses possessions. La déclaration est disputée en présence des principaux habitans de la communauté, & des Officiers municipaux & seigneuriaux, qui procedent sur le champ à la vérification des contessations.

Ceux qui font une déclaration fausse, on qui demandent sans sondement

que le cadastre sont rectissé, sont condamnés en des amendes, & quelquefois même les sonds son confisqués, suivant les circonstances : ce n'est qu'en tenant la main à l'exécution de ces dispositions qu'en est parvenu à finir le cadastre général.

Les Collecteurs & autres employés qui prévariquent sont punis suivant la nature de la faute: le plus léger divertissement des deniers de la caisse

est puni de morr.

Reddition des comptes.

HAQUE Collecteur rend fon compte particulier à la députation du tribunal suprême, à l'expiration de chaque année; mais il est obligé d'envoyer chaque mois le bordereau de sa recette. La députation en forme un bordereau général qu'elle envoie à la chambre des comptes à Vienne où on sait le relevé général de tous les bordereaux de la Monarchie.

La régistrature de la chambre des finances, tient de grands journaux

eù le tout s'inscrit, ainsi que ce qui concerne toutes les finances.

Trois jours après cette transcription, la chambre des comptes doit en avoir fait la révision, & le quatrieme jour la décharge est donnée au Régistrateur & autres employés de la Régistrature.

Par ce moyen, on prétend qu'on a tous les jours l'état au vrai des finances en recette, dépense, charges, dettes & comptant. On en présente tous

les mardis un bordereau au Souverain.

Les Officiers municipaux & ceux des Seigneurs ont une très-grande autorité: ils font les répartitions sur chaque contribuable; ils fixent les époques des paiemens, selon les facilités que les contribuables peuvent trouver à s'acquitter; ils sont chargés des premieres vérifications de la recette. & des fonds que les Seigneurs destinent communément pour être avancés à ceux de leurs vassaux qui ne peuvent payer à point nommé a car il est de l'intérêt de ceux-ci de seur épargner les frais de l'exécution.

En esset, plus un paysan est riche, plus le Seigneur en retire; ainsi un Seigneur qui emend ses véritables intérêts, doit être un pere de famille, es c'est par cette raison qu'on voit souvent des Seigneurs distribuer gratuitement des bestianx à leurs sujets. Les Seigneurs ont encore une pratique

très-utile & très-avantageuse.

Lorsqu'un paysan a consommé le produit de ses récoltes, le Seigneur lui avance le grain nécessaire pour ensemencer ses terres, & le paysan est tenu de remettre le huitieme de sa récolte. La moitié de ce huitieme appartient au Seigneur, l'autre moitié est déposée dans un grenier commun qu'on remplit dans les bonnes années, & dont on vend l'approvision nement dans les momens de disette ou de cherté.

Ces fonds s'administrent au profit des sujets, sous la direction des Sei-

gneurs qui y trouvent une ressource qui va à seur décharge.

Les Officiers municipaux & seigneuriaux sont tenus de veiller à l'admi-

nistration de ces greniers, moyennant une rétribution d'un demi-kreutzer

par chaque mesure de grains qui entre ou qui sort.

La politique indispensable des Seigneurs, de conserver à leurs paysans les facultés nécessaires pour acquitter leurs contributions, a donné lieu à un système singulier sur le partage des biens & sur l'ordre des successions de cette classe d'hommes.

On divise les paysans en trois classes, paysans entiers, demi-paysans &

quart de paysans.

Le paysan entier est celui qui possede maisons, terres labourables & pâturages en quantité suffisante pour entretenir un nombre de bestiaux, déterminé, selon le sol de chaque canton, pour produire une récolte qui est aussi déterminée, & pour payer par cette raison une taxe proportionnée à ses facultés.

Le demi-paysan est celui qui ne possede que la moitié de cette quantité.

le quart de cette possession constitue le quart de paysan.

A chaque maison de paysan est unie une quantité de terre proportionnée

à chacune des trois classes, elle n'en peut être séparée.

Lorsqu'un paysan entier vient à décèder, le Seigneur nomme à son choix un de ses fils ou de ses autres héritiers pour lui succéder dans la totalité des sonds qu'il possédoit; les autres héritiers reçoivent, ou une pension, ou une somme une sois payée. Cette somme ou cette pension est déterminée par le Seigneur, relativement à la facilité que celui qu'il a nommé pour succéder, a de payer la contribution en entretenant convenablement les sonds.

Le feul cas où un co-héritier est admis à partager, c'est, ou lorsqu'il possede déjà une maison, ou qu'il est en état d'en faire construire une; & encore ne l'obtient-il pas si les bâtimens de l'héritier désigné devensient ou trop vastes, ou même inutiles par le démembrement d'une partie

des fonds.

Il y a au surplus certains fonds qui, n'étant point attachés aux maisons,

sont libres, & entrent dans le commerce.

Ceux qui n'ont pas de maison avec une masse de biens qui y soit attachée, ne sons pas réputés avoir des sonds, & ne peuvent même posséder les biens libres.

#### Impôts & Revenus indépendans de la contribution.

1°. Le Souverain possede un nombre considérable des terres qui ont été consisquées pendant les troubles des quatorzieme & dix-septieme siecles.

2°. Il se perçoit sur le sel un droit qui monte de 6 à 7 florins par cent pesant. Les Seigneurs ont droit de le débiter en détail à 54 kreutzers de bénésice : la livre pesant coûte, à-peu-près, 5 kreutzers.

3°. Les boissons sont sujettes à des droits à la consommation.

Le tonneau de biere paie 2 florins ou 4 livres 10 sous, monnoie de France.

La mesure de vin, qui contient quarante bouteilles, paie 30 kreutzers ou 25 à 26 sous de France.

La pinte d'eau-de-vie paie 2 kreutzers & derni, ou 2 sous 9 deniers de

On vient d'établir une mesure unisorme dans toute l'étendue des Etats héréditaires.

4°. Les droits de Douanes & entrées sont très-considérables sur plusieurs objets.

Celles dont les particuliers ont obtenu la concession, rendent le cinquieme net au Souverain. Les quatre autres cinquiemes sont portés dans les magasins du Souverain, qui en paie le montant à un taux modique.

6°. Les droits sur le tabac, sont affermés 700,000 florins.

7°. Les successions, en ligne collatérale, paient dix pour cent; les legs sont taxés sur le même pied; les biens s'estiment au vrai.

8°. Le papier marqué est aussi un objet de revenu qu'on évalue à deux millions de florins.

9°. Les taxations sur toutes les expéditions judiciaires & autres quelconques, les droits d'insinuation, dont les regles ne sont pas absolument fixes, varient souvent la valeur de l'objet; lorsqu'il monte à 50 mille florins, le droit d'insinuation est fixé à 500 florins.

Enfin il se leve des droits de Péages très-multipliés, & dont le produit

étoit anciennement destiné à l'entretien des chemins publics.

Tous ces objets sont sous l'administration de la Chambre des finances; les parties qui sont affermées, dépendent entiérement des fermiers, mais le tiers des bénésices qu'ils font appartient au Souverain : les sermiers font toutes les avances, & déposent en outre une somme considérable, dont les intérêts leur sont payés à raison de cinq pour cent.

#### BOHÉMIENS, Vagabonds qui font profession de dire la bonne aventure, à l'inspection des mains.

E métier, ou, si vous voulez, le talent de ces Bohémiens, est de chanter, danser & voler. Pasquier en fait remonter l'origine jusqu'en 1427. Il raconte que douze pénanciers ou pénitens, qui se qualificient chrétiens de la basse Egypte, chassés par les Sarrasins, s'en vinrent à Rome, & se confesserent au Pape, qui leur enjoignit pour pénitence d'errer sept ans par le monde, sans coucher sur aucun lit. Il y avoit entr'eux un Comte,

un Duc, & dix hommes de cheval; leur suite étoit de cent vingt personnes: arrivés à Paris, on les logea à la Chapelle, où on les alloit voir en foule. Ils avoient aux oreilles des boucles d'argent, & les cheveux noirs & crépés; leurs semmes étoient laides, voleuses, & diseuses de bonne aventure: l'Evêque de Paris les contraignit de s'éloigner, & excommunia ceux qui les avoient consultés; depuis ce temps le Royaume de France a été insecté de vagabonds de la même espece, auxquels les Etats d'Orléans tenus en 1560, ordonnerent de se retirer sous peine des galeres. Les Biscayens & autres habitans de la même contrée ont succédé aux Bohémiens, & on leur en a conservé le nom. Ils se mêlent aussi de voler le peuple ignorant & superstitieux, & de lui dire la bonne aventure. On en voit moins à présent qu'on n'en voyoit il y a cinquante ans, soit que la police les ait éclaircis, soit que le peuple devenu ou moins crédule ou plus pauvre, & par conséquent moins facile à tromper, le métier de Bohémien ne soit plus aussi bon.

Voici une déclaration du Roi de France du 11 Juillet 1682 contre les

Bohémiens, leurs femmes & leurs enfans.

» Louis, par la grace de Dieu, Roi de France et de Na-» VARRE: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALUT. Quel-» ques soins que les Rois nos prédécesseurs aient pris pour purger leurs » Etats de vagabonds & gens appellés Bohêmes, ayant enjoint par leurs orn donnances aux Prévôts des Maréchaux & autres juges d'envoyer lesdiss Bohêmes aux galeres, sans autre forme de procès; néanmoins il a été » impossible de chasser entiérement du Royaume ces voleurs, par la pro-» tection qu'ils ont de tout temps trouvée & qu'ils trouvent encore jour-» nellement auprès des gentilshommes & feigneurs justiciers qui leur dons nent retraite dans leurs châteaux & maisons, nonobstant les arrêts des » Parlemens qui leur défendent expressément, à peine de privation de leurs » justices, & d'amende arbitraire : ce désordre étant commun dans la » plupart des provinces de notre Royaume, & d'autant qu'il importe au n repos de nos sujets & à la tranquillité publique de renouveller les an-» clennes ordonnances, à l'égard desdits Bohêmes, & d'en établir de s nouvelles contre teurs femmes, & contre ceux qui leur donnent re-» traite, & qui par ce moyen se rendent complices de leurs crimes; A » CES CAUSES & autres confidérations, à ce nous mouvans de l'avis de » notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité » Royale, nous avons dit & déclaré, disons & déclarons par ces présenn tes signées de notre main, voulons & nous plait que les anciennes or-» donnances faites au sujet desdits Bohêmes, soient exécutées selon leur » forme & teneur. Et ce faisant enjoignons à nos Baillifs, Sénéchaux, leurs » Lieutenans, comme aussi aux Prévôts des Maréchaux, vice-Baillis & vi-» ce-Sénéchaux, d'arrêter & faire arrêter tous ceux qui s'appellent Bohê-» miens ou Egyptiens, leurs femmes, enfans & autres de leur suite, de » faire

s faire attacher les hommes à la chaîne des forçats pour être conduits » dans nos galeres & y servir à perpétuité: Et à l'égard de leurs femn mes & falles, ordonnons à nosdits juges de les faire raser la premiere » fois qu'elles auront été trouvées menant la vie de Bohémiennes, & de sfaire conduire dans les hôpitaux les plus prochains des lieux les enfans » qui ne seront pas en état de servir dans nos galeres, pour y être nour-» ris & élevés comme les autres enfans qui y font enfermés, & en cas que n lesdites femmes continuent à vaquer & de vivre en Bohémiennes, de » les faire fustiger & bannir hors du Royaume, le tout sans autre for-» me ni figure de procès. Faisons désenses à tous gentilshommes & sei-» gneurs hauts justiciers & de fiefs de donner retraite dans leurs châteaux & maisons auxdits Bohémiens & à leurs femmes, & en cas de contrawention, voulons que lesdits gentilshommes & seigneurs hauts-justiciers s soient privés de leurs justices & que leurs fies soient réunis à notre » Domaine, même qu'il soit procéde contre eux extraordinairement pour s être punis d'une plus grande peine si le cas y échoit & sans qu'il soit n en la liberté de nos juges de modérer les peines. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Amez & Feaux les gens tenant notre Cour de Parn lement de Bretagne, que ces présentes ils aient à faire lire, publier & » enregistrer, même dans les Sénéchaussées & bailliages de son ressort, » & le contenu en icelles entretenir & faire entretenir & observer selon » leur forme & teneur sans y contrevenir ni souffrir qu'il y soit contrevenu » en quelque maniere que ce soit. CAR tel est notre plaisir, en témoin » de quoi nous avons fait mettre notre Scel à cesdites présentes. Donné » à Versailles le onzieme de Juillet, l'an de grace mil six cents quatre-» vingt-deux, & de notre regne le quarantieme. Signé, LOUIS. Par le » Roi, COLBERT.

## BOISGUILBERT, (le Pésant de ) Auteur Politique.

OISGUILBERT, Avocat-Général au Parlement de Rouen, est l'Auteur d'un ouvrage qui a pour titre: Le Détail de la France, sous le regne présent, in-12, 1697, sans nom d'auteur, d'imprimeur, ni de lieu. Boisguilbert explique » la cause de la diminution des biens du Royaume » & la facilité du remede, en sournissant en un mois tout l'argent dont » le Roi a besoin, & enrichissant tout le monde." Ces sortes de promesses, à l'ouverture d'un livre, ne préviennent pas savorablement le Lecteur. Il saut avouer néanmoins que l'Auteur est prosondément instruit du détail du Royaume, dont il a voulu informer le Public, & qu'il rai-vionne fort bien, quoique son ouvrage soit diffus, mal écrit & plein de répétitions, de saçons de parler & de mots de sa Province. La cause Tome VIII.

qu'il cherche, il la trouve dans le désaut de consommation, qui anéantit ou diminue nécessairement le revenu; il explique d'où vient ce désaut, il entre dans un grand détail sur la maniere de lever les Tailles, les Aydes & les Douanes; il est extrêmement vif contre la conduite des gens d'affaires, qu'il regarde comme les auteurs de tous les maux dont il se

plaint.

Personne ne voudroit garantir tous les faits que Boisguilbert pose & encore moins tous ses calculs; mais il n'est point d'homme instruit qui, à la lecture de son livre, puisse se resuler à l'évidence de la plupart de ses raisonnemens, & à la réalité du mal dont l'Auteur se plaint. Parmi les causes qu'il rapporte de la diminution des biens du Royaume, qu'il fait monter à cinq cents millions, dans l'espace de quarante ans; il auroit dû compter l'expulsion des gens de la Religion prétendue résormée; six cents mille ames sorties de France à l'occasion de la révocation de l'Edit de Nantes, ont sait à ce Royaume une grande plaie. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si la différence des Religions ne lui en avoit pas sait par le passé, & ne lui en préparoit pas pour l'avenir une encore plus grande. Cette matiere sera amplement traitée à 'Article Religion.

Le remede du mal, c'est la cessation de sa cause, & Boisguilbert propose les moyens de lever avec facilité & avec justice les tailles augmentées d'un supplément rejetté sur les maisons & sur les cheminées, pour tenir lieu d'une partie des Aydes, & pour être l'autre partie réunie avec les Douanes. Une excellente dissertation sur les causes & sur les essets de la trop grande augmentation ou diminution du prix des bleds, sur les avantages & sur les inconvéniens de permettre ou de désendre la sortie des biens du Royaume, termine ce livre qui ne produisit aucun esset.

L'Auteur, homme habile & zélateur du bien public, ne se découragea pas; il en fit faire une seconde édition en 1707, toujours fant nom d'auteur, d'imprimeur & de lieu, augmentée du double; ensorte que celleci est de deax petits volumes in-12. Il s'échaussa terriblement, & de peur d'être pris pour un visionnaire, il fit tout ce qu'il falloit pour le paroître, quoiqu'il ne le fût point du tout. Il déclara » qu'il vouloit passer pour » un extravagant achevé. & qu'il consensoit à être mis au lieu où l'on » enferme les infensés, s'il se méprenoit, s'il n'étoit pas avoué par tous » les peuples dans ses propositions, & si les propositions contradictoires » n'étoient pas une extravagance achevée. « Ce font les propres termes, & il les répote presque à chaque page, après avoir averei le Lecteur des le commencement qu'il le répétera fouvent. Quelles font fes nouvelles idées? Le tiere seul du second volume l'annonce amplement: » Fachum » de la France, ou moyens très-faciles de faire recevoir au Roi quatre-» vingt millions per-dessits la capitation, praticables per deux houres de » travail de Mellicurs les Ministres, & un mois d'exécution de la pare des peuples, sans congédier aucun Fermier général ni particulier, ni autres mouvemens que de rétablir quatre ou cinq sois davantage de revenu à la France, c'est-à-dire, plus de cinq cents millions anéantis depuis 1661, parce qu'on sait voir clairement en même temps, que l'on ne peut saire d'objection contre cette proposition, soit par rapport au temps & à la conjoncture, comme n'étant pas propre à aucun changement, soit au prétendu péril, risques, ou quelques autres causes que ce puisse être, sans renoncer à la raison & au sens commun, en sorte que l'on maintient qu'il n'y a point d'homme sur la terre qui ose mettre sur le papier une pareille contradiction & la souscrire de son nom, sans se perdre d'honneur; & s'on montre en même temps l'impossibilité de sortir autrement de la conjoncture présente."

Ce second volume ne produisit pas plus de fruit que le premier. La Cour sut au contraire blessée & de l'obstination & de la vivacité de l'Auteur. Elle l'exila à Orléans; mais peu de jours après qu'il y sut arrivé, elle le rendit aux sonctions de sa charge d'Avocat-Général, en lui dé-

fendant d'écrire sur ce sujet.

Le Maréchal de Vauban, la Jonchere, Saint Pierre, & l'Auteur anonyme du Traité de la Richesse des Princes, ont discuté la même matiere. Voyez leurs Articles.

#### BOISSELIER, f.m.

C'EST l'artisan, qui vend les boisseaux, ses litrons, les seaux, les soufflets, les pelles, les lanternes, les caisses de tambour & autres menus ouvrages de bois.

Les Boisseliers de Paris forment une même communauté avec les Tourneurs. Ils achetent ordinairement les corps des boisseaux tout faits & tout arrondis & ils les tirent de la Province de Champagne, & d'autres endroits.

Le corps du boisseau est de bois de chêne, de hêtre, ou de noyer, ce dernier est le meilleur, on resend ces bois à la scie comme des planches de volige. Lorsqu'ils sont bien amincis au rabot, on les fait bouillir dans l'eau, & avec une machine destinée à cet usage on les plie tout chauds sans qu'ils se cassent.

Quand le Boisselier veut faire un boisseau, il prend un corps préparé, comme nous l'avons dit, & commence par en unir les bords avec une plane, il cloue ensuite les deux bouts ensemble en dedans & en dehors. Quand il est ainsi cloué, il le diminue tout autour avec la jabliere. Il trace ensuite avec un compas sur une planche la rondeur du fond du boisseau, il fait entrer ce fond de force dans le corps du boisseau à un pouce ou environ de prosondeur, & l'assujettit par le moyen d'un cercle de chêne

A 222 2

qu'il cloue en dedans du boisseau, & qui rend ce fond inébranlable. Il le garnit ensuite en dehors de bandes de tôle en forme de croix, & ensoure la partie supérieure ainsi que l'inférieure d'un cercle de ser pour le

rendre plus solide.

Le boisseau sert à mesurer les grains, comme le froment, le seigle, l'orge, l'avoine &c. certains légumes, comme les pois, les sevres, les lentilles; les petites graines telles que le chenevis, le millet, la navette; certains fruits secs, comme les chataignes, les noix, les navets, les oignons, & ensin certaines choses en poudre, comme les farines, le son, les cendres, le gruau, le poussier &c. Il faut remarquer que parmi les choses qui se mesurent au boisseau, il y en a qu'on mesure au rateau & d'autres à comble, le rateau est un morceau de bois qu'on passe sur le boisseau quand it est rempli & avec lequel on fait tomber tout ce qui dépasse les bords.

Le Boisseau differe suivant les Provinces & varie même dans presque toutes les jurisdictions. On l'appelle dans quelques endroits bichet, comme à Lyon. Il seroit à souhaiter, sans doute pour le bien & la facilité du commerce de tous les Etats, qu'il y eut une regle fixe & générale pour tous les poids & mesures: on a proposé pour étalon le pied cube d'eau douce, qui est la regle de tous les poids & de toutes les mesures de continence dans le Danemarck. On détermineroit alors très-facilement le rapport de la capacité & du poids des différentes mesures entre elles; mais

les Souverains n'ont pas encore jugé à propos de l'adopter.

Les mesures usitées en France pour ses choses spécifiées plus haut, sont le minot, qui se subdivise en boisseaux, demi-boisseaux, quarts & litrons.

Le minot doit avoir, selon les ordonnances, onze pouces neuf lignes de hauteur sur un pied deux pouces huit lignes de diametre ou de largeur entre les deux suts; il contient trois boisseaux; chaque boisseau contient deux demi-boisseaux ou quatre quarts de boisseaux, ou seize lîtrons.

Le septier de grains est composé de quatre minots, & les douze septiers sont le muid, ainsi le muid est de quarante huit minots, ou de cent qua-

rante quatre boisseaux.

Par une sentence de l'Hôtel de Ville de Paris, du 29 Décembre 1670, il est ordonné que le boisseau aura huir pouces deux lignes & demie de haut & dix pouces de diametre; le demi-boisseau, six pouces cinq lignes de haut sur sur pouces neuf lignes de large; le demi-quart quatre pouces trois signes de haut & cinq pouces de diametre; le sitron trois pouces & demi de haut & trois pouces dix lignes de diametre, & le demi-litron deux pouces dix signes de haut sur trois pouces une ligne de large.

#### BOITET, (Claude) Auteur Politique.

LAUDE BOITET, Avocat au Parlement de Paris, est l'Auteur d'un livre intitulé: le Prince des Princes, ou l'Art de régner, contenant son instruction aux Sciences & à la Politique, contre les Orateurs de ce tems. Paris, 1632, in-12.

Non-seulement ce titre est trop magnisique, mais il ne donne pas une juste idée de l'ouvrage, & je ne sais pourquoi il est parlé au frontispice, des Orateurs dont il n'est pas dit un mot dans tout le livre. L'auteur auroit du l'intituler: Traité pour l'éducation d'un Prince. C'est là véritablement

son projet; mais il l'exécute mal.

A la lecture de ce seul titre, un lecteur sensé prend une opinion peu favorable du jugement de l'auteur; & ce qui n'est d'abord que conjectu-

re, se tourne en certitude, quand on a lu tout l'ouvrage.

Un style emphatique, un ton de déclamateur, des choses vuides de sens, des pensées trop étendues & noyées dans les mots, s'il est permis de par-ler ainsi, des louanges excessives de Louis XIII, du Cardinal de Richelieu & du Maréchal d'Essiat, Surintendant des Finances, à qui le livre est dédié; voilà tout ce qu'on trouve dans un ouvrage de 443 pages de gros romain. L'auteur a néanmoins prétendu donner un abrégé de toutes les Sciences à son Prince, même de celles dont il ne sauroit faire un meilleur usage que de les oublier, s'il les avoit apprises. La raison qu'il en dit, c'est que les hommes sont capables des Arts & des Sciences en peu de temps.

On peut dire de cet ouvrage, ce qu'un paysan disoit de son rossignol,

que c'est du son & rien de plus.

# BOLINGBROKE, (Henri St. John, Lord Vicomte de) Secrétaire d'Etat sous le regne de la Reine Anne.

L'EXTRACTION de Henri St. John Lord, Vicomte de Bolingbroke réunit tous les caracteres dont le concours décide une grande naissance : avantage frivole dans la spéculation, réel dans la pratique, trop méprisé fans-doute par le Philosophe, mais senti par l'homme sage qui sait que la considération est utile.

L'ancienneté de sa maison a pour époque l'origine de la Monarchie Angloise. Les archives d'une Abbaye sondée par Guillaume - le - Conquérant sur le champ de bataille, nous apprennent que Guillaume St. John étois un des principaux Officiers de l'armée victorieuse. D'autres titres aussi anciens prouvent que la Maison de Ports possédoit avant la conquête, la Seigneurie de Basing dans la Comté de Hamps. Elle prit depuis le nom

& les armes de St. John, par mariage avec l'héritiere.

Son illustration n'est pas moins constatée. Des le tems d'Edouard I, deux Seigneurs de cette Maison furent sommés, selon l'usage de ce siecle, de se trouver au Parlement avec les autres Barons. La premiere année du regne d'Elizabeth, Olivier St. John sut fait Pair du Royaume, sous le time de Baron de Bletsho; & son petit sils, sous Jacques I, sut créé Comte de Bolingbroke. Ce dernier titre s'éteignit en 1711; mais le premier sub-siste encore dans une branche cadette.

A l'égard des alliances, il en est peu de plus éclatantes que celles de St. John avec la famille de Henri VII. Ce Prince & tous ses successeurs, ont tiré de sa mere Marguerite Beaufort leur droit à la couronne. Cette Princesse étoit fille en secondes noces d'une autre Lady Marguerite qui, de son premier mariage avoit eu deux fils, d'où sont issus tous les St. John de Bletsho & de Tregoze: de sorte que ceux-ci remontent, en trois cents ans, à une aïeule commune avec toutes les têtes couronnées descendues de la Maison Royale d'Angleterre.

Olivier St. John de Tregoze, issu du second fils de Lady Marguerite, fut en 1616, Lord député d'Irlande, & ensuite créé Vicomte de Grandison. Lord St. John de Bletsho, fils du Comte de Bolingbroke, fat tué à la bataille d'Edgehil à la tête d'un régiment de cavalerie, qu'il avoit levé pour le Parlement: & d'un autre côté, le Chevalier St. John de Tregoze eut dans la même guerre trois de ses ensans de tués au service du Roi.

Du sixieme sits de ce Chevalier, étoit né Sir Henri, qui, de Lady Marie sille de Robert Rich, Comte de Warwick, eut en 1672, notre Henri St. John Esquire. Ce sur sous cette qualification modeste, qui répond à celle d'Ecuyer, qu'il parut dans le monde ainsi que tout le reste de la noblesse non-titrée quoiqu'issue de Pairs du Royaume. Les mœurs, autant que les loix, ont établi ces distinctions, & la vanité les respecte : sage positique qui, en Angleterre, donne un prix constant aux honneurs que les Souverains dispensent, pendant que la facilité de les usurper en fait ailleurs un objet de mépris pour les étrangers, & de division pour les Concitoyens.

La noblesse la plus ancienne tombe trop souvent dans l'obscurité, saute de moyens de la soutenir. Celle de St. John n'a point couru ce risque. Les branches nombreuses & sécondes de cette tige illustre, soin de sécher comme tant d'autres en se multipliant, se sont étendues jusqu'à nos jours dans la prospérité & dans l'abondance. Le Chevalier Walter St. John possédoit des biens considérables; il en substitua une grande partie au jeune

Henri son petit fils.

Mais que sert à un hon me sans talens, sans mérite, l'éclat de la nais-

sance & de la fortune? Ce sont des tréteaux élevés d'où un saltimbanque couvert de clinquant se donne en spectacle : la populace l'entoure, les

honnêtes gens l'apperçoivent, mais ils passent, & le méprisent.

Mylord Bolingbroke sembloit au contraire né pour intéresser l'attention d'un siecle éclairé & d'une postérité équitable. Les dons de la nature ont besoin d'être cultivés; il en étoit comblé. Une excellente éducation ne pouvoit manquer de les persectionner. Celle des Universités d'Angleterre est peut-être moins désectueuse que par-tout ailleurs. Elle est plus pratique, plus accommodée à la vie civile, aux connoissances qu'elle exige, aux emplois qu'elle présente aux hommes qui entrent dans le monde; aussi les Seigneurs, les Courtisans, les Ministres de cette nation, sont en général plus éclairés; & on reconnoît jusques dans les débats qu' divisent le Parlement, l'étude prosonde qu'ils sont de l'histoire, des loix nationales, & du droit public, ainsi que leur goût pour les Sciences & pour les Belles-Lettres, mais sur-tout, leur application à se sormer sur les grands modeles de l'éloquence Grecque & Romaine.

Cette imitation n'est l'esser de l'enthousiasme ni du pédantisme; c'est une conséquence nécessaire des principes qui sont la base de la constitution Britannique. Sa ressemblance avec quelques Républiques anciennes, est en particulier plus marquée à l'égard de Rome. L'une avoit ses Consuls, dépositaires de l'autorité Royale, mais tempérée par son partage, & par sa limitation annuelle. L'autre a son Roi, qui n'est au sond qu'un Consul unique, perpétuel, & si on veut héréditaire. La Chambre des Pairs sait dans celle-ci à-peu-près la même figure, que le Sénat dans celle-là. Les Communes ensin, composées de Chevaliers & de Bourgeois, répondent assez exactement aux Comitia, ou Assemblées du peuple, sor-

mées de l'ordre équefire & des simples citoyens.

Cette analogie, si sensible dans la forme du Gouvernement a du produire avec le temps, quelque conformité dans la maniere de penser & de vivre; ce rapport doit à proportion instuer dans la méthode d'élever & d'instruire les jeunes gens, que leur naissance ou leur fortune appel-

lent aux emplois publics.

Une éloquence mâle, soutenue d'un sens droit, d'un esprit orné, & d'un raisonnement subtil, sortifiée d'exemples & de preuves de fait, étoit chez les Romains, un sur moyen de parvenir aux dignités, de s'élever enfin au faite du crédit & de la considération. Les mêmes avantages conduisent au même but dans la grande-Bretagne. L'ambition, sa vénalité, & l'esprit de parti, en abusoient souvent à Rome: Londres se récrie aujourd'hui plus haut que jamais, contre un abus semblable. Mais si ce sont des armes employées fréquemment contre le bien public; c'est aussi la seule désense que les vrais citoyens puissent opposer au sophisme & à la séduction.

Dans un Gouvernement ains constitué, qui ne sent que ce genre d'é-

tude & de travail devient une obligation indispensable, pour tout particulier qui désire de s'avancer; mais plus encore pour les citoyens distingués, qui voient dans leurs familles les honneurs & les grands emplois devenus comme héréditaires. La noble ambition d'illustrer un nom déjà célébre a une force bien plus pure que l'émulation & l'industrie excitées dans un homme obscur, par le sentiment toujours humiliant d'une situation dont tout le force à se tirer.

Destiné par état, & appellé par l'exemple de ses ancêtres au service de la patrie, le jeune St. John reçut dans la fameuse Université d'Oxford, une éducation dirigée par ces grands principes. Il entra dans le monde au sortir de ses études, doué de tous les avantages qui pouvoient le met-

tre en état d'y jouer un rôle brillant.

Sa figure étoit agréable, sa physionomie intéressante, son air noble ses manieres engageantes, sa vivacité singuliere, & sa mémoire prodigieuse. Il étoit même en garde contre l'abus de celle-ci. Délicat dans le choix des livres, il évitoit d'en lire de médiocres; de peur, disoit-il, de laisser entrer dans sa tête, des idées qui ne méritoient pas d'y avoir place, & qu'il n'auroit plus été le maître d'en chasser. Engagé depuis, dans différentes controverles politiques, il se plaignoit souvent de la nécessité qu'elle lui avoit imposée de parcourir une infinité de misérables productions; mais ce qu'il avoit lû de bon, il se le rendoit propre & presque naturel. Delà cette abondance, quelquefois même cette profusion de passages des meilleurs Auteurs anciens & modernes qui venoient s'offrir à lui, toujours à-propos, soit en parlant, soit en écrivant; à table & en conversation, comme dans le Conseil, ou dans la Chambre des Communes. Ce n'étoient point des citations; St. John étoit bien loin d'un pareil ridicule : c'étoient des idées fondues dans les siennes, qu'il n'en pouvoit plus séparer, & qu'il avoit changées en sa propre substance. Cette observation, faite par tous ceux qui l'avoient connu, sut le garantir même du soupçon d'une affectation pédantesque.

Une perception si prompte & si vive, une mémoire si tenace, ne brilloient pas en lui aux dépens de la solidité & de la justesse. Son jugement sain, toujours exercé par la réslexion, lui sournissoit un sond de logique naturelle, à l'épreuve de toutes les chicanes. Il saississoit au premier coup-d'œil, dévelopoit & disséquoit un raisonnement saux, quelque entortillé qu'il pût être. Singulier naturellement dans sa façon de penser, il n'affecta jamais de le paroître dans l'expression. Supérieur à tant d'Ecrivains & d'Orateurs connus, dont les idées, triviales au sond, n'ont rien de neus que la tournure, son éloquence n'étoit pas un de ces torrens peu prosonds, qui, souvent arrêtés dans leur cours incertain, ne s'élancent que par casçades: elle couloit égale, abondante, & rapide, comme un fleuve

majestueux qui répand les richesses & la fertilité.

La poélie eut aussi des charmes puissans pour Mylord Bolingbroke, &

il n'étoix pas né sans dispositions pour y réussir. Lié avec Dryden au sortir de l'enfance, uni depuis à Pope par l'amitié la plus intime, il s'étoit exercé sort jeune dans cet art séduisant. Ses premiers essais sembloient annoncer des succès, dont la perspective auroit pû éblouir un esprit médiocre : épris en tout genre de la persection, il les regarda dans un âge mûr, comme plus dignes de l'indulgence de ses amis, que de sa propre estime. Parvenu aux premiers emplois, il ne tenoit qu'à lui de marchander des admirateurs parmi les gens de lettres, dont sa place étoit entourée autant que sa personne : il les protégea, les employa de présérence & les combla de biensaits, mais sans intérêt pour son amour propre. Lorsque sa main couronnoit les Muses de Swift, de Prior, d'Adisson, ce ne sut jamais à charge de revanche : il aima mieux être l'arbitre de l'art, que le rival des artisses.

A tous ces penchans si louables, qui partageoient, dans sa jeunesse, son goût & son application, il s'en joignit un dominant, presqu'inséparable à cet âge, d'une imagination vive & d'une organisation sensible. Ce sut un amour estréné des plaisirs, auxquels il parut se livrer jusqu'à l'âge de vingt-six ags.' Cette premiere sougue étant un peu ralentie, on le maria; & sa même année il sut élu, pour la premiere sois, Membre du Parlement. C'étoit sur la sin du regne de Guillaume III & dans la crise politique des traités de partage pour la succession d'Espagne. St. John s'y distingua dans le parti des Toris, alors opposé à la Cour. Les Whigs y étoient en possession de la faveur & du ministere. C'en étoit assez à leurs adversaires, pour désapprouver toutes les mesures du cabinet: l'événement prouva d'ailleurs que celles-ci n'avoient pas été bien prises. Le dernier Parlement tonu sous ce regne, & le premier de la Reine Anne, virent St. John augmenter de jour en jour son crédit & sa considération dans la Chambre des Communes.

C'est en Angleterre un moyen fort sûr d'en acquérir bientôt à la Cour. St. John l'éprouva; il eut part en 1704 à la fortune de son parti, qui reprit pour un temps le dessus dans le ministere; & la même promotion, où Harley fut fait Secrétaire d'Etat, il fut nommé au Secrétariat de la guerre & de la marine. Chargé du détail de ces deux départemens, il en résulta entre lui & le Duc de Marlborough une liaison nécessaire. Elle le mit à portée de servir souvent ce Général dans la Chambre des Communes. pendant que leur amitié subsissa; mais aussi-tôt qu'elle sut refroidie, la connoissance parfaite que St. John y acquit des secrets de l'administration militaire, le rendit pour le Duc, un surveillant bien redoutable. Ce Général s'en appercut trop tard; & lorfqu'en 1708, les Whigs s'emparerent du Gouvernement, dont ils chasserent tous les Toris, St. John fut une des premieres victimes. Mais une conduite décente dans le Parlement, l'union & le concert, qui subsistoit entre les disgraciés, leur fermeté, leur patience, & leur modération, firent plus d'honneur au parti, que leur chûte Tome VIII. Bbbb

ne lui avoit fait de tort, & ils se trouverent n'avoir rien perdu que leurs places. Ils ne renonçoient pas à l'espoir de les recouvers. Un nouveau Parlement, presque tout composé de Whigs, ne les essraya point. L'esprit de parti le plus violent, les passions les plus esfrénées l'entrainoient vers le précipice. Les Toris oubliés, & tranquilles en apparence, se tenoient prêts à l'y pousser. Des circonstances dont le détail appartient à l'histoire, hâterent, en 1710, le moment de sa dissolution. Ce sut la première démarche des Toris victorieux. St. John sut élevé au poste important de Secré-

taire d'Etat, & peu-à-pen élu Membre du nouveau Parlement.

Ce n'étoit pas affez d'y soutenir par son éloquence, les opérations du Conseil Privé, de présenter à celui-ci, les dissérens objets de ses délibérations; d'en diriger, par ses dépêches, l'exécution dans les Cours étrangeres; de veiller sans cesse sur les intrigues & les mouvemens du parti opposé; d'entrer dans les petits maneges & les tracasseries de semmes, qui agitoient alors le cabinet de la Reine; il falloit encore gagner les susfirages d'une nation, accoutumée à juger ceux qui la gouvernent, & confacrer l'autorité par le sceau de l'approbation publique. Il parut alors un ouvrage périodique, intitulé l'Examinateur, dont les premieres seuilles porterent aux Whigs les derniers coups. Les meilleures plumes du temps y surent employées sous les yeux de St. John; mais, non-content de présider à ce travail, il voulut y contribuer de plusieurs pièces entières, qu'on regarde encore aujourd'hui comme les mieux écrites.

Ce sut par des occupations aussi épineuses & aussi compliquées, que St,

John commença son fameux ministere.

Il le vit couronner en 1712 par les honneurs de la Pairie, sous le titre de Vicomte de Bolingbroke. Je n'en retracerai ici ni les principes, ni les événemens. Ils tiennent trop à l'histoire de l'Europe pour que le gros des faits puisse être ignoré de personne. Toutes les anecdotes, tous les ressorts secrets, qui purent alors échapper aux regards des spectateurs, se trouvent aujourd'hui dévoilés dans les mémoires du temps, devenus publics à mesure que les principaux personnages ont disparu de dessus la scene. Les ouvrages même de Mylord Bolingbroke ont répandu le plus grand jour sur l'affaire si contentieuse de la paix d'Utrecht. Elle sur le ches-d'œuvre de son administration, l'époque de sa gloire, & la source de tous ses malheurs. Voici comme il en parle lui-même dans sa lettre au Chevalier Windham.

» Je. ne me rappelle jamais ce grand événement, sans une secrete émotion d'esprit, quand je compare l'immensité de l'entreprise & l'importance du succès, avec les dissérens moyens qui furent mis en œuvre
pour l'avancer ou pour la traverser. Ajuster les prétentions, & concilier
les intérêts de tant de Princes & d'Etats engagés dans la dernière
guerre, paroîtroit, à le considérer simplement & sans aucune difficulté
de surcroît, un ouvrage d'une prodigieuse étendue. Mais ce n'étoit pas

» tout; chace de nos allies se croyoit en droit de porter ses demandes » à l'excès le plus extravagant. Ils y avoient été encouragés, d'abord par » les engagemens dans lesquels nous étions entrés avec plusieurs d'en-» tr'eux, pour entraîner les uns dans cette guerre, & pour obliger les aun tres à la continuer; & en second lieu, par la maniere dont nous avions » traité avec la France en 1710. Ceux qui avoient entrepris de serrer si » fort le nœud de la guerre, que toute démarche vers la paix en devint » impratiquable, n'avoient point trouvé de méthode plus efficace que de » laisser à chacun la liberté d'insister sur tout ce qu'il voudroit; & se conno ferver celle de rompre la négociation par des demandes ultérieures, a même après qu'on auroit accordé les premieres. Je ne puis douter que » ce ne fut la tout le secret, après l'aveu d'un des Plénipotentiaires (\*) n par les mains duquel l'affaire avoit passé. Il me sit part, ainsi qu'à » deux autres Ministres de la Reine, d'un exemple du manege du Duc » de Marlborough, dans un moment critique. Ce fut celui où les Mini- ftres François à Gertruidenberg fembloient incliner pour l'explication » de l'article 37 des préliminaires, à un expédient qui n'auroit pas été » refusé. Il est certain que le Roi de France s'étoit alors sincérement » déterminé à exécuter l'article de l'abdication de Philippe, & on auroit » en conséquence trouvé affez facilement les moyens d'ajuster tout ce qui » y étoit relatif, si de notre côté il y avoit eu une intention réelle de » conclure; mais ce n'étoit pas alors notre dessein; & le plan de ceux » qui vouloient prolonger la guerre, étoit arrêté parmi les alliés, comme » le seul qui dût être suivi, toutes les fois qu'on en viendroit à des né-» gociations de paix. Les alliés s'imaginoient être en droit d'obtenir, au » moins, tout ce qui avoit été respectivement demandé pour eux; & il » étoit visible, que rien de moins ne pouvoit les contenter. Les confidé-» rations font voir dans un assez grand jour, combien l'entreprise étoit

» L'importance de réussir dans cet ouvrage pacifique; étoit également » considérable pour l'Europe, pour la patrie, pour notre parti, pour nos » personnes, pour le siecle, & pour la postérité. Les moyens pour y » réussir, n'étoient dans aucun degré de proportion. Il eut pour instrument, un petit nombre de personnes. Quelques-unes n'avoient jamais été » jusqu'alors employées dans des affaires de cette nature. D'autres n'y » mirent la main pendant long-temps, que soiblement & avec crainte; » le Ministre qui étoit à leur tête, se montroit tous les jours plus inca- » pable de cette attention, de cette méthode, de cette compréhension » de matieres si différentes, que le premier poste dans un Gouvernement » tel que le nôtre exige, même en temps de paix & de tranquillité. H

<sup>(\*)</sup> M. Buys, pensionnaire d'Amsterdam.

» fut la premiere fource de tous nos mouvemens, par son crédit auprès » de la Reine. Sa concurrence étoit nécessaire à toutes nos opérations, par » le rang qu'il tenoit dans l'Etat; & cependant cet homme sembloie » quelquesois s'endormir sur l'objet, quelquesois le traiter de jeu. Il nén gligea de suivre le fil des affaires qui passoient, par cette raison, avec » moins de diligence & d'avantage dans leurs propres canaux. Il n'en p retenoit aucune entre ses mains. Il négocioit, à la vérité, mais par » boutades & par secousses, par de petits entremetteurs & par des voies indirectes. Son activité devint par-là, aussi pernicieuse que son indolen-» ce; & c'est de quoi je pourrois citer quelques exemples remarquables. » En un mot, quand cette grande affaire fut une fois engagée, le zele » des particuliers, chacun dans son district, la poussa en avant, quoiqu'ils » ne fusient soutenus, ni par les forces réunies de toute l'administration. ni même par le secours ordinaire des avis les plus simples. Ce secours, sou leur vint trop tard, c'est-à-dire à la fin des Négociations, ou leur » manqua entiérement sur des matieres, telles que le commerce, qu'ils » n'étoient pas censés devoir entendre par eux-mêmes. Que ceci soit une » idée juste des négociations de la paix, & le vrai caractere de cette ad-» ministration en général, c'est, je crois, ce dont j'aurai pour témoin » tout le Conseil du cabinet; du moins suis-je bien sûr que plusieurs » des membres qui le composoient; ont joint plus d'une fois, leurs plain-» tes aux miennes sur l'état des choses, tant que cette administration a » subsisté, & tous ceux qui furent employés comme Ministres, dans dif-» férentes parties de la négociation, sentirent assez tous les embarras » auxquels cette étrange conduite les réduisit souvent ; je suis très-per-> suadé qu'ils ne les ent pas oubliés.

» Si les moyens de procurer la paix furent foibles, & dans un sens, » méprisables; ceux qu'on mit en œuvre pour rompre la négociation, » furent puissans & formidables. Aussi-tôt que le soupçon d'un Traité » transpira dans le monde, toute la grande Alliance s'unit pour s'y op-» poser, avec un parti considérable dans la Nation. Depuis ce moment, » jusqu'à la clôture du Congrès d'Utrecht, rien ne sut omis de ce qui » pouvoit traverser les progrès que nous faisions dans cet ouvrage : inti-» mider, séduire, ou embarrasser chacun de ceux qui y étoient employés; » cela se faisoit sans aucun égard, ni pour la décence, hi pour la bonne » politique; & il en arriva bientôt que la passion & l'humeur s'y mêle-» rent des deux côtés. Une grande partie de ce que nous fîmes pour, & p de ce que les autres firent contre la paix, ne doit pas être attribuée à » d'autres principes. Les alliés étoient divisés, avant qu'ils eussent commencé » de traiter avec l'ennemi commun. L'état des affaires ne changea point no en mieux dans le cours du traité; & la France & l'Espagne, mais sur-» tout la premiere, mirent à profit cette désunion.

» Quiconque fera la comparaison que j'ai déjà touchée, verra les vraies

» raisons qui rendirent la paix moins proportionnée au succès de la guerre, » qu'elle à auroit pû & a du l'être. Chacun en a jugé selon qu'il étoit » inspiré, ou par la passion, ou par l'intérêt. Mais la cause réelle a pris » sa source dans la constitution de notre ministere, & plus encore dans » l'opposition que nous rencontrames de la part des Whigs & des » Alliés. "

On sent d'après cet exposé, combien notre négociateur ent d'obstacles de toute espece à vaincre pour faire réussir cette grande entreprise, combien

elle dut lui attirer d'ennemis, & lui causer ensuite de malheurs.

Les Whigs publierent par-tout qu'il en avoit mérité de plus grands. On ne les crut pas. D'autres plus modérés, imputoient à ce Ministre de s'en être attiré du moins une partie. On les crut davantage. Lui-même n'avoit pas évité assez soigneusement, tout ce qui pouvoit donner prise à la malignité. Occupé du fond, il comptoit pour trop peu de chose, le poids &

l'importance que le public donne à la forme.

Il s'étoit fait une habitude, peut-être un système, d'allier les douceurs de la volupté avec l'embarras des affaires. Dans les temps si critiques, où tout autre que lui en auroit été accablé, il ne sit point mystère de ses délassemens. Persuadé que les sots n'ont jamais de loisir, il osoit avouer le sien & en jouir à porte ouverte. La vivacité de sa perception & la précision naturelle de ses idées, lui sirent négliger les secours de l'ordre & de la méthode. Né pour tout voir en grand, il saisssoit l'ensemble; mais il abusoit quelquesois de sa maxime favorite; que trop de détail retrécit l'esprit, & qu'une exactitude minutieuse est antipathique avec le génie. (a) Mylord Bolingbroke ne respectoit pas davantage le ton mystérieux, & l'obscurité affectée; méchanisme usé qui ne mit jamais sa pénétration en désaut. Gardant le secret, il dédaignoit l'art d'en faire de tout. Avec plus de facilité que de goût pour la raillerie, il ne l'exerçoit point contre la franchise & l'ingénuité; mais, prompt à démasquer l'afsectation & la charlatanerie, il les punissoit par le ridicule.

Rarement avec un pareil tour d'esprit, réunit-on les suffrages du vulgaire. Il est des gens de tout état, qui jugent d'une opération par le travail qu'elle coûte; d'un homme en place, par sa gravité, & de l'occupation qu'on aç par celle qu'on affiche; pour qui tout est immense, parce que tout chez eux est petit & borné; & qui voyant les objets doubles, s'imaginent qu'on

les voit mal, lorsqu'on les simplifie.

<sup>(</sup>a) Maxime d'autant plus dangereuse que tout s'exécute en détail, & que les détails de l'exécution sont ordinairement l'écueil des grandes & belles théories politiques : ils en décelent le vice, & apprennent à distinguer le véritable homme d'Etat qui sait proportionner ses projets aux moyens d'exécution, du spéculateur téméraire qui calcule mal la singu'il se propose & la sorce des instrumens qu'il peut employer.

Ce préjugé d'abord ne fut pas favorable à Mylord Brolingbroke. L'esprix de parti sur l'entretenir pendant son ministere, & le consacrer après sa disgrace. Elle sut complette : il sut obligé de se résugier en France. Persécuté par ses ennemis, censuré par les indissérens, il eut encore la douleur de se voir soupconné par ses amis mêmes. Sa réputation, attaquée par le

public, en souffrit d'abord quelque atteinte.

Peut-être se stattoit-il, avec le temps, de résuter & de détruire les accusations des Whigs: c'est ce qu'il entreprit de saire par divers écrits, & même par sa conduite. Il sembloit s'inquiéter peu de la censure. Il avouoit ses sautes, & ne se croyoit pas sans vices. Il croyoit que les unes, légeres & en petit nombre, étoient assez rachetées par ses services. Il ne rougissoit point des autres, comme si les talens, les vertus eussent emporté la balance. Sa Philosophie n'admettoit ni n'exigeoit dans la morale une persection pratique; chimere ensantée par l'hypocrisse, & adoptée par l'enthousiasme.

Les foupçons des Toris étoient infiniment plus sensibles à Mylord Bolingbroke, & plus alarmans pour sa délicatesse. Il ne s'agissoit de rien moins que d'une trahison saite à tout son parti. Son premier soin sut de s'en justifier, & c'est l'objet d'une lettre qu'il écrivit en 1717 au Chevalier Guillaume Windhan, son ami (a). Liés par l'intérêt de parti, leur consiance étoit intime. On a'en abusa de part ni d'autre, & cette lettre si délicate, n'a été publiée qu'après la mort de tous les deux,

en 1753.

On ne peut plus douter, après l'avoir lue, que de Tori zélé, le Chevalier Windham ne sût devenu un chef secret du parti Jacobite. Il en sut toujours soupçonné; en Angleterre, on ne craint que les preuves. Une conduite mesurée, quoique sière & hardie, le mit à l'abri de la rigueur des loix. Son audace à braver dans quelques occasions & le nouveau Roi & son ministere, ne lui attira que des châtimens peu propres à l'essrayer; comme d'être envoyé à la Tour par ordre de la Chambre, ou de recevoir de l'Orateur, une légere réprimande. Ces petits orages ne l'empêcherent point de rester dans le Parlement, & d'y briller jusqu'à sa mort à la tête de l'opposition.

On trouvera dans cette lettre, les plus grands détails sur tout ce qui s'est passé de personnel à Mylord Bolingbroke, jusqu'à l'époque où elle sinit. Ce ne sur pas sitôt celle de son pardon, moins encore de son rétabilissement. Le premier ne lui sur expédié qu'en 1721, quoique promis dès 1716, l'autre ne sur jamais bien complet. Il obtint en 1725 un acte du Parlement qui l'habilitoit à recueillir la succession de son aïeul; mais

<sup>(</sup>a) Nous en donnons une courte analyse à la fin de cet Article.

ses eitres & ses honneurs ne lui surent jamais rendus juridiquement; quoiqu'il ait toujours continué d'en jouir dans la société.

Cette grace imparfaite devint un nouvel outrage pour lui. Il s'en vengea sur le Ministre Robert Walpole, qui s'étoit paré dans cette occasion,

des dehors d'une générolité que personne ne crut sincere.

Tant que ce Ministre vécut, il eut dans la personne de Mylord Boling-broke un dangereux ennemi. Exclus du Parlement, il n'y sit plus entendre ses harangues victorieuses, qui avoient si souvent décidé la pluralité en faveur de son parti, ou soulevé contre ses adversaires l'indignation publique. Il leur sit succéder, presque journellement, ces petits écrits rapides ex pressans, qui lui costoient si peu de peine, ex qui en saisoient tant au ministere : chef-d'œuvre d'une posémique ou inconnue ou déplacée hors de la Grande-Bretagne : genre qui ne convient qu'à son gouvernement, comme ce gouvernement n'est fait que pour l'Isle où il est établi. Il est vrai que dans les violentes saillies de son éloquence mâle ex républicaine, la passion l'entraînoit quelquesois trop loin, comme quand il die que » le gouvernement de son pays est composé d'un Roi sans éclat, » d'une noblesse sans indépendance, et de communes sans liberté. «

Mylord Bolingbroke devint de la sorte, plus redoutable à ses ennemis, du sein de l'exil ou de la solitude, qu'il ne l'auroit été dans l'enceinte de Westminster. Ses traits lancés de loin, n'en faisoient pas moins de ravages; & déguisés sous mille formes dissérentes, n'en portoient que des coups plus sûrs. Une des voies les plus ordinaires dont il se servit pour manisester ses idées & ses réslexions sur le Gouvernement, sut celle des papiers publics. Le sameux Crastman, ouvrage périodique, lui dut pendant plusieurs années son succès & sa réputation. Cette guerre de plume donna plus d'une sois à Mylord Bolingbroke tout l'honneur de la victoire. S'il ne put en cueillir le fruit, en relevant la fortune de son parti; il eut du moins la satisfaction d'en rassembler les restes épars & découragés, de les voir unis sous sa direction, & animés de son esprit, saire encore trembler les vainqueurs.

Je n'entrerai point ici dans le détail des autres occupations qui ont partagé la vie de Mylord Bolingbroke depuis son retour en Angleterre. Il nequitta pas pour toujours la France. Le souvenir des premiers chagrins qu'il y avoit essuyés, sut bientôt essacé par les agrémens qu'il y éprouva : & les amusemens qu'il sut s'y procurer, le dédommagerent des plaisirs

de Londres.

Remarié en France avec la Marquise de Villette, niece de Madame de Maintenon, qui lui avoit apporté des biens & des procès considérables, Mylord Bolingbroke eut un motif de plus pour y faire de fréquens voyages & de longs séjours. Il vécut à Paris dans la plus grande & la meilleure compagnie. Mais plus touché, selon le génie de sa nation, des délices de la campagne, il s'étoit choisi auprès d'Orléans, une habitations

enchantée (a) où il passoit des jours heureux dans les bras de la Philoso-

phie, des Muses, & de la Volupté.

Ce fut dans le long cours de cette vie privée, que Mylord Bolingbroke composa ses divers ouvrages, dont la réputation est si solidement établie. Métaphysique, Morale, Histoire, Politique, Littérature, tout sut de son ressort. La critique n'a pas épargné ses écrits. L'esprit de parti toujours sub-sistant, l'entêrement des sectes, & l'intérêt d'un corps puissant dans tous les Etats, ont fait après sa mort plus d'ennemis à sa mémoire, que sa

fortune & ses talens n'en avoient fait à sa personne.

Vains efforts; injuftes clameurs, démentis par la voix publique! Une Nation libre, savante & philosophe, décerne l'immortalité au nom de Bolingbroke. L'Europe, en la lui confirmant, justifie la noble confiance avec laquelle il prit toujours pour juge la postérité. Elle le place au rang des plus habiles négociateurs: il y ea a peu qui puissent lui être comparés, & il n'y en a point qui le surpasse. Il avoit toute l'activité, le courage & la fermeté nécessaires à l'homme d'Etat dans les grands événemens. Il avoit une profonde connoissance des affaires & des hommes, un génie vaste & pénétrant. Mais il avoit encore plus d'ambition; & c'est parce qu'il fut sans cesse occupé des moyens de servir son ambition, qu'il se vit constamment le jouet de la fortune. Son ame, immodérée dans fes défirs, ne connoissoit de bien suprême que celui de gouverner l'Etat sans rival & sans concurrent. Mais ses projets d'élévation, de grandeur & d'autorité, quelque bien conçus qu'ils fussent, pouvoient-ils toujours résister à la violence des coups que se portoient les différens partis qui agitoient alors PAngleterre? Temps malheureux, où l'esprit de faction avoit étoussé l'amour de la patrie dans les ames les plus honnêtes, où le parti dominant prenoit à tâche d'écraser celui qu'il venoit de supplanter, sans se donner même la peine de cacher sa haine & son ambition! Du reste la même ambition qui avoit jetté Bolingbroke dans la carriere de la politique, le porta vers la philosophie: dans ces deux routes si opposées l'une à l'autre, il eut les mêmes vues, toujours grandes, vastes, impérieuses. Trop fier pour se soumettre à aucune autorité, il voulut affervir à la supériorité de son génie les opinions les plus respectées. Il eut vécu plus tranquille & plus heureux, s'il eut pu se contenter d'occuper un rang subalterne dans l'Etat; & vraisemblablement il seroit plus généralement estimé comme écrivain, s'il est moins entrepris. Sous quelque point de vue que nous considérions son caractere, il nous paroîtra plus digne d'admiration que fait pour être imité. & plus propre à nous étonner qu'à nous attacher.

Mylord Bolingbroke s'étoit retiré depuis que ques années à Battersea,

<sup>(</sup>a) C'est la Source, lieu agréable, dont le continuateur de Rapin Thoyras fait une description si charmante.

patrimoine

patrimoine de ses ancêtres. Là, dans la jouissance d'une Bibliotheque, estimée quarante mille livres sterlings, &t dans la société de quelques gens de lettres, il trouvoit un charme puissant contre les maux de la vieillesse de l'ennui de la solitude. Une maladie lente, cruelle & corrosive mit dans les derniers temps sa constance à l'épreuve. Les secours de la Philosophie peuvent être essicaces contre les terreurs de la mort; mais qu'ils sont incertains contre une douleur continue & une destruction graduelle!

Mylord Bolingbroke soutint l'honneur de ses principes: il mourut sans soi-

blesse le 25 Novembre 1751, âgé de 79 ans.

Quoiqu'il n'eût point laissé d'enfans de ses deux mariages, son nom & ses titres ne s'éteignirent point avec lui. Ils étoient reversibles, par l'érection de sa Pairie, à Sir Henri son pere & à ses descendans mâles. Ce Chevalier vivoir encore en 1715, lors de l'acte d'Attainder, porté contre Mylord Bolingbroke. — Heureusement pour cette Maison, le pere étoit sur les affaires du Gouvernement dans des principes sort opposés. Whig déclaré, il mérita pour sa famille un dédommagement des honneurs qu'elle avoit perdus dans la personne de son fils aîné. Créé en 1715, Vicomte de St. John, Sir Henri en transmit le titre à sa postérité. Celui de Bolingbroke y a été réuni sur la tête de l'héritier commun. Puisse-il se montrer le digne neveu d'un oncle si célèbre!

Nous allons rendre compte de la Lettre justificative que Mylord Bolingbroke écrivit en 1717 au Chevalier Windham, & dont on a donné en Allemagne une assez mauvaise traduction Françoise sous le titre de Mémoires secrets sur les assaires d'Angleterre depuis 2720 jusqu'en 2726. Nous

alnalyserons ensuite quelques-uns de ses ouvrages politiques.

# LETTRE de Mylord BOLINGBRORE au Chovalier WINDHAM, écrite en 2727.

YLORD Bolingbroke se proposoit dans cette Lettre, de justifier d'un côté aux yeux des Torys son abdication du service du Prétendant, & de l'autre, d'obtenir du Gouvernement le retour dans sa patrie, & peut-être dans le ministere.

Il reprend pour cet effet les choses à l'année 1710, année sameuse par le changement qui se sit dans l'administration des affaires publiques. Les principes des nouveaux Ministres étoient entiérement opposés à ceux de leurs prédécesseurs, & notre ex-Ministre ne disconvient point que le but de la faction dominante ne sur d'abattre celle qu'elle venoit de supplanter. Les Torys se glorisioient d'avoir pour eux les possesseurs des terres, & d'être soutenus par les amis de l'Eglise & du Trône. Ils regardoient les Whigs comme les restes d'un parti sormé sous le regne de Charles II, & qui depuis, employé par Guillaume III, dans des vues toutes dissérentes, ne pouveit se soutenir sans l'instinence des Presbytériens, des Compagnies Tome VIII.

commerçantes, & des Puissances alliées. Enlever à ce parti ces divers secours, lui ôter tout crédit & toute autorité, le remplacer dans les moindres comme dans les plus grands emplois, telles étoient les vues des vrais
Torys, & en particulier, de Mylord Bolingbroke. Il fait gloire de son
ardeur, & croit qu'un ennemi déclaré doit être moins odieux qu'un équivoque ami. C'est sous ce dernier point de vue qu'il représente plusieurs
de ses anciens collegues. Unis jusqu'à la paix, animés ensuire par des
vues particulieres, estrayés ensin par les clameurs publiques & par la crainte
d'une révolution prochaine, ils agirent sans dessein, sans concert, sans inmégrité, & mériterent le titre qu'il leur donne de Torys bisarres. On ne
peut rien ajouter aux noires couleurs, dont notre Politique se sert pour
peindre le Comte d'Oxford. Il attribue à sa mauvaise conduite tous les
malheurs du parti. Ce morceau de la lettre de Mylord Bolingbroke, est
une véritable invective, & l'ennemi d'Antoine y sert de modele à l'ennemi de Harley.

La Reine Anne ne vécut que peu de jours après avoir congédié le Comte d'Oxford. C'étoit trop peu pour permettre à son concurrent de réparer les maux saits à sa cause, & de se mettre à couvert, comme il insinue qu'il auroit pu le saire avec ses véritables amis, de la catastrophe, dans laquelle ils se virent tous confondus. Notre Politique impute à la violence & au ressentiment des Whigs, la rage & la rebellion des Torys. Il vit ces dispositions se former des deux côtés pendant le peu de temps qu'il demeura en Angleterre après la mort de la Reine, & arrivé à Paris, il y trouva une multitude de ses compatriotes, qui voulurent l'engager au service du Prétendant. Il résista cependant, non qu'il sût moins aigri, mais parce qu'il ne jugeoir pas les circonstances savorables, & qu'il ne vouloit se déclarer que par la direction de tout le parti. Il vit l'Ambassadeur Anglois, il écrivit au Secrétaire d'Etat Stanhope, il promit à l'un & à l'autre de ne point prendre d'engagemens contraires aux intérêts de son pays. Il tint, nous dit-il, sidélement parole; mais il me semble que

Pour se délivrer d'un côté des instances & de l'autre des soupçons, Mylord Bolingbroke se retira dans le Dauphiné. Il y reçut un messages, qui lui sut envoyé par ses anciens amis. Ils le pressoient d'imiter leur exemple, & lui représentoient qu'après le traitement qui venoit de lui être fait, il n'avoir plus de mesures à garder. Condamné en son absence, privé de ses titres & de ses honneurs, exilé pour jamais de sa patrie, il ne lui restoit d'espoir que dans une révolution. On la lui saisoit envisager comme inévitable & prochaine, & dans ce cas, que pouvoit-il, lui dissoit-on, y avoir de plus ignominieux que d'être demeuré neutre, d'avoir laissé agir seuls ses anciens amis, ou même de leur avoir cédé la gloire d'être les premiers? Le ressentiment, le point d'honneur, l'ambition, quels aiguillons pour une ame susceptible des plus sortes passions! Mylord Bo-

lingbroke en suivit l'impression. Il se rendit à Commercy, où il avoit été invité, & se repentit presque aussi-tôt de sa démarche. Il ne vit, ni dans le chef les qualités propres pour un tel dessein, ni dans ses adhésens une capacité & une prudence proportionnées à leur ardeur. On ne s'étoit affuré ni de la maniere dont le Prétendant devoit agir, ni des conditions fous lesquelles les Torys s'engageolent à le recevoir. On ne parloit que de fuccès, & l'on n'avoit ni les moyens de le préparer, ni des raisons pour l'attendre. La France avoit refusé des troupes, & ne prometroit que d'une maniere aussi foible que vague des armes, des munitions, & quelque argent. L'Angleterre, remplie de mécontens, no se trouvoit nullement prête à la révolte : l'Ecosse l'étoit, mais cette partie de l'Isle, que pouvoit-elle essectuer sans l'autre? Bolingbroke auroit souhaité dans le parti moins d'impétuolité & d'indiscrétion & plus de préparatifs & de concert. Il conseilloit de temporiser, jusqu'à ce qu'on sût plus sur des secours étrangers & des dispositions des peuples. Ce projet, dont tout le monde parloit comme déjà exécuté, il ne le croyoit praticable qu'autant qu'il seroit enseveli quelque temps dans l'obscurité, & ménagé enfuite de maniere à éclater à la fois & dans le Sud & dans le Nord. Ce fut dans ces vues qui furent approuvées de son nouveau maître, que Mylord Bolingbroke confentit, malgré sa répugnance, à se charger pour quelque temps des sceaux, & qu'il se rendit à Paris.

» Le souci & l'espoir, dit-il, y régnoient sur chaque face Irlandoise.

» Ceux qui savoient lire, montroient leurs lettres, les moins érudits chu
» chotoient des secrets. Nul sexe n'étoit exclus du Ministère. Fanory Ogle
» thorpe y tenoit son coin, & Olive Trant étoit le grand mobile de toute

» la machine."

Cette esquisse n'est nullement chargée; elle représente au naturel ce qui se passoit des deux côtés de la mer. La vanité des uns & la crédulité des autres entretenoient cette correspondance. Les lettres qui venoient d'Angleterre contenoient ce qu'on eut souhaité, & non ce qui étoit. Pluseurs personnes qui se croyoient fort sages agissoient par principes comme ce sougueux Etolien, qui sit venir Antiochus en Grece sur de saux exposés, quibus mendaciis de rege, multiplicando verbis copias ejus, erexerat multorum in Græcia animos, iisdem & regis spem instabat, omnium votis eum arcessit.

On avoit presse les Jacobites Anglois de marquer dans un mémoire leurs dispositions, leurs vues & leurs forces. Ce mémoire vint ensin. On y convenoit qu'il n'y avoit actuellement pas moyen de réussir, à moins d'un soulevement dans les Provinces à l'arrivée du Chevalier. Ce soulevement étoit regardé comme peu probable, si le Prétendant n'amenoit un corps de troupes, une provision d'armes & de munitions, & une bonne somme d'argent. Ce sut à solliciter en France ces divers subsides, que le nouveau Chancelier s'occupa.

Cccc 2

Proposer à des peuples épuisés par la guerre de rompre le traité à peine conclu qui les avoit sauvés, c'étoit une entreprise délicate qui exigeoit autant de patience que d'habileté. Il falloit profiter des circonstances, & entraîner peu-à-peu la Nation dans des démarches qui fissent naître une rupture. Peut-être auroit-on réussi si deux événemens n'avoient rompu les mesures des négociateurs. Le premier sut l'arrivée du Dut d'Ormond. On avoit représenté ce seigneur comme soutenu des troupes, & maître d'un parti dès qu'il auroit tiré l'épée. Quand on le vit arrivée on sat obligé d'avouse qu'il s'étoit vu sorcé de partir, l'illusion se dissipa, & de la considération qu'on avoit eue pour le parti, on passa à la pitié & au mépris.

Louis XIV vivoit cependant encore. Il étoit le meilleur ami du Chevalier. Mylord Bolingbroke comptoit sur lui, & il croit que s'il sût vécu sur mois de plus, la guerre se seroit rallumée. Mais quand ses Ministres virent avec sa derniere maladie, un changement prochain dans le Gouvernement, une minorité certaine, une régence peu affurée, ils se voultirent rien hasarder. Les espérances de Mylord Bolingbroke suivirent les progrès de la

amiladie du Monarque, elles expirerent avec lui.

La nouvelle Cour parut à notre Auteur un pays étranger. Il n'y trouva ni les mêmes amis ni les mêmes meximes, Cola ressentie trop à l'ancien système, c'étoit le langage des Ministres nouveaux. Les négociations du Régent avec la maison de Hanover pendant la vie du seu Roi, l'éloignoient du Prétendant. Son intérêt y étoit opposé, & cet intérêt hui étois connu. Aussi Mylord Bolingbroke n'en reçut-il que des resus assissonnés de politesse, & le Maréchal d'Huxelles, son ami, ne lui se-il jamais espérer le moindre succès.

Avec beaucoup de courage of de vivacité le Régent avoit peu de résolution. Il savoir le moins dire non. Esclave de ses plaisirs, il cédoit ou seignoit de céder aux importunités de l'Olive Trant dont on a parlé. Cette semme étoit passée en Angleterre vers la fin du regne de la Reine Anne, chargée peut-être de quelque commission du Chevalier. Elle y avoit vu le Duc d'Ormand, & étoit, disoit-on, reteurnée en France accompagnée d'une fille propre à négocier avec le Due d'Orléans. Ce Prince avoit plasse ces deux Nymphes dans une maifon du bois de Boulogne, fous la direction d'une Mile. de Chaussery. Là, par l'entremise de l'Abbé Tessieu, d'un Ex-Intendant de Normandie et de quelques autres politiques du plus bas ordre, on avoit entamé une négociation particuliere dont le Due d'Ormond étoit le chef & Mylord Bolingbroke exclus. Pendant l'expédition du premier vers les côtes de l'Angieterre, expédition vaine à tous égards, les dames du bois de Boulogne envoyerent chencher le dernier. Il vint; on lui représenta la négociation comme fort avancée, on lui remit même un billet du Régent, qui, adresse à une semme, devoit passer pour écrit au Comte de Mar, & Mylord Bolingbroke fut chargé de le lui envoyer. Ce négociateur attoit pas homme à se laisser amuser. Il voulut voir clair dans cette intrigue, & découvrit bientôt que le Régent n'avoit aucune envie d'exécuter ce qu'on lui avoit fait promettre. Ce Prince ne sit aucune difficulté d'en convenir, & de marquer en même-semps le peu de cas qu'il faisoit des importunités de ce sénat semelle. Il se montra également peu disposé à accorder au Prétendant autre chose que des promesses & de temps à autre quelque argent. Il sit même insinuer à Mylord Bolingbroke, que s'il vouloit quitter son nouveau maître, & s'attacher à lui, les pensions & les établissemens ne lui manqueroient pas, & que même on lui obtiendroit sa paix de l'Angleterre. Le point d'honneur empêcha notre Anglois d'entendre ce langage. Pour ne pas se brouiller avec ceux qui le lui tenoient, il sit le sourd, & quand on vit qu'il resusoit de mordre à l'hameçon, on aussa de le lui tendre.

The de le lui tendre.

De conçoit aisément, par ce qui vient d'être dit, quelle opinion boliogbroke dut se sormes des soulevemens de l'Angleterre, & de l'expédition du Chevalier en Ecosse. Les catastrophes de Dumblain & de Preston ne le surprirent point. Il s'y attendoit, il avoit tâche de les prévenirs, & travailla, quand elles surent arrivées, à mettre en sureté ceux qui y avoience

eu . part.

Rien n'est plus ordinaire que d'imputer les revers à ceux qui les ont prévus. Ce fat, sans doute, cette raison qui engagea le Prétendant à envoyer à Mylord Bolingbroke un congé par écrit, trois jours après l'avoir accablé de caresses. Mais il ne sit que le prévenir. Ce Seigneur avoit résolu de quitter un maître dont il étoit depuis long-temps dégoûté, dès qu'il le sauroit dans une retraite assurée, & de passer le reste de ses jours dans une pénible neutralité. La démarche du Chevalier rompit entiérement ses chaînes, & il en prosite pour rentrer dans ses premiers engagemens, & pour offirir à sa patrie & au Comte de Stairs des services qui pussent esser sa faute.

C'est à ouvrir les yeux aux Jacobites, à ceux du moins qui se disent Protestans & Anglois, que cette Lettre est destinée. Notre illustre Ecrivains leur met devant les yeux ce qu'ils auroient lieu d'attendre d'un Monarque esclave de ses préjugés & de ses Prêtres. On trouve ici un détail très-circonstancié sur les dispositions du Prétendant en matiere de Religion, & desremarques très-libres sur ses Manisestes. Ces Manisestes d'abord composés par des Protestans, changerent si sort de forme entre les mains des Directeurs de conscience du Chevasier, que Mylord Bolingbroke ne voulut pas que son nom y parût. Il montre combien ces altérations dans les expressions, en apparence les plus indifférentes & les plus usitées, déceloient le principe & les vues de ceux qui les faisoient. Il peint, avec sa vivacité ordinaire, un Roi qui voyant continuellement sur sa tête le glaive de Damocrate, ne croiroit se sauver qu'en travaillant à la conversion ou à la destruction des hérétiques. Si Henri IV sut obligé de changer sa Religion pour

un Trône, l'Angleterre recevoir-elle un homme aussi peu disposé à imiter

ce changement que les grandes qualités du Héros?

Je ne saurois mieux finir cet article qu'en y insérant une Lettre originale, que l'Editeur de ce Recueil a recouvrée, & qu'il a cru devoir placer à la suite de la Lettre de Mylord Bolingbroke. Elle confirme ce que cet illustre proscrit y dit de ses dispositions lorsqu'il quitta le service du Prétendant.

#### LETTRE SECRETE

Du Comte DE STAIR, Ambassadeur de S. M. Britannique, à Paris,

### A Mr. JACQUES CRAGGS JUNIOR.

DNSIBUR, vous avez vu par ma dépêche l'état de la négociation. J'ai à présent à vous parler, en particulier, de Bolingbroke. Je l'ai
vu chez moi le jour après l'arrivée de Mr. Pitt; & nous avons en ensemble une conversation d'une heure & demie; dont la substance est,
que lui, Bolingbroke, rentroit du meilleur de son cœur, dans son devoir
envers son Roi & sa Patrie, & que rien au monde n'étoit capable de le
détacher de cette résolution; quand même Sa Majesté ne trouveroir pas
à propos de lui faire grace. Qu'il étoit prêt, dès ce moment, à s'employer, avec moi, dans ce pays-ci pour le service du Roi, si je croyois
qu'il y pût être utile à quelque chose; & qu'il me communiqueroit tout
ce qui viendroit à sa connoissance qui me pourroit être de quelque usage,
& qu'il m'aideroit volontiers de toutes les lumieres qu'il pourroit avoir
acquises par ces habitudes ici.

» Il me dit que je savois bien, par son caractere, qu'il ne faisoit pas » les choses à demi, qu'en rentrant en son devoir il se proposoit de ser-» vir le Roi & sa Patrie avee zele & avec affection. Que pour cet effet, » il fe croiroit obligé, par toutes les obligations du devoir, de la recon-» noissance, de l'honneur & de l'intérêt même, d'informer le Roi de tout » ce que son expérience lui pourroit suggérer d'utile pour le service de Sa » Majesté, pour l'affermissement de la tranquillité publique, & pour pré-» venir tous les projets qui se pourront former en faveur de ses ennemis, » Qu'il feroit tout ce qui dépendroit de lui pour faire rentrer les Torys » qui ont embrassé le parti du Prétendant, dans leur devoir, en leur » faisant voir quelle sorte d'homme le Prétendant étoit; & qu'ils se » trompoient s'ils croyoient qu'ils pourroient avoir de la sûreté avec lui » ou pour leur liberté ou pour leur Religion. Que pour pouvoir faire » cela, il étoit nécessaire, même pour le sérvice du Roi, que lui, Bo-» lingbroke, ne fût pas perdu de réputation, qu'il ne passat pas pour un a délateur.

» Il insista beaucoup sur cet article. Ce que je propose de faire, me » dit-il, est digne d'un honnête-homme, convaincu de son erreur & tou-» ché d'un vrai repentir, c'est ce que je serai hautement & à la face de » l'univers; & permettez-moi d'ajouter, que c'est un service réel que je » rendrai au Roi & à ma Patrie. Mais de consentir à trahir des particu-» liers, ou à révéler ce qui m'a été confié, ce feroit me déshonorer à » jamais.

» Je ne dois pas oublier à vous dire, qu'outre son éloignement pour » le Prétendant, il m'a témoigné beaucoup de dépit contre la France, &

» je suis sûr qu'il me parloit sincérement.

» Je serai bien aise d'être instruit au plutôt touchant les intentions du » Roi à son égard, & de ce que je lui dois promettre au nom de Sa » Majesté; afin qu'il puisse être en état de se retirer de ce pays-ci, où

n j'appréhende qu'il ne fasse pas bon pour lui.

» Pour moi, je vous avoue franchement que je crois qu'il m'a parlé » dans la fincérité de son tœur; qu'il est résolu de faire son mieux pour » abattre le parti du Prétendant, & pour le déraciner tout-à-fait, si cela » dépendoit de lui; & il me paroît certain, qu'il n'y a personne qui » puisse nuire au Prétendant au point qu'il le peut faire.

» A la fin de notre conversation, il me serra la main, & me dit : My-» lord, si l'on me fait la justice de croire que mes professions sont sin-» ceres, plus on ménagera ma réputation, plus on fera le service du Roi. » Si au contraire on me soupçonne de ne pas marcher droit; on aura » raison d'exiger de moi des conditions que j'aurai en même tems raison,

» comme un honnête homme, de refuser.

» Les difficultés que je fais de promettre trop, peuvent servir de garans » que je tiendrai ce à quoi je m'engage. En tous cas, le tems & ma con-» duite uniforme convaincront tout le monde de la droiture de mes in-» tentions: & il vaut mieux attendre ce tems avec patience, quelque long o qu'il puisse être, que d'arriver avec précipitation à son but en sortant » du grand chemin de l'honneur & de la probité. «

## ANALYSE

De quelques Ouvrages Polisiques de Mylord BOLYNGDROCK.

# Nº. I.

## - Lettres sur l'étude & l'usage de l'Histoire.

L n'est pour de certaines ames point de désirs modérés. Si quelques-unes des avenues, qui menent vers la gloire, leur sont sermées, elles en cherchent de nouvelles. Joune, Cicéron remplit Rome de son éloquence; il la sauve, peut-être plus par vanité que par vertu; dans l'âge mûr, & lorsque consondu avec des citoyens esclaves il ne peut plus être le premier des Romains, il se dédommage à Tusculum de l'inutilité à laquelle sa patrie le condamne, & donne à la philosophie des jours perdus pour l'ambition.

Je n'entreprendrai point de décider, jusqu'à quel point Mylord Bolingbroke s'est proposé & a atteint un pareil modele. C'est à la postérité qu'il convient de prononcer sur le caractère de ce célébre proscrit. Les Gracques balancent les suffrages.

> Un courage indompté dans le œur des mortels Fait ou les grands Héros ou les grands criminels;

dit un grand Poëte, & celui peut-être, de tous, qui connoît le mieux

Cette réflexion, par laquelle j'ai cru devoir commencer cette analyse, étoit peut-être nécessaire. L'ouvrage dont je vais parler est du nombre de ceux qu'en ne lix point avec indissérence. Le nom de l'auteur, la nature des sujets qu'il traite, les principes qu'il insinue, la cause qu'il désend, les agrémens du style, les traits étincelans du génie, inspirent des préjugés également forts, ou pour ou contre cette production. Quel est ici le lecteur assez impartial pour être Juge? Qu'il soit en même tems le mien, & qu'il décide si le petit nombre de résexions, dont j'accompagnerai l'exposition de ce livre, me sera dicté par l'esprit de parti ou par l'amour du bien public.

Huit lettres en composent la principale partie. Elles surent écrites du châtean de Chantelou en Touraine, dans les années 1735 & 1736, & l'on voit par un trait d'une de ces lettres, que c'est à Mylord Cornbury, arriere petit-sils de l'illustre Chancelier Clarendon, qu'elles, surent adressées. Ce Seigneur avoit demandé à Mylord Bolingbroke l'exposition de ses idées sur la maniere d'étudier l'histoire, qui convient le mieux à un Homme d'État; & c'est à cette demande que notre illustre auteur satissait dans les

lettres dont je vais indiquer le précis.

Les hommes étudient l'histoire dans des vues & d'une maniere bien dissérentes. Ceux-ci ne chérchent qu'à s'amuser, ceux-là qu'à amuser les autres, à briller dans les cercles, à remplacer par la mémoire le désaut d'idées & de jugement. Il y a un peu plus de mérite dans ceux, qui ouvrent aux autres les sources des connoissances, sans y puiser eux-mêmes. Copier d'anciens manuscrits, trouver le sens de mors hors d'usage, & s'épuiser en recherches grammaticales, voilà ce qui distingue les Lexicographes, gens qui méritent quelque reconnoissance, tant qu'ils se contentent de compiler, & qu'ils n'affectent ni d'avoir de l'esprit ni de raisonner. Plus grands en apparence, plus petits en effet, les Princes de la Littérature

térature passent leur vie à deviner, à rétablir, & à rassembler des passages détachés, à recueillir des traditions consuses, incertaines, éloignées; à établir sur une vaine similitude de sons les rapports de divers peuples (a), & à élever sur des sondemens aussi ruineux des édifices chronologiques. Un Scaliger, un Bochart, un Pétau, un Usher, & même un Marsham, paroissent à notre Auteur dignes du plus prosond mépris. Il ne porte pas un jugement plus avantageux de Julius Africanus, d'Eusebe, & de George le Moine, qu'il accuse (peut-être un peu légérement) d'avoir altéré les monumens qu'ils nous ont transsmis, pour les faire cadrer avec leurs idées. Tous leurs systèmes, dit-il, sont autant de châteaux enchantés, ils paroissent quelque chose de loin, le charme disparoît quand on en approche; & pour lui, il aimeroit mieux consondre le Darius que vainquit Alexandre, avec le fils d'Hystaspe, & faire autant de fautes qu'un Chronologiste Juif, que de sacrifier la moitié de sa vie à recueillir le

docte fatras, qui remplit la tête d'un Littérateur.

Arrêtons-nous un moment à cette premiere lettre. Convenons qu'un compilateur de mots n'a souvent ni grand génie ni beaucoup de logique, mais ajoutons qu'un bon Dictionnaire exigeroit plus d'esprit & de savoir solide, que ne semble le supposer notre Auteur. Si les systèmes chronologiques sont désectueux à divers égards; si dans la suite des siecles, des hommes, & des Empires, il reste des vuides, des erreurs, d'irremédiables incertitudes, tout cependant n'est pas également obscur. Qui ne lit que superficiellement, sans examen & sans critique, les Ecrits de l'Antiquiré, n'y trouve qu'un cahos impénétrable de faits douteux, & d'époques discordantes. Mais pesez les autorités, comparez les récits, réduisez les époques, portez en un mot le génie & les lumieres d'un Newton dans les ténebres chronologiques, & vous verrez peu-à-peu les ombres se dissiper & les chimeres s'évanouir. Ceux qui, prenant les Auteurs sacrés pour leurs guides, ont tâché d'ajuster avec leurs récits coux des Ecrivains profanes, ont généralement trouvé que le degré de crédibilité de ces Historiens étoit proportionné à leur accord avec les saints livres. & que les relations les plus contraires à la Bible l'étoient en même-temps le plus à la raison & à l'expérience. Enfin, quand même toute la science chronologique ne seroit qu'un pur ouvrage d'imagination, il seroit toujours extrêmement utile de pouvoir placer, dans un ordre constant quoiqu'arbitraire, cette multitude d'événemens que renferme l'Histoire ancienne, de même qu'il l'est pour un Botaniste de ranger les 16000 plantes de la nature, suivant les systèmes de Ray, de Tournefort, ou de Linnæus.

Quel est le véritable usage de l'Histoire? Cette question importante fait le principal sujet de la seconde lettre de notre Auteur. Il la commence

<sup>(</sup>a) Ce moyen n'est nullement méprisable, pourvu qu'on n'en abuse pas.

Tome VIII.

D d d d

en observant, qu'un principe d'amour-propre nous engage également à transmettre à la postérité le récit des événemens, auxquels nous avons eu part, & à nous instruire de ceux des siecles passés. L'ensant écoute avec transport les contes de sa nourrice, & s'affectionne dans l'âge mûr pour le Roman autorisé qu'il appelle Histoire. La nature a placé en nous le principe salutaire de la curiosité. Elle a voulu exciter notre industrie, & nous animer par l'exemple aux vertus publiques & particulieres. A des esprits aussi imparsaits, à des cœurs aussi foibles que les nôtres, il faut quelque chose de plus que des propositions abstraites ou des leçons générales. Instruits par l'exemple, nous le sommes en quelque sorte par nousmêmes. La leçon n'est point seche; elle est animée, elle intéresse nos passions, & par la répétition des mêmes mouvemens nous transforme dans ceux que nous admirons. Ainsi les citoyens de Rome plaçoient dans leurs vestibules les statues de leurs ancêtres, & animés par la vue conftante de ces bustes vénérables, ils devenoient pour la patrie les Héros,

qu'ils s'exerçoient à imiter.

L'école de l'exemple est le monde. Les maîtres de cette école sont l'histoire & l'expérience. L'un & l'autre sont inutiles sans le génie, & l'on a vu quelques grands hommes, que la nature seule avoit rendus tels. La chose est cependant fort rare; & il l'est plus encore que l'étude suffise sans l'expérience. Quand Cicéron nous apprend, que Scipion l'Africain (a) avoit toujours dans les mains les écrits de Xénophon, il ne dit rien que de naturel. Cyrus étoit digne d'être son maître. Ainsi Selim se proposa-t-il le modele de César. Ainsi César imita-t-il Alexandre, & Alexandre Achille. Mais quand le même Cicéron assure (b), que Lucullus, parti de Rome sans aucune connoissance de l'art militaire, devint grand Capitaine en Asie, simplement par la conversation des gens du métier & par la lecture des livres, il découvre sa secrete vanité, qui le porte à se comparer avec son prédécesseur dans la même province. Il voudroit insinuer, que, pour avoir les mêmes succès, il n'a manqué que d'occasions & non de connoissances. Mais le fait qu'il avance est destitué de vérité autant que de vraisemblance. Lucullus avoit servi dans sa jeunesse contre les Marses, & probablement dans d'autres guerres. Il se sit distinguer de Sylla, il passa avec lui en Orient, il mérita sa confiance. Il commanda dans plusieurs expéditions; il rendit aux habitans de Colophone leur liberté, & punit la révolte de ceux de Mytilene. Ainsi l'expérience acquise dans les climats où Lucullus triompha, concourut avec l'étude & le génie, à le rendre un grand Général. Marlborough eut le même génie. S'il ne lut point Xénophon, il servit sous Turenne, fit des campagnes en Irlande, & accompagna le Roi Guil-

<sup>(</sup>a) Il s'agit du fecond Scipion qui porta ce titre. Voy. les Tusculanes II. 26; & la Irè. Lettre de Cicéron à son frere Quintus. §. 8.
(b) Academ. Lucull. 1.

laume dans cette Flandre, où depuis, à la tête de nos armées, il défit celles de la France. Le génie & l'expérience sont donc toujours nécessaires. L'étude peut quelquesois se remplacer, mais en général elle sert à persection-

ner un heureux naturel, & à frayer le chemin à l'expérience.

Il n'y a point parmi les peuples de folie plus contagieuse, que ce mépris qu'ils ont pour tous les autres. Le Mandarin s'irrite, quand on lui montre fur une carte le petit espace qu'occupe son Empire. Le Samojede s'étonne que son pays ne soit pas préséré par le Czar, & revenu de l'Europe l'hideux habitant du Cap de Bonne-Espérance jette ses habits & redevient Hottentor. Rien ne peut mieux nous guérir de cette partialité, que de contempler, dans la vaste carte de l'histoire, les diverses nations du monde fortir du néant & y rentrer, passer de la barbarie à un état civilisé, se ressembler essentiellement & ne dissérer qu'en apparence.

Converser avec les historiens, c'est vivre en bonne compagnie. Plusieurs furent des hommes excellens, & ceux mêmes, qui ne le furent point, voulurent le paroître dans leurs écrits. Leur commerce est la meilleure préparation à celui du monde; & la scene, qui nous présente, sous leur forme naturelle, la vertu & le vice, est faite pour précéder celle, qui trop

louvent les confond.

Un troisieme avantage de l'histoire, c'est que les préceptes qu'elle donne sont plus étendus & moins dangereux que ceux de l'expérience. Régulus avoit vu dans sa ville assez d'exemples de frugalité, de grandeur d'ame, de défintéressement; mais il lui en manquoit de modération. L'histoire ancienne eut pu les lui fournir, & le dispenser d'en recevoir la leçon à Carchage, aux dépens d'une armée, d'une guerre prolongée, & de sa pro-

pre vie.

Enfin dans l'histoire le tableau des hommes & des choses est un tableau complex L'hypocrite, qui en imposa long-temps au genre-humain par des dehors de vertu, laisse tomber le masque, & le Citoyen méconnu ou dissamé rentre dans ses droits, avant la fin de l'histoire. Le scélérat fut-il mort masqué & triomphant, & l'honnête homme dans un état d'oppression. d'exil, & de besoin, l'histoire se montreroit moins aveugle que leur siecle. Le principal usage des Annales, dit cet historien dont les jugemens s'écartent si rarement de ceux de leur vérité (a), doit être de conserver le souvenir des vertus, & de faire trembler les criminels par la crainte de l'infamie & de la postérité. Tant que le genre-humain subsistera, dit un autre Auteur en parlant de Cicéron (b); tant que les lettres auront leur usage & l'éloquence son prix, tant enfin que la nature ou le sort conservera les choses présentes, & que la mémoire rappellera les passées, su vivras Genie subli-

(1) Arellius Fuscus.

a) Tacite, Auteur que Mylord ne cite jamais sans un éloge.

me, tu seras admiré de la posserité, & condamné dans un siecle, tu proscriras ton ennemi dans tous les autres. Y a-t-il quelqu'un, qui, après avoir su ce bel éloge, pût balancer à vouloir être l'Orateur ou le Triumvir?

Ce que l'histoire sait à l'égard des hommes, elle le sait aussi pour les événemens. Elle nous en découvre l'origine, & les effets. Par elle notre durée remonte aux siecles passés, notre place s'étend aux climats, que nous ne vimes jamais. Les événemens, qui nous frappent dans le cours de la plus longue vie, sont imprévus & isolés. Ils paroissent comme des accidens, comme des effets du hasard. Nous nous tirons de la difficulté présente, nous prositons d'un avantage passager, & nous y bornons nos vues. Que peut faire de plus l'expérience? Rarement démêle-t-elle les causes, & plus rarement démêle-t-elle des effets cachés dans les ténebres de l'avenir. Nous naissons trop tard pour appercevoir les principes des choses, nous mourons trop tôt pour en découvrir la fin. L'histoire remédie à ces deux désauts. Dans l'ancienne nous trouvons des événemens complets, dans la moderne nous complétons celle de nos jours. La derniere nous découvre les causes, la premiere nous aide à deviner les effets. C'est ce que notre auteur prouve très-clairement par deux exemples, que je me vois obligé

de supprimer, pour passer aux lettres suivantes.

Quoi donc, demande-t-on, les caracteres ne sont-ils pas essentiellement déterminés par le tempérament, & les actions par les objets immédiats? L'étude de l'histoire ne fait-elle que d'honnêtes gens ou de grands politiques, & n'en voit-on pas de ce genre, qui n'eurent jamais ce secours? A cette objection, qu'on accompagne volontiers d'un souris méprisant pour les pédans, qui osent être d'un autre avis, notre illustre auteur répond au commencement de sa troisieme lettre, en montrant qu'elle prouve trop, & qu'elle anéantiroit également toute sorte d'éducation. Il fait voir ensuite, par les exemples d'Alexandre, de Scipion & de Socrate, combien la discipline des premieres années, & en particulier celle de l'exemple peut avoir de force, sinon pour corriger, du moins pour réprimer un tempérament vicieux. Il est vrai que, pour bien profiter de l'histoire, il faut y apporter un esprit philosophique, & c'est aussi son esset de même que le plus grand usage de la géométrie est peut-être de former un esprit géomerre. On doit par la comparaison des divers exemples s'élever à la connoissance des regles générales, & rarement se permettre une imitation exacte des cas particuliers. Machiavel ne s'est pas assez désié de cette illufion; mais fon compatriote Guicciardin se montre plus judicieux, quand à l'occasion de ce Pierre de Médicis qui perdit son pays, par une imitation indiferete de son pere Laurent, il observe combien il est dangereux d'imiter, lorsqu'on ne considere pas suffisamment les moindres circonstances des exemples qu'on choisit. È senza dubio molto periculoso il governarsi con gl' esempi, se non concorono, non solo in generale, ma in tutti i particulari, le medesime ragioni: se le cose non sono regolate con la medesima prudenza, e se oltre a tutti li altri fondamenti, non v'ha la parte sua

la medefima prudenza.

Les sages regles, que Boileau donne au sujet des traductions d'auteurs anciens, sont aussi celles que Mylord Bolingbroke recommande à ceux, qui veulent convertir à leur usage les modeles, qu'ils trouvent dans l'histoire. Point d'imitation servile; il faut joûter contre les originaux, saisse, si l'ose dire, leur esprit, & devenir non-absolument ce qu'ils surent, mais ce que dans les circonstances où l'on se trouve on peut croire qu'ils eussent été.

Nous sommes également portés à étendre nos systèmes de philosophie au-delà des bornes de nos conceptions, & nos systèmes d'histoire au-delà de celles de nos mémoires. Le Physicien, dit notre énergique écrivain, commence par la raison & finit par l'imagination. L'Historien renverse cet ordre; il commence sans autorités & finit avec elles. Pour appuyer cette réflexion. Mylord Bolingbroke passe en revue les fragmens de l'histoire ancienne. Il montre combien ils sont peu nombreux, éloignés des temps reculés où l'on souhaiteroit de pénétrer, fabuleux, incertains, contradictoires. Ce jugement eut peut-être exigé plus de preuves & de restrictions. qu'on n'en trouve dans cet endroit de l'ouvrage de notre auteur. Il avoue en plus d'un endroit qu'il se trouve destitué de livres dans le temps & le lieu où il écrit, & quand il ne l'eut point dit, les Littérateurs, qu'il a si peu ménagés, n'auroient pas manqué de le dire, Mais ce qui a sur-tout révolté plus d'un ordre de gens, c'est le peu de cas & même le mépris. que Mylord Bolingbroke témoigne pour les récits historiques de Moyse. Selon lui les relations transmises sous son nom ne méritent aucune croyance; 1°. parce que trop seches & trop abrégées elles ne répondent point à nos idées d'une véritable histoire; 2°. parce qu'ignorées & méprisées des autres Nations, elles n'eurent cours que chez les Juifs; 3°. parce qu'elles fouffrirent de grandes altérations par les dispersions de ces Juiss & leur oubli de leur propre langue; 4°. parce qu'à divers égards elles ne s'accordent point avec les auteurs profanes; sq. enfin parce qu'on y trouve divers faits qui répugnent avec nos idées. Je n'entrerai point sur ces divers articles dans un détail, qui n'offre que des difficultés auxquelles notre auteur n'ajoute peut-être d'autre poids que celui de sa propre autorité. Mais il est assez singulier de le voir, après cette déclamation, sauver son attachement pour la bible, par une distinction aussi subtile qu'aucune de celles des Théologiens. Ecoutez-le lui-même, & permettez-moi de ne faire aucune remarque sur ces singulieres paroles, que je transcris sidelement. Je puis nier que le vieux testament nous ait été transmis avec les caracteres d'une histoire authentique, & soutenir cependant que les passages qui établissent le peché originel, qui paroissent favorables à la doctrine de la Trinité, qui prédisent la venue du Messie, & tous les autres textes du même genre sont venus jusqu'à nous, tels qu'ils furent originairement diclés par le saint Esprit,

Voilà ce qu'affirme notre auteur à la pag. 98; voulez-vous savoir si c'est sérieusement, tournez quelques seuillets, & lisez ce qu'il dit à la pag. 179. Les Ecrivains de Rome se sont efforcés de prouver, que le texte sacré est à plusieurs égards insuffisant, pour sixer l'Orthodoxie. Je pense qu'ils y ont réussi. Du moins l'expérience de tous les temps, depuis l'établissement du Christianisme jusqu'à cette heure, montre-t-elle évidemment, avec combien de facilité & de succès les opinions les plus opposées, les plus extravagantes, & les plus impies.... peuvent être sondées, sur le même texte, & désendues

plausiblement par la même autorité.

Est-ce donc à un pyrrhonisme absolu que Mylord Bolingbroke nous appelle? Nullement, & le premier objet de sa quatrieme lettre est de séparer les intérêts de l'histoire de ceux de la fable. Il impute au Clergé de tous les siecles & de toutes les Religions la corruption des annales, dont dans les temps anciens ils furent seuls chargés. L'art de mentir & de mentir systématiquement n'est point un art nouveau. Les Prêtres du Paganisme, les Docteurs de la Synagogue, certains désenseurs du Christianisme n'ont à cet égard aucun reproche à se faire. L'Occident le dispute à l'Orient, & si le premier Ministre d'un Royaume voisin eut été Janséniste, les guérisons miraculeuses du saint Abbé eussent, comme bien d'autres légendes, été transmises dans toute la pompe historique, par les fripons de ce fiecle aux nigands du suivant. Le désir de relever leur origine, & de célébrer leurs antiquités fit dans les historiens profanes, ce qu'un saint zele produisit dans les Auteurs Reclésiastiques. Mais où les autorités manquent, où les faits paroissent absurdes, où les témoignages se contredisent, un homme de bon sens saura sagement présérer les doutes de Sancho à la foi de Dom Quichotte. C'est par la comparaison des divers récits, sur le concours de divers témoignages, & suivant la proportion des diverses probabilités, qu'il admet ou qu'il rejette les faits qu'on lui offre. Il les dégage des circonstances fabuleuses. La critique sépare le métal précieux des impuretés qui l'enveloppent, elle extrait de plusieurs Auteurs une suite d'hiftoire, qui ne se trouvoit complette dans aucun d'eux. Ceux-ci, par une prévarication semblable à celle de ce Peintre, qui représentoit un Prince borgne en profil, placent sous un faux point de vue les événemens qu'ils rapportent, & comme le dit Montaigne, de contourner le jugement des événemens souvent contre raison à leur avantage. & d'obmettre ce qu'il y a de chatouilleux en la vie de leur maître, ils en font mestier. Ceux-là, plus scrupuleusement attachés à la vérité, n'ont pas laissé de tomber dans d'involontaires erreurs, par défaut de lumieres, par inadvertence, par excès de subtilité. Les Ecrivains contemporains, dont l'autorité mérite à juste titre la préserence, n'ont pu guere éviter des préjugés de parti, en écrivant sur des sujets, qui les affectoient vivement, & quorum pars magna fuerunt. Mylord Bolingbroke déclare à cette occasion, que s'il finit le projet qu'il médite d'écrire l'histoire de la Reine Anne jusqu'à la paix d'U-

trecht, les matériaux qu'il employera avec le plus de précaution seront ceux du temps même, où les événemens en question se sont passés. Mais dans tous ces cas, il est possible de tirer la vérité de récits opposés, comme on tire du seu en fraptant le caillou contre le fer. Le vrai se fait de plus en plus jour dans notre siecle, & quoiqu'il n'y ait que peu d'histoires sans quelques mensonges, & aucune sans quelques erreurs, le corps même que nous possédons sondé sur des mémoires anciens examinés avec tant de critique, & sur des mémoires modernes si sort multipliés, nous présente une suite d'événemens, qui ne peut qu'arracher l'assentiment du lecteur le plus incrédule, & répondre aux véritables vues de l'histoire.

Dans cette histoire, tout le monde ne lit pas les mêmes choses, & toutes aussi ne méritent pas la même application. C'est par cette remarque, que notre Auteur termine sa quatrieme lettre, & qu'il commence la cinquieme. Tout ce qui ne tend pas aux usages de la vie, aux progrès des mœurs, au fervice de la patrie, aux intérêts du genre humain, paroît à juste titre à Mylord Bolingbroke indigne d'être lû ou du moins étudié. Un homme de mon age, dit-il au jeune Seigneur à qui il écrit, n'a point de temps à perdre, parce qu'il lui en reste peu à vivre, un homme du vôtre n'a point de temps à perdre, parce qu'il a beaucoup à faire. Les extraits historiques sont fortement censurés par notre Auteur. Toute histoire, dit-il. peut-être avec plus de vivacité que de justesse, qui a besoin d'être abrégée, ne mérite pas d'être lue. Les compilations sont un peu plus utiles; mais ceux qui s'y occupent ont rarement les moyens d'apprendre ces petites circonstances qui souvent font naître les grands événemens, & plus rarement encore ont-ils le talent de les arranger. Ils sont, si vous voulez, Antiquaires, Journalistes, ou Annalistes, mais ils ne seront jamais Historiens. Chez les Grecs & chez les Romains, on n'eut ces derniers que long-temps après les autres. L'époque de la fondation de Rome fut peut-être aussi celle de ses Annales, si l'on peut honorer de ce nom les livres pontificaux, & la suite des clous sacrés. Au sixieme siecle cette ville eut des Antiquaires, & quelques Ecrivains d'essais historiques. Tels furent Caton, Pictor, & Pison, & tels à l'égard des choses aussi bien que du style, avoient été chez les Grecs Phérécyde, Hellanique, Acusilaus, & plusieurs autres. Les Nations ont leur enfance dans les Arts, aussi bien que dans leur Empire. Leur âge mûr répond à la longueur de leur domination, & l'histoire, qui d'abord ne se chargeoit que de noms ou de caracteres de Héros grossiers, se perfectionne avec les hommes & s'annoblit avec les événemens. Aussi notre Auteur croit-il que Virgile, dans la belle comparaison qu'il fait de sa Patrie à la Grece, auroit pu à la gloire de fournir les plus nobles sujets d'histoire joindre celle de les mieux écrire. Sylla, César, Labiénus, Pollion, Auguste, ces grands acteurs dans l'histoire de leur temps, en furent aussi les écrivains. Quelle ample moisson de Mémoires historiques ces hommes, les premiers de l'Univers, ne fournirent-ils point! Mais quels Génies n'étoient

pas nécessaires pour achever des tableaux ébauchés par de tels maîtres? Ces Génies Rome les eut. Que les restes, les précieux restes de Salluste, de Tite-Live, & de Tacite attestent cette vérité! Quelle école pour le genre humain, lorsque les lettres ressortirent de leur tombeau, si les derniers historiens de la République Romaine, & les premiers de l'Empire qui lui succeda, nous fussent venus dans leur entier! De quel prix ne seroit pas pour nous la partie qui nous manque de Tite Live? Notre Auteur donneroit pour cette partie celle-même qui nous reste. » Ne seriez-vous pas » ravi, Mylord, de voir dans une seule carte les progrès, que sit ce mer-» veilleux gouvernement de la liberté à la fervitude; la fuite complette » des causes & des fins réelles & apparentes, publiques & particulieres; » celles que tout le monde appercevoit dans le temps même & auxquel-» les tous les honnêtes gens s'opposoient; & celles qui étoient si fort dép guilées aux préjugés & aux partialités d'un peuple divisé, & même à la » corruption du genre humain, que plusieurs ou ne les discernoient pas, » ou pouvoient prétendre de ne pas les découvrir, jusqu'à ce qu'il fut trop » tard pour s'y opposer. Il m'en coûte de le dire, cette partie de l'His-» toire Romaine seroit non seulement plus curieuse & plus authentique, » mais plus importante & plus applicable à l'état présent de l'Angleterre. » Elle est perdue, la perte est irréparable, & vous, Mylord, vous me » pardonnerez mes regrets. "

C'est sur ce plan que doit être sondée une véritable Histoire, celle d'un Davila égal peut-être à Tite-Live, celle d'un Guicciardin supérieur à Thucydide. Que le Théologien véritablement digne de ce nom, (& de tels Théologiens notre Auteur croit qu'il y en a quelques-uns,) cherche dans une telle histoire les sondemens de la doctrine qu'il prêche; que l'Avocat animé par l'amour du bien public & par le désir d'une juste réputation, plutôt que par l'esprit de chicane ou d'avarice, s'y instruise de la raison abstraite de toutes les loix, des progrès graduels de celles de son pays, & des essets bons ou mauvais, qu'elles ont produits; que tout citoyen ensin, & sur-tout que tout citoyen d'un pays libre y lise ses devoirs, & s'y sorme au service de sa Patrie. Ces grands objets terminent la cinquieme lettre.

Après avoir indiqué les véritables usages de l'histoire pour le Théologien, pour le Jurisconsulte, & en général pour le Citoyen, notre illustre Auteur passe dans sa sixieme lettre à la considération de cette partie de l'histoire moderne, qui selon lui, mérîte l'étude la plus sérieuse. La suite continue, ou si vous voulez la chaîne des événemens, devient plus dissicile à discerner à mesure qu'elle s'allonge. Elle paroît interrompue à de certains points, & les chaînons en deça de ces points ne tiennent plus à ceux qui sont au-delà. Il ne s'agit pas seulement ici de ces grands changemens produits par des causes extraordinaires, tels que l'expulsion d'un peuple, la destruction d'un Etat, l'établissement d'un Royaume, mais même de ceux qu'amenent insensiblement le temps, & l'instabilité des choses

choses humaines. Lorsque divers Etats participent à de pareilles révolutions, il se forme un de ces périodes, qui interrompent la continuité de la chaîne. Alors nouveaux intérêts, nouvelles maximes, & en quelque sorte nouvelles mœurs. Plus cette constitution dure, & plus la différence devient considérable. Le foible rapport, qui subsiste entre les deux parties de la chaîne, n'est bientôt qu'un objet de stérile curiosité. Un tel période est donc une époque, une ere, à laquelle on s'arrête, & de laquelle on descend au temps où nous vivons, & aux assaires où nous avons part.

La fin du XV<sup>me</sup>. fiecle fournit une pareille époque à ceux qui vivent dans le XVIII<sup>me</sup>. fiecle, & qui habitent le monde Occidental. Un peu avant & un peu après ce point, on voit arriver ces révolutions, qui ont changé les usages, les intérêts, la politique de ces Contrées. Voyons en

peu de mots quelles en ont été & les causes & les suites.

La Religion mérite le premier rang. Le trône pontifical n'eut jusqu'au commencement du XVme. sietle que de foibles attaques à soutenir. Des croisades, des supplices, des torrens de sang, étouffoient l'hérésie dans son berceau. Pourquoi ces puissans boulevards de l'unité ecclésiastique manquerent-ils de force au temps de la Réformation? Les lettres accueillies par des Pontifes moins politiques que Mahomet II, qui les chaffoit de ses Etats, concoururent avec l'imprimerie nouvellement inventée, à dissiper le charme, qui avoit ébloui l'Univers. Le grand schisme du XVm. siecle, les excès, l'orgueil, les dissipations de guelques Papes, la situation de quelques pays, & l'humeur de certains Princes frayerent les voies à la réformation, & d'autres causes l'empêcherent de devenir générale. Quelques Potentats s'y foumettent ou s'y opposent par principe, quelques autres l'adoptent ou la rejettent par intérêt. François I, qui soutient le St. siege, & Henri VIII, qui l'attaque, ne different l'un de l'autre, qu'en ce que le premier partage avec le Pontife les dépouilles du clergé & du peuple, & que le dernier partage avec le peuple & avec une partie du Clergé les dépouilles du Pontife & des moines. Depuis ce temps, l'Eglise Occidentale n'est plus réunie sous un chef, & pour retenir la partie qui lui demeure fidele, ce chef a lâché ses chaînes, & conduit adroitement ses brebis, où elles veulent aller.

Les divers Etats de l'Europe n'ont pas soussert de moindres changemens. Louis XI sut le premier en France, qui mit les Rois hors de page. Souverains de trop puissans vassaux, ses prédécesseurs n'avoient joui que d'un pouvoir précaire. Souvent un seul Prince faisoit la loi à son maître, & deux ou trois sussissient pour ébranler son trône. Louis XI, délivré de la crainte des Anglois & de ses vassaux, augmenta sa puissance par l'acquisition de diverses Provinces. Avant lui, la France offre, de même que l'Allemagne, l'histoire compliquée de divers Etats, tantôt unis & tantôt divisés. Depuis lui, cette histoire est celle d'une puissante Monarchie, où le Prince est possesseur de quelques siefs, & seigneur de

Tome VIII. Eeee

tous les autres. L'autorité de plusieurs Tyrans est concentrée en un sem Ches. Le peuple n'est pas plus libre, mais la police est différente. La paix est mieux entretenue au dedans, la guerre se pousse plus vigoureusement au dehors. Les Souverains, plus mastres chez eux, ont formé de plus grands projets. De ce pérsode, encore, peut-on dater la rivalité des mailons de Valois & de Bourbon, & de celle d'Autriche, rivalité qui dure en-

core & qui à coûté tant de tréfors & tant de fang.

Henri VII sit en Angleterre ce que Louis XI saisoit en France. It abaissa la Noblesse. Mais en France, la perre ne sur que pour les Grands, & le gain pour le Roi. Le Clergé conserva ses biens & ses immunités, le peuple demeura dans l'esclavage. Les Anglois au contraire, depuis long-temps revêtus d'une partie du pouvoir séglilatif, le virent augmenter par la diminution de l'autorité des Nobles, & par la division des biens d'église. L'union des Rois termina les guerres civiles, & Henri VII serma le temple de Janus. Des soix sages, un Gouvernement modéré résormerent les miœurs. L'industrie, le commerce, & les sciences s'introdussirent, & depuis ce temps, un Anglois ne sauroit trop étudier l'histoire de sa Nation: en comparant les Ecrivains étrangers avec ses compatriotes, & ces derniers même entreux, suivant la secte ou le parti dont ils ont été, il apprend à se sormer de justes idées des choses, dont il sui importe le plus d'être instruits.

L'Espagne ne commence qu'ait milieu du XV=, siecle à figurer en Europe. L'union de la Castille & de l'Arragon, la découverte de l'Amérique, l'héritage des Maisons d'Autriche & de Bourgogne rendirent l'héritier de Ferdinand & d'Isabelle le Prince le plus puissant qui eut régné en Europe depuis le temps de Charlemagne. De l'ère, où Rodolphe de Hapsbourg, ci-devant Maréchal du Roi de Bohême, fut élu Empereur à cause de sa foiblesse, à celle où les deux plus puissans Monarques de l'Europe furent regardés comme les seuls candidats capables de porter la Couronne Impériale, les choses avoient bien changé. C'est aux sages conftitutions de Charles IV, 150 ans avant cette époque, & à ses alienations des revenus Impériaux, qu'on peut rapporter l'origine de ce changement. L'Empire devint un corps plus uni & plus réglé, & il fallut un Prince puissant par lui-même, pour en soutenir le poids. Cette maxime & les autres circonstances qui ont retenu la Couronne Impériale dans la même maison, les possessions de cette maison en Allemagne, ses domaines & ses prétentions hors de l'Empire, intéréssent, depuis cette époque, à tout ce qui s'y passe, la France, l'Angleterre, & l'Espagne.

La République des Provinces-Unies ne s'éleve qu'un fiecle plus tard. Mais à peine est-elle formée qu'elle devient une partie essentielle du Corps

politique-de l'Europe.

Des Etats plus anciens, mais jusqu'alors peu mélés dans les affaires de l'Europe, commencent à y prendre part. Le Danemare avant Frédéric I,

Et la Suede avant Gustave, n'offrent qu'un mélange consus d'événemens peu intéressans; mais depuis on a vu ces Puissances Septentrionales porter souvent vers le Sud, avec un succès prodigieux, et leurs intrigues et leurs armes.

Pourquoi nous embarrasser de l'histoire des autres Nations? Ou ces Nations n'ont aucun rapport avec les connoissances, que nous souhairerions d'acquerir; ou elles sont une partie secondaire des dissérens Etats que nous avons parcourus. La Pologne, la Moscovie, la Turquie sont dans le premier rang, (a) & l'Italie est dans l'autre. Les peuples, avec lesquels nous nous trouvons liés, sont les seuls qui nous intéressent, & leur histoire avec

la nôtre composent pour nous some l'histoire de l'Europe.

Quel est dans cette histoire le principal objet, qui mérite notre attention? Mylord Boliagbroke va nous l'apprendre. L'opposition constante des deux grands Etats, dont en vient de parler, a dû intéresser tous leurs voisins. Il a fallu résister au plus puissant & au plus ambitieux, il a fallu soutenir le plus soible. Cette balance du pouvoir, dont l'équilibre assure le repos de l'Europe, & que tour à tour chacun des deux rivaux a voulu faire pencher, a fait l'objet des conseils les plus sages, pendant toute la durée de ce période. Etudier & les progrès & les pertes de ces deux Puissances, s'instruire de leurs projets & de leurs entreprises, observer & les moyens dont on s'est servi pour les empêcher de s'étendre & les divers succès qu'on a eus, rapporter ensin ces connoissances à l'usage du pays où l'on vit, voilà l'histoire que Mylord Bolingbroke recommande.

Examinons cette histoire, comme nous analyserions une piece de théâtre. Formons-nous d'abord une idée générale de tout le période qui la renserme, divisons ensuite ce période en de plus petits intervalles, étudions enfin ces diverses parties tant séparément que dans leur rapport les unes avec les autres. Le commencement du période nous fournit de grands hifsoriens, & la fuite est si moderne que la tradition seule vaut une histoire. Le période entier abonde en Mémoires & en Recueils, qu'il faut finon lire en leur entier, du moins consulter avec soin. On acquiert ainsi, non-seqlement cette connoissance des saits que plusieurs personnes possedent, mais celle du vrai système de l'Europe, qui est si peu commune. On découvre ce système dans ses principes, dans la constitution des Gouvernemens, dans la nature des climats, dans les intérêts des Nations, dans le caractere des peuples, & dans plusieurs autres circonstances du même genre. On ne le perd point de vue dans les révolutions qui surviennent. Les fins sont touiours les mêmes, mais les moyens varient, suivant le caractere des Princes, la capacité des Ministres, & la succession bizare de divers accidens.

Trois périodes particuliers peuvent ici fournir des points de division. Le

<sup>(</sup>a) Cela est-il tout-à-fait juste?

premier finit avec le XVIe. siecle, le second va jusqu'à la paix des Pyré-

nées. & le dernier dure encore.

La mort d'Elisabeth & l'accession de Jacques I, à la Couronne, changent l'état de l'Angleterre à la fin du premier période. En France les guerres de Religion s'y terminent avec les sureurs de la ligue. La mort de Philippe II & l'épuisement de l'Espagne, signalent encore la fin de ce période, & en Allemagne le seu sacré, caché sous la cendre, pendant les regnes modérés de Ferdinand & de Maximilien, se ranime sous Rodolphe & sous Mathias, & fait attendre l'incendie, qui se maniseste la 18°, année du XVII°, siecle.

Le second période finit en 1660. C'est l'année du rétablissement de Charles II & de la fin des troubles en Angleterre. La Maison d'Autriche frustrée dans ses vues, la paix de l'Empire rétablie, les aîles de l'Aigle coupées par le Traité de Westphalie, voilà ce qui regarde l'Allemagne. Avec une Monarchie ruinée, Philippe II laisse quelque chose de pis à ses successeurs; ils héritent de son exemple. Des formalités sans ordre, une administration sans économie & sans sagesse, une Eglise qui dévore l'Etat, une Inquistion, qui par l'expulsion cruelle de 900,000 Maures, dépeuple le pays, plus que les guerres précédentes & les Colonies du nouveau monde n'avoient pu le faire! Au dehors vous découvrez les mêmes entreprises hasardées, une exécution lente, une opiniatreté qui ne sait, ni perdre, ni céder à propos. Dans le temps qu'on est forcé de reconnoître l'indépendance d'anciens sujets, on ne veut point renoncer à des droits usurpes sur le Portugal. L'Espagne sait seule la guerre à la France, jusqu'à ce qu'enfin sa foiblesse l'oblige à conclure une paix désavantageuse pour l'Europe autant qu'ignominieuse pour elle-même? L'élévation de la France suit l'abaissement des autres peuples. Henri IV mourut en méditant de tout autres projets que ceux que lui prêtent Pérefixe & le continuateur de Sully. Ces projets repris vingt ans après sa mort, par Richelieu, & pousses avec vigueur par Mazarin, aboutissent au Traité de Westphalie, & à la paix des Pyrénées.

Nous sommes actuellement dans le III période, & sa durée aussi-bien que son issue est incertaine. Mais l'intérêt que nous devons y prendre est des plus grands. Notre issussire Auteur, qui se proposoit d'abord de donner une histoire abrégée des trois périodes, a cru se devoir borner au

dernier dans les lettres suivantes.

Les deux dernieres lettres de notre illustre Ecrivain contiennent en quelque sorte l'Histoire Politique de Louis XIV, depuis la paix de Pyrénées jusqu'à celle d'Utrecht. J'ai eu la curiosité de comparer ces settres avec l'Histoire de M. de Voltaire, & j'y ai trouvé tout l'accord qu'on devoit se promettre de deux grands hommes, long-temps amis, & accoutumés à envisager certains objets de la même maniere. Il y a cependant plus de descriptions dans l'autre; celui-ci paroit

avoir fait sa principale étude des hommes, celui-là des Etats; le Poëte raconte les événemens qui lui ont été rapportés, en Historien éclairé & aussi impartial que le peut être un François; l'Anglois est un Philosophe prosond, un Politique adroit, un Orateur véhément, qui déméle l'origine, l'enchainure, les suites des révolutions, quorum pars magna fuit, & qui ne se montre pas moins animé du désir de se justifier que de celui d'instruire.

L'idée que je viens de donner de ces deux ouvrages, & la lecture que je dois supposer qu'on a faite de l'un & de l'autre, me dispenseront de m'étendre sur le dernier. Je voudrois tirer des récits plus étendus & quelques répétés de ce livre une espece de Carte Politique de l'Europe pendant ce long intervalle, en ne négligeant point quelques portraits & quelques réslexions, qui serviront à juger de la maniere de penser, de

sentir, & d'écrire de l'Auteur.

Autant que les vastes desseins de Charles V & la cruauté de son fils attirerent dans le premier période toute l'attention de l'Europe, autant qu'elle fut réveillée dans le second par l'ambition & par la bigotterie des deux Ferdinands, autant la grandeur croissante de la famille de Bourbon dut-elle dans le III, faire naître chez tous les Potentats les craintes & les précautions. Divers avantages favorisoient Louis XIV. » Quand ce Monarque prit en main l'administration des affaires, il étoit à la fleur » de son âge; & avoit, ce que peu de Princes possedent, le double » avantage de la jeunesse & de l'expérience. L'éducation des Princes est en général mauvaise.... & la sienne étoit à tous égards, à la réserve » d'un seul, aussi mauvaise que la leur. Il badinoit quelquesois lui-même » de son ignorance, & l'éducation lui avoit donné d'autres désauts dont » il ne s'appercevoit point. Mais de bonne heure Mazarin l'avoit initié dans les mysteres de la politique. Il avoit vu poser les fondemens de » sa future grandeur; & comme Mazarin avoit fini l'ouvrage commencé » par Richelieu, Louis avoit eu, pour s'instruire, les leçons de l'un & • l'exemple des deux. Il s'étoit formé dans les affaires à une habitude » d'ordre & de secret, & dans toute sa conduite à un dehors de réserve, » de discrétion, de décence, & de dignité. S'il ne fut pas le plus grand » Roi, jamais il n'y en eut qui représentat mieux la majesté. Il ne man-» quoit ni de ce courage communément appellé bravoure, & dont on » lui reprocha le défaut au milieu de ses triomphes, ni de cet autre » courage moins brillant & plus rare, de cette résolution calme, ferme » & constante, moins dépendante du tempérament, & qu'on appelle à » cause de cela courage de l'esprit. Des anecdotes indubitables prouve-» roient ce que j'avance, qu'il possédoit ces deux qualités. Il étoit en » deux mots fort supérieur à tous les Princes qu'il trouva au commencement de son regne, & se trouvoit environné de grands Capitaines foro més dans les guerres précédentes, & de grands Ministres instruits avec

» lui à la même école «. Les avantages de ces Ministres sur ceux des autres nations, & en particulier du grand Colbert, acheverent de donner à Louis XIV une supériorité, dont il ne sut dans la suite que trop

profiter.

L'instant où les balances des Empires perdent leur équilibre, semblable à celui des solstices, n'est point aisé à démêler. La puissance qui se trouve dans le bassin qui penche ne perd pas sitôt le préjugé de son élévation; celle qui est dans le bassin opposé ignore quelque temps qu'elle s'éleve. L'Espagne vérissa la premiere observation à la fin du second période, lorsqu'aussi vaine que soible elle osa attaquer la France; & celle-ci vérissala seconde, lorsqu'au commencement du troisieme, la Triple Alliance

arrêta les progrès de ses armes.

Il étoit temps de prendre l'alarme. Dès que le Roi de France eut reclamé, à la mort de Philippe IV, les droits de son épouse fur la Bourgogne, le Brabant, & d'autres parties des Pays-Bas, il montra ce qu'on devoit se promettre de ses renonciations. Il étoit singulier que la divisibilité de l'Espagne sut soutenue par les mêmes Ecrivains qui désendoient l'indivisibilité de la France; & il étoit peu naturel de croire que celui qui réclamoit un héritage paternel, négligeroit celui d'un beau-frere. Cette union des deux Monarchies, qu'on est du craindre dès que le foible fils de Philippe IV porta sur le trône d'Espagne avec un corps languissant un esprit aussi foible que celui de ses prédécesseurs, ne sit cependant ni alors ni long-temps après aucune impression sur les Princes de l'Europe. On n'exigea ni garanties ni déclarations nouvelles pour affurer la validité des renonciations précédentes. La triple alliance arrêta les progrès du jeune Roi, mais ne borna ni son pouvoir ni son ambition. La paix d'Aix-la-Chapelle lui fit connoître sa force & la foiblesse de ses concurrens. Dès-lors il médita de nouveaux desseins. Les préparatifs qu'il sit pour la guerre de 1672 prouverent également sa puissance & son habileté. L'Angleterre, ou plutôt son Roi, s'engagea avec lui dans cette entreprise contre la paix & la liberté de l'Europe. Ce ne fut ni l'affront de Chatham, ni l'Edit perpétuel, ni même l'espérance de partager les conquêtes de Louis qui déterminerent Charles; mais le penchant de ce Prince pour la Religion Catholique & pour le gouvernement arbitraire, l'envie d'ôter à ses sujets & l'exemple & le secours d'un Etat protestant & libre, l'espérance frivole de devenir despotique dans son Isle par l'assistance de celui dont il favorisoit les projets.

Le coup avoit été préparé. Tous les voisins de la France avoient concerté avec elle la ruine de la Hollande. Mais la rapidité de la conquête dissipa l'illusion. Les Provinces Unies furent sauvées par l'excès de l'ambition des vainqueurs, par l'assistance quoique tardive des principaux Etats de l'Europe, & par la fermeté invincible du jeune Prince d'Orange. Placé à la tête de la République par le massacre des De Wit, » il se montra également

s citoyen & héros. Ni les séductions de la France & d'Angleterre, ni les » amorces de l'ambition ou de l'intérêt particulier ne purent le détourner » d'agir pour le bien de sa patrie & de l'Europe entiere. Il leva, dit-on, » plus de sieges, il pérdit plus de batailles qu'aucun Général de son âge. mais ses défaites étoient en grande partie dues à des circonstances dont » il n'étoit pas le maître, & le courage que de pareilles défaites ne pou-» voient dompter, lui appartenoit en propre «. La guerre devint générale, La France la fourint, & par-tout avec succès. Elle sit la paix, ou plutôt la donna à Nimegue avec d'autant plus d'avantage, que suivant sa politique ordinaire, elle sut diviser ses ennemis. La Hollande l'accepta la premiere, malgré son libérateur, & avec une précipitation plus digne d'excuse que d'éloge; ceux qui n'avoient fait la guerre que pour elle, furent obliges de l'imiter, & perdirent plus qu'elle à la paix. Charles, Roi d'Angleterre, rendit comme médiateur plus de services à Louis XIV, qu'il n'avoit pu lui en rendre comme allié. Les bornes de l'Empire François furent étendues; les voies pour de nouvelles acquisitions furent frayées. L'ambition de Louis XIV ne fut point retenue par la paix. Il érigea les chambres de Metz & de Brisach, pour décider de ses droits sur les terres de ses voilins. Les Souverains étoient cités devant leurs tribunaux, les arrêts rendus au gré du maître ; & immédiatement exécutés par lui-même. Strasbourg acquis par surprise, Luxembourg par force, Casal par achat, le Duthé de Deux-Ponts enlevé au Roi de Suede, les desseins sur le trône Impérial, engagerent l'Empereur, les Princes de l'Empire, l'Espagne, la Suede, & les Provinces-Unies à former l'alliance défensive d'Augsbourg. Elle fournit au Roi de France un prétexte pour recommencer ses hoskilités, & pour rompre une treve de vingt ans, deux ans après l'avoir conclue.

Leopold occupoit le Siege Impérial. Prince bigot, maître dur, il réduisoit les Hongrois au désespoir. Ces malheureuses victimes du zele & de
l'ambition armoient des Légions Mahométanes contre un fils trop ardent
de l'Eglise. En vain tâcha-t-on de saire prendre à l'Empereur des sentimens plus modérés. A peine rentré dans Vienne, que la valeur du grand
sobiesky lui avoit conservée, il resusa avec hauteur les justes demandes de
Tekeli. Les succès qu'il eut ensuite contre les Turcs, & l'établissement de
son autorité en Hongrie auroient pu le mettre en état de conclure avec
seux une paix avantageuse, & de couvrir l'Empire indirectement demembré par la France pendant la paix, & vivement attaqué par elle à la
nouvelle guerre. Rien ne put le sièchir, & la diversion de la guerre du
Turc somentée par son rival, dura aussi long-temps que celle des Alliés.
Ce ne sut qu'après la paix de Riswick que celle de Carlowitz sut saite.
Ainsi la maison d'Autriche continuoit d'être à charge à ceux qui se liguoient
pour la désendre.

L'Angleterre, dont Guillaume étoit devenu Roi, eut pu suppléer à son

désaut. On s'en flattoit, on avoit lieu de l'espérer. Cette Isle, jusqu'alors frivole spectatrice des troubles du continent, incertaine alliée des ligueurs, amie ardente ou médiatrice partiale de la France, se déclara contrelle; & l'animosité autant que l'intérêt eut part à ses premiers mouvemens. Mais ce zele étoit sans connoissance, & il sut sans succès. Les exemples d'Edouard III, d'Henri VI, & d'Henri VIII étoient oubliés, & l'on négligea celui de cette Reine non moins active, mais plus prudente que ses prédécesseurs. La passion du jour, la colere, la vanité ignorante animoient la nation, & Mylord Bolingbroke rappelle je ne sais quelle harangue d'un Orateur des Communes, qui exhortoit Guillaume à revendiquer ses droits sur l'Aquitaine. Ces songes frivoles se dissiperent, & sept ou huit années de dépenses, de taxes, d'usure, de pillage, & de mauvais succès inspirerent à la nation plus de découragement encore qu'elle n'avoit eu de présomption.

On s'étoit proposé deux objets en entreprenant cette guerre; l'un de réduire la France aux bornes des traités de Westphalie & des Pyrénées; l'autre d'empêcher sa future union avec l'Espagne. On ne réussit ni à l'un ni à l'autre but. A peine les choses furent-elles remises sur le pied de la paix de Nimegue. On s'étonna de la modération de Louis XIV dans le congrès de Riswick; la cause n'en échappa point aux clairvoyans. Ses prétentions demeuroient les mêmes. Rien n'avoit été fait pour les modérer, ni préparé pour les restreindre. La ligue se dissipa, les consédérés disperserent leurs forces, l'Angleterre, par une politique aussi condamnée à présent qu'autresois louée par notre auteur, réduisit les siennes à 7000 hommes. Louis XIV seul restoit armé, dans l'attente de la mort de Charles II, & de l'acquisition qui la devoit suivre.

L'Empereur eût pu prévenir ce coup. L'Espagne & son Roi lui tendoient les bras. On demanda au Comte d'Harrach l'envoi de l'Archiduc Charles avec 12,000 hommes, que même on s'offroit de payer. Cette proposition sur éludée. On n'envoya ni le Prince ni les troupes, on se réduisit, par une sublime politique, à demander l'actuelle possession du Milanés, dans

l'espérance que les alliés seuls seroient le reste.

Quel parti prendre pour l'Angleterre dans ces sacheuses circonstances? Il n'y en avoit que trois, & par une accablante alternative on ne pouvoit se déterminer que mal. Falloit-il abandonner aux François toute la succession d'Espagne, & avec elle en quelque sorte l'Europe entiere? Devoit-on se préparer à une nouvelle guerre, pendant l'intervalle incertain que la vie du Roi mourant pouvoit laisser? Mais le moyen de le faire, vu le découragement universel, la mauvaise politique de l'Empereur, les divisions de l'Angleterre, l'assoiblissement de Guillaume? Convenoit-il ensin de s'accommoder avec la France, & de partager avec elle ce qu'on ne pouvoit lui arracher en entier? On l'essaya; on sit successivement deux traités de partage, l'un & l'autre censurés & censurables, mais auxquels il étoit difficile de rien substituer de mieux. Léopold se récria contre le premier pro-

let, qui donnoit au fils de l'Electeur de Baviere l'expectative du trône d'Espagne, lui qui n'avoit rien voulu faire pour le procurer à sa maison, lui qui avoit cherché à en partager les Etats avec la France dès l'année 1668, & qui moins jaloux de ses ennemis que de ses alliés, négocioit même alors avec elle un traité séparé. Ce partage désagréable aux Espagnols sut suivi, par la mort du Prince Electoral, d'un traité plus odieux encore. Outrés de voir démembrer leur Royaume même avant la mort de leur Roi, & plus dépoûtés des Allemands que des François, ils engagerent le Monarque moribond à léguer ses Etats au petit-fils de Louis XIV.

Du côté de la justice, Charles Roi d'Espagne avoit autant de droit de remettre la succession dans l'ordre de la nature, que Philippe IV en avoit en de l'aliéner. Si le pere avoit sait le traité qui exclusir les ensans de sa sille, le fils pouvoit le casser & annuler les renonciations. Il ne restoit donc que les derniers traités de partage qui pussent retenir un Monarque ambitieux. Peut-être l'auroient-ils dû. Mais de tous les Potentats qui se recrierent contre sa persidie, y en a-t-il un seul qui n'eût pas tâché comme lui d'éluder une lettre désavantageuse, par la maxime que le droit poussé à l'extrême est la plus granda des injures? Les alliés avoient-ils eu droit de disposer d'un Etat indépendant, avant la mort du Roi, & contre la volonté des peuples? Mais pourquoi saire entrer la justise dans une assaire, dont le ressentiment d'un Etat & la vanité de l'autre précipiterent la décision?

A envisager les choses en politique, il paroît que l'Espagne ne vit d'autre moyen de prévenir la division de ses Provinces, qu'en les remettant au petit-sils de Louis. Malgré la part, que le Maréchal d'Harcourt eut à ce testament, l'alternative de l'acceptation ou du partage divisa le Conseil de Versailles, & l'on voit que si l'intérêt de la maison de Bourbon étoit d'un côté, celui de la France étoit de l'autre.

Les Espagnols ont prétendu, que sans les efforts des alliés, ils auroient rendu leur nouveau Souverain aussi bon Espagnol qu'aucun de leurs Philippes, qu'ils auroient écarté de leur administration toute influence étrangere, & que les ligueurs seuls les obligerent de se jetter pour un temps entre les mains de la Nation qui leur donnoit un Roi. Ils l'ont dit; & l'événement a répondu à leurs discours. Mais au fonds la guerre étoit inévitable. La sûreté du commerce & des barrieres , la nécessité d'empêcher pour l'avenir l'union des deux Monarchies, l'importance d'un certain équilibre, étoient des articles trop importans à l'Angleterre, à la Hollande, à toute l'Europe, pour qu'on pût s'en fier à la modération de la France, & à la vigueur de l'Espagne sous un Prince François. Guillaume devoit faire la guerre, & il s'y prepara. Diverses circonstances redoublement sa vigueur. La surprise des garnisons Hollandoises, & la reconnoissance peu politique du Prétendant, révolterent l'Europe, & favoriserent celui qui dans un corps abattu portoit l'ame & le centre de l'union. Il n'entra point cependant dans Ffff Tome VIII.

des engagemens illimités. L'alliance de 1701 portoit, qu'on procureroit à Sa Majesté Impériale de justes dédommagemens de ses droits; au Roi d'Angleterre & aux Etats-Généraux une garantie sussissante de leurs domaines, de leur navigation, & de leur commerce; & qu'on préviendroit l'union des Monarchies de France & d'Espagne. Ainsi l'objet de la guerre entreprise par Guillaume & poursuivie par Anne, sut un partage, par lequel un Prince de la Maison de Bourbon, déjà reconnu pour Roi d'Espagne, céderoit quelque partie de son Etat, & renonceroit au trône de sa famille. S'avancer plus avant c'eut été agir moins par raison que par pique; & elle n'entre non plus que l'affection dans les résolutions des grandes ames. Guillaume, quoique battu par les François, amusé par leurs négociations, aigri par leurs injures, n'étoit point capable de prendre la vengeance pour guide. Entreprendre de détrôner Philippe étoit un dessein digne de Charles XII, s'engager à conquérir l'Espagne pour la Maison d'Autriche eût

été se déclarer vassal plutôt qu'allié.

Rappellons ici l'observation qu'on a déjà faite; rien n'est plus délicat que la balance du pouvoir. Le préjugé de l'élévation continue, lorsque cette élévation n'est plus. Quelque puissante que fut la France par ses succès passés, par l'augmentation de ses forces, par la confiance de ses peuples, & par le découragement de ses ennemis, elle le fut moins qu'elle n'auroit dû l'être, pour soutenir la Monarchie entiere de l'Espagne dans les mains de Philippe. Il est permis de parler positivement à cet égard, puisqu'on le fait après l'expérience. Les troupes des alliés s'étoient formées par leurs précédentes défaites, & la facilité des nouvelles recrues devoit rendre de jour en jour de leur côté l'avantage plus grand. Si la France avoit eu les Condé, ses Turenne, & ses Luxembourg, la cause commune avoit alors ses Eugene, ses Marlborough, & ses Staremberg. Guillaume mourut, mais le Général qui lui fuccéda répara abondamment sa perte. Il fit cesser les craintes des alliés, & les espérances des François. » Cet homme nouveau, ce particulier, ce sujet acquit par sa capacité & par sa con-» duite une influence plus décidée que la naissance, l'autorité, & la cou-» ronne de Guillaume n'avoit pu lui en procurer. Non-seulement toutes les » parties de cette vaste machine, je veux dire de la grande alliance, fu-» rent unies & resserrées, mais un mouvement plus rapide & plus vigou-» reux fut imprimé au tout. Au lieu de campagnes languissantes ou mal-» heureuses, chaque scene de la guerre devint fertile en actions. Toutes les » occasions où il agit, celles-mêmes où il ne fit qu'assister, furent cou-» ronnées des plus brillans succès. Je rends avec plaisir cette justice à ce » grand homme, dont je connoissois les désauts, dont j'admirois les ver-» tus, & dont j'honore la mémoire, comme du plus grand Général, & » du plus habile Ministre, que notre Nation & peut-être aucune autre ait > jamais eu. "

On dira peut-être que les succès ne prouvent que la supériorité des Gé-

néraux. Les mêmes forces avec lesquelles la France eut du-dessous, auroient pu la rendre triomphante. Sans entrer dans le détail de ce raisonnement, Mylord Bolingbroke se écontente d'observer que l'Angleterre & la Hollande avoient un moyen sur d'arrêter même les foibles essorts de leurs ennemis. » Au » lieu de piller les établissemens de l'Espagne en Amérique, il n'y avoit » qu'à intercepter l'accès & les retours de la mer du sud. Les François en » tiroient tous les ans des trésors égaux à tout l'argent monnoié de leur » Royaume, & puisque malgré ces secours ils furent réduits à faire ban- » queroute avant la fin de la guerre, que n'eut-ce point été si ce subside » leur avoit été enlevé. "

Dès l'année 1706 la France confessa l'impossibilité où elle se trouvoit d'accomplir ce qu'elle s'étoit proposé. Elle demanda la paix. Mais de même qu'il lui avoit fallu l'expérience pour se détromper, les alliés formerent à leur tour des projets supérieurs à leurs forces, à leurs premieres résolutions, & à leurs véritables intérêts. Toutes les fins de la grande alliance pouvoient être remplies. Après vingt ans de calme, d'examen & de réflexion, notre auteur juge que la guerre, jusqu'à ce temps aussi sage que juste, devint ensuite une guerre d'ambition, d'avarice & de parti. L'intérêt particulier de personnes & d'Etats prévalut sur celui de l'Europe entiere. Mylord Bolingbroke ne peut s'empêcher de croire, que si les demandes des alliés en 1706 avoient été accordées, si même les propositions de la France en 1709 avoient été acceptées, un nouveau système se seroit élevé aussi contraire au repos de l'Europe que celui auquel on s'étoit opposé. Après ce période on continua d'avoir des triomphes, & de se précipiter dans le même épuisement où se trouvoit la France. Des batailles gagnées, des villes conquifes ne doivent être estimées qu'à proportion de l'utilité qu'elles rapportent. Sur ce pied, dit notre auteur, que sont tant de victoires au prix de trente millions de liv. st. qu'il en coûta à l'Angleterre pour soutenir cinq années d'une guerre inutile?

Se flattoit-on de conquérir l'Espagne entiere? mais n'avoit-on pas assez vu que l'assistance du Portugal, la révolte des Catalans, & l'envoi de nouvelles armées ne pouvoient conquérir la volonté des peuples, ni ébran-ler la sidélité des Cassillans? placer un Empereur sur le trône d'Espagne c'étoit une démarche contraire à l'inclination de la Savoie & du Portugal. Pensoit-on sérieusement à subjuguer la France même? on s'en slatta; & quelques François même purent ou le craindre ou l'esperer (a); mais

<sup>(</sup>a) Pour prouver qu'il y avoit des personnes en France, qui n'eussent pas été fâchées que les alliés eussent poussé plus loin leurs entreprises, notre Auteur rapporte un mot d'une conversation qu'il eut en 1715 avec les Ducs de Mortemar & de la Feuillade. Vous auriez pu, lui dit ce dernier, nous écraser dans ce temps là; pourquoi ne l'avez-vous pas sait? Mylord Bolingbroke se contenta de lui répondre; Parce qu'alors nous n'avons plus eraint voire puissance.

Ffff 2

quel eût été le terme de cette guerre, si le Monarque eut disputé pied à pied l'entrée de ses Etats, & désendu le passage de la Loire, après avoir abandonné celui de la Seine? Une seule désaite n'auroit-elle pas confondu toute cette espérance, & rendu vaine la dissipation des trésors? que dis-je! avant cette conquête les alliés se seroient-ils accordés sur le partage?

Je ne suivrai point mon Auteur dans le détail, où il entre pour justifier les mesures de son ministère. Il faut les lire dans son livre; & un

manifeste n'est point susceptible d'extrait.

Moins encore chargerai-je cet article du portrait hideux que Mylord Boling-broke fait de sa nation depuis ce funeste période. Si plusieurs traits de ce tableau ne sont peut-être que trop justes, on croit en entrevoir de trop outrés. J'aime mieux copier les dernieres périodes de notre énergique Ecrivain. Je souhaite ardemment, Mylord, que vous puissez avoir une part longue & glorieuse au rétablissement de nos affaires, & contribuer à ramener notre Gouvernement à ses prémiers principes. Quelques fautes, que je puisse avoir commisse dans ma vie publique, j'ai toujours aimé mon pays; & quelques écarts qu'on m'ait reproché dans ma conduite, privée, j'ai toujours aimé mon ami. Quelque traitement que j'aie reçu de ma patrie, je ne romprai jamais avec elle, & de quelque manière qu'en aient usé mes amis, je ne romprai avec aucua tant que je le croirai ami de ma patrie.

## No. II.

# Caractere d'un vrai Cisoyen.

LA providence a trouvé à-propos de susciter de temps en temps dans les sociétés civiles un petit nombre de personnes, à qui elle a accordé des talens, qu'elle resuse au commun des hommes. Nés pour instruire, et pour diriger, destinés à être les Protecteurs et les Désenseurs du genre-humain, s'ils répondent aux vues du Créateur, ils donnent des exemples de la vertu la plus élevée et de la piété la plus véritable. Mais s'ils dédaignent d'être gens de bien, et en cherchent qu'à devenir grands, ils renversent, autant qu'il est en leur pouvoir, les desseins de la providence, et se rendent coupables du plus grand de tous les crimes, puisque c'est celui dont les conséquences sont les plus étendues.

Ceux qui composent le gros du genre-humain semblent n'être nés que pour respirer L'air de l'atmosphere, pour roder sur la terre, & pour en consumer les fruits. Après qu'ils ont passé quelques années dans cette insipide occupation, & qu'ils ont mis au monde d'autres personnes, pour faire la même chose après eux, ils ont rempli leur destination, du moins s'ils se sont acquittés jusqu'à un certain degré des devoirs moraux les plus ordinaires. Il n'en est pas de même de ces génies supérieurs, qui sont

voir, souvent des leur enfance, qu'ils sont nés pour quelque chose de plus grand & de plus élevé. Leurs talens indiquent leur destination générale, & les circonstances où ils se trouvent, par rapport à la société dont ils sont membres, marquent leur vocation particuliere à laquelle il ne leur est pas permis de résister ni de se soustraire. Quand de telles personnes ont part au Gouvernement, il n'y a point de milieu, ce sont ou des Ministres de la vengeance Divine, ou des Anges Tutélaires.

Les besoins, les impersections & les vices des hommes prouvent, qu'ils ont été faits pour former des sociétés civiles, & pour être soumis à des loix. La constitution de la nature humaine porte les uns à se soumettre à un Gouvernement, & les autres à en tenir les rênes. Mais les passions persuaderont aisément à un génie supérieur, que les dons précieux qu'il a reçus ne lui ont été donnés que pour satisfaire son ambition & ses défirs; du moins il est à craindre qu'il n'agisse comme s'il pensoit ainsi.

L'abus que plusieurs de ces génies éminens, mais destitués d'affection pour les autres hommes, font de leurs talens, doit engager ceux qui ont de la bienveillance pour le genre-humain, à rendre leurs talens utiles. Ils doivent se servir de tous les moyens qui sont en leur pouvoir, pour s'opposer à une mauvaise administration, pour en établir ou en soutenir une bonne, & pour maintenir la société civile, au moins dans ce degré d'impersection, au-dessus duquel il semble que le Créateur ne permet pas au gente-humain de s'élever.

En Angleterre comme autrefois en Grece, chaque particulier & même les personnes les plus viles se crojent capables de gouverner. De telles gens ne sont pas eux-mêmes sort dangereux, parce que pour faire beaucoup de mal il faut quelques connoissances, quoiqu'il en faille moins que

pour faire beaucoup de bien.

Le plus mauvais de tous les Ministres ne pourroit pas saire tout le mal qu'il sait, uniquement par l'abus de ses talens. C'est l'abus que des gens plus habiles sont des leurs, c'est la soiblesse & la négligence avec laquelle agissent ceux qui lui sont opposés, c'est le peu de soin qu'ont les hommes en général de s'instruire & de persectionner les qualités que Dieu leur a données pour le service du public, c'est en un mot la corruption du peuple & la vénalité des personnes de tout rang, qui sont la sorce du Ministre, & ce sont-là les grandes sources des maux d'une nation. Les monstres n'ont jamais continué long-temps leurs ravages, quand il s'est trouvé des héros qui leur ont fait tête.

Cependant la corruption, quoique réduite en système, ne s'étendroit pas avec tant de succès, si une longue enchaînure de causes & d'effets ne

lui avoit préparé les voies.

Un parti avoit, pendant plusieurs années, donné toute son attention au projet de s'enrichir, & d'appauvrir le reste de la nation. Il espéroit d'établir sa domination sous le Gouvernement & par la faveur d'une famille

étrangere, qui pourroit croire qu'elle n'avoit été appellée au trône que par ce parti. Ceux qui le composoient n'avoient pas prévu, que le pouvoir qu'ils élevoient & par lequel ils espéroient de gouverner, les gouverneroit un jour avec ce sceptre de ser, qu'ils avoient eux-mêmes sorgé, & que ce seroit dans peu non le pouvoir d'un parti, mais celui d'un Prince ou d'un Ministre.

Un autre parti persissoit dans l'inaction & dans des sentimens d'aigreur & d'amertume. Ceux qui en étoient membres avoient les passions vives & le jugement foible. Semblables aux Juiss ils attendoient un Messie, qui peut-être ne viendra jamais, & qui, s'il venoit, répondroit peu à leurs espérances de gloire, de triomphe, & d'empire universel. Cependant ils étoient regardés comme une race distincte de scieurs de bois & de puiseurs d'eau, à peine membres de la Communauté, quoique nés dans le pays. Les indistérens se contentoient d'être spectateurs, & ceux qui étoient jaloux de la Cour, l'étoient encore plus les uns des autres, de sorte qu'il n'étoit pas aisé de former un parti suffisant, pour s'opposer à de mauvais Ministres.

Quand ce parti se forma ensuite, & que les désauts de l'administration furent exposés chaque jour aux yeux du public, les uns s'attacherent d'abord au Ministre, les autres se laisserent gagner à lui. Ceux-ci furent essrayés ou prétendirent l'être du titre de Torys ou de Jacobites, nom qu'on donne à tous ceux, qui resusent de plier le genou devant la statue d'airain que le Roi a dressée. Ceux-là s'imaginerent qu'on n'abuseroit pas d'un pouvoir sondé sur la corruption, ou qu'il seroit toujours temps d'y porter remede.

Ce qui contribue le plus à maintenir le pouvoir du Ministre, c'est la nonchalance de ceux qui ont embrassé le parti de l'opposition, & dont le crime n'est que d'un degré insérieur à celui de leurs adversaires. Plus les uns sont d'essort pour nuire à la patrie, plus les autres sont obligés de s'évertuer pour la sauver. Il faut opposer génie à génie, industrie à industrie, zele à zele. Il y a peu de dissérence entre s'opposer soiblement & ne s'opposer point du tout. Le premier même peut être d'une plus dan-

gereuse conséquence.

Le devoir de servir sa patrie est proportionné aux moyens & aux occasions qu'on en a. C'est donc une obligation perpétuelle, pour de certaines personnes, & dont ils doivent rendre graces au Tout-Puissant. La supériorité de rang ou de talens est une noble prérogative. Doit-on gémir des obligations qui y sont attachées? A quel poste plus élevé, à quel plus haut degré de gloire peut-on aspirer, que d'être pendant toute sa vie l'appui d'une bonne administration, le frein d'une mauvaise, & le gardien de la liberté publique? Etre dégradé de ce poste par des accidens, c'est un malheur digne de compassion. Le quitter volontairement pour se livrer aux occupations les plus viles, abandonner le gouvernement des hommes pour

celui des chiens ou des chevaux, le soin d'un royaume pour celui d'une

paroisse, quelle conduite! Quel nom doit-on lui donner?

Faut-il donc s'interdire pour le bien des autres toutes sortes de plaisirs? Une vie occupée est très-compatible avec l'usage des plaisirs, & nul état n'en doit soussir l'abus. Les plaisirs de la table peuvent contribuer au service du Public. Le vin réchaussoit quelquesois la vertu de Caton. Les galanteries de César ne l'empêcherent pas de former & d'exécuter les plus grands projets. D'ailleurs, doit-on ne compter pour rien ce plaisir délicieux d'un cœur citoyen, qui emploie toutes les forces de son entendement pour le bien de son pays, & qui y dirige toutes ses pensées & toutes ses actions? Le philosophe qui découvre une vérité, le mathématicien qui résout un problème, goûtent-ils une satisfaction aussi vive, que celui qui vient de former un plan, qui doit contribuer au bonheur de ses concitoyens? Les obstacles qu'on trouve dans l'exécution animent. L'incertitude du succès cause dans l'ame une agitation, qui n'est rien moins que désagréable; & si l'on ne réussit pas, on est dédommagé par le témoignage de sa conscience, & par le sentiment de l'honneur qu'on s'est acquis.

Le gouvernement d'Angleterre a été ramené plus près que jamais de ses vrais principes, depuis la révolution de 1688. L'avénement au trône de la famille qui l'occupe, a fourni les plus belles occafions & en même temps les raisons les plus fortes d'accomplir & de persectionner le plan de sa liberté, mais il semble qu'on n'a plus pour elle le même zele. J'ai vu, dit l'Auteur, plus de bassesse & de servitude chez quelques personnes en Angleterre que je n'en vis jamais en France. Les Parlemens de la Grande-Bretagne, ont-ils fait autant de résistance qu'en a fait le Parlement de Paris & tout le corps des Magistrats dans le même espace de temps? Nous avons perdu l'esprit de notre constitution. Nous soussions de petits subdélégués ce que nos peres n'auroient pas souffert des propriétaires de l'autorité royale. Cependant les Parlemens font une partie si essentielle de l'administration, que le pouvoir d'exécuter ne peut s'exercer sans leur concurrence annuelle. Les Princes & les Ministres n'ont que peu de mois, pendant lesquels ils n'ont pas à craindre l'inspection & la censure. Qu'il est donc aisé d'étousser le mal dans la naissance! La corruption seule ne pourroit nous perdre. Il faut, pour périr, que nous manquions autant de

d'avoir les vertus, nous n'avons pas même les vices des grands hommes. Je n'attends pas beaucoup des acteurs, qui sont à présent sur la scene, parce qu'ils sont divisés par rapport à leurs vues particulieres. Tant que le Ministre n'est que soiblement attaqué, ils paroissent n'avoir d'autre but que de résormer le Gouvernement, mais dès que le succès est proche, chacun pense à succèder. C'est-là ce qui a sauvé le Ministre, ou du moins

courage que de vertu. Mais tout est parmi nous bas, petit, foible. Loin

différé sa chûte. La corruption seule ne l'eut pu faire.

Manque-t-il donc parmi nous de gens, qui aiment leur patrie? Non, mais ils sont en petit nombre, & ils ont été surpris ou égarés, entraînés ou séduits. Leur seu s'est éteint, rallumeront-ils celui des autres? C'est de la génération qui suit que j'attens quelque bien. Ceux qui sont entrés dans le parti de l'opposition, se sont engagés à combattre, & la mauvaise administration des affaires publiques, & les moyens par lesquels elle se sont tient. Ils n'ont pas seulement à combattre les maux présens, mais à prévenir les efforts qu'on fait pour les perpétuar, Ne pas renouveller ses pré-

tentions, c'est s'exposer à perdre son droit.

Autrefois nos disputes regardoient plutôt les personnes que les choses. Il n'en est pas de même à présent. Les moyens d'envahir la liberté par la constitution du revenu plus efficacement que par la prérogative, n'avoient point encore sdes forces, ils en ont acquis. Il s'agit de réformer l'état autant que l'administration. Généreux patriote, ôtez le pouvoir des mains qui en abusent. Fermez les principales ouvertures, par lesquelles le terrent de la corruption nous a inondés. Celles que produit l'abus d'un pouvoir nécessaire ne seront plus dangereuses, quand les autres ne sublisseront plus. Que notre Gouvernement ne devienne pas despotique, en conservant les apparences de la liberté. Un Parlement, une seule chambre peut renverser tout plan corrompu de pouvoir. Jeunes Sénateurs qui, par les preuves que vous avez données de vos talens, avez fait paître de grandes espérances, remplissez-les par vos soins, par votre application, & par votre persévérance. Sans ces qualités, les autres deviendront inutiles. J'en ai vu plusieurs exemples. Ce n'est pas une harangue étudiée, qui produira de grands effets. L'éloquence donne une noble supériorité, mais elle doit être comme un fleuve, qui coule d'une source abondante, & non comme ces jets d'eau, qui jouent pendant un jour de fête, & qui sont à sec le reste de l'année.

Ouelque attention que les Grecs & les Romains donnaffent à l'éloquence. ils en donnoient encore plus aux sources, d'où elle devoit-découler. Démosthene & Cicéron étoient Orateurs, mais ils n'étoient pas moins hommes d'Etat. L'éloquence du premier lui servit sans doute à engager les Thébains à entrer dans la grande alliance contre Philippe, mais il falloit qu'il possédat bien d'autres talens, & qu'il fût bien instruit des dissérens intérêts des Etats voisins. Quelle connoissance n'avoit pas aussi Cicéron du gouvernement de Rome, des loix, des coutumes de son pays, des regles de l'équité, des devoirs de chaque emploi depuis le plus grand jufqu'au plus petit, des colonies & des provinces Romaines, de leurs droits, de leurs privileges, & des intérêts & des forces des alliés & des ennemis? Les anecdotes de Rome & celles des autres Etats étoient présentes à son esprit. Rien ne pouvoit arriver qui lui parût nouveau, & sur quoi il ne sût pas préparé. C'est-là ce qui soutint sa réputation, & donna de la force à ses discours. S'il n'eut pas fait plus d'usage contre Catilina de sa prudence politique

politique & de la connoissance du cœur humain que de son éloquence, il n'eur sauvé ni sui-même ni sa patrie des sureurs de ce perside citoyen.

· Plusieurs personnes s'imaginent qu'il ne faut pas autant de préparatifs, ai une application aussi soutenue pour attaquer que pour défendre, C'est une errour funeste, qui doit sa naissance à sa légéreté, & à un esprit d'indolence & d'irrésolution. Suivant notre constitution, tout membre de l'une des chambres du Parlement est membre d'un conseil établi pour soutenir un bon gouvernement, & pour s'opposer à un mauvais. Ils n'ont pas le pouvoir d'un Ministre, mais ils ont celui de contrôler les Ministres d'Etat. Ceux qui attaquent sont donc aussi obligés de se préparer que ceux qui désendent. Ils doivent non-seulement s'opposer à de fausses mesures, mais en proposer de bonnes. Des gens rusés diront qu'une telle conduite, sous l'apparence d'une opposition, sera l'appui d'une administration, puisque ce seroit donner de bons confeils à un mauvais Ministre; mais la ruse n'est que le finge de la sagesse. Un parti qui oppose d'une maniere systématique un plan sage & juste à un plan injuste & insensé, acquerra plus d'honneur & de forces, & aura plus de fuccès, que celui qui n'oppose que par occasion. sans plan suivi, sans vues précises & générales, avec peu d'accord, d'uniformité, de préparation, de persévérance, de connoissance, & de capacité.

#### Nº. III.

## Caractere d'un Roi Patriote ou Citoyen.

3 4

Es idées du droit divin & du pouvoir absolu des Princes ne sont sondées ni sur les faits ni sur la raison. Si l'on excepte les conquérans, les premiers, qui acquirent une autorité sur les autres, avoient rendu d'importans services. Dans la suite on obtint le rang le plus élevé par la proximité du sang, on par d'autres qualités, qui n'ont pas plus de rapport à un bon gouvernement, que le hennissement du cheval de Darius.

L'obligation d'obeir à la loi civile découle de la loi naturelle. Puisque la conflitution de notre nature demande, que nous vivions dans quelque société civile, & que toute société suppose nécessairement des loix, il faut que Dien exige de nous l'obéissance aux loix des sociétés, dans lesquelles il nous a fait naître, ou auxquelles nous nous sommes légitimement attachés. C'est sur ce principe & non sur un prétendu droit divin qu'est sondée l'autorité des Rois.

Qu'on ne me juge pas pour cela anti-monarchique. Le despotisme est un monstre; mais je présere la monarchie limitée à tout autre gouvernement, & l'héréditaire à l'élective. Dans la spéculation, rien de plus absurde qu'un droit héréditaire de gouverner, & rien de plus absurde, dans la pratique, que l'élection à chaque vacance du trône. Je respecte les Rois. Leur caractère & leur administration n'ont plus de légitime sondement, si leurs

Tome VIII. Gggg

droits ne sont pas regardés comme divins; & leur charge & leur personne comme sacrées. Mais cela leur est dû en qualité de Rois & non en qualité d'hommes. La Majesté n'est pas une lumiere inhérente; c'est une lumiere réstéchie.

Quoiqu'il faille dans tout gouvernement un pouvoir absolu, il n'est pas nécessaire qu'il réside dans le Monarque. Dieu lui-même est limité par la regle que sa sagesse prescrit à son pouvoir. Les Rois ne pourront-ils donc pas gouverner, suivant des loix établies par la sagesse d'un Etat, qui sub-sistoit avant qu'ils sussent sui sur le consentement d'un peuple qu'ils

n'ont point créé?

Il est des limitations, qui détruiroient l'essence de la Royauté; mais ce ne sont pas celles qui sont nécessaires pour conserver la liberté à un peuple qui l'aime. On doit même étendre ces limitations aussi loin qu'il le sau pour assurer la liberté, & on le peut sans affoiblir la Monarchie. La constitution de la Grande-Bretagne en est une preuve. Un Roi qui n'est pas citoyen ne peut la gouverner avec sûreté, avec facilité, avec honneur, ni même avec un pouvoir suffisant; mais un Roi citoyen aura tous ces avantages, avec un pouvoir aussi étendu & bien plus agréable que celui du

plus absolu Monarque.

Pour cet effet, son amour pour la patrie doit être réel, sondé sur de grands principes, & soutenu par de grandes vertus. La maniere dont les Rois sont élevés fait qu'il leur est difficile d'être vertueux. Ils dinaginent être la cause finale, pour laquelle les sociétés ont été sormées. Ceux qui les approchent, oublient qu'ils ne doivent les servir que pour l'intérêt de leur pays. On doit applaudir un héritier présomptif, quand il sait espèrer un bon regne, mais on doit être sur ses gardes, si l'on en prévoit un mauvais, & se préparer pour son avénement au trône comme pour un malheur inévitable. Prétendre qu'on doit chercher à gagner un tel Prince par des complaisances outrées, c'est raisonner à-peu-près de la même manière que ces Sauvages, qui honorent le diable.

Qu'on ne dise pas que les Princes, en se montrant citoyens ou patriotes, agissent contre leurs intérêts. Machiavel même soutient qu'ils ne diminuent pas leur pouvoir en le limitant, & que pour leur propre intérêt, ils doivent conserver la liberté. Un autre motif devroit avoir sur eux plus de sor-

ce, je veux dire leur devoir envers Dieu & envers leurs sujets.

La fin de tout gouvernement est le bonheur du peuple; mais dans une constitution libre, quel est le plus grand bien du peuple? Sa liberté sans doute. Un Roi sentira donc que c'est pour lui un devoir sacré que de défendre la liberté d'un gouvernement tel que celui de la Grande - Bretagne.

Des Rois foibles ou mauvais regardent les privileges du peuple comme autant de dépouilles des prérogatives de la couronne. Un Roi citoyen ne voit qu'une constitution, qu'une loi, à laquelle il est autant lié que le

moindre sujet. Ses droite sont un dépôt; ceux du peuple une propriété. Qu'il parvienne au trône par une succession immédiate ou éloignée, c'est la même chose. Un droit héréditaire peut se perdre. Le dernier Roi après une longue succession ne peut obtenir la couronne, qu'au même titre que le premier. Un Prince doit être instruit de ces principes de gouvernement,

sans quoi il ne peut en connoître les desseins.

La liberzé est fandée sur deux points, sur les différens ordres de l'Etat de sur le caractère du peuple. Tant que le peuple conserve quelque zele pour sa liberté, on ne peut changer les ordres que par la sorce; mais si ce zele s'éteint, on peut détruire la liberté d'une maniere plus essicace, en altérant la constitution de ces ordres, qu'en les supprimant. Les gens les plus incapables pourront en venir à bout, or d'autant plus aisément qu'on s'en désiera moins. Ils n'ont qu'à nourrir le luxe, que la profusion accompagne toujours. Le besoin succède à la profusion. De-là la vénalité, source de la dépendance. Bientôt le mal descend, or tout le corps est insecté.

Quand la corruption s'est établie, quel bonheur n'est-ce pas pour un peuple que la succession d'un Roi patriote. Une République corrompue demeure sans remede. Un Roi peut faire renaître dans son peuple l'amour de la liberté, Qu'il ne se serve plus de la corruption comme d'un moyen de gouverner, qu'il mette le jeu des passions du côté de la liberté, en établissant la vertu & la capacité comme les seuls moyens de s'élever. Un Roi patriote est le plus puissant des réformateurs.

Il n'est rien de stable parmi les hommes. Le meilleur moyen de prolonger un bon gouvernement est de le rappeller à chaque occasion à ses premiers principes. Le regne d'un Roi citoyen est la meilleure de toutes les occasions; mais le Prince ad: peut assurer un bon gouvernement que

pendant sa vie. C'est à ses sujets à faire le reste.

10. Un bon Roi doit se montrer citoyen & commencer à gouverner des qu'il commence à régner. Il faut qu'il se forme des principes fixes, & qu'il se propose des desseins généraux auxquels il dirigera toutes ses actions. Son premier soin sera de purger sa Cour, de congédien tous ces aventuriers, qui n'ont d'autre principe que leur fortune, & d'appeller à l'administration ceux qu'il sait qui le serviront suivant les principes, selon les-

quels il a dessein de gouverner.

2". Un bon Prince ne choisira non plus de méchans hommes, qu'un Prince sage ne choisira des foux. Quoiqu'on puisse se tromper sur le premier paint, cela n'est pas si aisé dans ce pays, pour peu qu'on ait de discernement. A l'égard du second, il faut distinguer l'homme rusé d'avec l'homme prudent. La ruse peut l'emporter sur la folie; mais la sagesse l'emportera sur la ruse. La feinte n'est jamais permise. Le secret & quele que degré de dissimulation sont nécessaires dans l'administration des affaires publiques; mais il en est comme de l'alliage dans la monnoie. S'il y en

Gggg 2

a trop, elle est bientôt décriée. L'homme rusé ne voit pas soin, quoiqu'il puisse voir clair, parce que ses vues se bornent à lui-même. L'homme sage étend ses regards sur les objets les plus éloignés, & il agit par les

plus nobles principes.

Un des caracteres effentiels à un Roi patriote est de n'épouser aucun parti; autrement le parti deviendroit bientôt une faction, celle du Roi ou celle du Ministre. Un Royaume libre doit être gouverné comme la famille d'un Patriarche. Tout doit tendre à l'union, & le Prince en doit être le centre. Cela n'est jamais impossible à un Roi bon & sage, qui au lieu de se mettre à la tête d'un parti pour gouverner son peuple, se mettra à la tête de son peuple pour subjuguer tous les partis.

Si le peuple est uni dans sa soumission au Roi, & dans son attachement au gouvernement établi, pour gouverner par un parti, il saut que le Roi le crée. Pourquoi le seroit-il, à moins qu'il n'aspirat à un plus haut pouvoir que celui que les loix lui donnent. Quels que soient d'abord les intérêts que poursuive un parti, bientôt ce ne sont plus que des intérêts particuliers. Un Roi, qui a de mauvais desseins, peut se servir d'un tel parti & parvenir à son but; mais ce parti est une saction, & le Roi est un tyran.

Un peuple, uni par rapport à la conflitution, peut être divisé sur des principes généraux, ou sur des mesures particulieres. Dans le premier cas, on sera violence à la constitution, comme les Théologiens sont violence à l'Ecriture. Dans le second on attaquera des actions ou des personnes particulieres; mais & dans l'un & dans l'autre on ne donnera pas beaucoup

de peine à un Roi, qui cherche l'union de ses sujets.

Quand les partis sont divisés sur des principes, qui regardent quelque institution particuliere, civile ou ecclésiassique, la constitution, qui devroit leur servir de regle, sera celle à laquelle le Prince s'attachera. Il s'opposera à ce qui peut auire, & savorisera avec circonspection ce qui peut perfectionner.

Si la division n'est que sur des mesures particulieres, l'opposition sous un Roi citoyen sera toujours soible. Quel besoin y aura-t-il donc d'un parti? Il ne peut être utile qu'à un Roi, qui est complice avec ses ministres, et qui n'ose exposer au grand jour la turpitude de l'administration; mais un bon Roi examine les plaintes, redresse les griefs, cerrige les sautes &c. de maniere qu'il augmente & sa dignité & son autorisé.

Une opposition sans fondement ne subsistera pas long-temps dans une Monarchie bien réglée. Les misux fondées n'ont-elles pas été mille sois rendues inutiles? & par qui? Quel avantage n'auroit donc pas un Roi citoyen, dont l'administration ne seroit attaquée que par les caloranies d'une

**faction**?

Sous un mauvais regne l'opposition aura toujours de justes sondemens, mais le Prince ne se corrigera pas. S'il change de ministres, il se chan-

· .\_\_ .

gera pas de mesures, & il n'arrivera que trop souvent que ceux, qui s'opposoient avec le plus d'ardeur, devenus ministres à leur tour, agiront encore plus mal, que ceux qu'ils ont obligé de leur céder la place.

Quand il se trouvera un grand nombre de gens de ce caractere, on pourra se servir d'un parti pour des vues bien dissérentes de celles pour lesquelles il s'étoit sormé. On trouvera les moyens de portez plusieurs de ceux qui le composent à combattre pour une cause, dans laquelle ils n'auroient jamais voulu s'engager. Ce parti devenu faction ne consultera plus ce qui est bien ou mal. Ceux qui désendoient la liberté sous un regne l'abandonneront sous un autre. Si le parti de la nation a le dessus, ce sera avec peine & avec de grands dangers soit pour le Roi, soit pour le peuple. Si les artisses l'emportent, il ne s'agira plus, comment on sera gouverné, mais qui gouvernera. La consusion suivra, & une victoire complette de l'un des partis les réduira tous dans l'esclavage.

N'est-il donc pas infiniment plus sur, plus aisé, plus agréable, & plus honorable pour un Prince de corriger une mauvaise administration, asin qu'il puisse appuyer sa cause sur les droits de la couronne, & sur le con-

cours de son peuple, lorsqu'une faction ose s'élever contre lui.

Un Roi patriote pourra, dans l'occasion, favoriser un parti ou en décourager un autre, mais il poursuivra indépendamment d'eux les vrais principes du Gouvernement, et son regne sera une preuve, qu'un bon et sage

Prince peut unir ses sujets, malgré les divisions dont on parle.

Supposons, que le peuple soit divisé par rapport à la soumission au Prince, & qu'il y ait un parti en état de prendre les armes contre lui. Dans ce cas même, un Roi citoyen ne déselperera pas de rétablir l'union. Loin d'allumer le seu d'une guerre civile, afin de gouverner par la force, il le préviendra s'il le peut; sinon il l'empêchera de s'étendre, & s'il est forcé d'être le vainqueur de ses sujets, il se souviendra aussi qu'il en est le

pere. Sa douceur gagnera ceux que sa valeur aura domptés.

Un Prince peut parvenir au trône, pendant qu'il y a encore une saction contre le gouvernement établi, quoiqu'elle ne soit pas armée. Sous un Roi soible, la faction qui a le pouvoir en main, ne manquera pas de mettre aurang des mal-intentionnés tous ceux qui s'opposent à l'administration. Un Roi sage ne s'en laissera pas ainsi imposer. Il verra qu'il est en son pouvoir de ruiner les deux sactions & de réunir son peuple. S'il retire sa faveur de l'une elle périt; l'autre est sans sorce dès qu'on la connoît. Il n'est pas même aisé à ceux qui en sont, de rester cachés, soit qu'ils resusent de prêter les sermens, soit qu'ils les violent.

Tout Jacobite est rebelle à la constitution, sous laquelle il est né, & au Prince, qui est sur le trône. La loi de son pays a établi le droit de succession dans une nouvelle samille. Il y résiste, & veut désendre de son autorité privée non-seulement un droit contradictoire à cette loi, mais un droit qu'elle a éteint. Absurdité qu'on ne peut désendre qu'en soutenant qu'il

n'y a point de pouvoir sur la terre, qui pût éteindre le droit divin d'una certaine famille à la couronne. Si on admettoit de telles excuses, pour dispenser de la soumission aux loix du pays, elles pourroient servir en toute occasion. Mais si le Jacobite, qui agit par principe de conscience, ne peut être accusé que de solie, on ne sauroit excuser ceux qui prêtent les sermens de sidélité dans le dessein de les violer, & le casuisse qui l'entreprend, anéantit toute morale.

Un sujet peut prendre les armes contre un Roi, dont il a reconnu se droit à la couronne. Il peut le détrôner lui & sa famille, si ce Roi a perdu son droit, en s'efforçant de réduire son peuple dans l'esclavage. Mais il ne suit pas de là, qu'on puisse jurer de reconnoître une chose qu'on ne reconnoît pas, & résister à un Prince, qui par sa conduite n'a pas perdu la droit, qu'on a juré de reconnoître en lui. Revenons à notre sujet.

Quoique chaque faction parle beaucoup de principes, elles n'en coanoiffent guere. Ce n'est pas la raison, c'est un tour d'imagination, ce sont les
passions qui déterminent la multitude. Après l'avénement de George I à
la couronne, un parti qui étoit auparavant tranquille, sut saisi de colere &
de rage. Ceux qui le compossient ne pensoient qu'à élever un Roi tory
contre un Roi whig. Quand on leur demandoit, s'ils pensoient qu'un Catholique Romain feroit un bon Roi tory, & s'ils lui sacrisseroient leur religion & leur liberté, ils répondoient que non, & que peut-être dans six
mois ils prendroient les armes contre lui. Est-ce là agir par principe & par
raison, eu par passion & par folie?

Il n'est jamais impossible de terminer les divisions; mais l'ambition particuliere, toujours opposée à l'amour réel de la patrie, trompe souvent & le Roi & le peuple. On se persuade que la division de même que la corruption sont des maux incurables, qu'il faut s'y prêter. Sans parler des conséquences d'un tel principe, ceux qui l'admettent ne sont-ils pas inexcusables, quand ils travaillent à consirmer ces divisions, à augmenter la corruption, & par - là à créer cette même nécessité qu'ils alléguent? parce qu'une plaie ne pout pas être guérie, faut - il y verser du

poilon?

Dans chaque Etat il y a des membres, qui se contentent des avantages communs, qu'ils retirent de la société. D'autres sont des associations, pour être plus en état de poursuivre leurs intérêts particuliers. Cela sera toujours plus ou moins, & je ne pense pas qu'un Roi citoyen change la nature humaine. Mais il pourra dans son Royaume arrêter un peu ce cours ordinaire des choses, & s'il ne rend pas l'union de ses sujets universelle, il la rendra si genérale, qu'elle répondra aux desseins principaux d'un bon Gouvernement.

C'est ce que sit Elisabeth. Si l'on compare sa conduite avec celle de son successeur, qui voulur gouverner par une faction qu'il avoit élevée, de diriger son Parlement par des entrepreneurs, on en conclura qu'un bon

& sage Prince peut unir un peuple divisé, mais qu'un foible & méchant ne le peut pas; que la gloire & l'honneur sont les conséquences d'une union nationale, pendant que la désunion ne produit que honte & que misere.

Ce sujet est très-important. Jusqu'ici on avoit regardé comme le plus haut point de la corruption de faire gloire de ses crimes, au-lieu d'en avoir honte. Dans ce siecle on est allé plus loin. Les grands politiques de ce temps prétendent, que ce n'est pas assez d'être vicieux par coutume & dans la pratique, mais qu'il faut l'être par principes. Ils rient de ceux qui croient possible ou convenable de conserver la vérité, l'intégrité, & un amour désintéressé du bien public. Ils appellent sou tout homme, qui n'est pas prêt à faire le rôle d'un scélérat.

Les intérêts de tous les Etats sont les mêmes à plusieurs égards; mais un Roi patriote saura observer les différences qui s'y trouvent, & qui naissent de circonstances particulieres. La situation du pays, le caractère du peuple, & la nature du Gouvernement rendent l'Angleterre propre au commerce. Son climat & son terroir le lui rendent nécessaire. Il fait même sa richesse & sa streté. Les vaisseaux sont nos sorteresses, & les matelots, qui ne peuvent être produits que par le commerce, sont nos garnisons.

La situation de la France n'est pas moins savorable au commerce; mais son Gouvernement ne l'est pas. Le caractère des peuples est à-peuprès équivalent. Le climat & le terroir sont supérieurs aux nôtres & à ceux de toute l'Europe. Les Provinces-Unies, aussi avantagées que nous par rapport au Gouvernement, & plus peut-êsre par le caractère du peuple, le sont moins par la situation, par le climat, & par le terroir.

Une médiocre application aux affaires du commerce peut suffire aux desfeins de la France. Ce pays en exige une plus grande, & la Hollande une plus grande encore. Le commerce peut augmenter les richesses & le pouvoir de la France. Il peut seul nous procurer des richesses & du pouvoir, & sans lui les Hollandois ne pourroient pas même subsister.

Puisque le commerce a une si grande influence sur la prospérité d'une nation, un Roi citoyen s'efforcera de le faire fleurir, & prositera pour cela de tous les avantages, qu'il peut tirer de la nature ou de l'art. L'Angleterre gouvernée par un tel Roi pourroit augmenter son bien & ses forces, dans une plus grande proportion que ses rivales. Qu'on compare l'Etat naturel des Provinces-Unies & leur état artificiel avec les nôtres. Quelle différence ! [C'est que les Hollandois dès la fondation de leur République ont été une nation de citoyens & de marchands.

L'augmentation & l'extension de notre commerce sont principalement l'ouvrage de la Reine Blisabeth. Il soussir sous son successeur, & sut ensuite interrompu durant les guerres civiles; mais il reprit de la vigueur par la longue paix, qui suivit la restauration. Il rencontra de nouvelles difficultés dans la rivalité de nos voisins. Le caractere timide de Jacques I.

fournit des occasions savorables aux Hollandois, & Charles II, qui ne sur jamais dans les intérêts de son peuple, en sournit aux François. Quelque encouragement qu'on donnat ensuite au commerce, jusqu'à la mort de la Reine Anne, il sur sujet à des pillages au-dehors, & surchargé de taxes au-dedans.

Depuis ce temps-là, en pleine paix, les dettes de la nation demeurent à-peu-près les mêmes. Les taxes ont augmenté, & depuis dix-huit ans nous avons patiemment soussert des déprédations du pouvoir de l'Europe le plus

méprisable sur mer.

Un bon Roi ne sacrifiera jamais l'intérêt de son pays à quelque autre intérêt que ce soit. Il ne multipliera pas les taxes, & ne les conservera pas sans nécessité, pour avoir une légion de collecteurs. Il ne continuera pas les dettes de la nation, dans le dessein d'opprimer le peuple pour se corrompre, & pour le gouverner ensuite à sa fazzaise. Attentis à encourager les manusactures, à protéger le commerce, & à fortisser les colonies nationales, il ne se croira riche & puissant, qu'à proportion de l'opulence

& du pouvoir de la nation.

La Grande-Bretagne est une isle, qui ne peut pas être aisement attaquée, & qui ne doit pas chercher à faire des acquisitions sur le continent. Il ne sauroit lui être avantageux d'entrer dans des engagemens, qui demandent de l'action & des dépenses, à moins que l'intérêt général de l'Rurope ne l'exige. Dans ce cas même nous devons regarder les nations du continent que nous savorisons, comme les deux premieres lignes. Ce sont les Princes & les Lanciers des Romains. Nous sommes les Triaires, qui ne devons combattre, que quand la décision de la bataille ou l'intérêt général en dépendent. Si nous suivons ce principe, sans dissiper nos forces pour des sujets qui ne nous touchent que peu, si nous augmentons notre pouvoir maritime, si nous rassemblons noi forces en nous-mêmes, & que nous les réservions pour les grandes actions, nous pouvons devenir arbitres des dissérends, désenseurs de la liberté, & conservateurs de cette balance, dont on parle si fort & qu'on entend si peu.

Notre plus grande sureté est sur mer ; c'est-la que nous devous nous évertuer. Nous ne devons pas être soldats pour la sureté d'un ministre, mais pour la désense d'un bon gouvernement, & toujours relativement à notre situation & à nos forces. Nous ne sommes que trop éloignés de ce vrai intérêt de la nation. Les armées sont devenues à la mode. Le nombre de nos soldats est presque double de celui de nos matelots. Ce n'est pas contre les ennemis du dehors qu'on les garde. Il seroit ridicule qu'on le sit par ostentation; & si c'est dans quelque autre vue, il y a trop de danger pour qu'on doive le permettre. Un Roi citoyen employeroit cet argent à maintenir un corps de marine, & à tenir toujours trente à quarante mille

matelots enrôlés.

Le dernier point, que je me propose d'examiner, & qui est plus impor-

tant qu'on ne l'imagine, est la conduite d'un Roi par rapport aux bienséances. On peut être vertueux sans être aimable. Il est un extérieur noble, une certaine propriété dans les paroles & dans les actions, qu'un Prince doit acquérir. Il doit avoir une décence habituelle dans son air & dans ses manieres. Cette décence est si éloignée de l'affectation, qu'elle est incom-

patible avec elle.

. Un homme d'esprit, qui est vermeux, n'agira pas hors de caractere, & ne commettra pas de grandes indécences, mais il peut lui en échapper de petites. Les Princes sur-tout doivent être sur leurs gardes à cet égard. Ils sont exposés à des tentations plus sortes & en plus grand nombre, que le commun des hommes. Si les bonnes qualités d'un Roi sont observées par un grand nombre de gens, il en est de même de ses plus petites fautes. Je ne parle ici que de désauts, qui peuvent être couverts par l'éclat de belles & de grandes qualités, & qui appartiennent plutôt à l'homme qu'au Roi. Quand de telles sautes sont rares, elles sont comme des taches sur le soleil; mais si elles deviennent habitudes, elles croissent & obscurcissent cette lumière, dont l'éclat les couvroit en quelque sorte auparavant.

Alexandre avoit du penchant pour le vin & pour les femmes. Ce n'éxtoit d'abord que des taches dans son caractère; mais quand ces passions commencerent à dominer, le Roi, le héros parurent moins grands; le débauché, le furieux parurent davantage. Persépolis périt par les flammes, Clytus sur tué, & les Macédoniens sacrifierent le vainqueur de l'Asie à

leurs craintes & à leur ressentiment.

Bien des gens ne croyoient pas le premier Scipion d'une vertu fort pure ni fort sévere; cependant quel crédit, quelle estime, quelle vénéra-tion ne sur-il pas se conserver? C'est que les vices qu'on lui imputoit.

ne se montrerent jamais d'une maniere scandaleuse.

Jules-César, Auguste, & Marc-Antoine avoient tous les trois des vices, qui quelques siecles auparavant les auroient exclus de tout pouvoir. Le dernier n'étoit pas dans le fond plus criminel, mais les deux autres sauverent souvent les apparences, & surent compenser les occasions, où ils les avoient négligées. Antoine ne garda aucune bienséance. Ses vices lui firent du tort; ses habitudes le perdirent.

La décence & les bienséances peuvent un peu varier suivant les constitutions des gouvernemens, & les caracteres des peuples. Celles d'un Roi de France & celles d'un Roi de la Grande-Bretagne ne sont pas tout-à-fait les mêmes. Louis XIV observoir avec soin les bienséances; le Régent

ne s'en mettoit point en peine.

La Reine Elisabeth comprit bien qu'elle devoit acquérir cette autorité, & cette influence, que d'autres constitutions donnent aux Rois indépendamment du peuple, & que l'unique moyen de les obtenir étoit la popularité, qui dépend beaucoup des bienséances & d'une certaine décence dans l'extérieur. Elle se montra toujours zélée pour l'honneur & pour Tome VIII.

Pintérêt de la nation i pleine d'amour pour son peuple & de confiance en son affection. Affable & familiere, elle cacha tout ce qu'elle pouvoit avoir des foiblesses de son sexe. S'il lui échappa quelques marques équivoques de coquetterie, elles s'évanouirent comme des éclairs. Elle eut des amis & des favoris, mais elle ne souffrit jamais qu'ils oubliassent

qu'elle étoit leur Reine.

Jacques I, avec beaucoup de vices & de défauts n'avoit point de vertus. Il comparoit le pouvoir & les prérogatives des Rois avec la providence. Il vouloit par-là s'attirer un respect & une soumission qu'on ne lui devoit pas, & il perdit ce qui lui en étoit dû. Le caractere d'un bon Roi doit être fondé sur celui d'un grand homme & d'un homme vertueux. Jacques chercha à briller dans des controverses ecclésiastiques, & ne fur qu'un pédant, qui négligea tout ce qui fait l'homme de bien & le grand Roi.

Les Princes ne sont pas obligés d'avoir toujours le sceptre à la main. & la couronne sur la tête; mais ils doivent toujours conserver leur caractere. Rois, qu'ils se souviennent qu'ils sont hommes. Hommes, qu'ils n'oublient point qu'ils sont Rois. S'ils ne disent & ne font jamais ce qu'il ne leur est pas convenable de dire ou de faire, ils ne verront & n'entendront jamais ce qu'il ne leur convient pas de voir ou d'entendre.

Ces attentions ne font pas si difficiles qu'on se l'imagine. Les bienséances, loin d'être un obstacle aux plaisirs, les augmentent en effet, parce qu'elles en bannissent un extérieur de licence. Un Prince doit choisir ses amis avec autant de soin que ses Ministres. S'il confie aux uns les affaires de l'Etat, il confie aux autres son caractere. On jugera de lui par ses

amis, & en effet il leur deviendra semblable.

Des Rois, quelquefois même d'une capacité supérieure, ont l'imprudence de se sivrer à leurs ministres, à leurs favoris, à leurs favorites. L'histoire est pleine de pareils exemples. Un Roi qui veut passer pour citoyen, loin de donner prise à la flatterie des courtisans, aux séductions des femmes, à des partialités ou à des affections particulieres, doit garder les bienséances avec tant de soin, & agir avec une telle circonspection, qu'on ne soupçonne pas même que rien de semblable puisse influer für lui.

Ces principes sont aisés à comprendre. S'ils étoient suivis, si nous ponvions voir un Roi patriote à la tête d'un peuple uni, quel honneur, quelle gloire, quelle tranquillité, quelle prospérité, quel bonheur n'en

réfulteroit-il pas & pour la Nation & pour son Chef!

. .4

### Nº. I V.

Des Partis qui se trouvoient en Angleterre lorsque George I parvint à la Couronne.

ENDANT les quatre dernieres années de la Reine Anne, il n'y avoit aucun projet d'exclure la famille d'Hanover, pour appeller le Prétendant à la couronne, & à la mort de cette Princesse, il n'y avoit aucun parti

formé, pour exécuter ce prétendu projet.

Si jamais il avoit existé, dit notre Auteur, il y-eut des momens, où il n'eut été ni dissicile ni dangereux de l'exécuter. On en auroit découvert quelques traces, lorsqu'on sit de si exactes recherches, qu'on saisit les papiers de la Reine & ceux d'un si grand nombre de ses serviteurs. D'ailleurs, ajoute-t-il, je nie absolument le sait, & l'on peut d'autant mieux m'en croire, que ce dessein ne pouvoit être réel, sans que j'en eusse quelque connoissance ou du moins quelques soupçons, & que ceux qui le croyoient ne purent alors & n'ont jamais pu jusqu'à ce jour en produire aucune preuve.

Quelques particuliers, il est vrai, qui étoient au service de la Reine, surent en correspondance avec le Prétendant, mais d'autres firent la même chose, & je pense que ni les uns ni les autres n'agissoient avec beaucoup de sincérité. Il est si peu vrai que le projet d'exclure la ligne protestante eut été sormé par la Reine & par ses Ministres, que quand les Cours de Versailles & de St. Germain presserent ceux qui leur avoient donné des

Versailles & de St. Germain presserent ceux qui leur avoient donné des espérances de venir à quelque chose de particulier & de précis, ils eurent reçours à des échapatoires. Si quelques uns entrerent sérieusement dans des engagemens de ce genre, ils le firent comme particuliers, &

non comme étant sûrs d'un parti qui les soutiendroit.

Mais quelle fut donc la cause de ces soupcons & de ces alarmes, qui occasionnerent de si grandes clameurs? Il faut la chercher dans la conduite étrange d'un premier Ministre, dans les disputes sur les négociations

de paix, & dans les artifices d'un parti.

Les Torys, avec lesquels & par le moyen desquels le Ministre s'étoit élevé, n'avoient pas trouvé qu'il remplit leur attenté, & commençoient à se désier de lui. Le Ministre uniquement attents à conserver son autorité aussi long-temps qu'il le pourroit, avoit recours à tous les petits artifices, par lesquels il l'avoit acquise. Il promettoit aux Torys, qu'à la paix ils auroient un tel pouvoir, qu'il seroit plus de l'intérêt du successeur d'être bien avec eux, que du leur d'être bien avec lui, ce que chacun interprétoit à sa santise. Cependant d'autres circonstances empêcherent les Torys de rompre avec lui, & il su en état de les amuser encore plus song-temps à cause des disputes, qui arriverent à l'occasion des négociations de paix. Son plan par rapport à la succession étoit de paroître indé-

cis. Il étoit persuadé, que, quoiqu'il arrivât, il seroit toujours en état de composer pour lui-même, & il s'embarrassoit peu de ce que deviendroit son parti, sa mastresse, & la nation. Il avoit une intrigue particuliere à Hanover, il en avoit une autre à Bar, & à la fin il sut la dupe de l'une.

comme le Prétendant fut la dupe de l'autre.

Les moyens indécens & inexculables, qu'on employa dans ce temps-là, pour rompre les mesures de la Reine, produisirent un très-mauvais esset. Les Whigs se vantoient que le successeur leur étoit dévoué. Les Jacobites avoient soin d'insinuer que cela étoit vrai, & que si l'on appelloit la maison d'Hanover, les intérêts de la Grande-Bretagne seroient constamment sacrissés à des intérêts étrangers. Cela faisoit une telle impression sur les esprits, que pluseurs, qui étoient résolus de se soumettre à la succession dans la ligne protestante, s'y soumettoient plutôt comme à un mal nécessaire, que comme à un bien désirable.

Les Whigs, qui se montroient zélés pour cette succession, l'étoient en esset davantage pour établir leur autorité. Ils auroient mieux aimé, asin d'avoir occasion d'éloigner tous ceux qui n'étoient pas de leur parti, que le Roi parvint au trône au milieu du trouble & de la violence, que de l'y voir monter passiblement & sans opposition. Ils surent même sur le point d'exécuter des projets, qui n'auroient pas manqué d'exciter l'orage.

Les Torys, qui à la mort du Duc de Glocester avoient donné seurs suffrages en faveur de la succession dans la ligne Protestante, laissoient affez voir qu'ils ne s'en soupioient pas beaucoup; mais ils ne pensoient point à remuer. Le Roi prit possession de la couronne avec aussi peu de dissiculté que s'il est été se fils de la Reine. Si l'on n'est pas ensuite réduit les Torys au désespoir, par les plus violentes persécutions, le Prétendant a'eut jamais en un parti capable de se montrer.

# No. V.

## Réflexions fur l'Etat présent de l'Angleterre en 1749.

OTCI un Orateur qui, de même que celui de l'ancienne Rome, pousse juiqu'à la fin de ses jours son rele pour ce qu'il appelle la gloire & le bonheur de sa patrie, & ne s'intéresse pas moins à ce qu'elle sera après sa mort, qu'à ce qu'elle sui paroît être dans le dernier période de sa vie. Mihi autem non minori curæ est qualis respublica post mortem sutura sit, qu'àm qualis hodie sit (a).

Cette sentence, tirée de Cicéron, se trouve à la tête de ces réslexions sur

and calculation

<sup>(</sup>a) la Latio.

l'Etat de l'Angleterre. Mylord Bolingbroke commença cet écrit en 1749, & ne vécut pas assez pour l'achever. Il y représente l'état de sa nation au sortir de la guerre, & après avoir indiqué les causes & les suites de ses dettes & de ses taxes, il propose les moyens qu'il croit les plus pro-

pres pour les réduire.

Notre Auteur reprend les choses à la révolution de 1688. Les revenus publics ne montoient alors qu'à deux millions de livres sterling. Cette somme suffisoit pour les dépenses ordinaires de la couronne, & pour l'entretien d'une armée & d'une flotte. Elle ne se levoit ni sur les terres ni sur les grains, & l'on étoit exempt de la plus grande partie de ces taxes onéreuses, qui se sont depuis si sort multipliées, & qui, détournées de leur usage par des hypotheques, ne sauroient actuellement désrayer du moindre extraordinaire. Les dettes de la Nation n'étoient que de 300,000 livres; elles montent à présent (1749) à 80 millions. Les causes d'un changement aussi considérable paroissent à notre Auteur le sujet d'une curiosité raisonnable & qui peut être utile. (b)

La Nation se trouva endettée de cinquante millions à la fin de la guerre qui suivit la mort du Roi Guillaume; & si la paix d'Utrecht laissa trop de pouvoir aux rivaux de l'Angleterre, il étoit naturel qu'elle prositat de cette paix & de la minorité qui la suivit pour se mettre en état, par une sage œconomie, de prendre part dans une circonstance plus savorable aux affaires de l'Europe. Ce qu'on a fait est bien dissérent de ce qu'on eût dû faire. Touchons le plus légérement qu'il nous sera possible les fautes que notre habile Politique reproche à une administration, dont il se voyoit

depuis as ans écarté.

L'acquisition de Bremen & de Verden sut le premier chaînon d'un système de politique, qui engagea de nouveau l'Angleterre dans des querelles & dans des dépenses, dont les esses se sont actuellement sentir. Pour obtenir l'investiture de ces Duchés, on procura par les armes & à grands frais à l'Empereur la possession de la Sicile, qu'on eût pu lui faire espérer par des mesures plus conformes aux Traités précédens. La quadruple alliance, au lieu d'assurer le Traité d'Utrecht, sournit à la branche Espagnole de la Maison de Bourbon l'occasion & le prétexte d'unir de nouveau à sa couronne les domaines de l'Italie.

L'Empereur, jusqu'alors trop flatté, n'eut pas plutôt refusé l'investiture telle qu'on la demandoit, qu'on lui imputa des desseins désavoués de sa part & jamais prouvés de la nôtre. On se plaignit de son ingratitude, on le menaça d'une guerre, on s'y prépara en entretenant avec prosusion en Allemagne une armée de Hessois; & les mêmes personnes qui ne trou-

<sup>(</sup>b) Que diroit aujourd'hui Bolingbroke en voyant la dette nationale si considérablement augmentée en moins de trente ans?

voient pas la France assez assoiblie à la paix d'Utrecht, crierent alors que

la Maison d'Autriche étoit trop forte.

» Quand une fois nos Ministres se furent écartés du droit chemin de » la politique Angloise, la difficulté d'y rentrer devint tous les jours plus » grande, & le désir moins vis... Nous nous engageames dans des né-» gociations contre l'Empereur de concert avec la France, & nous four-» nîmes ainsi à cette Puissance les moyens de recouvrer plus de ce cré-» dit & de ce pouvoir qu'elle avoit eu autrefois dans l'Empire, qu'elle » n'eût pu en acquérir sans nous. Nous rendîmes notre paix au dehors » aussi onéreuse que la guerre. Au dedans, nous tolérâmes des abus de » toute espece. Nous ne fimes rien, ni pour faciliter, ni pour encoura-» ger le commerce. Le paiement graduel de nos dettes fut négligé par » un Ministre plus occupé du désir de retenir son pays sous l'oppression, » qu'aveugle sur les moyens de l'en tirer. Cependant la France devenoit » frugale, elle allégeoit le poids des dettes qu'elle ne pouvoit acquitter, » elle rétablissoit son crédit, elle étendoit son commerce. On voyoit à la » fois ses forces s'augmenter & les nôtres décroître. Nous nous trouvâ-» mes réduits à un état de foiblesse, que jamais nous n'avions éprouvé, » & l'on allégua cette foiblesse comme une raison pour nous faire suppor-» ter patiemment les pertes de nos marchands & les affronts faits à l'Etat." La guerre devint cependant inévitable avant la mort de Charles VI, & cet événement qui arriva bientôt après, répandit par-tout l'incendie. » Nous n'y étions nullement préparés comme nous aurions dû l'être après » une paix de 26 ans.... Je ne rappellerai ni ce que nous fimes ni ce que » nous négligeames de faire, & je souhaite qu'on l'oublie pour l'honneur » de la Nation.... Chaque défaite dans cette guerre, de même que cha-» que triomphe dans l'autre fournit une raison de la continuer.... Nous » étions près de manquer, lorsque par un miracle nous obtinmes les » conditions que nous aurions pu avoir deux ou trois ans plutôt.... Les » subsides parlementaires, depuis l'année 1744 jusqu'à l'année 1748, mon-» terent \ 55 millions & demi, & nos nouvelles dettes \ plus de trente... » Trois considérations peuvent redoubler notre surprise; l'une que la » principale partie de cette dépense a été faite dans un temps, où il » ne restoit aucune raison de continuer la guerre, & où il ne tenoit qu'à » nous de faire une aussi bonne paix que celle que nous avons obte-» nue; c'est - à - dire, au moins depuis 1747; la seconde, que cette » dette excede de beaucoup celle qu'on a contractée dans la guerre du n Roi Guillaume, & dans celle de la Reine Anne, quoique l'une & l'au-» tre aient été plus longues que celle-ci, & que la seconde ait été non- feulement plus générale, mais répandue dans des pays plus éloignés, » & où diverses autres causes devoient augmenter notre dépense; la troi-» sieme enfin, que par nos négociations & par la derniere guerre, nous » avons enrichi la maison de Bourbon de plus de domaines en Italie,

» qu'il n'en auroit fallu à Gertruidenberg pour engager cette maison à rap-» peller le Roi Philippe, & à renoncer à l'Espagne & aux Indes."

Il seroit indigne d'un bon citoyen de faire connoître les maux, s'il ne découvroit en même temps les remedes. Mylord Bolingbroke vient de porter une sonde hardie dans les plaies de sa patrie, mais il lui désend de désespérer de sa guérison. L'exemple à jamais mémorable de Sully, qui par une sage œconomie, & dans une administration de douze ans, sit passer la France d'une situation pire encore que celle où se trouvoit l'Angleterre à l'état le plus florissant, dût lui saire espérer le même succès des mêmes mesures.

Où sont, direz-vous, les Sullys Anglois? Ils ne manqueront jamais, tépond notre Auteur, à un Prince qui les choisit pour leurs vertus, & les soutient comme Henri IV » contre des maîtresses favorites, contre » les cabales d'une Cour, & contre les factions d'un Etat. " Que le Par-lement vienne à son secours; que la Couronne & les deux Chambres fassent pour le Ministre capable & vertueux, ce que la faveur a fait autresois pour des Ministres soibles ou corrompus.

» Les difficultés que nous avons à surmonter, ajoute Mylord Bolingbroke, » seroient malgré les profusions immenses de la dernière guerre, moins

» grandes qu'elles ne sont, si dans cette occasion de même que dans d'au-

» tres nous n'éprouvions les suites fatales d'une administration précédente.

» Le temps que nous avons eu auroit suffi au paiement de nos dettes, » Que dis-je, quatorze ans ou les deux tiers de cet intervalle auroient

» pu les réduire à vingt millions. Si cela eut été fait, la mémoire du

» Chef de l'administration auroit mérité des honneurs."

Que les sentimens s'élevent enfin, qu'ils deviennent dignes du génie de la nation. Plus les embarras & les dangers paroissent grands, plus les efforts de chaque particulier doivent tendre à soulager & à soutenir son

pays. Dans une situation critique, les palliatifs seroient mortels.

L'opulence de l'Angleterre vient de son commerce, les richesses lui ont procuré du pouvoir, & le pouvoir a mis cette isle en état de résister à ses ennemis. Pour revenir au même état, il faut retourner sur ses pas, & celui qui travailleroit à payer les dettes sans avoir égard au commerce, n'agiroir pas plus sollement que celui qui poursuivroit ces deux objets de maniere à manquer l'un & l'autre.

Si les Anglois different trop long-temps, ils se mettront hors d'état de rétablir leurs forces aussi vîte que leurs voisins. La France n'a contracté dans la derniere guerre qu'un tiers de leurs nouvelles dettes. Elle a assigné des sonds pour le paiement régulier des intérêts, & pour la décharge graduelle du principal. Les trésors des Indes abordent en Espagne. Elle a abandonné son ancienne indolence; elle s'applique à l'augmentation de sa marine, de son commerce, & de ses manusactures. Celle de ces Puissances, qui sera la premiere délivrée de ses entraves se verra en état

de donner la loi aux autres, ou du moins de ne la recevoir d'aucune, Le système politique de l'Europe est actuellement moins favorable à l'Angleterre que lorsqu'elle entreprit d'y mettre la main. L'Espagne tomboit entre les mains de la France, mais des actes réitérés d'aversion & d'hostilité l'aliénoient d'un Gouvernement François. Les deux nations sont à présent unies par l'intérêt & par un commencement d'habitude. Ces murs d'airain que Louis XIV commença à élever il y a 80 ans. & qui vont des Alpes à l'Océan, sont devenus plus forts par l'acquisition de la Lorraine. Les branches de la maison de Bourbon ont pris racine en Italie & en Espagne. Tout l'Empire autrefois attaché à l'Angleterre par inclination, à la réserve de deux Electorats, n'a plus les mêmes sentimens, & une influence étrangere n'y est guere moins grande qu'elle ne l'étoit au temps de la ligue du Rhin » La République des Provinces-Unies, notre plus ferme » alliée & en quelque forte notre barriere, est dans un état de langueur, » & ne trouve plus ni au dedans ni au dehors les moyens de se relever » que lui donnerent dans d'autres temps les conjonctures & son caractere » Pour résister à ses ennemis en temps de guerre, le courage de ses soldats & de ses matelots est tout ce qui reste aux Anglois. Ils ne seront de longtemps les agresseurs; mais on peut leur porter la guerre, sans qu'ils aillent la chercher au Continent. Il convient qu'ils se mettent en état de la soutenir, pour la défense de leur commerce & de leur crédit; & ils n'ont, pour y réussir, d'autre voie que d'éviter d'un côté d'aliéner leurs fonds d'amortissement, & de l'autre de faire enfin des réductions & des épargnes.

Les mesures que notre Auteur recommande sont 1°. de diminuer les intérêts; 2°. de différer la réduction des taxes sur les terres, 3°. de retrancher les dépenses inutiles. Ces trois opérations exciteront les murmures de trois ordres de gens, dont-il est juste d'écouter séparément les

plaintes.

1º. Les rentiers se récrieront (a) contre ces réductions continuelles, qui jusqu'ici n'ont servi qu'à entretenir la prosusion. Ils seront sondés si on ne leur donne les assurances les plus sortes, que cette espece de nouvelle taxe sera appliquée à son véritable usage. On entendra sans doute encore des plaintes. Celles de la veuve & de l'orphelin seront énergiquement relevées. Mais si l'orphelin & la veuve, qui ont leurs biens dans les sonds, soussient de cette réduction, l'orphelin & la veuve qui ont les leurs en terres, ne soussirient pas moins de la continuation des taxes. Les uns & les autres pourroient-ils resuser de prendre part aux calamités de l'Etat? Le vrai est que la voix des indigens sera la moins sorte. Ce sont les usuriers, ces sang-sues publiques; ce sont les directeurs des compa-

<sup>(</sup>c) Ils l'ont fait.

gnies, gens qui nés pour obéir, font la loi au gouvernement, qui seront les principales clameurs. Mais qu'ils apprennent à se soumettre & à imiter Pun d'entreux, qui, lorsqu'une résolution de la même nature sut prise en 1717, dit à Mylord Stanhope, qu'il consentoit avec plaisir à une diminution d'intérêts qui affuroit son capital. Enfin, le Ministre est le maître; il doit faire sentir aux créanclers de l'Etat, que son exactitude à remplir les engagemens pris avec eux dépendra de leur disposition à se conformer à une loi plus ancienne & plus sainte que tout autre engagement, je veux dire la nécessité.

20. Il sera dur pour celui qui possede des terres de ne point goûter les douceurs de la paix, après avoir si long-temps soutenu le poids & la dépense de la guerre. Mais qu'il jette les yeux en arriere. Les diminutions précédentes des taxes sur les terres, n'ont-elles pas donné lieu aux dettes, qui actuellement lui coûtent beaucoup plus, que n'auroir pu le faire la continuation des mêmes taxes? qu'il porte ensuite ses regards sur l'avenir. Un soulagement passager seroit suivi du redoublement & de la durée du fardeau. En consentant qu'on continue à lever encore quelque temps le quint de son revenu, il jouira des avantages de la diminution des dettes, & de l'augmentation du crédit public. La réduction des droits qui arrêtent les progrès des manufactures, fera en même temps baisser le prix des denrées, & ce qu'il lui en coûtera d'un côté, il le retrouvera de l'autre. Enfin, il aura le plaisir de s'avancer vers le période, où les terres pourront être entiérement libres de taxes pendant la paix.

3°. L'homme de Cour enfin, qui jouit des emplois ou qui y aspire, dira que la diminution des charges fera plus de mal que celle des taxes ne pourra faire de bien. Notre Auteur répond que les Sages savent avec peu faire de grandes choses; qu'ils observent deux sortes d'œconomie, dont Pune confiste à régler ses dépenses sur les circonstances & sur les besoins. & l'autre à mettre de l'ordre dans l'administration des finances; & qu'enfin, ils trouvent comme Sully dans la réformation des abus, des fonds confidé-

rables pour le paiement des dettes.

Que si l'on dit que ces mesures sont impraticables pour une race de gens dont l'intérêt est l'unique regle, & dans une société qui ressemble à l'état de nature de Hobbes; on répond que malgré la difficulté du succès les efforts sont louables, & que le concours des passagers avec les propriétaires peut seul sauver le vaisseau. C'est à eux que notre éloquent Auteur

s'adresse avec le feu qui lui est propre.

» Un tel concert, dit-il, applanira les chemins. Tous les ans s'ouvrira no de plus en plus à nous le point de vue d'une prospérité nationale. La » perspective seule nous procurera les plus grands avantages & au dehors n & au dedans. Nous les sentirons par l'augmentation de notre crédit, » par la confiance que nous inspirerons à nos amis, par le respect dont nos sennemis ne pourront se désendre; respect du à un peuple, qui agit avec Tome VIII.

» une telle vigueur au milieu d'une telle détresse, & qui prend les mesures les plus propres pour rétablir ses forces, pour recouvrer sa dignité, pour se tirer de la langueur, de l'impuissance, & du mépris. L'homme qui ne se laisse enstammer par aucun de ces motifs, n'a ni élévation d'ame, ni amour de la patrie, ni égard pour la postérité, ni teinture de cette vertu publique, qui distingue le bon du mauvais citoyen... Ceux qui s'engagent dans une si belle cause, & qui perséverent avec courage dans les sentimens d'héroisme, qui seuls peuvent sauver ce pays de la misere, de l'oppression, peut-être même de la consusson qui en est la suite, quand même ils succomberoient aux essorts des sujets les plus corrompus, mériteroient mieux le titre de derniers des Anglois, ultimi Britannorum, que l'assurier Brutus, & le sévere collecteux de contributions Cassius ne mériterent celui de derniers des Romains, ultimi Romanorum, sorsqu'ils succomberent d'une autre manière aux efforts des plus mauvais citoyens de Rome.

Mylord Bolingbroke finit en observant, que quoique la Maison d'Autriche ait souvent entraîné les Anglois dans de fausses démarches, seur intérêt, ou si vous voulez seux amour-propre politique, doit les obliger de la soutenir, toutes les sois qu'il s'agira du bien de la cause commune,

& non de ses vues particulieres d'ambition.

BOLOGNE, la seconde ville de l'Etat Ecclésiastique, & la plus célèbre de toute l'Italie pour les sciences, contenant à-peu-près soixante-dix mille ames.

▲ A Ville de Bologne fut une des villes anciennes que les Tolcans ou Etrusques, après s'être établis entre l'Apennin, le Tibre & la Ligurie, bàtirent dans la plaine qui fut dans la suite appellée Gaule Cisalpine ou Lombardie. Elle s'appelloit alors Felsine, & elle avoit un territoire trèsvaste. Les Gaulois en chasserent les Toscans, & en furent chasses à leut tour par les Romains, qui y établirent une Colonie. Bologne sut détruite dans la désolation générale de l'Italie. Théodose le jeune la sit rebaur, à la persuasion de St. Petrone qui en étoit Evêque, & il y fonda une Université, ou Ecole où les jeunes-gens faisoient leurs études. Les Lombars s'en rendirent maîtres dans la suite, & en furent chasses par Charlemagne. L'Histoire de Bologne n'offre que ce petit nombre de faits généraux jusqu'à l'époque de 781, sous Charlemagne, qui nomma cette même année Pierre Evêque de Bonomie ou Bologne pour régler quelques disputes de religion dans l'Eglise de Reggio. En 801, lorsque ce Prince prit le titre d'Empereur d'Orient, cette ville étoit gouvernée par un Magistrat à la nomination de l'Empire. En 844, le peuple de Bologne ferma ses porses à Louis fils de l'Empereur Lothaire, lorsqu'il marchoit à Rome contre le Pape Sergius; Louis en sut si indigné qu'il prit la ville de sorce, & en sit abattre les murailles. On ne trouve ensuite rien de particulier au sujet de cette ville jusqu'en 903, où le Clergé obtint du Pape Léon une

immunité pour toute espece de taxe ou tribut.

En 961, Othon vainqueur en Italie, confirma les privileges de la ville & de l'église de Bologne. Elle jouissoit alors d'une sorte de liberté civile; elle étoit gouvernée par un Sénat de magistrats nommé la Communauté de Bologne. Cette Communauté formoit trois Conseils particuliers, dont l'un étoit appellé le Conseil spécial, l'autre le général, & le troisieme le Conseil de créance. Les Officiers de ces trois conseils étoient choisis parmi les citoyens les plus respectables & les plus habiles; de maniere que cette forme de gouvernement étoit précisément aristocratique. On sommoit le peuple ou de ratifier les décrets de ces conseils, ou de donner la sanction convenable à leurs actes. Cette forme de gouvernement subsista jusqu'en 1200, temps auquel le peuple fut admis au gouvernement, & alors le sénat fut nommé la Communauté & le peuple de Bologne. Il paroît par tout ce que l'on a pu recueillir des Ecrivains de ce temps, que les Bolonois avoient conservé quelque reste de ces grandes idées de liberté émanées de l'ancien esprit républicain. Leurs principaux Magistrats étoient appellés confuls, & leurs pouvoirs étoient presque les mêmes que ceux des anciens consuls Romains; la seule différence qu'il y avoit, c'est que le nombre de ceux de Bologne n'étoit point fixé. Les juges civils étoient subordonnés à ces consuls; le corps des marchands avoit ses consuls ou magistrats particuliers; & aucun de ces emplois de magistrature ne pouvoit être continué au delà d'un an par la même personne.

Depuis 999, jusqu'en 1012 qui fut l'époque d'une peste eruelle qui ravagea l'Italie, & dépeupla considérablement Bologne, & jusqu'en 1014 en ne sait absolument rien de l'Histoire des Bolonois; d'ailleurs il saut remarquer que cette histoire, de même que celle de tous les autres Etats d'Italie, est entiérement confondue dans celle du Clergé, qui ayant en main tous les moyens de transmettre les saits à la postérité, a pris soin de ne laisser parvenir jusqu'à nous que ceux qui pouvoient sui saire quesque

honneur.

Au commencement de la fameuse querelle survenue entre le Pape Grégoire VII & l'Empereur Henri IV, le Pontise dégagea du serment de sidélité dû à l'Empereur, toutes les provinces & les siefs d'Italie soumis à ce Prince. Ce trait hardi sit éclore le système d'une liberté nouvelle; plusieurs provinces ainsi que plusieurs villes particulieres d'Italie & d'Allemagne prositerent de ce prétexte pour secouer le joug & pour se livrer à un gouvernement civil. Bologne sur des premieres & se déclara République libre. C'étoit vers l'an 1080.

En 1088, l'Italie jouissant de quelque repos, les Bolonois commence-

rent à exécuter leur plan républicain, & diviserent leur ville en quatre quartiers, Cassiano, Essaia, Proculo & Vitalli. Chacun de ces quartiers avoit son étendard particulier & étoit obligé de fournir un certain nombre d'hommes en tems de guerre. On trouve encore aujourd'hui des traces de cette institution. Ce sut dans ce même tems à-peu-près que surent élevées les deux fameuses tours Assinelli & Garisenda; & ce sut en 1110 que l'Empereur Henri entra à Bologne en conquérant, & y sit bâtir une citadelle où il laissa une forte garnison. La Comtesse Maltide excita les Bolonois à démolir cette citadelle; ce qui irrita Henri contr'eux; mais ce Prince magnanime leur pardonna; parce qu'ils sonderent simplement leurs raisons & leur justification, sur des principes de liberté. La Chartre qu'il leur donna à cette occasion se conserve encore aujourd'hui à Bologne.

Quoique les Bolonois se regardassent comme libres, ils étoient cependant en quelque façon toujours dépendans de l'autorité impériale; mais d'ailleurs leur condition étoit très-heureuse. Nous exposerons ici une exquisse de leur gouvernement, extraite des mémoires originaux de Sigonius,

le meilleur auteur de son tems & le plus véridique.

Leur Evêque étoit nommé par le Pape & vivoit dans un grand fasse. L'ordre des religieux Augustins & celui des Bénédictins avoient déjà pullulé considérablement dans leur territoire. Ils avoient une Université dont les étudians étoient alors soumis à la même jurisdiction que les autres citoyens. On institua trois corps de communauté bourgeoise, celui des marchands, celui des orsevres & celui des autres artisans subalternes. Les deux premiers se choisirent des consuls & l'autre des maîtres ou jurés. Par la suite on joignit d'autres corps à ceux-ci & principalement trois compagnies d'armuriers qui avoient des privileges particuliers, & qui instruisoient le reste des citoyens dans l'art de la guerre & dans le maniement des armes. Les étrangers pouvoient être admis dans ce corps; & s'ils avoient resté dix ans dans la ville, ils étoient réputés citoyens & ils en avoient tous les privileges.

Leurs loix étoient fondées sur d'anciens usages, sur des privileges impériaux, des décrets de leurs conseils ou des statuts de leur ville. Lorsqu'il étoit nécessaire de faire quelque résorme, on choisissoit certaines personnes à qui on conséroit le pouvoir d'abroger les anciennes loix & d'en proposer de nouvelles, qui étant consirmées par le conseil & publiées dans l'assemblée du peuple, entroient dans le corps des réglemens civils & recevoient la force d'une loi constante. Dans ces tems-là, les Bolonois étoient dignes d'admiration par leur concorde, leur unanimité & la franchise de leurs manieres; mais ils étoient jaloux de leurs droits & de leurs privile-

ges; ce qui les fit soulever quelquesois contre leurs Magistrats.

Les Modenois qui furent pendant plusieurs siecles, les plus redoutables ennemis des Bolonois, ravagerent leur territoire en 1135, pour se venger de la protection que ceux-ci avoient donnée à l'Abbaie de Novantole dé-

pendante auparavant de Modene. Les Bolonois firent alors de grands préparatifs de guerre & nommerent en ce même-temps un nouveau Magistrat, sous le titre de Prêteur ou Podestat. En 1141, la ville de Bologne essuya un incendie qui en consuma une grande partie, & en 1148, elle sur presque entiérement brûléé. Ce dernier accident arriva le dimanche des Rameaux, pendant que le peuple étoit au service divin. Il paroît que Bologne dans ce temps-là étoit célébre pour l'étude des loix, & il y avoit alors quatre Professeurs fameux, Bulgaro, Martin Goso, Jean & Hugues de Porta Ravenna. En 1158, plusieurs Professeurs de cette Université sur rent choisis par l'Empereur Frédéric Barberousse, pour décider sur les droits de l'Empire en Lombardie. Ces Professeurs auxquels on en joignit dix-huit autres de dissérentes villes d'Italie, prononcerent que toutes les villes d'Italie appartenoient à l'Empereur.

Une querelle s'étant élevée entre l'Empereur & le Pape Adrien IV, les Bolonois se rangerent du parti de ce dernier & d'Alexandre III son Successeur, autresois Professeur à Bologne. L'Empereur sut vainqueur dans cette guerre; & il marcha à Bologne dans l'intention de la détruire de sond en comble. On envoya une députation de Professeurs en Droit, qui flatterent si heureusement l'Empereur, qu'il se contenta de faire abattre les sortifications de la ville; & après avoir déposé les Magistrats, il établit un certain Bochi pour Gouverneur. Mais la tyrannie de ce Prince, devint st odieuse aux Bolonois, qu'ils massacrerent ce Bochi dans son palais & jetterent son corps par les senètres. Après cet assassinat ils reprirent leur ancien Gouvernement & se choisirent cinq Consuls. Ensuite ils formerent, avec les principaux Etats d'Italie, une conspiration générale contre l'Empereur & ils se mirent eux-mêmes à la tête de la consédération qui parvint à chasser, à la fin, Frédéric de l'Italie.

En 1169, la guerré se déclara entre les Bolonois & les Faventins. On leva une armée à Bologne, & le commandement en sut donné aux Consuls qui surent battus & saits prisonniers avec environ quarante des princicipaux citoyens à trois milles de la ville. Vers l'an 1174, deux de leurs Consuls surent également désaits par Christian, Archevêque de Mayence & Général de l'Empereur qui étoit rentré en Italie avec une puissante armée. En 1183, tous les Etats consédérés d'Italie, satigués de la guerre contre l'Empereur, sirent la paix avec lui. Le Traité sut ratissé à Constance par ce Prince & par les Députés. Cette paix sut appellée depuis la paix de Constance, & elle sut en quelque sorte le sondement de la liberté & de l'indépendance de la plus grande partie des Etats d'Italie.

Depuis 1186 jusqu'à 1188 il n'arriva rien de remarquable à Bologne. Cette derniere année seulement, l'enthousissme des croisades préchées par Clément échaussa tellement les Bolonois, que près de deux mille d'entr'eux se croiserent & s'armerent au nom de Christ, de lances & de poignards pour aller tuer les Sarrasins. Non contens de sacrifier ainsi leurs personnes

& leur raison à cette expédition, ils firent encore un fond de plus de vingt mille marcs d'argent pour les frais de la guerre : somme immense dans ce temps-là, & qui annonce en même temps quelle étoit la richesse

& le fanatisme aveugle des Bolonois.

En 1192, Gerard, Evêque de Bologne, à qui Henri avoit donné le titre de Prince de l'Empire, (titre qui se conserve encore aujourd'hui) sut élu Préteur par la grande opinion que les Bolonois avoient conçue de son mérite & de sa vertu. Il fut le premier Ecclésiastique, à qui on eut jusqu'alors conféré une pareille dignité. Pendant quelque temps, la conduite de ce nouveau Préteur Evêque parut assez tranquille; mais tout-à-coup les Nobles Bolonois s'appercevant qu'il avoit dessein d'introduire le Gouvernement populaire sous son autorité particuliere, s'assemblerent dans la maisonde-ville. & choisirent douze Consuls parmi eux. L'Evêque accourut dans l'assemblée avec une nombreuse suite, & menaça les Nobles s'ils attaquoient son pouvoir. On lui fit répondre par Griffoni, noble citoyen, qu'il avoit perdu tout droit à leur obeissance, en excitant le peuple contre la Noblesse. & qu'il étoit dangereux qu'il acquit une autorité trop étendue dans un Etat qui avoit si long-temps maintenu sa liberté. Des mots, on en vint aux coups, & les Nobles chasserent à force ouverte l'Evêque & ses adhérens de la maison-de-ville, jusques dans le Palais Episcopal. Gerard furieux rassembla tous ceux de son parti, & leur fournit lui-même des armes pour attaquer les Consuls. Ceux-ci se défendirent vaillamment, & forcerent le Prélat dans son Palais, d'où après un combat opiniatre il fut contraint de s'évader sous un déguisement, & de s'enfuir hors la ville; ce qui rétablit pour quelque temps la tranquillité à Bologne. Mais la cause de cet Evêque fut soutenue par l'Empereur & le Pape; le premier rendit un décret en sa faveur par lequel il l'appelle Prince de l'Empire, le déclare innocent de toutes les accusations saites contre lui, & lui donne la permission d'exercer tous les droits séculiers de sa Juridiction par Procureur ou autre personne titrée. Tout cela augmenta les troubles civils, & fit répandre beaucoup de sang. Les choses allerent si loin, que les Magistrats furent contraints de recourir à l'élection d'un Préteur, ce qui ne se faisoit que dans les occasions les plus pressantes.

En 1201, Bologne sut tourmentée par des dissentions civiles, si fréquentes & si dangereuses que les principaux citoyens avoient élevé des tours de pierre ou de brique pour garantir leurs maisons qui étoient ordinairement de bois. Ces tours dont il en existe encore quelques monumens aujound'hui à Bologne, étoient quelquesois si légérement bâties, qu'elles se renversoient & ensevelissoient sous leurs ruines les bâtimens voisins avec grand nombre de personnes. Cette même année, les Bolonois, conjointement avec les Reggianois & les Faventins leurs alliés, désirent entièrement les Modenois, & sirent leur Général prisonnier. Au commencement de 1202, les discordes domestiques des Bolonois recommencement avec plus

de fureur que jamais: la faction des Scanabeci & celle des Asineli divisesent le peuple, & remplirent les rues & les maisons de massacres & de sang. Ces haines de famille continuerent sans interruption près de quarante ans.

Environ vers l'an 1205, les villes & bourgs dépendans de Bologne, commencerent à avoir leurs différens Podestats. Les Bolonois fixerent vers ce temps des institutions & des réglemens à l'avantage de leurs écoles de droit, qui étoit la grande source de leur prospérité. Entr'autres choses les Professeurs étoient obligés par serment, avant que de pouvoir donner leurs leçons à Bologne, de ne jamais enseigner les loix dans une autre ville; & ils devoient d'ailleurs donner leurs conseils & leurs soins aux Magistrats de Bologne. On fit pareillement des réglemens très-stricts pour empêcher les écoliers de quitter Bologne, où ils étoient admis à tous les privileges & immunités des citoyens. Ce fut en 1208 que les Bolonois ouvrirent un canal, afin d'introduire un bras de la riviere de Reno dans la ville, pour Favantage des manufactures, pour la commodité des habitans & pour la propreté des rues. Ils couperent également un canal de communication entre la même riviere & le Po, au moyen duquel ils se procurerent l'avantage d'envoyer des voitures d'eau jusqu'à Ferrare; & ils finirent divers autresouvrages d'une grande utilité.

A-peu-près dans ce même temps, les Bolonois ayant déclaré la guerre aux Modenois, leur conduite déplut à sa Sainteté, & l'Abbé de St. Etienne resulta de payer sa portion de la taxe imposée pour les frais de l'expédition; cet Abbé suit condamné à l'amende; le Pape intervint dans la que-

relle, & mit la ville de Bologne en interdit.

En 1214, Ubaldi, Archevêque de Ravenne, vint à Bologne, où il prêcha la croisade en plein conseil. Comme les Bolonois avoient alors leurs raisons pour ménager sa Sainteté, ils promirent tout ce que ce Prélat voulut, & s'engagerent de payer du trésor public tous les frais de voyage des croisés Bolonois. Dans la même année, Henri Afracta, Evêque de Bologne, voulut s'arroger une jurisdiction séculiere dans le Château St. Jean, & encouragea le peuple à se soulever contre le Gouvernement; sur quoi le Podestat Visconti sit saisir & emprisonner un des boute-seux. L'orgueil du Prélat sur si choqué de ce procédé qu'il interdit le Podestat; mais cette censure, loin de saire tort à Visconti auprès des Bolonois, les engagea au contraire à le choisir une seconde année pour leur Podestat.

En 1217, une nouvelle querelle s'éleva entre le Podestat & l'Evêque de Bologne; ce dernier prétendant que le Podestat n'avoit point le droit de commander les troupes cantonnées sur les terres de l'Evêché; le peuple-de Bologne eut encore cette sois ressenti les essets de la puissance pontificale, si quelques sages citoyens n'eussent persuadé aux deux partis de remettre le dissérend au jugement de quelques savans Avocats qui surent

élus exprès, & qui accommoderent les choses à l'amiable.

Ce fut en 1219 que le fameux Dominique, fondateur de l'ordre des freres Précheurs, introduisit ses Dominicains à Bologne. On assigna aux hommes de cet ordre l'Eglise de St. Nicolas, & on bâtit celle de Sainte Agnès pour les semmes. Cette même année, François d'Assise, aussi célébre que Dominique, mais dans un autre genre, devint presque absolu dans cette ville. C'étoit également dans ce même temps que le Pape Honorius étant informé que l'état florissant des écoles de Bologne avoit engagé plusieurs professeurs étrangers à y donner leurs leçons, chargea Tancrede, Archidiacre de Bologne, d'examiner tous les Professeurs avant qu'ils pussent tenir école publique. Sa Sainteté ordonna aussi à l'Evêque de Bologne d'encourager l'étude de la Théologie, & de ne point permettre que les Théologiens étudiassent, ni les loix naturelles ni la physique.

Vers l'an 1224, la faction des Guelses & celle des Gibelins désoloient tous les Etats d'Italie avec plus de surie que jamais. Les Bolonois alors surent contraints d'être neutres par les calamités dont ils étoient affligés: la famine & la peste faisoient un ravage épouvantable dans leur ville & dans leur territoire: ce premier sléau sur-tout les tourmentoit à un tel point, qu'un jour de grande sête, lorsque l'Evêque distribuoit, suivant la coutume, une certaine portion de pain aux pauvres, la soule de ces malheureux sut si grande, qu'il y en eut vingt-quatre d'étoussés sous les pieds des autres. Ces malheurs n'empêcherent pas les Bolonois de pourvoir à leur sûreté; ils sortisserent Castel Franco, tandis que les Modenois éléverent

un autre château appelle Loiano, vis-à-vis de celui-ci.

En 1228, le peuple, qui étoit en dissention avec ses Magistrats. avant pour chef un certain Joseph de Toscane, homme hardi & entreprenant, prit les armes, & marcha à la maison de ville, où il demanda au Podestat l'étendard de l'Etat, & insista sur ce que ce Podestat résignat son office, deux choses qu'il refusa hardiment. Les mutins attendirent qu'il su nuit, & après avoir forcé les portes de toutes les salles & s'être emparés de tout ce qu'ils voulurent, Joseph sit sonner la grande cloche pour faire une assemblée générale de tous les citoyens : cet événement occasionna une révolution complette dans le gouvernement de Bologne. Joseph le Toscan fut fait préteur du peuple, & de même qu'à Florence, on fit choix de vingt-quatre habitans appellés Auziani ou Anciens pour le Gouvernement des quatre districts, & on institua deux Conseils: l'un se nommoit le petit Conseil, & étoit composé des anciens, des consuls des marchands, des maîtres des corps d'orfevrerie & d'armurerie, des gonfaloniers du peuple & des conseillers. L'autre étoit le grand Conseil & consistoit seulement en un plus grand nombre de conseillers choisis parmi le peuple qui y étoit admis; & des lors, le gouvernement des Bolonois prit le titre de communauté & peuple de Bologne, comme nous l'avons annoncé ci - dessus. Cependant le pouvoir du Podestat sut rétabli après que l'année de la présecture de Joseph sut expirée. En

En 1229, les Bolonois, avec les Faventins leurs alliés, firent la guerre aux Incolois & aux Modenois. Leur Général assiégea & prit San Cassiano à la vue des ennemis qui, pour se venger, attaquerent les retranchemens de l'armée ennemie. Les Bolonois les reçurent avec une intrépidité étonnante, & dirigeant tous leurs efforts contre l'étendard de Parme, ils en chasserent tous les Parmésans excepté un certain Jacques Hoveri, dont l'histoire a conservé le nom, qui jura de plutôt mourir sous cet étendard que de l'abandonner. Il le défendit si bien que les Crémonois eurent le tems d'arriver & de le sauver. Ils furent suivis du reste de leur armée; & tandis que les Parmésans & les Crémonois pressoient vivement les Bolonois, les Modenois, par une attaque déterminée, se rendirent maîtres de l'étendard des Bolonois, & les mirent en fuite. Les vainqueurs ravagerent ensuite la campagne & détournerent le cours de la riviere de Scultemna; mais Gregoire étant intervenu comme médiateur dans cette guerre, engagea les deux partis à faire un traité de paix & le cours de la Scultemna fut rétabli dans son ancien lit.

Une foule de calamités & de dissentions désolerent les Bolonois pendant les années 1230, 1231, 1232, & 1233. La peste & la famine furent les moindres de leurs maux; leurs Evêques & leurs Magistrats étoient sans cesse acharnés les uns contre les autres, & ces premiers intéressoient toujours dans leur parti le Pape qui combattoit avantageusement ce peuple crédule par des interdits & des censures. Au milieu de ces trois sléaux, la guerre, la peste & la famine, il n'étoit pas difficile d'inspirer de la terreur aux Bolonois & de leur faire croire que le ciel avoit pris le parti du Saint Siege contre tout le genre humain. En 1233, un certain Jean de Vicenze, paroissant tout-à-coup à Bologne, prit un tel ascendant non-seulement sur le peuple, mais sur le Podestat & les Magistrats, qu'il devint le maître absolu de leur vie, de leur fortune & du gouvernement. Le peuple le suivoit par-tout avec des étendards & des trophées. Les différends entre les Magistrats & l'Evêque furent soumis à son jugement. Les deux partis s'engagerent devant l'Archidiacre Tancrede & Jacques Baudouin, les deux plus grands Jurisconsultes de l'université, sous peine d'une amende de mille marcs d'or, de s'en rapporter à la sentence de ce Jean de Vicenze, Enfin il alla jusqu'à donner la liberté aux prisonniers, à affranchir les débiteurs. à reviser & à changer toutes les loix de l'Etat; l'histoire de ce fanatique & son influence sur l'esprit des peuples sont des événemens que l'on auroit de la peine à croire, si l'on n'avoit pas encore vu depuis des exemples de cette flupide crédulité du peuple timide & grossier & qui fait le malheur de la fociété.

En 1238, les Bolonois se déclarerent partisans de la faction des Guelfes à Faenze, & les secoururent contre les Gibelins. Quelque temps après ils eurent une nouvelle guerre avec les Modenois, au sujet de la Province de Friguano qu'ils prétendoient leur appartenir, Prendiparte, leur Général, Tome VIII. marcha à Modene dont il ravagea les fauxbourgs & les environs. L'année suivante ils assiégerent Vignola; mais les Modenois les forcerent à en lever le siege & les désirent entièrement: toute leur artillerie suit prise; une partie de leur armée sut passée au sil de l'épée, & l'autre se noya par les débordemens des rivieres, ou en prenant la suite. Ce désastre des Bolonois rétablit les affaires des Gibelins & de l'Empereur en Italie; & en 1241 la consédération de Lombardie reçut un échec considérable par la prise de Faenze, dont le siege avoit duré huit mois. Après cette expédition, l'Empereur marcha à Bologne dans le dessein de l'attaquer; mais désespérant de pouvoir la prendre, il ravagea le pays plat, & déruissit les maisons, les vignes, les arbres, & les récoltes qui étoient sur pied. D'un autre côté il publia un décret par lequel il priva les Bolonois du

droit de leur université, & la transséra à Padoue.

Durant le cours de l'an 1249, il s'éleva une discorde civile entre deux des principales familles, les Briti & les Minduli. Le Podestat Hugon craignant qu'elle n'eût des fuites favorables au parti de l'Empereur, ordonna aux chefs de ces deux familles de se rendre à Bologne, où il leur fit promettre qu'ils ne quitteroient point la ville sans sa permission, & qu'ils fourniroient vingt cautions pour leurs engagemens. Cette même année, le Cardinal Octavian Evêque de Bologne, trouva moyen d'enflammer vivement les Bolonois en faveur du saint Siege. A sa persuasion, Simon Mansredi que les Gibelins avoient chassé de Reggio, surprit les Châteaux de Nova arola & san Stefano, situés dans ce territoire; & assemblant tous les Guelses qui en avoient été bannis, il mit de fortes garnisons dans toutes ces places. Sur cela Enzio ou Entius, Général de l'Empereur, mit le siege devant Arola, & l'ayant pris, il fit pendre toute la garnison pour épouvanter les autres Guelfes. Le Cardinal Octavian redoubla alors ses soins pour ruiner entiérement les affaires de l'Empereur en Italie. Il représenta aux Bolonois que Frédéric & Entius étoient affoiblis & découragés par leurs pertes fréquentes, & il gagna tant de crédit sur leur esprit, qu'ils résolurent de tenter une nouvelle entreprise. Ils y procéderent avec adresse, en tenant leur dessein secret & en envoyant des ordres particuliers pour assembler tous leurs amis, & tous leurs sujets dans la Romagne & dans le Marquisat d'Ancone. On leva la plus belle armée que Bologne ait jamais eue; l'étendard de l'Etat entra en campagne, accompagné du Cardinal Octavian, & toutes les troupes marcherent sous le commandement de Philippe le podestat. Entius se joignit aux Modenois avec les autres Gibelins. On disputa le passage de la Scultemna aux Bolonois; mais enfin après un combat de douze heures, les Modenois furent entiérement défaits, trèspeu se sauverent dans les bois & retournerent à leur capitale qui n'étoit éloignée tout au plus que de trois milles du lieu de l'action. Cette victoire fut remportée par les Bolonois le 23 Mai. Elle fut d'autant plus glorieuse & avantageuse pour eux, qu'ils firent prisonniers Entius & Boso

Douaria, Gouverneur de Crémone, avec plusieurs chefs de la noblesse Modenoise, & une grosse troupe de cavalerie & d'infanterie. Bientôt après ils assiégerent Modene, qui capitula & qui fit un traité de paix avec eux, lequel dura quelques années, & ralentit pour quelque temps l'animosité de

ces deux peuples.

Après la mort de Fréderic II, ce vaillant guerrier, ce fléau de la superstition, le Pape quitta Lyon où il avoit convoqué un concile, & vint en Italie dont il visita les villes principales. Bologne le reçut en grande cérémonie, & donna à son occasion le spectacle d'une procession solemnelle des Magistrats précédés de l'étendard de l'Etat & suivi d'un grand nombre d'habitans. Cependant le Saint Pere, après avoir séjourné huit jours dans cette ville, la quitta un peu indisposé contre les citoyens qui préfumant des services essentiels qu'ils avoient rendus au saint Siege, avoient mis garnison dans Medicina, & avoient donné à entendre à sa Sainteté qu'ils espéroient qu'il les confirmeroit dans la possession de cette place. En 1252 au mois de Juillet, il fut arrêté par le Conseil de Bologne, que l'on choisiroit un Podestat & un Gouverneur de la même maniere qu'on élisoit les autres Magistrats, pour envoyer tous les six mois à Castel Franco. La maniere dont ce choix se faisoit, étoit assez singuliere : on nommoit trois Electeurs au scrutin dans le conseil, & ces trois Electeurs nommoient le Magistrat. On prit la même précaution à l'égard d'Imola qui dépendoit alors des Bolonois, & des autres villes de leur territoire.

En 1255 leur Gouvernement éprouva quelque changement, par la création d'un nouveau Podestat pour le peuple. Ce Podestat prenoit connoissance de toutes les affaires relatives à la communauté, tandis que le pouvoir de l'autre Podestat ne s'étendoit que sur le conseil & parmi les nobles. Ainsi le Gouvernement de Bologne sur alors en partie aristocratique, en partie démocratique. Ce nouvel officier étoit appellé Capitaine du peuple. Il avoit le commandement des armées; il présidoit dans le conseil du peuple & il administroit la justice à la tête des anciens ou Anziani dont

il étoit en effet le président.

Les Bolonois jouirent pendant quelques années de la paix, & s'occuperent à faire fleurir les manufactures & le commerce dans leur ville. Ils devinrent souvent les arbitres de leurs voisins, & employerent plusieurs sois leur crédit & leur argent pour les mettre d'accord. La loi qui affranchissoit les serss ou esclaves ayant passé en Italie, ils surent les premiers à la faire exécuter. On obligea tous ceux qui avoit des esclaves, à les présenter devant le Podestat ou le Capitaine du peuple qui avoit le droit de les affranchir; on sixa la somme du rachat à dix marcs pour chaque esclaves, au dessus de quatorze ans, & à huit marcs pour ceux au-dessous. L'amour du bien public & le remord pressant d'une injustice aussi odieuse avoit sans doute dicté de si belles loix. Ce sut à la vérité porter un grand coup à la Noblesse & aux propriétaires des terres; mais s'il n'étoit dans

le fait d'autre vraie Noblesse, & d'autre propriété légitime que cesse qui s'acquiert aux dépens du véritable droit de la nature & des vrais principes de la raison, la condition d'une partie du genre humain seroit

pire cent fois que celle des plus vils animaux.

En 1267 les Bolonois firent plusieurs beaux ouvrages publics; ils bâtirent un magnifique pont sur le Reino, près de l'ancienne voie Emilienne, & assignerent de grands revenus pour les réparations de ce pont, chaque année: les fauxbourgs de la ville devenant plus vastes, on abattit les anciennes portes & les anciens murs pour renfermer les fauxbourgs dans la même enceinte. Sigonius prétend que les affaires des Bolonois étoient alors dans un état si florissant, que les deux fameuses courses de chevaux, encor aujourd'hui en usage à Bologne, furent établies dans ce temps là; la premiere étoit pour célébrer la sête de St. Pierre, & l'autre celle de St. Barthelemi. Le vainqueur, dans la premiere, étoit revêtu d'une robe écarlate, & dans l'autre il avoit un cheval de parade & un faucon. Bologne étoit alors au plus haut degré de sa splendeur. Son domaine s'étendoit sur les villes de Romagne, Immola, Fuenza, Forli, Cervia, & plusieurs autres. Les Bolonois pouvoient mettre sur pied des armées de quarante mille hommes, avec lesquelles ils oserent se mesurer avec les Empereurs mêmes, & la République de Venife dans la plus grande force de celle-ci. Mais fur la fin du treizieme siecle les dissentions domestiques les firent décheoir

insensiblement de leur grandeur.

Vers l'an 1324 la querelle entre les Lambertazzi & fes Geremci étoit montée à un si haut point d'animosité, qu'il n'y en eut pas moins de quinze mille des premiers qui furent expulses de la ville. Cette diminution d'habitans, jointe aux dissentions particulieres qui régnoient même dans se parti victorieux, réduifirent les Bolonois dans une situation si déplorable, qu'ils demanderent la protection du Pape Jean XXII. Sa Sainteté leur envoya un Cardinal légat qui fit bâtir la Citadelle de Galiere pour les affervir, & qui commit les plus affreuses cruautés; de maniere qu'en 1334 les Bolonois le chasserent de leur ville & rétablirent leur ancienne forme de gouvernement. Ils eurent alors pour gouverneur un certain Pepoli qui garda son pouvoir environ douze ans, & qui ensuite le faissa à ses deux fils, resquels le vendirent à Jean Visconti, Archevêque & Seigneur de Milan. Cesui-ci bâtit une nouvesse Citadelle dans laquelle il établit pour gouverneur un certain Jean d'Oleggio qui fut un tyran, & parut vouloir s'emparer de la Souveraineté de la ville. Ne pouvant y parvenir à cause des précautions que prirent les Bolonois pour l'en empêcher, il résolut pour se venger d'eux de sivrer sa ville à Egidio Carillo, Légat du Pape en Italie, ce qu'il exécuta en 1360. Ce prélat gouverna avec une grande modération; mais il ent pour successeur un autre légat qui tyrannisa impitoyablement les Bosonois & aliéna plus de la moitié de leur territoire. Fatigués d'un gouvernement aufli odieux ils se révolterent de nouveau & se mirent sous la puissance

d'un Gonfalonier, de seize Anciens & de douze Tribuns. Dans ce même temps, ils sortisierent leur ville & recouvrerent les droits & les possessions qu'ils avoient perdus. Cependant Urbain V réclama en 1378 les droits du St. Siege, & les Bolonois ne voulant pas entrer dans de nouveaux démèlés, consentirent à le reconnoître, sous la condition qu'il leur laisseroit la liberté, & la forme de gouvernement qu'ils avoient choisse. Par ce moyen,

vivant en paix, leur ville commença à redevenir storissante.

Ils jouissoient de cette prospérité lorsque Jean Bentivoglio se sit seigneur de la premiere noblesse de la ville, se sit seigneur ou tyran de sa patrie, & éleva une Citadelle pour assurer son usurpation. Ce Bentivoglio sut assassiné deux ans après, & la Citadelle sut démolie. Galeas Visconti, parent de l'Archevêque Jean Visconti, réclama la possession de Bologne comme un droit qui lui appartenoit. Il n'en jouit pas long-temps. Les Bolonois bientôt fatigués de son gouvernement, se mirent de nouveau sous la protection du Pape. Innocent VII leur donna pour légat Baltazar Cossa, sameux dans la suite par son Pontisicat, sous le nom de Jean XXIII. Ce Légat sit rebâtir aussi-tôt la Citadelle de Galerie: six ans après il sut également chassé & la Citadelle démolie.

Les Bolonois établirent une nouvelle forme de gouvernement dont ils exclurent les nobles. En 1412, les nobles déposerent le Magistrat populaire, & demanderent un Légat au Pape. Le Pape Jean XXIII, vint hui-même à Bologne, & persuada aux Bolonois de sousfrir qu'on relevant la Citadelle de Galerie, & de vivre en paix sous son obéissance. Peu après plusieurs nobles bannis de la ville dans les dernieres révolutions, firent soulever leurs partisans. Le Gouverneur que le Pape avoit laissé à Bologne sut déposé, & la

Citadelle démolie. Tous les proferits rentrerent dans la ville.

Enfin, en 1420, les Bolonois se soumirent à Martin V, sous la condition que cette odieuse citadelle ne seroir jamais rebâtie, & que le peuple eliroit ses propres Magistrats. Martin n'approuva pas, ces conditions & som Légat chassa de la ville cent vingt des principaux habitans, parmi lesquels étoient Antonio Galeas Bentivoglio. Cependant les Exilés l'emporterent sur le Légat, l'emprisonnerent & établirent un nouvel ordre de Magistrats. On trouva ensuite que le Gouvernement Papal étoit présérable à tout autre, & en 1429 on reçut un nouveau Légat qui ne resta pas long-temps en place. L'an 1434, le Pape Eugene IV leur envoya pour Légat, Marc Condulmiere, qui présumant trop de ses droits, traita avec Gatamelata, ou Gatamela Malaresta, fameux Génois, pour introduire des troupes étrangeres dans la ville & pour s'en rendre le maître absolu. Les Bolonois soupconnerent son dessein & le chasserent; de sorte qu'ils retournerent encore une fois à leur ancien Gouvernement. Eugene cependant passant par Bologne en 1437, pour affer à Ferrare, où il avoit été intimé un Concile-Général, sir tant de promesses aux Bolonois, qu'ils promirent de leur côté de lui être soumis. Mais ses Légats se comporterent & mal,

qu'ils se mirent sous la protection du fameux Nicolas Picinin. Celui-cà aspirant également au pouvoir souverain, rebâtit la citadelle, changea la Magistrature, & moitié par force, moitié par persuasion, il se rendit presque absolu. Mais le peuple ranimant son courage, tira de prison Annibal Bentivoglio, dont le pere avoit été mis à mort par un des Légats & mit en sa place François Picinin, fils de Nicolas, que son pere leur avoit laissé pour les gouverner. La citadelle sut démolie de nouveau; mais Bentivoglio sut lui-même massacré en 1445, par la faction des Canedoli.

Les Bolonois cependant désapprouvant cette action, rappellerent de Florence un Santo Bentivoglio, fils d'Hercule, frere d'Antoine Galéas Bentivoglio, pour prendre soin d'un fils de deux ans qu'Annibal avoit laissé en mourant. Les Bolonois sembloient, par cette démarche, reconnoître les Bentivoglio pour leurs Souverains. Santo les gouverna en effet en cette qualité pendant toute la minorité de Jean, c'est-à-dire, jusqu'en 1460, que Jean lui-même prit le gouvernement en main, ex régna paissiblement, reconnu par tous les Princes d'Italie pour légitime Seigneur de Bologne jusqu'à l'époque dont je vais parler.

L'an 1506, ce fameux Pape guerrier, Jules II, chassa Jean Bentivoglio de Bologne, & établit une nouvelle forme de Gouvernement composé de quarante Sénateurs héréditaires; & la citadelle sur encore rebâtie. Les Bolonois ne pouvant soussir la vue de ce monument abhorré de seur servitude, rappellerent en 1511, la famille des Bentivoglio qui se mit sous la protection de Louis XII, Roi de France; mais le parti de ce Prince ayant succombé en Italie, les Bentivoglio surent obligés de quitter

Bologne.

En 1515, le Pape Léon X rétablit le Conseil des quarante Sénateurs & le Gouvernement du Légat. Depuis ce temps Bologne a toujours été regardée comme faisant partie du Domaine du Pape; quoique les Bolonois se vantent encore de quelques restes de leur ancienne liberté & particuliérement du privilege de n'avoir plus de citadelle; & il est vrai que le mot libertas est encore écrit sur l'étendard de leur ville, & qu'elle a conservé une espece de sorme Républicaine, un Ambassadeur à la Cour de Rome, un Auditeur de Rote & quelques autres prérogatives honorables. Le Pape n'y leve qu'un impôt sur le vin, les autres impôts sont levés par le Sénat, & produisent à la ville un revenu considérable.

Ce fut à Bologne que l'Empereur Charles-Quint sut couronné en 1536; le Pape Clément VII s'y trouva, & les deux Cours logerent dans cette ville qui étoit déjà grande & bien bâtie. L'Empereur étoit logé dans le palais de la Seigneurie, & le couronnement se sit dans l'église de S. Pé-

tronne avec une pompe extraordinaire.

La ville de Bologne est gouvernée principalement par un Légat qui est toujours un Cardinal : il y a un Vice-Légat qui est toujours un Prélat de distinction.

Les causes civiles & criminelles sont décidées par des Juges étrangers

qu'on envoie de Rome pour cet effet.

L'administration de la ville & de ses revenus est entre les mains du Sénat composé de la premiere noblesse, & dont les membres sont à la nomination du Pape. Les Sénateurs, quoiqu'ils soient actuellement au nombre de 60, s'appellent toujours li Quaranta, comme autresois; ils tirent au fort tous les deux mois un Gonfalonier qui se choisit huit Conseillers appellés Anziani; le Gonfalonier est chargé de la police, de l'ap-

provisionnement & de l'administration des revenus de la ville.

L'Université de Bologne fut fondée dès l'an 425, par Théodose-lejeune; & depuis ce temps-là les Sciences & les Lettres ont toujours été en honneur à Bologne. Cette ville a été plus célébre qu'aucune ville d'Italie par le grand nombre d'habiles gens qu'elle a fournis ; on disoit autrefois pour la caractériser Bononia docet; & c'est encore la légende de la monnole, de même que le mot libertas, relatif aux privileges de la République. C'est à Bologne que Gratian composa le décret qui fait partie du corps de droit; qu'Accurfe, composa la grande glose; qu'Aldrovande fit fon immense collection d'histoire-naturelle; Malpighi ses belles expériences d'Anatomie & de Physique, & que M. Cassini jetta vers 1650, les fondemens de la meilleure Aftronomie. Le premier qui résolut des équations du troisieme degré, étoit Scipio Ferreo de Bologne, suivant Cardan; enfin, tous les genres de connoiffances humaines doivent un tribut à la ville de Bologne.

Bologne est aussi renommée en Italie pour l'industrie & les arts, que pour les Belles-Lettres & les Sciences : le commerce & la fabrique des soieries y sont en honneur depuis long-temps. Les tours à filer & organfiner la soie, qui vont par le moyen de l'eau, y avoient été persection. nés dès l'an 1341, au point de donner à Bologne un avantage confidéra-

ble fur les autres manufactures.

L'abondance des eaux que fournissent à Bologne le Reno, la Savena & le torrent Avessa, donne une grande facilité pour les manusactures. Les ouvriers y sont faciles & communicatifs, ensorte que ceux qui aiment les

arts, peuvent s'y instruire avec agrément.

Le travail des batteurs d'or mérite d'être examiné à Bologne. L'art de faire le crêpe, espece de gase à jour, est encore remarquable dans cette ville. Les peignes pour les métiers d'étoffes ou pour les lisses, s'y font mieux que par-tout ailleurs. Les fabriques de papier y sont belles ; on y fait du papier qui a un œil bleuâtre assez agréable, & c'est par le moyen de la colle qu'on lui donne cette couleur. Les cartes à jouer s'y font d'une maniere toute différente de la méthode Françoise, dont M. Duhamel nous a donné une ample description, qui fait partie de la collection des arts décrits par l'Académie des Sciences de Paris.

Bologne est la Capitale d'une partie de l'Etat Ecclésiastique appellée le

Bolonois, ou la Légation de Bologne, qui a environ vingt lieues de long, sur douze de large. Ce pays renferme environ 256,000 ames. Il y a 388 Communautés religieuses. Les Ecclésiastiques, à ce que l'on assure, possedent les trois quarts des biens & des sonds. Il y a beaucoup de terres sans culture, quoique le sol soit généralement sertile. Dans les années 1765, 1766 & 1767, on a sait venir du dehors pour trois millions d'écus de bleds. Quel dommage pour un si beau pays!

Il est borné au Nord par le Ferrarois ou la légation de Ferrare; au Midi par la Toscane, dont les Apennins la séparent; à l'Orient par la Romagne, qui est aussi de l'Etat Ecclésiastique, & au Couchant par l'Etat de

Modene.

#### INSTITUT DE BOLOGNE.

E Sénat de Bologne, toujours appliqué aux moyens d'augmenter l'honneur & le bien de la ville, ayant conçu depuis long-temps le dessein de former un établissement public pour l'avancement de ces sciences, qui surpassant les forces des personnes privées, ne peuvent être portées par ces personnes à la persection nécessaire, telles que la philosophie naturelle & les mathématiques, qui demandent tant d'instrumens, de matériaux & de commodités dissèrentes, qu'il n'y a qu'un Prince ou un Etat qui puisse les sournir, établit en 1711 une Académie, pourvue de tous les moyens dont on a besoin, pour faire des expériences propres à persectionner ces sciences: il nomma en même temps des gens capables de faire toutes les recherches & toutes les expériences nécessaires, & d'instruire tous ceux qui souhaiteront de s'appliquer à quelque partie des sciences naturelles.

- Cette Académie, à qui on a donné le nom d'Instituto delle Scienze di Bologna, doit principalement sa naissance à la générosité de son excellence Monsieur le Comte Louis Ferdinand Marsigli, ci-devant Général des troupes Impériales & présentement de celles de sa Sainteté. Il avoit offert de donner au public une grande & riche collection de livres imprimés & manuscrits, d'instrumens pour la physique, pour l'astronomie & pour les autres parries des mathématiques; une grande collection de corps naturels, tant terrestres qu'aquatiques, tous rangés dans leurs différentes classes; une suite de fortifications relevées en bois selon les diverses méthodes des plus grands Ingénieurs; un cabinet d'antiques très-curieux; un affortiment de caracteres choisis pour l'impression; des tours ingénieux pour tourner toutes sortes de figures; & une grande quantité de toutes sortes d'instrumens & d'outils nécessaires à divers arts, &c. Choses que M. Marsigli avoit ramassées à grands frais & avec un goût exquis, dans les dissérens voyages qu'il avoit faits, pendant plusieurs années, dans les diverses parties de l'Europe; & cela dans le dessein d'en faire une donation

à sa patrie; comme il le sit en esset par un acte public daté du 11 Janvier 1712.

Le Sénat profitant d'une conjon dure si favorable, s'appliqua sérieusement à exécuter le projet qu'il méditoit : & par le sage conseil & le secours savorable de son Eminence le Cardinal Lorenzo Casoni, Légat à latere. & grand protecteur des Savans, il s'adressa au Pape Clément XI par le Comte Philippe Aldrovandi, Ambassadeur de Bologne auprès de sa Sainteté, asin d'obtenir son approbation pour ledit établissement. Sa Sainteté, qui montroit dans toutes les occasions sa grande & noble inclination pour l'avancement des arts & des sciences, accorda cette demande par des lettres signées le 18 Juillet 1711: sur quoi le Sénat sit acquisition d'un magnisque palais, bâti autresois par le Cardinal Poggi dans la rue Saint Donat, pour la résidence de la nouvelle Académie, & pour y tenir les assemblées; & il y sit changer & ajouter ce qu'on trouva nécessaire pour cet objet.

On résolut ensuite d'employer huit personnes pour l'établissement de cette institution; une comme Président, pour avoir la direction générale des études de l'Institution; une autre comme Secrétaire, pour tenir registre des actes, & six autres Professeurs, un pour l'astronomie, un pour les mathématiques, un pour la physique expérimentale, un pour l'histoire-naturelle, un pour la chymie, & un pour être bibliothécaire. On choisit le Chanoine Lelio Trionsetti, pour président; le docteur Mattheo Bazzani, pour secrétaire; le Docteur Eustachio Mansredi, pour astronome; le pere Ercole Corozza, Olivetano, pour mathématicien; le docteur Bartholomeo Beccari, pour la physique; le même Chanoine Trionsetti, pour l'histoire-naturelle, le docteur Marco Antonio Lorenti, pour chymiste; & le docteur Geminiano Bondelli, pour bibliothécaire; tous membres de l'université de

Bologne. Pour avoir un plus vaste champ, & encourager d'autres savans à travailler conjointement avec ces Professeurs à l'avancement des sciences, le Sénat prit sous sa protection l'Académie philosophique, qui s'étoit établie depuis long-temps dans cette ville, sous le nom des Inquieti; en conséquence de quoi elle se nomme présentement l'Académie de l'Institut des sciences de Bologne, (Academia de l'Institute delle scienze di Bologna). Elle est composée de diverses classes d'Académiciens; les ordinaires, au nombre de douze, savoir, deux pour la physique, deux pour l'histoite-naturelle, deux pour la médecine, deux pour l'anatomie, deux chymistes & deux mathématiciens : ils sont obligés par les loix de l'Académie de rapporter tour-à-tour dans les conférences leurs découvertes, & de les soumettre à l'examen de l'Académie; & c'est de leur nombre qu'on choisit tous les ans un Président de l'Académie; les Académiciens honoraires, dont le nombre n'est pas limité, jouissent des privileges des autres Académiciens, sans être sujets aux charges. Les Académiciens numéraires sont obli-Tome VIII. LIII

gés de se trouver aux conférences, & ont la liberté de parler & de raisonner sur les matieres de science; ils sont au nombre de vingt-quatre, & c'est d'entr'eux, qu'on a coutume de choisir ceux qui succedent aux places vacantes des Académiciens ordinaires. Il y a enfin les éleves, qui s'instruisent dans les conférences, chacun sous l'Académicien dont il est l'éleve. On a donc assigné à cette Académie le susdit palais pour sa résidence, & on lui a accordé, d'une maniere spéciale, la jouissance de toutes les commodités que l'Institut peut fournir pour les études, sous son propre Président & sous ses propres loix & réglemens. On a ordonné de plus, que le secrétaire de l'Institut seroit aussi secrétaire de cette Académie, & tiendroit registre de ses actes; & que le Président & autres Prosesseurs de l'Institution seroient de la classe des Académiciens ordinaires, comme sont tous ceux qu'on a déjà nommés. Et comme par les soins infatigables du Général Marsigli pour l'avancement de tous les beaux arts, on avoit érigé depuis quelque temps en cette ville une Académie de peinture, de sculpture & d'architecture, sous le nom de l'Académie Clémentine, à cause des marques de faveur & de protection que sa Sainteté lui avoit accordées; le Senat assigna aussi à cette Académie un bel appartement peint à fresque, qui fut décoré de nouveau par les soins & la libéralité du Légat. On y voit les bustes des fondateurs & bienfaiteurs.

On a rangé en bon ordre dans l'étage d'en haut du palais toutes les choses qui ont été données par le Comte Marsigli, & on les a commisses à la garde de différens Professeurs. Dans une chambre on a placé tous les livres; dans une autre qui y est jointe, tous les marbres, bronzes & autres morceaux d'antiquité; & dans une autre toutes les planches du grand ouvrage du Danube, de Mr. le Comte de Marsigli. Ces trois chambres sont commises à la garde d'un bibliothécaire. Dans deux autres chambres on a placé tous les instrumens pour les expériences physiques, comme des machines pneumatiques, des miroirs & des verres ardens, des microscopes, des baromètres & thermomètres, des balances exquises de plusieurs sortes, diverses sortes d'aimans & plusieurs autres instrumens, pour dissérentes expériences, le tout sous la garde d'un Professeur en physique. Dans une autre chambre on a mis tout ce qui regarde l'architecture civile & militaire. On y voit des modeles de diverses méthodes & proportions des fortifications, inventés par des Auteurs de différentes nations. Et tant les desseins en grand, que les modeles de bronze en petit, de toute sorte de canons, mortiers, petards & autres instrumens de guerre. On y voit encore sur une grande table un modele relevé d'un polygone fortifié, tout composé de pieces de rapport, qu'on peut lever pour voir les mines & les ouvrages souterrains: On y trouve aussi des modeles de toutes les dissérentes sorte de ponts pratiqués pour le passage des rivieres, le tout de l'invention de Mr. le Général Marfigli. Cette chambre est encore ornée de plusieurs trophées d'armes & d'autres dépouilles des Turçs, le tout fous la garde du

Professeur en mathématiques. Il y a trois autres chambres sous la garde du Professeur en histoire-naturelle; dans Pune on a rangé toutes sortes de corps terrestres en dissérentes classes, de terre, de pierres, de sels, de sucs congelés, de cristaux, de minéraux, & de toutes sortes d'autres fossiles; dans une autre des corps maritimes, des conques & des coquilles de toutes les différentes fortes, de toutes fortes de corails, & faux corails, des plantes marines, des mousses, des éponges, & tout ce qui vient dans sa mer; & dans la troisieme des semences, des plantes & des arbres de toute forte. Tous les corps maritimes & les fossiles sont enfermés dans des armoires, garnies de portes vitrées & peintes & dorées avec la derniere propreté. Il y a encore dans ce palais une belle grande salle pour les assemblées publiques, & une autre pour les affemblées particulieres de l'Académie des sciences; des chambres pour la secrétairerie de l'Institut, des chambres où l'on a placé des tours & toutes fortes d'instrumens pour les ouvrages méchaniques; une salle bâtie exprès pour l'usage des peintres, & deux chambres contigues à cette falle avec des modeles & des desseins des plus beaux bâtimens de Rome, auxquels on a joint aussi, par la libéralité de son Eminence le Cardinal Gozzadini, des modeles des plus sameuses statues de Rome. Cette partie a été considérablement augmentée par le Pape Benoit XIV, un des plus grands bienfaiteurs de l'Institut.

ques; sur une grande & haute terrasse quarrée & entourée d'une balustrade, s'éleve un autre bâtiment quarré, dont les angles reposent sur le ni-- lieu des faces de l'autre. Ce bâtiment élevé a ses quatre faces, exactement tournées vers les quatre points cardinaux; & il reste quatre ouvertures triangulaires dans les angles de la grande terrasse, à côté des quatre murailles de la tour élevée. De chaque côté il y a des ouvertures en forme de porte & de fenêtres de toute la hauteur du bâtiment, & faites d'une maniere qu'elles n'en gâtent pas la symétrie; & sur le haut de toute la tour, il y a une autre terrasse entourée aussi d'une balustrade; au milieu il y a un trou rond, pour donner la commodité à ceux qui sont en bas, d'observer les étoiles qui sont dans leur Zénith. Dans un étage plus bas que la grande terrasse, il y a une chambre moins exposée à l'air, où l'on peut mieux garder les pendules; on a placé fur le méridien un grand demi-cercle de cuivre jaune, de huit pieds de diamètre. Et on a commis à la garde de l'astronome de l'Institut, tous les instrumens qui doivent servir à faire des observations, & qui sont placés tout proche dans une chambre à part, à côté des autres chambres de l'étage d'en haut du palais dont on a déjà parlé. On y a placé, outre le susdit demi-cercle, deux cadrans

avec des lunettes de trois pieds de rayon; quelques horloges à pendules, divers autres moindres cadrans, les grands globes de Blaeu, divers inf-trumens de bois, & plusieurs excellentes lunettes de différente longueur; on en remarque une de vingt-trois pieds, faite par Campani, & fort pro-

On a bâti un excellent observatoire pour les observations astronomi-

prement travaillée dans du bois ciprès, laquelle fut donnée à l'Institut par son Eminence le Cardinal Tanari.

Il y a encore un laboratoire, muni de tous les ustenciles & instrumens nécessaires pour les préparations & les expériences chymiques; & un beau grand jardin de simples.

Le Pape Benoît XIV a fort enrichi la bibliotheque de l'Institut, & plusieurs autres souverains, entr'autres les Rois de France & d'Angleterre,

lui ont fait éprouver plusieurs fois les essets de leur munificence.

La premiere assemblée de l'Institut de Bologne, se tint le 13 de Mars 1714, dans la grande salle du Palais, en présence du Cardinal Légat Casoni, de Mr. le vice-Légat Eroldi, des Seigneurs Sénateurs directeurs de l'Institut, & d'un grand concours de personnes nobles & savantes. Tous les membres de l'Institut y furent présens; & ceux de l'Académie des sciences étoient rangés à part sur un fort beau & magnifique théâtre. M. le Président Trionsetti commença la séance en annonçant à la compagnie en peu de paroles l'établissement de cet Institut; après quoi se tournant vers le Pere Carazza, mathématicien & célébre orateur, il lui recommanda le soin d'expliquer cet établissement plus au long. C'est ce que ce dernier sit avec beaucoup d'éloquence, en saisant voir qu'on ne pouvoit rien saire de plus utile pour l'avancement des sciences & des beaux arts, & rien de plus glorieux pour la ville de Bologne, que ce présent établissement. Il remarqua qu'encore que la physique générale, la médecine & les mathématiques eussent toujours été fort cultivées dans cette ville, cependant on n'avoit pas fait tout le progrès qu'on devoit naturellement attendre des grands génies qui s'y étoient appliqués; ce qui ne pouvoit venir que du manque d'instrumens & des secours nécessaires, que ce nouvel établissement venoit de fournir en abondance. Il parcourut toutes les sciences qu'on se propose de cultiver dans cet Institut, & sit voir l'importance & l'utilité de chacune; & la facilité qu'on auroit de les porter fort loin par cet établissement. En parlant des différens arts, après avoir fait mention de l'Académie Clémentine de peinture, sculpture & architecture, qui est annexée à cet Institut, & après avoir sait voir l'ornement & l'avantage qui en reviendroit à la patrie, il prit occasion de donner les louanges dues à son Eminence le Cardinal Casoni qui avoit beaucoup contribué à l'avancement de cette Académie, aussi-bien qu'à l'établissement de l'Institut. Passant de là aux arts militaires, il s'étendit sur les louanges de son Excellence le Général Marsigli, qui a tant contribué à cet établissement par la belle & riche donation dont on a parlé ci-dessus. Se tournant ensuite vers le sénat, & particulièrement vers ceux qui avoient été choises pour présider à l'Institut, il seur parla avec des sentimens pleins de recognoissance, pour les soins qu'ils s'étoient donnés avec tant de zele, pour établir & perfectionner un si noble dessein. Et enfin après avoir exhorté tous les auditeurs. & particulièrement les académiciens, à profiter de tous les avantages qui leur sont sournis par cet établissement, il finit par des expressions pleines de respect & de vénération pour sa Sainteté Clément XI, lui souhaitant une longue vie, asin qu'il puisse voir les avantages que ses

bienfaits procureront à cette ville.

Après le discours du Pere Carazza, le Docteur François Simoni, Président de l'Académie des sciences, prit la parole; & après avoir témoigné, au nom de l'Académie, des sentimens d'une prosonde reconnoissance & d'une vive ardeur pour l'étude des sciences qui étoient excitées par un établissement si noble & si utile, il pria deux des membres de l'Institut, de faire part à cette assemblée de quelques expériences comme on avoit coutune de faire dans les conférences particulieres de l'Académie.

Nous ne rapporterons pas la suite de cette assemblée. L'Institut a toujours continué depuis ses séances avec un succès, dont ses mémoires sont la

preuve la plus authentique.

Ces mémoires sont en latin, mais nous en avons un excellent abrégé en françois dans la Collection Académique. Les établissemens littéraires ont une telle influence sur la prospérité & la splendeur des Etats, le Gouvernement en tire de si grands secours dans plusieurs circonstances, les savans sont en général des citoyens si utiles, si zélés pour le bien de la patrie, que l'on peut mettre les académies au nombre des institutions civiles les plus utiles : ce qui suffit pour autoriser les détails dans lesquels nous sommes entrés au sujet de l'Institut de Bologne.

BOMBAY, petite Iste d'Asie sur la côte occidentale de la presqu'Iste de l'Inde, en-deçà du Gange, à 45 lieues au midi de Surate: à 24 au nord-ouest de Dundé-Rajapore, & à 70 au nord de Goa.

ETT E petite Isle, située à dix-neuf degrés de latitude, n'a pas plus de vingt milles de circonférence. Les Portugais qui s'en étoient emparés peu après leur arrivée aux Indes, la donnerent en 1662 en dot à l'infante de Portugal qui épousoit Charles II, Roi d'Angleterre. Ce Prince la céda à la compagnie Angloise qui ne put réussir de long-temps à la rendre slorissante. Personne ne vouloit se fixer dans un pays si mal-sain, qu'il étoit passé en proverbe que deux moissons à Bombay étoiens la vie d'un homme. On attribuoit cette corruption de l'air à la mauvaise qualité des eaux, à la situation des terres basses & marécageuses, à la puanteur du poisson qu'on employoit au lieu de sumier pour engraisser les pieds des arbres. Cessprincipes de destruction surent corrigés le plus qu'il étoit possible, & la colonie parvint avec le tems à avoir quelque salubrité. La population augmentoit à mesure que les causes de mort diminuoient, & on compte aujourd'hui cinquante mille Indiens nés dans l'Isle, ou attirés par la dou-

ceur du gouvernement. Quelques-uns s'occupent de la culture du riz; un plus grand nombre de celle des cocotiers qui couvrent les campagnes, & les autres servent à la navigation & à d'utiles travaux qui se multiplient

tous les jours.

Bombay ne sut d'abord regardé que comme un port excellent qui, en temps de paix, servoit de relâche aux vaisseaux marchands qui fréquenteroient la côte de Malabar, & durant la guerre, d'hivernage aux escadres que le gouvernement enverroit dans l'Inde. C'étoit un avantage très-précieux dans des mers où les bonnes rades sont sort rares, & où les Anglois n'en ont pas d'autres. L'utilité de cet établissement a beaucoup augmenté depuis; la compagnie en a fait l'entrepôt de tout son commerce au Malabar, à Surate, dans les golphes de l'erse & d'Arabie. Sa position y a attiré des marchands Anglois qui en ont augmenté l'activité. La tyrannie des Angrias sur ce continent y a poussé quelques Banians, malgré l'éloignement que des hommes qui ne boivent point de liqueurs spiritueuses, doivent avoir pour un séjour où les eaux ne sont pas pures; ensin les troubles de Surate y ont sait passer quelques riches Maures.

L'industrie & les sonds de tant d'hommes avides de sortune ne pouvoient pas être oisis. On a tiré du Malabar des bois de construction & du kaire pour les cordages. Des Parsis venus de Guzarate les ont mis en œuvre. Les matelots du pays, dirigés par des ches Européens, se sont trouvés en état de conduire les vaisseaux. C'est Surate qui sournit les cargaisons, partie pour son compte, & partie pour le compte des négocians de Bombay. Il en part tous les ans deux pour Bassora, une pour Jedda, une pour Moka, & quelquesois une pour la Chine. Toutes ces cargaisons sont d'une richesse immense; on fait directement de la colonie des expéditions moins

confidérables.

Celles de la compagnie en particulier sont pour les comptoirs qu'elle a formés depuis Surate jusqu'au Cap Comorin, & où les roupies de Bombay, qui ont remplacé celles de Surate sur toute la côte & dans l'intérieur du pays, lui assurent un avantage de cinq pour cent sur toutes les nations rivales; elles en sont aussi pour Bassora, pour Bender-Abassi, pour Syndi où ses établissemens ont pour but principal la vente de ses draps; treize ou quatorze cents balles suffisent à leur consonmation: ses liaisons avec Surate lui sont plus utiles: cette place lui achete beaucoup de ser & de plomb, quelques étosses de laine, & lui sournit par ses retours une grande quantité de manusactures.

Autrefois les vaisseaux expédiés d'Europe se rendoient à l'Echelle où ils devoient trouver leur chargement; ils s'arrêtent aujoud'hui à Bombay. Ce changement doit son origine à l'avantage qu'a la compagnie d'y réunir sans frais toutes les marchandises du pays, depuis que revêtue de la dignité d'Amiral du grand Mogol, elle est obligée d'avoir une marine sur

la côte.

Nous n'examinerons pas si les émolumens attachés à cette dignité & à celle de gardien de la citadelle de Surate, suffisent aux dépenses qu'elles entraînent. On en peut douter : il n'est pas même bien décidé que ces deux places ayent rendu meilleure la situation politique des Anglois; à la vérité, elles les mettent en état de chasser tous les Européens de Ma-labar, mais aussi elles ont extrêmement aigri contre eux les Marattes,

qui sont à portée de leur nuire de plusieurs manieres.

Ces barbares-ont pris sur les Portugais l'isse de Salsete, qui a vingt-six milles de long & huit ou neuf de large : elle est d'une abondance extrême. & avec peu de culture, elle fournit tout ce que peut produire la terre entre les Tropiques. On la regardoit comme grenier de Goa; elle n'est séparée de Bombay que par un canal étroit & guéable dans les eaux basses. Les possesseurs actuels étoient si convaincus, il y a quelques années, de la facilité qu'ils trouveroient à s'emparer de Bombay, qu'en voyant entourer les fortifications de fossés, ils disolent avec arrogance: Laissons-les faire. nous ne sommes pas à présent dans le cas de rompre avec les Anglois, mais si cela arrivoit, nous remplirions dans une nuit leurs fossés avec nos pantoufles. Cette plaisanterie, qui pouvoit avoir alors quelque fondement. n'en a plus depuis que l'importance de Bombay a déterminé ses possesseurs à y ajouter beaucoup d'ouvrages, & à y jetter une garnison nombreuse. Les Marates eux-mêmes en sont persuadés, mais ils pensent pouvoir ruiner cet établissement sans même l'attaquer; ils n'ont pour cela, disentils, qu'à lui refuser des vivres à Salsete, & à l'empêcher d'en tirer du continent. Ceux qui connoissent bien les dispositions des lieux, trouvent la chose très-praticable, sur-tout dans la mauvaise mouçon.

Enfin depuis la faute, peut-être forcée, qu'on a faite de remettre aux Marates tous les ports des Angrias, ces barbares augmentent tous les jours leur marine; déjà ils ont réduit les Hollandois à ne naviguer qu'avec leurs passe-ports qu'ils se font payer fort cher. Leur ambition augmentera avec seur puissance, & il n'est pas possible qu'à la longue, leurs prétentions,

& les prétentions des Anglois ne se choquent.

Si nous ossons hasarder une conjecture, nous ne craindrions pas de prédire que les agens de la compagnié seront les anteurs de la rupture, indépendamment de la passion commune à tous leurs pareils d'exciter des troubles, parce que la confusion est favorable à lour cupidité, ils sont songés du dépit secret de n'avoir eu aucune part aux sortunes immenses qui se sont faites au Coromandel, & sur-tout dans le Bengale. Leur avarice, seur jalousse, leur orgueil même les porteront à peindre les Marates comme des voisins inquiets, toujours prêts à sondre sur Bombay, à exagérer la facilité de dissiper ces avanturiers, pourvu que l'on soit en sorce à vanter l'avantage de piller seurs montagnes remplies de trésors de l'Indostan qu'ils y accumulent depuis un siecle. La compagnie, accoutumée au rôle de conquérant, & qui n'a plus un besoin urgent de ses troupes

dans le Gange, adoptera un plan qui lui présentera une augmentation de richesses, de gloire & de puissance. Si ceux, qui craignent cet esprit d'ambition, réussissionent à la détourner de cette nouvelle entreprise, elle y seroit forcément engagée par ses employés, & quel que sût l'événement de cette guerre pour ses intérêts, il seroit toujours favorable à ceux qui l'y auroient entraînée. Hiss. Philos. & Polit. des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.

## BON, BONNE, adj.

E mot Bon se prend en divers sens qui, tous relatifs à l'idée sondamentale de l'utilité qui résulte de l'existence de l'être que l'on qualisse par cet adjectif, different principalement par rapport à l'étendue de l'idée

que l'on exprime par ce terme.

1°. Dans son acception la plus générale, ce qualificatif désigne tout ce qui est propre à produire un esset utile. Le Bon est ainsi toujours relatif à une sin qui intéresse directement ou indirectement, l'être qui en juge, & qui lui paroît digne d'approbation. C'est dans ce sens que, de chaque objet dont l'idée s'osse à notre esprit, nous pouvons demander, A quoi cela est-il bon? quel esse utile peut-on en attendre? C'est dans ce sens que l'on dit, le pain est Bon pour nourrir les hommes, la rhubarbe est Bonne pour guérir diverses maladies, le sumier est Bon pour fertiliser la terre, &c. Dès qu'un esse se présente à nous comme étant utile, nous nommons Bonne la cause qui le produit. Ainsi, sous cette signification vague & générale, le Bon est la même chose que l'utile : ce qui ne produit aucun esset, ou ce qui en produit qui n'intéresse point les êtres sensibles, est ce que l'on nomme inutile : ce qui produit des essets que l'être sensible ne peut pas approuver, est mauvais ou nuisible Voyez UTILE.

On peut demander & on demande en effet, si tout ce qui existe est Bon dans ce sens? C'est ici une de ces questions auxquelles on ne sauroit répondre par des preuves de sait, & dont on ne peut donner la solution que par des argumens synthétiques. Bornés dans nos vues, n'appercevant qu'une très-petite partie des êtres qui existent, qu'un petit nombre des relations qui subsistent entr'eux, qu'un espace fort resserté du monde & de la durée excessive des êtres, nous ne saurions découvrir tous les essets qui peuvent résulter de l'existence des mouvemens, & des variations de tout ce qui est dans la nature; nous ne saurions donc prouver par le sait que tout est Bon, puisqu'il existe tant d'objets dont nous ne connoissons ni la destination, ni l'usage; il en est de même qui nous paroissent nuisibles; mais cela nous donne-t-il le droit de prononcer sur leur bonté, relativement à tous les êtres coexistans ou successis. Nous serions alors

dan s

dans le cas de la fourmi, qui ignorant ce que l'homme connoît avec clarté, décide sur l'inutilité des parties d'un palais & des meubles dont il est orné & fourni, parce qu'elle n'en découvre pas la destination : elle blame comme mauvais & nuisibles les travaux du labourage, qui procurent à l'homme & à la fourmi elle-même, ce grain qui leur sert de nourriture. Mais si, à cause de notre ignorance sur la destination & les rapports des êtres, la méthode analytique ne nous fournit pas de solution sur cette question, nous en avons une suffisante que nous sournit la méthode synthétique; celle-ci partant de la connoissance des attributs essentiels de la cause premiere, nous conduit par une vraie démonstration à cette proposition, dont on ne peut nier la vérité sans renverser les principes les plus certains; savoir, que l'être tout parsait n'a rien créé d'inuitiele ou de nuisible, mais que tout ce qu'il a fait est Bon.

Cette conclusion ne signifie pas cependant que tout ce qui existe ait un égal degré de bonté individuelle; sans doute tout ce qui est, devoit être pour la persection du tout, & pour le rendre Bon; mais quoique, sous ce point de vue, on puisse dire que tout est également Bon, pris dans son ensemble, chaque être à part n'a pas un égal degré de bonté : ainsi comme l'ouvrage même est censé meilleur que l'outil, que la fin vaut mieux que les moyens, puisque ce n'est que pour la fin que les moyens existent, que ce n'est que la bonté de la fin qui fait exister celle des moyens, il est clair qu'il est des êtres qui ont plus de bonté que d'autres, puisqu'il en est qui ne servent qu'à assurer l'existence des autres. Outre cette premiere distinction qui fixe déjà une gradation dans la bonté, cette qualité devient encore susceptible de degrés dissérens, selon le plus ou le moins d'essets utiles qu'un être produit, selon que ces essets se rapportent à l'existence d'êtres plus excellens, ou qu'ils ont une instuence plus ou moins essentielle sur leur existence & leur manière d'être.

Plus un être est par sa nature capable d'acquérir un plus grand degré de persection, plus il a de droit à être qualissé Bon. Plus un objet sert essentiellement à persectionner un être présérable aux autres, plus cet objet aura de bonté: plus un objet produira d'essets utiles, plus il sera Bon.

L'excellence de la fin à laquelle un être peut parvenir, ou le degré de perfection qu'il peut atteindre, est la premiere mesure du degré de bonté dans l'être absolu; elle constitue la bonté absolue. La qualité & le nombre des essets utiles que peut produire un être relatif, est la mesure de la bonté relative, & sert à la constituer. J'entends par l'être absolu, celui qui existe pour lui-même, & dont la destination est de faire des progrès continuels en perfection & en bonheur. La continuation de son existence, la quantité de ses pouvoirs, la commodité & l'aisance de ses mouvemens & de ses actions, ses plaisirs, ou l'agrément senti de son état, sont sa destination : tel est l'être que je nomme l'être absolu. L'être relatif est celui qui n'existe pas pour lui-même; son existence n'est pas le terme de Tome VIII.

sa destination, & il ne l'a reçue que pour servir de moyen d'existence & de perséction pour un autre être. Sa bonté se mesure par la qualité & le

nombre des effets utiles qu'il produit en faveur de l'être absolu.

Les êtres insensibles sont insérieurs en bonté aux êtres sensibles : les êtres simplement sensibles cedent en excellence à ceux qui sont sensibles & intelligens. Si à l'intelligence & à la sensibilité se joint encore l'activité, la bonté réelle est plus grande; elle augmente encore à proportion que cette activité est accompagnée d'un plus grand nombre de pouvoirs divers & plus étendus, & selon que l'intelligence & la sensibilité sont plus parsaites.

Si un objet peut en même-temps servir à la conservation, à la perfection, à la commodité & au plaisir d'un être, & devenir ainsi le moyen de lui faire atteindre la fin la plus parfaite dont sa nature soit capable,

cet objet aura le plus haut degré de bonté relative.

Dans le sens sous lequel nous venons de prendre le terme Bon, il est à-peu-près le même que parsait, & c'est ainsi qu'il faut l'expliquer, lorsque Moyse dit, que Dieu ayant tout créé, il vit ce qu'il avoit sait, & voilà il étoit très-Bon; pour dire que tout étoit tel qu'il devoit être, pour que tout servit à completter la persection de ce monde : rien n'y étoit inutile ou nuisible, mais tout étoit constitué & disposé de maniere que chaque chose atteignit le plus grand degré de persection possible, & que chaque être relatif, chaque moyen contribuât à cette persection autant qu'il étoit nécessaire & que la nature des choses l'exigeoit & le comportoit.

2°. Le Bon se prend aussi dans un sens plus restreint, pour désigner ce qui est conforme aux regles intellectuelles de l'ordre moral; l'idée qu'il exprime; est alors relative seulement à la persection des êtres moraux, & il consiste dans la conformité de ce que fait l'être intelligent avec la convenance & l'ordre moral; la vérité lui sert de base & de regle; la persection de l'agent en est le principe, & l'existence de ce Bon prouve

la réalité de cette perfection.

Le Bon dans ce sens est pour la volonté & les actions, ce que le vrai est pour les jugemens & les discours, ce que le beau est pour les mouve-

mens & les formes extérieures.

Juger & dire d'une maniere conforme à ce que les choses sont réellement, c'est suivre le vrai; approuver les formes & les mouvemens les mieux affortis à la destination des choses, c'est suivre le beau; vouloir & agir d'une maniere assortie à ce que les choses sont pour se perfectionner soi-même & perfectionner les autres êtres, c'est suivre le Bon.

L'être intelligent est Bon, lorsqu'il ne veut jamais & ne fait jamais de son propre mouvement que ce qui est consorme à l'ordre, que ce qui tend à la plus grande persection des êtres intelligens. C'est là la Bonté morale; elle suppose la connoissance de ce qui convient & le goût de

préférence constante pour tout ce qui est le plus convenable, pour tout ce qui s'accordé le mieux avec les relations, l'état & la destination des êtres moraux. Le Bon alors est la même chose que l'honnête, le vertueux. C'est dans ce sens que l'on dit que la perfection de l'être intelligent consiste dans la connoissance & l'amour du vrai & du Bon.

Nous avons tous naturellement une disposition à approuver le Bon moral, parce qu'en effet notre ame est constituée de maniere que tout ce

qui est Bon dans ce sens, lui plait des qu'il lui est connu.

3°. Le qualificatif Bon se prend encore dans un sens plus restreint, renfermé sous le précédent, pour désigner la disposition volontaire d'un être intelligent à procurer le bonheur des êtres sensibles & à les rendre aussi heureux qu'ils peuvent l'être. C'est même là son sens propre & sa vraie acception; ce n'est que par accommodation que l'on a transporté son emploi à désigner les idées dont nous venons d'exposer le détail.

L'être Bon est celui qui veut que les autres êtres capables de sélicité, soient heureux. L'être Bon est donc un être utile à tous ceux qui peuvent sentir leur état; en conséquence on a nommé Bon tout ce qui est utile.

Le bonheur des êtres sensibles est inséparable de leur perfection morale; on a nommé Bon en conséquence, tout ce qui est conforme à l'ordre, à la convenance, à la vertu; on a nommé Bon tout être qui connoît & qui suit les regles de cet ordre moral. Cette premiere idée qui nous présente tout ce qui sert physiquement à la conservation de l'existence, à la perfection intrinseque des facultés, à l'aisance de leur exercice & au plaisir dont peut jouir l'être sensible, devoit être désignée par le mot utile. La seconde de ces idées qui nous présente ce qui est conforme aux regles de la convenance morale, devoit être énoncée par le qualificatif honnête ou vertueux. Le terme Bon, pour parler exactement, devoit être réservé uniquement pour désigner l'esre qui a une disposition constante & volontaire à rendre tous les estres sensibles aussi heureux qu'ils peuvent l'etre. Le méchant, au contraire, est celui qui a une disposition volontaire à nuire aux êtres sensibles, à s'opposer à leur bonheur.

Le bonheur étant inséparable de la perfection & ne pouvant résulter d'une autre source, vouloir la perfection d'un être, c'est vouloir son bonheur; agir pour le rendre parfait, c'est travailler à le rendre heureux.

Il suit delà que l'être Bon ne peut exercer efficacement sa bonté, qu'autant qu'il connoît ce qui constitue la perfection de l'être qu'il veut rendre heureux, qu'il désire cette perfection & qu'il peut la procurer; mais il n'est Bon-qu'autant que tout ce qu'il fait à cet égard a pour principe la volonté de rendre l'être en faveur duquel il agit, aussi heureux qu'il peut l'être; car c'est l'intention qui décide ici du caractere de l'être Bon.

Tout être heureux est un être qui est ce qu'il doit être, tout être parfait doit nécessairement approuver ce qui est tel qu'il doit être; tout être

parfait doit donc nécessairement être Bon.

Mmmm 2

Tout être malheureux est un être qui a des désauts, qui n'est pas ce qu'il doit être pour répondre à sa destination, en qui, ou à l'égard de qui les regles de l'ordre ne sont pas suivies; une intelligence qui approuve-roit l'état d'un malheureux, seroit une intelligence imparsaite qui ne connoîtroit pas ce qui est consorme à l'ordre, ou qui ne l'approuveroit pas, ou qui malheureuse elle-même, accuseroit de son malheur les êtres heureux, & par cette raison chercheroit à détruire leur bonheur, ou à les détruire eux-mêmes. Il est donc impossible que l'être souverainement parsait soit méchant, que l'être sans désaut, sans bornes, comme sans misere ne soit pas Bon, & puisse jamais, ni faire volontairement des malheureux, ni laisser volontairement rester des êtres au-dessous de l'état de bonheur, qu'ils peuvent atteindre, & auquel ils sont dessinés. L'être parsait doit être Bon, & l'être souverainement parsait doit être aussi souverainement Bon. L'être méchant est nécessairement imparsait & malheureux.

Nous recherchons avec toute la vivacité de l'intérêt le Bon utile: il est la source de notre bien-être; nous estimons l'être moralement Bon; son approbation est honorable; il ne s'accorde qu'au mérite, & nous sentons que nous ne méritons de l'estime qu'autant que nous avons nous-mêmes cette bonté morale. Nous aimons l'être Bon, qui veut notre bonheur; l'aimer, c'est nous aimer nous-mêmes. Voulons-nous être aimés nous-mêmes? soyons Bons.

BONGARS, (Jacques) Ministre du Roi HENRI IV, en plusieurs Cours d'Allemagne, & Auteur Politique.

ACQUES BONGARS, Maître d'Hôtel du Roi Henri IV, & son Ministre en plusieurs Cours, né à Orléans en 1554, & mort à Paris en 1612, a été non-seulement un bon négociateur, mais l'un des plus savans hommes du seizieme siecle. Il se distingua parmi les critiques; & si, dans cette carrière, il n'alla pas aussi loin que les Casaubons, il ne laissa pas d'y acquérir une grande réputation, au milieu même de ses occupations politiques. Ses ouvrages en sont soi. Il étoit Protestant, & mérita la constance de Henri IV, même depuis que ce Prince se sût converti à la Religion Catholique. Henri IV, avant & après son avenement à la Couronne de France, l'employa pendant près de trente ans auprès des Princes Protestans d'Allemagne, d'abord en qualité de son Résident auprès de plusieurs de ces Princes, & plus ordinairement auprès du Landgrave de Hesse-Cassel, & ensin en qualité de son Ambassadeur en diverses Cours du corps Germanique.

Trois de ses ouvrages ont rapport au Gouvernement.

I. Etant à Rome en 1585, il sit une réponse hardie à la Bulle que le

Pape Sixte V, fulmina cette année-la contre le Roi de Navarre & le Prince de Condé, & il osa la faire afficher dans Rome. Cette réponse fut imprimée en 1587 sous le titre d'Opposition du Roi de Navarre à . &c.

II. Nous avons des Lettres Françoises de Bongars au nombre de 34, imprimées dans un petit Recueil qui a pour titre: » Le Secrétaire sans fard, » ou Recueil de diverses Lettres de J. Bongars, avec une instruction à lui

» donnée par le Maréchal de Bouillon en 1580, à Paris.

III. Nous avons encore Jacobi Bongarii Epistolæ, in-12, Lugduni Batavorum, Elzevirii 1647. Ces Lettres sont parfaitement bien écrites, & elles ont été traduites en François à Port-Royal. C'est la plume de l'Abbé de Brianville qui y a été employée. La Traduction porte ce titre: Lettres Latines de M. de Bongars, Resident & Ambassadeur sous le Roi Henri IV en diverses négociations importantes, en Latin & en François, 2 vol. in-12, Pierre le Petit 1668. Cette édition, où le Latin est à côté du François fut suivie d'une autre peu de temps après en Hollande, puis encore d'une autre en 1694, & enfin d'une derniere, sous ce titre : » Lettres de Bon-» gars aux Princes d'Allemagne & à M. Camerarius, en Latin & en Fran-» cois, par M. D. H., nouvelle édition, restituée en plusieurs endroits. » & augmentée des Lettres Françoises du même Auteur », 2 vol. in-12. La Haye, Moetjens 1695. On a en effet corrigé dans cette édition plusieurs bévues du Traducteur, & rétabli bien des choses qu'il avoit retranchées dans la premiere édition par un esprit de dévotion. Bongars n'étoit pas si sévere que les Ecrivains de Port-Royal. D'ailleurs, on a compris dans cette édition les Lettres Françoises de notre Auteur, que j'ai comptées pour le fecond des ouvrages dont je rends compte.

On trouve dans les Economies Royales de Sully, une Lettre qu'écrivit à ce Ministre notre Bongars, de Hesse-Cassel le 27 d'Octobre 1598, en lui envoyant en manuscrit, un discours qui lui avoit été remis par le Land-grave de Hesse, & qui contenoit les instructions qu'on disoit que Philippe II

avoit données en mourant à Philippe III.

Il regne dans les lettres de Bongars un caractere de dignité & de probité qui les rend singulièrement recommandables. L'abbé de Brianville en sit une traduction Françoise pour l'instruction du Dauphin de France, aïeul du Roi Louis XV.

### BONHEUR, f. m.

Définition du Bonheur. Conditions du Bonheur. Exemptions des peines. Plaisirs physiques, intelleduels, moraux. Le Bonheur parfait est - il possible?

E Bonheur est l'état d'un être intelligent qui passe sa vie dans une succession constante d'idées agréables. L'on sent assez par cette définition, que je prends le Bonheur 1°. dans toute son étendue, en tant qu'il peut généralement convenir à tous les êtres intelligens; car pour ces especes de Bonheur particulier que les êtres intelligens se forgent, elles sont en raison de la dissérente façon de penser de ces mêmes êtres: 2°. dans toute sa persedion; car si les idées agréables des êtres intelligens sont mèlées d'idées désagréables, on ne dira jamais qu'un tel être intelligent soit heureux. Tous les hommes dans ces deux derniers sens seroient plus ou moins heureux; mais ce n'est pas ce qu'on doit entendre pour le vrai Bonheur des êtres intelligens.

Pour me borner dans un sujet aussi vaste & déjà tant de sois traité, mes recherches ne rouleront que sur deux points. J'examinerai d'abord quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un être intelligent soit parfaitement heureux, & je considérerai ensuite la possibilité par laquelle ces

conditions se trouveroient réalisées.

Je me flatte que ces recherches serviront à dissiper plusieurs doutes sur l'arrangement moral de l'univers, & sur les voies de la providence; doutes qui de tout terns ont embarrassé les Philosophes. En esset lorsque l'on compare le désir ardent & constant de la sélicité qui domine les êtres intelligens, & ne les quitte jamais, au peu de Bonheur qu'il y a dans le monde, on est tenté de croire que l'être Suprême n'a pas pris les meilleurs arrangemens possibles pour remplir ce désir qu'il mit dans les intelligences qu'il créa, soit par un désaut de puissance, soit manque de bonne volonté. De pareils doutes ne peuvent qu'inquiéter beauconp tout homme qui résléchit, & nous ne voyons pas que les efforts des plus grands Philosophes, qui ont entrepris de les dissiper en justifiant le créateur, y soient parvenus. Cela suffit pour autoriser une nouvelle tentative, & même pour la rendre louable.

En supposant un Être infini qui a donné l'existence au monde, & en sui attribuant une puissance infinie jointe à une bonté sans bornes, il est naturel de penser que chaque être intelligent est aussi heureux qu'il peut l'être, malgré les peines & les chagrins qui accompagnent son existence. Car s'il est impossible que Dieu, avec sa puissance infinie, puisse faire par-

venir un être fini au Bonheur, sans le faire passer par des peines & par des chagrins, que deviennent les doutes & les plaintes qui s'élevent parmi les hommes contre la providence, à la vue des êtres qui souffrent? C'est ce qui m'a porté à examiner avec toute l'attention possible la nature des êtres intelligens finis, pour m'assurer, s'il est possible, qu'ils jouissent d'un

Bonheur qui soit sans mélange de mal.

On est généralement d'accord que le Bonheur résulte du plaisir, & que la peine lui est contraire. Une vie entiérement exempte de peines, & remplie de sentimens agréables, seroit le Bonheur parsait. Le désir d'un tel Bonheur nous séduit facilement, & nous voudrions qu'il sût possible. On n'envisage ordinairement que les causes externes du plaisir & de la peine, & en s'imaginant mille moyens arbitraires, de donner un autre cours aux événemens du monde, on bannit toutes les peines de la vie, & on n'y fait régner que l'agrément & le plaisir. Mais ce n'est pas à l'esprit déréglé ou enthousiaste, de juger de la possibilité d'un Bonheur parsait.

Outre les causes externes du Bonheur, il y a dans nous - mêmes un concours de causes qui produisent ou qui empêchent les plaisirs & les peines. Les événemens du monde, qui sont contingens, pourroient sans doute être très-différens de ce qu'ils sont actuellement. Mais l'intrinseque des choses, leur essence, ne peut pas être altérée. Si l'essence d'un être finies est telle, que la peine devienne une condition nécessaire, pour le faire parvenir au plus grand-Bonheur dont il est capable, le Bonheur parfait, sans mêlange de maux, n'est plus possible. C'est donc principalement dans la nature de l'être sini, qu'il faut chercher de quoi décider la question; c'est-là qu'il faut voir de quelle maniere naissent tant les plaisirs que les peines, & la possibilité d'augmenter le nombre des uns, & de bannis les autres.

Voyons d'abord à quelles conditions l'Être intelligent fini pourroit être exempt de peine. Quoique la peine entre par mille portes dans l'ame, on peut rapporter ses causes à deux especes. L'une est dans l'être intelligent même, l'autre est au-dehors, dans la constitution & les événemens

du monde. Les causes internes de la peine sont,

1º. La foiblesse de l'esprit, qui ne sui permet pas de réussir dans toutes ses recherches. Je m'attache à développer une idée, à trouver la solution d'une difficulté, ou l'explication d'un fait, à l'arrangement d'un plan ou d'un projet. Tous mes essorts sont inutiles, je ne trouve pas ce que je cherche, soit que la chose soit réellement au-dessus de moi, soit que je n'aie pas pris le bon chemin pour y parvenir. Je me sens donc arrêté dans le cours de mes pensées, & obligé d'abandonner un objet, auquel mon esprit s'étoit attaché. Cela doit nécessairement produire un sentiment désagréable. On peut encore comprendre sous cet article les erreurs dans lesquelles on tombe par les jugemens saux qu'on porte des choses, par les préjugés que l'on contracte, & par les sausses démarches qui

s'ensuivent. Cela nous expose à la peine qui nous afflige, sorsque nous commençons à nous appercevoir de nos erreurs & de leurs suites sunesses,

& dont le ressentiment subsisse quelquesois très-long-temps.

20. Le manque de ressources en nous-mêmes. Des le moment de notre existence jusqu'à la fin, nous dépendons, dans nos besoins, de toutes sortes d'êtres; nous augmentons même ces dépendances souvent funestes, & toujours désagréables, par l'augmentation des besoins réels ou imaginaires.

3°. Les désirs excédant nos forces; car lorsque nous ne pouvons passes remplir, nos idées en sont très-désagréables & remplies d'amertume.

Ajoutons un vice dans le caractère moral, d'où naissent des sentimens de des actions contraires aux loix éternelles de l'ordre & de la beauté morale. Toutes les fois que nous nous appercevons d'avoir pensé ou agi

contre ces loix, nous en avons du chagrin & de la honte.

Pour éviter donc la peine qui dans ces cas est inévitable, il seroit nécessaire, 1°. que les êtres intelligens eussent assez de force d'esprit pour réussir dans toutes leurs recherches; 2°. qu'ils sussent garantis de toute erreur dans leurs jugemens; 3°. que l'erreur ne les entraînât pas dans des pratiques dont les suites sont naturellement désagréables; 4°. qu'ils pusent trouver en eux-mêmes toutes les ressources dans leurs besoins; 5°. qu'ils n'eussent jamais que des désirs proportionnés à leurs forces; 6°. qu'ils ensent une droiture qui les garantit infailliblement de tout sentiment & de toute action contraire aux loix immuables de l'ordre & de la beauté morale. Il est évident qu'à moins que toutes ces conditions ne soient exactement remplies, s'être intelligent ne sauroit être à l'abri des peines dont les causes sont en lui-même. Nous examinerons plus bas si ces conditions peuvent être remplies ou non.

Les causes externes de la peine ou du déplaisir sont : 1°. les objets qui ont une difformité, ou une imperfection, soit réelle, soit imaginaire, dont nous nous appercevons, soit qu'ils produisent dans nous une douleur corporelle par des qualités contraires à notre bien-être, soit qu'ils nous causent une peine d'esprit par un désaut physique ou meral; 2°. les événemens con-

traires à nos désirs, à nos vues, à nos projets.

Pour garantir les êtres intelligens des sensations désagréables produites par les causes externes, il faudroit, 1°. qu'il n'y eût point de difformité, ni d'impersection, soit physique, soit morale, dans les objets qui se présentent à leurs sens; 2°. que tous leurs désirs, leurs vues & leurs projets, suffent dans un accord parsait avec les événemens du monde.

Au défaut de ces conditions, il faudroit que les êtres intelligens suffent d'une insensibilité & d'une stupidité parsaite. Car pour être heureux, l'intensité de la peine, tout le reste égal, est toujours en proportion de l'attention & de la réstexion. C'est ce que l'expérience consirme. Plus un animal est stupide, moins il est sensible à la peine. Si tous les êtres intelligens ligens étoient d'une stupidité pareille à celle d'un zoophyte, il y auroit

peu de peine dans le monde.

Maintenant, pour juger de la possibilité de ces conditions, il faut avoir devant les yeux les conditions nécessaires pour faire éprouver aux mêmes êtres des sensations flatteuses. Ce n'est pas l'absence seule de la peine qui fait le Bonheur; il faut de plus, que la vie soit remplie de momens agréables. Si les conditions requises pour le plaisir se trouvoient en contradiction avec celles que demande l'exemption des peines, c'est alors que nous pourriens hardiment assurer que le Bonheur parfait est impossible.

Parcourons donc les conditions que les plaisirs demandent. Quant aux plaisirs des sens, qui ont leur origine dans l'organique du corps, ils supposeroient de l'ordre & de la régularité dans les mouvemens qui affectent les nerss des sens. Le corps faisant une partie du monde matériel, participe à tous les mouvemens qui se font dans le monde. Ainsi pour que chaque être intelligent sût toujours agréablement affecté des objets extérieurs, il faudroit que tout le mouvement qui existe dans le monde, ou au moins celui dont l'effet devient sensible à chaque individu, se sit conformément aux regles de la beauté & de l'ordre, qui sont les mêmes pour nous.

Les plaisirs intellectuels supposent nécessairement des connoissances, de la réflexion, & en général, la culture de l'esprit, & de plus un progrès continuel d'un degré de connoissance à un degré plus élevé; parce que les mêmes idées agréables perdent peu-à-peu leur agrément par la répétition, de sorte qu'il en faut toujours de nouvelles & de plus composées. Le Bonheur parsait suppose donc des connoissances très-étendues, & une grande habitude de résléchir, en un mot, tout ce qu'il faut pour n'être pas sujet à se tromper & pour voir la vérité & la beauté des choses, de quelque côté qu'elles se présentent. Le monde & la nature étant des objets dont l'esprit s'occupe continuellement, il faut que par-tout il éclate de l'ordre & de la beauté, afin de fournir sans cesse aux intelligences des objets dont la contemplation excite en elles un sentiment agréable.

Les plaisirs moraux enfin demandent moins de connoissances, que les plaisirs intellectuels; mais ils supposent beaucoup d'activité, une attention continuelle à connoître l'état des autres êtres intelligens, & le pouvoir d'y influer. Cela suppose donc dans les intelligences mêmes une bonté morale parfaite, & hors d'elles, une liaison étroite entre elles parçe que sans cette liaison, la bonté morale ne peut pas s'exercer. Il faut de plus que la sphere de cette liaison des intelligences entr'elles s'étende toujours davantage, afin que le plaisir moral puisse prendre des accroissemens continuels, sans

quoi il cesseroit bientôt.

Voilà toutes les conditions requises, soit pour éviter les peines, soit pour passer continuellement d'un sentiment agréable à un autre. Il saut bien observer ici, que toutes ces conditions ayant été déduites, non de la nature Tome VIII.

N n n n

particuliere de l'homme, mais de l'effence d'un être intelligent quelconque, elles doivent être les mêmes pour toutes les especes de ces êtres, de quelque ordre qu'ils soient. Car tous ont au fond la même nature; & s'ils doivent parvenir au Bonheur parfait, il faut que les mêmes conditions aient lieu, quelle que soit d'ailleurs la dissérence spécifique d'un ordre à l'autre.

En comparant ces conditions avec celles qui sont nécessaires pour être exempt de peine, on voit : 1°, que cette exemption qu'on pourroit obtenir par une insensibilité absolue, par un abrutissement total des facultés intellectuelles, par une ignorance parfaite de la vérité & de la beauté morale, ne sauroit avoir lieu sans que les conditions requises pour les plaisirs en soussiers car ces moyens ne peuvent faire éviter la peine que par la privation des dispositions avantageuses nécessaires pour le plaisir sensuel, moral & intellectuel; 2°, que par conséquent, les seules conditions nécessaires pour éviter la peine, sont à-peu-près les mêmes qui sont requises pour goûter le plaisir, dont l'essentiel est d'un côté, la persection des facultés intellectuelles & des sentimens du cœur, jointe à beaucoup de connoissance,

& de l'autre un ordre parfait dans l'arrangement du monde.

Nous ne trouvons donc dans ces conditions aucune contradiction manifeste, qui nous oblige de nier la possibilité du Bonheur parsait. Au contraire, puisque l'homme est capable de perfectionner de plus en plus ses facultés, soit intellectuelles, soit morales, il paroît plutôt qu'il peut saire des progrès continuels vers le Bonheur parfait. De plus, dès qu'on suppose que l'arrangement du monde est l'ouvrage d'un être infiniment sage & puilsant, il est impossible que cet être n'ait agi conformément aux regles de l'ordre & de la beauté, puisqu'en faisant les choses autrement, il auroit agi contre soi-même. Cela étant il ne doit point y avoir dans le monde de défaut réel, ni dans les parties, ni dans le tout. Par conséquent un esprit fini ne peut jamais trouver dans le monde que des défauts apparens. Or s'il fait des progrès continuels dans la perfection de ses facultés, il est posfible qu'il vienne un temps où il verrà les choses comme elles sont effectivement, & alors il ne sera plus sujet aux peines qui viennent du dehors, & la perfection de ses facultés le garantissant des peines dont la source est intérieure, il pourra être délivré de toute peine.

Quant au plaisir, la même supposition d'un être infini, auteur du monde, nous mene à des conclusions très-favorables. On verra sans difficulté, pour peu qu'on y réstéchisse, que toutes les conditions nécessaires pour le

plaisir, peuvent & doivent même avoir lieu.

De tout ce que je viens de dire, il résulte que, dans la supposition d'un être infini, cause de tout ce qui existe, il est non-seulement possible, mais très-probable, que tous les êtres finis parviennent par la succession des temps, à un état, où à l'abri de toute peine ils passeront continuellement d'un sentiment agréable à l'autre. C'est alors que tout être doué

de sentiment & d'intelligence jouira d'un Bonheur parfait, & qu'on ne ver-

roit plus dans le monde qu'ordre, harmonie & beauté.

Il se présente ici une question importante & digne de route notre attention: s'il est possible que le monde parvienne à ce degré de perfection, l'être infini n'auroit-il pu abréger ce terme? N'auroit-il pu épargner aux êtres intelligens ce passage pénible & fâcheux qui les conduit si doulou-reusement au Bonheur parsait? N'auroit-il pu créer le monde dans cet état de perfection, auquel il pourra arriver dans la suite des temps? Falloit-il nécessairement que les êtres sinis passassent par tant de foiblesses, par tant d'erreurs, par tant de miseres, pour arriver au but de leur création? Voilà des questions que les philosophes n'ont certainement pas assez méditées. Si le saut de la non-existence à cette existence heureuse est possible, sans que les êtres intelligens y perdent, il paroît très-digne du choix de l'être souverainement bon. Il me semble donc très-naturel de conclure qu'il n'a pas

été possible, puisqu'il n'a pas eu lieu.

Mais cette impossibilité seroit-elle fondée dans la nature de l'auteur, ou dans celle de l'ouvrage? La sagesse & la bonté de l'être infini l'auroientelles empêché d'épargner tant de maux aux êtres intelligens finis; ou bien la nature même de ces êtres se seroit-elle refusée à un Bonheur exempt de tout mélange de mal? J'ose dire que les philosophes qui ont agité ces questions, les ont trop légérement décidées. En effet, il semble d'abord que Dieu ayant donné l'existence à tous les êtres finis, il a pu accommoder leur nature & leurs propriétés à son gré, & qu'il ne doit avoir trouvé aucun obstacle de la part des créatures. Dans cette hypothese il a pu les oréer de façon à les rendre infaillibles & parfaitement bonnes, sans aucun alliage du mal. D'où l'on conclut que, puisqu'il ne l'a pas fait, c'est sa propre nature qui l'a empêché de le faire. Après cette conclusion, on a voulu chercher parmi les attributs de. l'être infini, ceux qui ont mis obstacle à la suppression du mal dans le monde. On a cru découvrir que c'étoit la sagesse infinie qui avoit permis les maux actuels pour en éviter de plus grands, & pour en tirer le plus grand bien possible.

En examinant bien ce raisonnement, on trouvera que, quoiqu'il attribue les maux à la permission de la sagesse divine, il suppose réellement qu'ils sont nécessaires par la nature de ces êtres sinis, puisqu'on ne fait agir la suprême sagesse que pour diminuer les maux autant qu'il est possible. C'est-à-dire, autant que le soussire l'impersection naturelle des créatures. Si un monde où tous les êtres intelligens eussent été parsaitement heureux avoit été possible, la sagesse souveraine n'auroit certainement point mis d'obstacle à la production de ce monde. Or, un tel monde est possible, dans la supposition que l'être infini auroit pu donner d'abord aux êtres intelligens la même persection d'esprit & de cœur, qu'ils acquierent successivement, après une certaine suite d'années ou de siecles. Si l'on veut soutenir que c'est la sagesse divine qui n'a pu permettre ce saut, on est

Nnnn 2

obligé de prouver quel mal il auroit produit. Cela n'étant certainement pas possible, il ne nous reste qu'à dire que ce saut n'étoit pas compatible avec la nature des êtres finis. Ce n'est qu'après cette conclusion qu'on voit clairement que tout le mal vient uniquement de la nature des êtres finis, de maniere qu'il étoit absolument impossible (ces êtres existans,) de l'empé-

cher par aucun arrangement.

Il est donc prouvé que ce n'est point aucun attribut de l'être infini, mais la nature même des êtres sinis, qui rend impossible leur Bonheur parfait. Cette impossibilité consiste proprement en ce que la nature d'un être sini ne permet pas qu'il parvienne au degré de perfection, que le Bonheur parfait suppose, sans avoir passé par un grand nombre de degrés intermédiaires, remplis tantôt d'agrément, tantôt de désagrément. C'est donc le sort commun, non-seulement du genre humain, mais de tous les êtres intelligens sinis, de ne pouvoir parvenir au Bonheur parsait, sans avoir éprouvé

des peines & des chagrins.

Les argumens sur lesquels nous avons établi cette importante proposition, sont tirés, en partie de l'expérience qui nous assure que les êtres finis que nous connoissons, n'ont pas encore atteint le plus haut degré possible de leur Bonheut; en partie des attributs de Dieu, qui ne nous permettent pas de supposer qu'un meilleur ordre de choses ait été possible. Il y a encore un autre moyen de s'assurer de la vérité de cette assertion. C'est de faire voir par l'essence même d'un être fini, qu'il est impossible qu'il devienne tout d'un coup, c'est-à-dire, sans succession, ce qu'il peut devenir par le progrès de sa persectibilité: argument qui n'a été touché, que je sache, par aucun philosophe, & qui, s'il est bien manié, doit achever de détruire entiérement tous les doutes contre la bonté souveraine de Dieu, & contre la persection du monde. Car Dieu ne pouvant pas changer l'essence des choses, il ne pouvoit forcer l'impossibilité essentielle du Bonheur parsait des êtres finis.

J'avoue qu'il ne me paroît pas facile d'en tirer une preuve démonstrative de la nature des être finis. Toutesois il me semble qu'on en peut assez dire pour entrevoir la vérité, & faire cesser toute sorte de plaintes. Je me hâte donc de proposer mes réslexions sur ce sujet, espérant que la nouveauté & la difficulté du sujet me serviront d'excuse si je ne porte pas dans les esprits l'évidence & la conviction que je ne voudrois y

porter.

Qu'il me soit permis de préluder par une remarque générale sur les raisonnemens que j'aurai à saire pour prouver ma proposition. Il est d'abord clair qu'une discussion parsaite de cette question suppose une connoissance distincte, exacte & complette de la nature des êtres intelligens sinis. Car, pour juger si une chose est possible ou non, il saut connoître à sond l'essence de la chose, puisqu'on ne peut juger possible ou impossible que ce qu'on voit clairement compatible avec l'essence du sujet dont il s'agit.

Or, il s'en faut beaucoup que nous ayons une connoissance distincte & complette de l'essence des êtres intelligens. Il ne faut donc pas se slatter d'obtenir une évidence entiere sur ce qui est possible ou non par rapport à ces êtres. Nous aurons beau méditer & raisonner, il restera toujours quel-

que incertitude.

Cette observation ne tend pas uniquement à excuser ce qu'il y aura d'incomplet dans les raisonnemens suivans; elle doit servir en même-temps à rendre circonspects ceux qui croient avoir trouvé des objections contre, la bonté souveraine de Dieu. Il ne leur est point permis de trop insister sur ces doutes, à moins qu'ils ne soient en état de démontrer d'une manière satisfaisante, qu'il a été possible à Dieu de mener les êtres intelligens au Bonheur par un chemin plus court. Il ne sussit pas de supposer comme une proposition évidente d'elle-même, que la chose est possible. Pour en être absolument assuré, il faudroit des connoissances infiniment plus étendues que ne sont celles que nous avons actuellement. Rien n'est plus ordinaire aux hommes, que de critiquer le gouvernement général du monde, & rien n'est plus difficile que d'en juger avec connoissance de cause. Dans une matière aussi délicate & aussi sublime que celle-ci, je marcherai avec toute la timidité & toutes les précautions nécessaires pour

éviter les méprises.

Aucun être intelligent fini ne peut devenir capable de jouir d'un Bonheur parfait, qu'après une succession d'idées distinctes. Il y a long-temps qu'on a prouvé que c'est un caractere distinctif de l'être infini, d'être tout à la fois ce qu'il peut être; au lieu que l'être fini ne peut atteindre que successivement la plénitude de son existence. Le sujet présent nous en sourmit une preuve particuliere. Nous avons vu plus haut que le Bonheur suppose des connoissances étendues, des idées distinctes, & par conséquent tout ce qui est absolument nécessaire pour acquérir ces connoissances & ces idées. Or, en réfléchissant sur la nature de l'être fini, nous voyons qu'il lui faut du temps pour acquérir des connoissances, & d'autant plus de temps que ces connoissances plus parfaites supposent un plus grand nombre d'idées & des idées plus distinctes. Imaginons qu'un être intelligent fini ait toutes les idées possibles à la fois au premier moment de son existence, c'est-à-dire, qu'il air une idée intuitive du monde : cette idée totale du monde ne sauroit être que très-consuse; car pour être distincte, il faudroit que l'être fini embrassat par un seul acte de son entendement tout ce qui existe, & toutes ses manieres d'exister; il faudroir qu'il connût très-distinctement toute l'essence du monde avec tout ce qui en dépend. Mais c'est justement la prérogative de l'être infini. L'être fini, qui ne peut embrasser que peu d'objets à la fois, a besoin de plusieurs actes de l'entendement pour étendre ses connoissances & les élever jusqu'à la clarté nécessaire. Ne pouvant, par sa nature, apporter une attention égale à tout ce que l'idée totale du monde renserme de particulier, il faut nécessairement qu'il dirige son attention successivement, d'un point à l'autre. De cette maniere il lui faudra du temps pour connoître distinctement les différentes idées particulieres qu'une idée complexe renserme, quelle que soit d'ailleurs la force de son esprit.

De plus l'être fini n'étant pas capable d'avoir une connoissance distincte de l'essence du monde, il ne peut bien connoître les événemens actuels & les essets des causes, que par l'expérience qui suppose encore la suc-

cession & le temps.

Enfin si nous considérons attentivement le feul moyen possible pour l'être fini d'acquérir des connoissances distinctes, nous reconnoitrons qu'il suppose absolument plusieurs actes réitérés & si distérens les uns des autres, qu'ils ne fauroient avoir lieu en même-temps. L'attention, la réflexion, la mémoire, l'abstraction, la combinaison, l'opposition, &c. sont distérens actes nécessaires pour parvenir à des connoissances distinctes, & il ne paroît pas possible qu'un être fini puisse exercer tous ces actes en mê-

me-temps.

Tout cela prouve assez clairement, si je ne me trompe, qu'aucun être fini ne peut acquérir des connosssances solides & un peu étendues, sans beaucoup de temps, & qu'il étoit par conséquent impossible que Dieu créât des intelligences finies douées de toutes les connoissances nécessaires au Bonheur parsait. Je sais bien qu'on suppose ordinairement, que la puissance infinie pourroit, par un seul acte de sa volonté, éclairer l'ame la plus stupide; mais il ne suffit pas de s'imaginer de pareilles choses. Un ignorant s'imagineroit que rien ne seroit plus sacile à un géometre que de faire un triangle qui eût deux angles droits, chose contradictoire. La supposition dont je viens de parler étant contraire à l'essence de l'être fini, quoiqu'elle ne le paroisse pas d'abord, elle devient impossible par la même, puisque Dieu ne peut pas donner à l'être fini les attributs de l'être infini.

J'ai remarqué plus haut, que plus les connoissances de l'être intelligent sont étendues & solides, plus toutes ses facultés sont parsaites, & plus il est capable de se garantir de toute sorte de peines, & de jouir de dissérentes especes de plaisir. Delà il suit que, les autres conditions étant égales, plus il aura employé de temps à perfectionner ses connoissances, plus il approchera du Bonheur parsait. C'est donc du temps que l'être sini doit attendre ce que sa nature bornée ne lui permet pas d'avoir d'abord. Quiconque a une idée de ce qu'on nomme connoissance & vérité, s'e percevra sans peine que l'empire de la science est infiniment vaste. C'est un océan sans bornes dans lequel les êtres sinis puiseront éternellement de nouvelles idées, de nouvelles connoissances & de nouveaux plaisurs; ils ne

cesseront jamais de croître en connoissance & en persection.

Tirons de tout ceci une conclusion qui commencera à dissiper l'épais nuage qui couvre la raison humaine par rapport aux questions sur les voies impénétrables de la Divinité. Si tout est nécessairement successif dans

l'être fini, il est impossible qu'un tel être puisse être parfaitement heureux dès le premier moment de son existence. Il sort des mains du créateux doué de tout ce qu'il lui faut pour le devenir selon son état, ou le rang qu'il occupe dans l'échelle universelle des êtres. Mais c'est au temps à développer ses facultés. Le commencement de son existence est absolument obscur & foible. Il acquiert des idées qui d'abord ne sont que confuses. Ces idées excitent en lui des sentimens soibles. Cependant la lumiere entre peu-à-peu dans cette ame par l'exercice de ses facultés innées. Les plaisirs augmentent aussi en nombre & en intensité, & on peut prévoir qu'ils augmenteront de même à l'infini; de sorte que cet être qui au moment de sa création n'étoit qu'une monade stupide & indolente, devient par la succession des temps un génie puissant, qui approchera de l'être infini autant que l'être fini en peut approcher. Telle est sa nature immuable.

Après avoir établi cette proposition préliminaire, que le Bonheur des êtres sinis ne peut devenir parfait, que par la succession des temps, je viens à l'examen de la question principale: si ces êtres ne pourroient pas y parvenir sans passer par des sentimens désagréables? Ici il me semble qu'on doit d'abord prévoir que cet examen décidera pour la négative. Car en considérant bien toutes les sources de la peine, on trouve que l'impersection des êtres intelligens y entre presque toujours comme cause. Or tous les êtres sinis étant nécessairement imparsaits, ils sont par leur nature exposés aux peines, & n'en pourront être exempts, que lorsqu'ils seront parvenus au degré de persection dont nous avons parlé plus haut; ce qui ne peut arriver qu'à un point sort éloigné du commencement de leur existence. Mais il est à propos d'entrer dans une discussion plus particuliere de cette question.

Nous avons vu qu'une des conditions nécessaires pour éviter toute peine, étoit que les désirs, les souhaits & les projets des êtres intelligens sussent dans un accord parsait avec les événemens du monde. En esset les événemens du monde contraires à nos désirs, sont la cause la plus ordinaire de nos peines. Il est donc sur-tout nécessaire de bien examiner s'il est

possible que les êtres finis puissent être garantis de ces peines.

Le monde est un système produit & arrangé par l'être infini; c'est au moins d'après ce principe que nous raisonnons ici. Toutes les parties sont donc tellement liées ensemble, soit dans la simultanéité, soit dans la succession, qu'elles forment un tout régulier, dont les parties doivent être coordonnées conformément aux loix générales de la beauté & de la perfection, qui sont l'essence de ce système. Il ne saut qu'une légere attention pour voir, que toute autre idée du monde est incompatible avec la notion d'un Créateur infiniment parsait. Cela étant, chaque événement du monde tient au système entier, & pour juger si telle chose doit arriver dans le monde, il saut avoir une idée distincte du tout.

Maintenant il est clair que chaque être intelligent à part ne peut former

de desseins, ni concevoir de souhaits qui ne soient une suite naturelle & nécessaire de ses propres idées, parce que ces desseins & ces souhaits sont des effets nécessaires des idées qui les produisent. Si, par exemple, telle chose me paroît bonne, il est impossible que je ne sente un désir de la posséder; comme d'un autre côté il est impossible que je désire une chose dont je n'ai point d'idée. Donc tout être intelligent n'aura que les désirs qui résultent nécessairement de ses propres idées. Or, ces idées sont nécessairement conformes au rang & à la place que cet être occupe dans l'univers, de même que proportionnées à ses facultés & au temps pendant lequel il a existé. Ces idées seront donc pendant assez long-temps très-bornées, étant seulement prises de cette partie du système entier qui a été à la portée de l'être intelligent. C'est la marche graduée de son intelligence. Delà il s'ensuit, qu'il n'est pas possible que l'être fini soit toujours d'accord dans ses désirs avec les événemens qui sont les résultats des loix du système entier, de l'univers. Car cet accord parfait ne peut avoir lieu que dans la supposition que l'être fini ait une idée distincte de l'univers entier, & de tous les ressorts qui produisent les événemens. Ce seroit alors seulement qu'il verroit toujours ce qui doit arriver, & que sentant combien tout arrive conformément aux soix de l'ordre & de sa persection, il prendroit les événemens comme ils viendroient, & se soumettroit avec plaisir au cours des choses.

Nous voyons effectivement que plus un être intelligent avance dans la connoissance du monde, moins il est sujet à se tromper dans l'attente de ce qui doit arriver, & moins il aspire à des choses impossibles. L'idée du monde entier est infiniment composée. On ne l'a d'abord que très-confusément: peu-à-peu elle se développe, & plus on fortisse sa raison, plus les idées deviennent conformes au véritable état des choses. Les peines dont nous parlons, doivent diminuer en même proportion. Ainsi les êtres intelligens croissent également en persection & en Bonheur. Et si ce monde n'est pas infini, il est possible qu'un être fini puisse devenir parsait au point d'avoir une idée distincte du monde entier, & alors ses peines doivent entièrement cesser: perspective ravissante, & capable d'inspirer à tout être pensant le désir de l'immortalité.

Il me paroît donc assez clair par tout ce que je viens de dire, qu'il n'est pas possible qu'un être fini puisse être exempté des peines qui viennent de la contrariété de ses inclinations & de ses désirs avec les événemens du monde.

Cette formule peut encore s'appliquer aisément à une autre source de peines, qui est la contrariété des sentimens, des actions, & en général du caractere moral d'un être intelligent avec les loix éternelles de l'ordre moral,

qui fait le caractere moral du monde. Un être intelligent, en entrant dans le monde, ne peut en connoître le caractere qu'après une longue expérience & beaucoup de réflexion. L'être suprême ne peut pas même le dispenser

de

de cet apprentissage, parce qu'il est impossible, comme je l'ai prouvé cidevant, que l'être sini sache tout à la sois. Pendant le temps que cet être ignore, soit en tout, soit en partie, les loix de l'ordre moral, de l'équiré & de la bonté, il est impossible qu'il agisse & pense toujours selon ces loix. Il ne juge que de la partie infiniment petite du monde qu'il connoît le mieux, & se connoissant soi-même le premier, ses actions presque uniquement relatives à lui-même, seront très-souvent contraires aux loix générales. Pour entrer parsaitement dans ces idées, on n'a qu'à considérer le cas où l'homme est en contradiction avec lui-même; cas trèsfréquent & très-connu. Il lui faut beaucoup de temps avant qu'il connoisse même superficiellement sa propre nature; & sorsqu'il la connoît, il lui fant un long exercice pour avoir cette idée toujours distincte devant les yeux: sans quoi pourtant il est sujet à agir contre soi-même, comme

l'expérience ne le prouve que trop.

Je conclus donc, que chaque être intelligent fini, est au commencement de son existence nécessairement sujet à agir quelquesois contre les soix morales, & à contracter même des sentimens & des assections contraires à ces loix, puisqu'il ne sauroit être que foible par état, & très-borné dans les motifs de ses actions & dans les principes de ses sentimens. Cela étant, il est impossible de le garantir des peines qui viennent de cette impersection. Cette exemption demanderoit que l'être fini ne s'apperçût jamais de ses défauts moraux. Mais comme la connoissance claire de son état & de son caractere est absolument nécessaire pour le Bonheur, il seroit par là même privé d'un plaisir. Tel est le cas des bêtes, dont les actions sont souvent contraires à l'ordre moral du monde, & qui commettent des désordres fort semblables à coux qui procedent des hommes, sans qu'elles soient susceptibles de ressentir aucun déplaisir moral, parce qu'elles sont incapables de réfléchir sur leurs actions, & que sans cette réflexion il n'y a point de plaisir moral. Par où l'on voit, (pour le remarquer en passant) qu'il ne faut pas se laisser tromper par les faux argumens de certains philosophes déclamateurs, qui élevent la condition des bêtes au-dessus de celle des hommes, par la raifon qu'elles sont exemptes d'une infinité de peines qui tourmentent l'homme. Il est vrai, que les bêtes dans seur état présent ent moins de peines que les hommes; mais le Bonheur d'une bête est-il comparable à celui d'un être doué de fentiment, de raison & de réflexion?

Il paroît donc résulter clairement de cette suite de raisonnemens, qu'aucun être intelligent fini ne peut parvenir au suprême degré de Bonheur dont il est capable, qu'en passant par toute sorte de peines & de chagrins; & qu'en l'exemptant de peines, on le priveroit de tout son Bonheur. Vérité capable de dissiper les doutes inquiétans, qui ont été formés de tout temps contre la bonté souveraine de l'être infini, & de nous tranquilliser entiérement sur le Bonheur à venir. En esset si aucune intelligence finie, quel-Tome VIII. que parsaite qu'elle soit, ne peut arriver au parsait Bonheur, sans passer par un état qui l'expose à toute sorte de sentimens désagréables, on n'a pas raison de s'étonner, ni de s'embarrasser de voir qu'un être tel que l'homme, très-éloigné d'occuper le premier rang parmi les tréatures sinies, soit sujet à passer par un état de miser pour arriver au suprême degré du Bonheur.

Il est vrai que nos connoissances sont trop bornées pour voir en détail la nécessité indispensable de tous les maux dont les uns affligent tous les hommes fans exception, & les autres seulement quelques particuliers. Mais fachant que les maux sont en général indispensables, nous devons nous reposer entiétement sur la bonté infinie de l'Etre suprême de ce qui en regarde la dispénsation particuliere. L'expérience ne nous montre de noire état que le commencement, une partie infiniment petite. Car qu'est-ce qu'un siecle comparé à l'éternité? Si par les cris d'un enfant nouveau né on vouloit augurer que toute sa vie sera un sujet continuel de plaintes & de gémissement, ce seroit une conjecture très-déraisonnable. La vie présente de l'homme n'est que le premier instant de son existence, qui très-certainement ne peut pas être absolument parfait ; mais l'imperfection de ce premier instant ne donne aucun lieu de s'imaginer que sa condition soit & sera toujours malheureuse. Au contraire, plus, nous examinous la nature des êtres intelligens, plus nous faisons attention à ce que l'expérience même nous apprend, plus nous voyons que toutes leurs facultés tendent d'un degré de perfection à un autre plus élevé, & plus nous avons de sujet de croire qu'à l'avenir leur Bonheur sera parfait.

D'un côté nous voyons une banté fans bornes dans l'intelligence qui a donné l'existence aux êtres intelligens; d'un autre côté nous voyons la nature même de ces êtres qui les porte à se persectionner de plus en plus Le Bonheur parfait ne pouvant avoir lieu, que lorsque la persection de la nature est accomplie, tons nos soins doivent être dirigés à nous perfectionner. Aussi long-temps que nous sentons notre propre impersection, nous devons être affurés que nome Bonheur ne fauroit être complet. A melure que nous avancerons en perfeccion, nous approchenous de l'évidence, qui nous garantira de l'erreur & de ses suites; nous bornerons nos désirs, & nous n'en aurons que de proportionnés à nos forces, & de convenables à notre nature: nous démêlerons les besoins réels d'avec les imaginaires & superflus, & nous diminuerons par là ces dépendances des êtres étrangers qui augmentent à proportion les causes de notre malheur; en un mot, nous verrons diminuer le nombre de nos maux. & augmenter celui de nos plaifirs. L'affurance que la perfection & le Bonheur peuvent s'accomplir par la suite des temps, doit nous engager à sournir avec gaieté la carrière qui nous est ouverte, & nous pénétrer d'amour & de respect pour l'être infiniment bon, qui du néant 2 appellé tous les êtres à la félicité la

plus grande dont leur nature soit capable.

Les principes établis dans cet article vont nous servir à apprécier les idées des anciens Philosophes sur le Bonheur.

### DU BONHEUR,

Suivant les quatre principales secles des Philosophes anciens.

Extraits des Discours moraux de D, HUME.

## I. Du Bonheur suivant les Epicuriens.

E toutes les choses propres à mortiser la vanité de l'homme, il n'y en a peut être point de plus humiliante que de voir la soiblesse, l'insériorité des essorts de l'art & de l'industrie humaine, poussé au plus haut point, lorsqu'il s'agit d'égaler la nature, d'arteindre à la beauté, à la régularité, au fini, qui fait le prix de la plus chétive de ses productions. Oui, l'art demeure toujours un ouvrier subalterne, auquel il n'appartient pas d'embellir, même du coup le plus léger de pinceau ou de burin, les pieces achevées qui sortent des mains de sa maîtresse. Elle lui permet seu-lement de les enchasser dans quelques ornemens détachés, de tracer autour d'eux quelques desseins de draperie; mais elle lui désend de touther à la figure principale. C'est ainsi que la stature fait l'homme, tandis que l'art décide & dispose des habillemens & des dissérentes manières de les assortir.

Si parmi les ouvrages de l'art il s'en trouve qui paroissent doués d'une beauté & d'une noblesse particulière, un peu d'attention nous sera connoître qu'ils sont redevables de ces prérogatives à la force de la nature; à ses heureuses influences. La verve des Poëtes, cette sureur qui les anime, ce seu divin qui les inspire, sont l'unique source de tout ce que nous
admirons dans leurs vers. Le plus grand génie, s'il n'est pas né Poète, ne
sauroit le devenir; ou si la nature, dont les saveurs sont journalières, l'abandonne, il pose la lyre, ne se flatte point de pouvoir suppléer, avec
le secours des regles, à cet enthousiasme qui est l'unique principe d'une
harmonie divine. L'imagination seule, en prenant un heureux essor, découvre ces idées sublimes ou touchantes qui doivent servir de matériaux
aux vers dignes de l'immortalité; elle les présente à l'art qui les dispose
conformément aux regles, & qui en les ornant & en les épurant, leur
donne un nouvel éclat.

De tout tems, l'art, rival de la nature, s'est épuisé en tentatives vaimes & stériles; mais la plus stérile de toutes celles où il a échoné, est
sans contredit l'entreprise des Philosophes les plus graves, qui ont prétendu mouver le merveilleux secret de produire un Bonheur artisciel, un
plaisir raisonné & résident. Je m'étonne qu'aucun d'entreux ne se soit mis

00002

sur les rangs pour obtenir la récompense que Xercès avoit autresois promise à celui qui inventeroit un nouveau plaisir. En se rensermant dans la théorie, en débitant gravement seurs principes dans les écoles de la Grece, ils pouvoient encore se flatter d'exciter l'admiration de quelques disciples ignorans; mais pour en sentir l'absurdité, il suffiroit d'essayer de

les réduire en pratique.

Vous promettez de me rendre heureux, & vous voulez employer, pour cet effet, la raison & les regles de l'art. Mais mon Bonheur ne dépend-il pas de ma constitution interne? Il faut donc que vous ayiez l'art de me resondre, & que vos regles puissent me eréer de nouveau. Mais je doute de votre pouvoir, & votre industrie m'est suspecte. Et quand même je leur accorderois quelque réalité, n'aurois-je pas toujours une opinion plus avantageuse de la sagesse de la nature que de la vôtre? Je n'ai donc rien de mieux à faire que de lui laisser conduire une machine qu'elle a si sagement agencée; & je sens bien que je ne serois que la gâter en y souchant.

Dans quelle vue en esset prétendrois-je la régler, en décrasser les resforts, rectifier ou fortifier ces principes que la nature a mis en moi? Ce travail seroit-il la voie du Bonheur? Mais le Bonheur consiste dans le repos & dans le plaisir, c'est un état d'aisance & de contentement : le Bonbeur fuit les veilles; il abhorre les soins & les satigues. Tout ce qui entre dans la compolition porte la même empreinte, le même caractere. La santé du corps n'est autre chose que la facilité avec laquelle il exerce toutes les fonctions de son méchanisme; ce méchanisme m'est inconnu, & je ne faurois y influer. L'estomac digere les alimens; le cœur donne la circulation au fang; tout cela fans mon entremise & à mon insu. Mais c'est inutilement que je mettrois toutes mes sacultés à la torture pour trouver des charmes, & sur-tout pour goûter des délices, dans la vue & dans la possession d'un objet que la nature n'a pas créé propre à faire sur mes organes des impressions agréables, à les ébranler d'une maniere ravissante. A force de me tourmenter par de semblables essais, j'arriverai bien à la douleur; mais pour le plaisir, j'ai beau y tendre, jamais je ne me le donnerai en dépit de la nature.

Cessez de me rensermer au dedans de moi, comme dans une étroite prison. Conduisez-moi sans différer, à ces biens, à ces plaisirs dont la sense jouissance peut me tenter. Mais à qui parsé-je? Pourquoi m'adresser à vous, Philosophes extravagans? Pourquoi vous demander la route du Bonheur, Sages, paîtris d'orgueil & d'ignorance? Je vais consulter un oracle plus sur, c'est la voix de mes penchans, c'est le cri de mes passions. C'est dans mon cœur & non dans vos fastidieuses écoles, que je trou-

verai la route de la félicité.

Mais que vois-je? La volupté elle-même, la divine volupté vient combler mes délirs. Objet ravissant, amour suprême des dieux & des hom-

mes, je sens à ton approche une douce chaleur se répandre dans mes veines. Déjà mes facultés nagent dans la joie, mes sens en sont inondés. Les beautés du printemps, les richesses de l'automne naissent en foule autour de moi fous les pas de la volupté. Sa voix mélodieuse charme mes oreilles d'une mufique enchanteresse. Je l'entens qui m'invite à goûter les fruits les plus exquis; je la vois qui me les présente avec ce sourire qui donne un nouvel éclat aux cieux & à la terre. Les solâtres amours qui voltigent à sa suite, viennent tantôt me rafraîchir de leurs aîles odoriférantes, tantôt répandre sur ma tête des essences qui exhalent le plus doux parfum, tantôt me verser le breuvage des immortels, qui pétille dans des coupes d'or. Oh! puissai-je, étendu pour jamais sur ce lit de roses, y savourer chacun de ces momens délicieux qui m'attendent; & puisse le temps s'écouler à pas lents & imperceptibles! Mais quel fort cruel, quelle destinée impitoyable s'oppose à mes vœux? Le temps s'enfuit, il s'envole; rien n'égale sa rapidité: mon ardeur pour les plaisirs hâte leur course, au lieu de la ralentir. Hâtons-nous donc de jouir puisqu'il le faut. Ah! ne m'enviez pas la douceur de cet état après tant de fatigues que j'ai essuyées à la poursuite du Bonheur. Laissez-moi me rassafier de ces délices, après avoir tant souffert, insensé que j'étois, du jeune

auquel je m'étois astreint.

Mais tandis que je parle, le plaisir est déjà loin de moi. Déjà ces roses si éclatantes ont pâli. Déjà ces fruits si exquis ont perdu leur saveur. Déjà cette liqueur délicieuse, dont les fumées enivroient mes sens d'un fi doux poison, sollicite vainement mon palais émoussé. La volupté sourit à la vue de ma langueur, & fait signe à sa sœur la vertu, de venir seconder l'entreprise qu'elle a formée de me rendre heureux. La versu entend fa voix; elle accourt avec cet air serein, avec cette joie pure que rien ne peut lui enlever : je la vois venir à moi accompagnée de la troupe enjouée de mes plus chers amis. Aimables compagnons, venez à l'ombre de ce berceau partager avec moi l'élégance & le luxe de ce repas. Votre présence a ranimé ces objets qui commençoient à se ternir : la rose reprend son éclat, les fruits recouvrent leur goût; ce neclar spiritueux porte de nouveau la joie dans mon cœur, depuis le doux moment où vous participez à mes plaisirs. Oubliant le passé, bannissant les soucis de l'avenir, jouissons du présent; & dans chaque instant de notre durée, saisissons ce bien, sur lequel le sort & la fortune ne sauroient exercer leurs caprices & leur tyrannie. Occupons - nous de cette ravissante journée : celle de demain amenera peut-être de nouveaux plaisirs; mais dût-elle tromper notre attente, nous aurons au moins profité des plaifirs d'aujourd'hui, nous goûterons au moins celui de nous les rappeller.

Je m'enfonce dans ce bois épais, dont les ombres redoublent celles de la nuit; mais à peine y ai-je fait quelques pas, qu'il me semble entrevoir, malgré l'obscurité, l'adorable Célie. Elle a devancé l'heure du rendez-vous, son impatience accuse ma lenteur; mais déjà je lis mon pardon dans ses yeux; mon arrivée la comble d'une joie si vive, que toutes les pensées chagrines s'évanouissent, le plaisir les absorbe, tout est consondu dans l'yvresse de nos transports. Où trouverai-je, ma Célie, des expressions assez fortes pour te peindre toute ma tendresse, pour t'expriser ce désordre, ces mouvemens impétueux, que ta présence produit dans un cœur qui brûle pour toi? Le langage ordinaire est trop soible; il n'y a que l'union de nos sentimens, la conformité de notre ardeur, qui puisse te donner l'idée de ce que je sens.

Mais me trompé-je! quoi! Célie, vous soupirez. Votre sein s'éleve avec sorce, les sanglots vous sussouent, un torrent de larmes vient baigner vos joues enslammées. Quel est le sujet de ces angoisses? Parlez, donnez un libre cours à vos soucis, versez-les dans mon sein. Vous me demandez d'une voix entrecoupée; combien durera mon amour? Helas! cher ensant, puis-je répondre à cette question? le terme de ma vie m'est-il connu, & sais-je combien elle doit durer? nouveau sujet d'alarme pour votre tendresse. Cette incertitude vous accable. Mais pourquoi l'idée de la fragilité humaine, toujours présente à votre esprit, troubleroit-elle vos heures les

plus délicieuses?

Pourquoi ce funeste poison corromproit-il les plaisirs dans leur propre source, dans ce centre de la vie & de la volupté qui n'est accessible qu'à l'amour? Non, non, songez plutôt que si la vie s'ensuit, si la jeunesse n'est qu'une sleur aussi-tôt slétrie, il saut d'autant plus saisir l'instant où nous la possédons, en saire un bon usage & ne perdre aucune parcelle d'une existence aussi fugitive. Encore quelques momens & tout est sini. Dans peu nous serons comme si nous n'avions jamais été. Notre mémoire sera essacée de dessus la terre. Alors périront avec nous & dans le même clia-d'œil, nos stériles spéculations, nos vastes projets, nos inquiétudes inutiles; alors, & nous & tout ce qui est en nous, sera englouti dans la nuit éternelle du tombeau.

## 1 1. Du Bonheur selon les Seoisiens.

L y a entre la condition de l'homme & celle des animaux, une différence effentielle, & qui se fait généralement remarquer. La nature a donné au premier un esprit sublime & céleste, qui le rapprochant des intelligences supérieures, ne lui permet pas de le laisser languir dans le repos & dans l'indolonce. Attentive à prévenir le besoin des autres créatures, tette tendre mere leur fournit elle-même des vêtemens & des armes: & ce qu'elle ne leur fournit pas immédiatement, l'instinct le leur sait trouver, cet instinct qui ne les trompe jamais, ce sidele guide qui veille à lour conservation & à leur bien-être. L'homme seule est jetté,

pour ainsi dire, pauvre & nud dans le monde : destitué de tout secours naturel, il doit sa conservation aux soins pénibles de ses parens; la plus haute persection à laquelle il puisse arriver, & qu'il n'atteint que sort tard, c'est de pouvoir subsister par ses propres soins. Il achete tous ses biens par le travail & la peine. Si la nature sui sournit des matériaux, ce n'est qu'en brut; c'est à lui à les polir & à les approprier à ses

ufages.

Reconnoissez, ô hommes, la bonté de votre commune mere; elle vous expose à une infinité de besoins: mais elle vous donne une raison qui peut y pourvoir. Que jamais une molle oissveté, sous le faux titre de reconnoissance, ne s'empare de vos ames; ce n'est point mériter les présens de la nature, que de ne les point employer. Vous ne désirez pour toute nourriture que les herbes des champs: vous vous contentez de coucher en plein air: vous ne demandez que des pierres & des branches d'arbres pour vous désendre contre les habitans des sorêts! Eh bien! reprenez donc aussi vos mœurs sauvages; rentrez dans votre brutale ignorance; sovez moindres que ces bêtes, à qui vous portez envie.

Mais, non, promenez plutôt votre vue sur ce globe; la nature l'a rempli de choses propres à exercer vos talens. Ne s'entendez-vous pas qui vous crie: tout ce que vous pouvez être, vous ne le serez jamais que par vous-mêmes: mettez vos facultés en œuvre: ce n'est qu'à force d'application que vous pouvez vous élever au rang que je vous destine. Voyez cet artisan! il tire d'une pierre informe un noble métal; & ce métal entre les mains laborieuses d'un autre, devient, comme par une espece de magie, tantôt une arme pour la désense de l'homme, tantôt un ustensile pour sa commodité: ce n'est pas de la nature, c'est de l'usage & de l'exercice que vient cette adresse; soyez infatigables comme ceux qui la

possedent; si comme eux vous voulez réussir.

Le Bonheur est le but auquel tendent tous nos vœux & tous nos travaux : c'est à cette pente du cœur humain que nous devons la connois-sance des arts & des sciences, l'établissement des loix, la fondation des sociétés : c'est le seul mobile qui fasse agir le savant, le législateur & le patriote. Le sauvage en est animé au milieu de ses déserts : exposé à la riqueur des élémens & à la fureur des bêtes séroces, il désire d'être heureux. Quoique son ame, plongée dans d'épaisses ténébres, ne connoisse ni l'ine dustrie, ni les arts; elle n'en cherche pas moins cette même sélicité que l'industrie & les arts peuvent nous procurer : mais autant que le sauvage est au-dessous de l'homme civilisé, qui jouit sous la protection des loix, de toutes les commodités de la vie; autant ce dernier est-il au-dessous de l'homme vertueux, de ce vrai sage, que la raison instruit à régler ses désirs, à subjuguer ses passions, & à discerner les véritables biens de ceux qui n'en ont que l'apparence. Toutes les prosessions, tous les états demandent de l'art & un apprentissage; & n'y auroit-il pas un art de vivre ? n'y

suroit-il pas des préceptes propres à nous diriger dans la chose la plus importante? pour bien goûter chaque plaisir en particulier, il faut de l'adresse & du savoir faire; & l'on veut que l'homme tout entier puisse atteindre le but de son être, sans reslexion & sans intelligence, en ne suivant que ses passions & un aveugle instinct! Si cela étoit, nous ne verrions assurément personne s'égarer de la route du Bonheur; les hommes les plus négligens, ou les plus dissolus, y parviendroient les premiers : leur marche seroit aussi sûre que celle des sphères célestes qui roulent à travers les plaines éthérées, dans des orbites que la main du Tout-Puissant leur a tracées.

Si l'industrie peut rendre agréable un exercice aussi violent que celui de la chasse, si l'on peut se plaire à suivre une vile proie, qui trompe souvent notre vigilance, ou s'échappe de nos filets; ne devroit-on pas trouver infiniment plus de plaisir à cultiver un esprit, à modérer ses penchans, à éclairer son entendement, à embellir l'intérieur, à sentir qu'on devient chaque jour meilleur & plus sage? Sortez de votre léthargie, la tâche n'est pas difficile; il n'y a qu'à goûter une sois la satisfaction que procure un travail honnête. Il ne saut pas beaucoup d'étude pour connoître: le juste prix des dissérens genres de vie; il n'y a qu'à comparer l'esprit au corps, la vertu aux richesses, la gloire à la volupté. Cette comparaison mettra dans tout leur jour les avantages d'une vie laborieuse.

Ce n'est pas sur des lits de roses qu'habite le repos : ce n'est ni dans la saveur des fruits, ni dans les sumées du vin que vous trouverez le vrai plaisir. Votre indolence même deviendra une fatigue, & la volupté se changera en dégoût. Tant que votre ame demeurera dans l'inaction, tout vous paroîtra sade & insipide. Tôt ou tard votre corps en proie aux humeurs malignes que vous amassez, se ressentira du funeste esset de vos débauches; mais déjà avant ce temps, le poison aura gagné la plus noble partie de vous-même : envain courez-vous d'objets en objets pour chercher à dissiper vos inquiétudes, chaque objet nouveau sera un nouveau surcroit au

mai que vous endurez.

La recherche trop ardente des plaisirs expose l'homme à mille accidens; elle le met, pour ainsi dire, en bute à tous les traits de la fortune; mais je veux que toujours favorable, elle vous conserve tous vos avantages; le malheur ne vous en poursuivra pas moins au milieu de ces prétendus inferumens de votre félicité. La luxure a émoussé votre goût, vous possédez

& vous ne jouissez pas.

Mais pourrez-vous en effet étousser toute réslexion sur l'inconstance des choses humaines? il n'y a point de Bonheur où il n'y a point de sûreté pour l'avenir; & quelle sûreté peut-on espérer sous l'empire de la fortune? Quand cette volage déesse demeureroit constante à votre égard, la simple appréhension d'éprouver ses caprices feroit déjà votre tourment. Je le vois ce spectacle hideux qui trouble votre sommeil, qui vous essraie dans vos songes,

fonges, & qui répand une noire vapeur sur vos banquets les plus délicieux

& les plus enjoués.

Loin de la fureur des élémens & de la rage des hommes, le temple de la sagesse est assis sur un roc inébranlable : la foudre tombe sans force à les pieds; & ces affreux instrumens des vengeances humaines, émules de la foudre, & même plus terribles qu'elle, n'y sauroient atteindre. La le sage respirant un air pur & serein, contemple avec une joie mêlée de compassion, les déplorables égaremens des aveugles mortels : il les voit chercher, les yeux bandés, le chemin de la vie heureuse, courir après les richesses, la puissance, les titres, les honneurs : vains fantômes que leur

imagination éblouie prend pour des réalités.

fecours:

Mais le sage demeurera-t-il dans une tranquille indifférence? se contentera-t-il de déplorer les miseres du genre humain sans s'employer à les secourir? se livrera-t-il sans réserve à cette austere philosophie, qui en apparence le met au-dessus de tous les accidens, mais qui en esset lui rend le cœur dur, l'empêche de travailler au bien de ses semblables & aux intérêts de la société? Non, il sait que cette sombre apathie ne s'accorda jamais ni avec la vraie sagesse, ni avec la vraie félicité. Le puissant attrait des affections sociales, de ces affections si naturelles, il vertueuses, fi douces, agit avec trop de force sur lui pour qu'il puisse se roidir contr'elles. Dans le temps même où il n'a que des larmes à donner au maiheur de ses amis, de sa patrie, du genre humain, il goûte déja un plaisir infiniment supérieur à tous ces ravissemens tumultueux, dont les esclaves des sens sont enivrés. Ce ne sont pas encore la tous les avantages des vertus fociales. Elles se mêlent avec tous nos autres penchans; elles dominent dans toutes nos affections. Si le chagrin ne peut les corrompre, le plaisir sensuel ne peut les obscurdir. Dans l'excès de ses transports, au comble de ses fureurs, l'amour reconnoît une tendre sympathie. Que disje? il la reconnoît! elle en est le véritable aliment : sans cette généreuse passion, il ne resteroit bientôt à l'amant que de la lassitude & de l'ennui, Mais jamais les affections sociales ne sont plus ravissantes, jamais elles ne briffent mieux, & devant les hommes & aux regards même de l'Etre suprême, que lorsque dégagées de tout mêlange terrestre, elles s'unissent au fentiment de la vertu, or nous portent aux grandes & belles actions: Douces liaisons du sang, wous êtes le triomphe de la nature! Quel spectacle plus beau que le pere nageant dans la joie que lui cause la prospérité de ses enfans, & encore plus leur vertu! Sont-ils menacés de quelque

Plus on épure oes généreur penchans, plus on est frappé de leur prix. L'a-t-il ribn au-dessus de ceue harmonie des esprits, de cette amitie sondes fur la reconnoissance by far l'estime manuelle? Quelle satisfaction de pouvoir adoucir la détresse des misérables, verser la consolation dans les Tome VIII. Pppp

péril? regardez comment à travers le fer & les flammes, il vole à leur

ames affligées, relever ceux qui ont fait quelque chûte, mettre des bornes aux rigueurs d'un sort impitoyable, réprimer les injustes efforts des scélérats acharnés à la persécution & à la ruine des gens de bien! Quelle suprême béatitude de pouvoir triompher, en même temps, de la misere & du vice, en instruisant des créatures semblables à nous par de sages leçons

& par de bons exemples!

Mais tous ces objets sont encore trop bornés pour contenter un être qui se sent une origine céleste. Une famille, des amis, forment un cercle trop étroit pour y resserrer des affections que la divinité elle-même a gravées dans son cœur. Sa bienveillance universelle s'étend jusques à la possérité la plus reculée. Regardant les loix & la liberté comme les deux sources du Bonheur temporel, il est toujours prêt à se dévouer pour elles. Heureux l'homme à qui la fortune propice permet de payer à la vertu le tribut qu'il doit à la nature, de faire un généreux présent de cette vie qui devroit,

tôt ou tard, lui êt enlevée par une fatale nécessité!

La gloire est le partage assuré de la vertu, la douce récompense des travaux honnétes, la couronne triomphale qui orne également le front tranquille du citoyen généreux & le front terrible du guerrier intrépide. Enflammé par de si grandes espérances, l'homme vertueux voit avec un œil de mépris, tout pe que la volupté a de plus séduisant, tout ce que le danger a de plus resoutable. Le trépas même n'a rien qui puisse l'épouvanter : l'arrêt du destin ne s'étend que sur une partie de son être ; il sait que son nom bravera le temps & la mort; & qu'au fort du choc des élémens, au milieu des vicissitudes du monde, ce nom consacré à l'immortalité ne sauroit périr.

# I I I. Système des Platoniciens sur le Bonheur.

L y a des Philosophes qui s'étonnent de ce que les hommes participans tous à la même nature, & doués des mêmes facultés, ont des goûts & des inclinations si dissérentes. L'un condamne ce que l'autre approuve; ce que celui-ci évite avec soin, celui-là le recherche avec avidité. Il y en a qui trouvent encore plus surprenant, que le même homme puisse, pour ainsi dire, cesser d'être le même en dissérens temps : qu'après la jouissance, par exemple, il rejette avec dédain les objets, qui peu auparavant étoient le centre de tous ses vœux & de tous ses désirs. Ces incertitudes, ces irrésolutions, ces accès, si j'ose ainsi dire, loin de me surprendre, me paroissent inséparables de la conduite humaine.

Comment veut-on qu'une ame raisonnable, faite pour contempler l'Etre suprême & ses œuvres, puisse être contente & tranquille, tandis qu'elle n'a d'autre ressource que les plaisirs ignobles; des sens, ou qu'elle ne se repait que de la sumée des applaudissemens vulgaires? La divinité est un océan de gloire & de Bonheur; nos ames soit de petits ruisseaux, qui

malgré leurs écarts, à travers tant de routes tortueuses, cherchent continuellement à retourner à la source dont elles sont émanées, & à se perdre dans l'immensité de ses persections. Lorsque semblables à des digues, le vice & la solie arrêtent leur course naturelle, ces ruisseaux s'ensient, & devenus des torrens surieux, ils vont porter la terreur & la désolation dans

les campagnes voisines.

C'est envain que chacun sait l'éloge de ses penchans, de ses mœurs, & de sa façon de vivre; c'est envain qu'il déploie la rhétorique la plus séduisante pour inspirer son goût à de crédules auditeurs. La contenance du panégyriste est démentie par son propre cœur : au milieu de ses succès & de ses bonnes fortunes, il sent le vuide & le néant de tous ces plaisirs qui ne sont que le détourner du souverain bien. J'examine le voluptueux avant la jouissance : je mesure l'impétuosité de ses désirs, & je la compare à la valeur de l'objet désiré; je vois que sa prétendue félicité ne consiste que dans ce désordre de l'esprit, qui l'enleve, pour ainsi dire, à luimême, & dérobe à ses yeux fascinés le spectacle de ses crimes & de sa misere. Je l'observe un moment après; il n'a point trouvé le plaisir pour lequel il se passionnoit : mais il a retrouvé au double le sentiment de ses sautes & de ses malheurs : son ame est tourmentée par la crainte & les remords : son corps languir abattu par la satiété & le dégoût.

Mais un personnage plus grave, ou du moins, un personnage plus hautain, vient braver siérement ma censure: paré du titre de philosophe & de moraliste, il se soumet à toute la rigueur de mon examen; il veut arracher mon suffrage, & ne cache pas si bien l'impatience de l'obtenir, qu'elle ne perce à travers sa fausse modestie! Déjà il s'offense qu'à la vue de tant de vertu je n'aie pas poussé un cri d'admiration. Son empressement me le rend plus suspect: je me mets en devoir de peser les motifs de ses prétendues belles qualités: mais il ne m'en laisse pas le temps; il a disparu; je l'apperçois de loin qui, monté sur des tréteaux, harangue la populace, à qui

il en impose par un pompeux verbiage.

O Philosophe! ta vertu est stérile, & ta sagesse n'est que vanité. Tu cours après les stupides applaudissemens des hommes. Tu ne recherches, ni le solide témoignage de ta conscience, ni l'approbation infiniment plus solide encore de cet Etre qui, d'un seul de ses regards, pénetre tous les abymes de l'univers! Pourrois-tu ne point sentir combien ta probité est chimérique? Tu te glorisses des beaux noms de citoyen, de sils & d'ami; & tu méconnois le plus puissant des maîtres, le meilleur des peres, le plus grand des biensaiteurs? où est l'adoration due à ces persections infinies, d'où découlent tous les vrais biens? Où est la reconnoissance envers le Créateur qui t'a tiré de la nuit du néant, pour te faire contracter de si douces relations avec tes semblables? S'il exige que tu remplisses les devoirs que ces relations t'imposent; il te désend sur-tout d'oublier ce que

Pppp·2

tu dois à lui-même, à lui qui est l'Être tout-puissant, à lui qui n'a pas

dédaigné de s'unir avec toi par les liaisons les plus étroites.

Mais tu es toi-même ta propre idole, tu n'encenses que tes persections imaginaires; ou plutôt sentant tes impersections réelles, tu ne cherches qu'à flatter ton orgueil, en te faisant un nombreux cortege d'admirateurs

ignorans.

Considere tous les ouvrages des hommes, toutes ces productions de l'esprit humain, dont tu te piques si fort de juger en homme de goût & en connoisseur. Tu verras que tout ce qu'il y a de plus parfait en chaque genre, est toujours produit par celui qui est doué de la plus parfaite intelligence. C'est donc l'intelligence seule que nous admirons, lorsque nous nous récrions sur les gracieux contours d'une statue bien proportionnée, ou sur la riante symétrie d'un superbe édifice. Le statuaire & l'architecte sont toujours présens à notre esprit, lorsque nous résléchissons sur l'excellence de cet art, qui, d'une matiere informe, a su tirer des expressions si naturelles & de si belles proportions. Pendant que tu prodigues tes applaudissemens à l'ordre & à la beauté, tu ignores où se trouve l'ordre le plus parfait, la beauté la plus consonumée. Compare l'art avec la nature qu'il imite; plus ses ouvrages approchent du naturel, plus ils sont estimés; mais ces deux choses demeureront toujours séparées par un intervalle immense. L'art ne peut copier que la furface de la nature : les ressorts & les principes internes lui échappent : il ne fauroit les imiter ; ils surpassent ses forces aussibien que sa compréhension. L'art se borne à l'imitation des petits ouvrages de la nature : il ne peut jamais atteindre à cette grandeur & à cette magnificence qui brillent dans les chef-d'œuvres de son modele. Serions-nous donc affez aveugles pour ne voir, ni intelligence, ni dessein dans l'étonnante structure de l'univers? Serions-nous assez insensibles, pour ne point être faisis d'un mouvement de respect & de vénération, à la seule idée de cet Etre qui joint à la plus sublime intelligence la plus haute sagesse & la plus grande bonté ?

La béatitude, pour devenir la plus parfaite, doit certainement résulter de la contemplation des choses les plus parfaites; mais qu'y a-t-il de plus parfait que la beauté & la vertu? Qu'y a-t-il de plus beau que l'univers? Et quelle vertu est comparable à la bonté & à la justice de l'Etre supréme? Si quelque chose est capable de diminuer le plaisir que cause cette vue; ce doit être ou notre étroite capacité, qui nous déguise une grande partie de ces persections, ou la briéveté de notre vie, qui ne nous laisse pas le temps nécessaire pour acquérir des connoissances suffisantes. Mais quelle consolation de pouvoir se dire, si je fais un digne usage des facultés dont je suis oraé; ces mêmes facultés ennoblies & persectionnées dans un autre, me mettront en état de rendre un hommage plus pur à mon Créateur: cet hommage pour lequel toutes les révolutions successives du temps

ne sufficent pas, sera mon occupation pendant l'éternité.

## I V. Raisonnement du Sceptique sur le Bonheur.

E me suis désié de bonne heure, de toutes les décisions des Philosophes: & je me suis toujours senti plus de penchant à disputer sur leurs dogmes, qu'à les embrasser. Il y a une méprise où ils paroissent tomber tous sans exception: c'est de trop resserrer leurs principes, & de ne tenir aucun compte de cette variété que la nature affecte si fort dans toutes ses productions. Un Philosophe s'attache à un principe savori, qui lui fournit quelques bonnes explications; aussi-tôt il veut y soumettre tout l'univers, & y réduire tous les phénomenes; ce qui le jette dans des raisonnemens sorcés & dans des absurdités sans nombre. Son étroite capacité ne lui permettant pas de porter sa vue sort loin, il s'imagine que la nature est aussi bornée dans ses ouvrages, qu'il l'est lui-même dans ses spéculations.

Cette foiblesse se maniseste sur-tout dans les discussions qui ont pour objet la vie humaine, & la méthode de parvenir au Bonheur. Ici les bornes des passions se joignent aux bornes de l'esprit pour égarer le Philosophe. Chacun a son inclination dominante, à laquelle les autres sont subordonnées, & qui sans lui laisser presque aucun repos, le gouverne durant tout le cours de sa vie. Il n'est pas aisé de lui saire comprendre que les choses qu'il trouve entièrement indissérentes, puissent avoir pour les autres hommes, des agrémens dont il n'a point d'idée. A l'en croire, ce qu'il recherche est toujours le plus estimable; ce qu'il désire mérite le mieux d'être désiré; la route qu'il suit est la seule qui mene au Bonheur.

Il y a mille exemples & mille argumens familiers, propres à détromper ces Philosophes; mais il faudroit auparavant qu'ils sussent se désaire des préjugés dont leur raison est offusquée. Ils n'auroient qu'à réstéchir sur cette grande diversité de penchans qu'on observe dans l'espece humaine.

Où est l'homme qui ne soit parsaitement content de sa saçon de vivre, & qui ne se crût malheureux de la changer contre celle de son voisin? Ne sentent-ils pas en eux-mêmes les essets de cette variété? Celui-ci se plaît dans le tumulte des villes, celui-là fait l'éloge de la tranquillité champêtre: l'un aime la vie active, l'autre la vie voluptueuse, un troisieme la vie retirée. Que s'ensuit-il? Que les goûts sont dissérens. D'ailleurs chacun peut se convaincre par expérience, que tous ces divers genres de vie ont tour-à-tour leurs agrémens, & qu'il n'y en a aucun dont un homme judicieux, qui sait les mêler & les varier à propos, ne puisse tirer parti.

Mais faudra-t-il donc remettre la chose au hasard, faudra-t-il, lorsqu'il s'agit de choisir un genre de vie, ne prendre conseil que de son caprice, ne jamais demander à la raison quelle est la route la plus sure pour par-

venir au Bonheur? Tout seroit-il égal? & n'y auroit-il point de dissérence de conduite à conduite?

Il y en a sans doute. De deux hommes qui tendent au même but, l'an peut employer des moyens plus sûrs que l'autre pour y arriver. Vous vou-lez acquérir des richesses. Tâchez d'être habile dans votre profession, & soyez assidu à l'exercer : faites-vous des amis & des connoissances : évitez la dépense : fuyez le plaisir.

Mais me direz-vous, ce sont-là des maximes communes, que la prudence dicte à tous les hommes, que chaque pere inculque à son fils. Ce n'est pas, ajoutez-vous, pour être instruit des moyens, que je m'adresse aux Philosophes; mais pour connoître la fin que je dois me proposer.

Je vais vous dire mon sentiment, en vous priant de n'en tirer aucune conséquence: s'il y eut jamais un principe passablement certain en philosophie, je crois que c'est celui-ci: il n'y a rien qui soit en soi-même, beau ou laid, digne d'amour ou de haine, d'estime ou de mépris; ces dissérentes qualifications dépendent uniquement du sentiment & des affections de chaque homme en particulier. Comme ce qui, pour un animal, est une nourriture savoureuse, est un objet de dégoût pour l'autre, de même ce qui m'assecte agréablement peut causer à un autre, des peines & des tourmens. La nature, par exemple, inspire à tous les animaux une sorte de prédilection pour leur progéniture. Un ensant qui ouvre la paupiere aux premiers rayons du jour, est, aux yeux de tous les spectateurs exempts de passion, un chétif & pitoyable objet; pour sa mere, c'est un objet précieux, dont elle est éprise jusqu'à la solie, qu'elle présere à tout ce qu'il y a de plus beau & de plus accompli. Ce sentiment gravé au fond de nos ames, donne du prix aux choses les moins importantes.

Dans le cas où le jugement paroît agir tout seul, lorsqu'il approuve ou désapprouve, lorsqu'un objet sui semble beau ou laid, les qualités qui nous frappent ne font pas dans l'objet; elles n'existent que dans un sentiment de l'intelligence qui loue ou qui blâme. L'uniformité regne plus dans les sensations de l'ame que dans celles du corps, & la nature a mis moins de ressemblance dans l'extérieur que dans l'intérieur des hommes. Nos goûts varient au gré de l'éducation, de l'habitude, de l'humeur & du caprice. Vous ne persuaderez jamais à un homme, dont l'oreille n'est point saite à une musique savante, que les airs Italiens soient plus beaux que les airs Ecossois: votre goût est l'unique preuve que vous puissiez lui en donner; mais il a son goût à lui, auquel il s'en rapporte; & ce goût lui prouve le contraire. Si vous êtes tous deux sages, il y a un bon moyen de vous accommoder. Pour peu que vous réfléchissiez sur des cas de cette nature, vous conviendrez que vous avez raison l'un & l'autre : vous verrez que la beauté n'est qu'une chose relative, qui consiste dans ce sentiment agréable que les objets produisent, & qui existe dans chaque ame d'une maniere très-diverse.

Quel peut avoir été le dessein de la nature, en diversissant ainsi la faculté de sentir dont elle a doué nos ames? Etoit-ce de nous faire respecter sa puissance, en nous montrant que sans rien changer dans les objets, elle peut changer à son gré, nos désirs & nos passions, par une simple altération de notre intérieur? Le commun des hommes peut s'arrêter à cette idée, mais l'homme qui pense, s'élevera à des vues plus générales.

Les objets n'ont aucune valeur en eux-mêmes; ils ne valent que le prix que notre ame y attache : plus nous désirons avec ardeur, plus nous sommes heureux en satisfaisant nos désirs. Douterez-vous que cette petite fille, habillée d'une robe neuve & parée pour un bal, ne goûte une satisfaction aussi complette que ce fameux orateur, dont l'éloquence triomphante gouverne les esprits, commande aux passions, & détermine à son gré, les résolutions d'une nombreuse assemblée?

Ainsi toute la différence qu'il y a entre la vie d'un homme, & celle d'un autre homme, ne peut résulter que de deux choses, du désir & de la jouissance; mais aussi y a-t-il la suffisamment de quoi produire les deux extrémités les plus opposées, je veux dire le Bonheur & le malheur.

Pour être heureux, il faut que le désir ne soit ni trop fort, ni trop foible. S'il est trop fort, l'esprit est toujours hors de lui-même, & en proie à un continuel désordre. Dans le cas contraire, il tombe dans l'indolence & la létargie.

Pour être heureux, il faut avoir les inclinations bienfaisantes & sociables, éloignées de toute rudesse & de toute férocité. Il s'en faut bien que les dernieres dispositions causent autant de plaisir que les premieres : voudroit-on comparer la rancune, les animosités, l'envie, la soif de se venger, avec l'amitié, la clémence, la bonté, la reconnoissance?

Pour être heureux, on ne doit rien avoir de sombre ni de mélancolique dans l'esprit; il faut être enjoué & de bonne humeur. Un homme toujours porté à bien espérer, & à se réjouir, possede des richesses réelles; au-lieu que les craintes & les soucis sont une véritable pauvreté.

La jouissance est plus ou moins constante ou variable, & le plaisir qui l'accompagne a plus ou moins de durée, selon la nature des penchans qui nous dominent. Le goût de la philosophie, par exemple, n'est que le fruit passager d'une certaine élévation d'esprit : personne n'en est plus susceptible que les beaux génies, qui jouissent d'un heureux loisir, & qui se sont nourris d'études & de méditations.

Malgré la diversité des tempéramens, on peut établir pour maxime universelle, qu'une victime des plaisirs ne se soutient pas aussi long-temps, & qu'elle est infiniment plus sujette au dégoût, qu'une vie laborieuse. Les amusemens les plus durables, sont ceux qui demandent une certaine ap-

plication, témoin le jeu & la chasse. Et en général, rien n'est plus pro-

pre à remplir le vuide de nos jours, que l'activité & le travail.

Mais souvent le tempérament le mieux disposé ne rencontre point d'objets dont il puisse jouir; & à cet égard, les passions qui nous portent au dehors, sont moins avantageuses que celles qui nous concentrent en nousmêmes: celles-ci nous présentent des objets plus faciles à saisir, & dont la possession nous est plus assurée. L'amour des Sciences est plus propre à saire notre bonheur, que l'amour des richesses.

Il y a cependant de ces ames fortes, que les mauvais succès ne découragent point: si un objet leur échappe, leur bonne humeur n'en soussire pas; elles reviennent à la charge avec la même sérénité, & avec un redoublement de soins & d'attention. C'est là le retour d'esprit le plus

capable de rendre l'homme heureux.

L'esquisse incomplette de la vie humaine, que nous venons de tracer, sufsit pour faire voir que la disposition d'esprit la plus désirable, est l'amour de la vertu, source de ce goût pour la vie active qui nous fait prendre intérêt à la société, qui arme nos cœurs contre les assauts de la fortune, modere nos passions, nous fait trouver du plaisir à vivre avec nous-mêmes, & nous fait présérer en même temps, les plaisirs sociables, & l'agrément

de la bonne compagnia, à toutes les voluptés sensuelles.

Jettez un regard libre fur le train des actions humaines; vous verrez que le naturel & le tempérament font presque tout, & que les maximes générales n'ont guere de pouvoir sur nous, lorsqu'elles ne s'accordent pas avec nos penchans. Un homme n'a-t-il point de fortes passions? Est-il vivement pénétré du seatiment de l'honneur & de la vertu? Cet homme réglera toujours fa conduite d'après les préceptes de la morale, ou s'il lui arrive de s'en écarter, il y reviendra promptement & fans effort. Mais d'un autre côté, il y a des ames d'une constitution si perverse, si insensible, je dirois volontiers si calleuse, que rien ne fait impression sur elles: la vertu & l'humanité sont des choses dont elles n'ont point d'idées : elles ne sentent aucun amour pour leurs semblables, aucun désir de mériter leur estime ou leur applaudissement. Ces hommes ne peuvent se plaire qu'à des choses basses & abjectes, à des voluptés sensuelles & grossieres, ou bien dans la méchanteté & dans toutes sortes de passions dépravées : leur cœur inaccessible aux remords, n'a pas même une étincelle de ce goût pour le bien, qui seul est en état de réformer le caractere. Ma philosophie ne peut rien sur tel homme; il ne me reste qu'à déplorer le malheur de

Il est certain que la culture sérieuse des sciences & des beaux arts adoueit & apprivoise le tempérament : elle fait éclore & entretient dans notre ame ces sentimens purs & délicats, dans lesquels confissent le vrai Bonheur & la vraie vertu. Il est rare & même très-rare, qu'un homme qui a du goût & du savoir, quelles que soient d'ailleurs ses soiblesses, ne soit au moins honnête homme: ce pli qu'il a pris pour la spéculation, doît naturellement le rendre, d'un côté moins ambitieux, & moins intéressé, & de l'autre plus attentif à ses devoirs & aux bienséances reçues. Il sentira avec plus de vivacité, ces différences qui distinguent les caracteres & les mœurs. L'étude, loin d'émousser son goût pour ces choses, lui donne

un nouveau degré de sensibilité.

L'habitude est un moyen puissant pour nous corriger, en nous rempliffant de bonnes dispositions & d'inclinations vertueuses. Accoutumez-vous à une vie sobre & réglée; vous détesterez la débauche & le libertinage : adonnez-vous à d'honnêtes occupations & aux études; l'oissveré vous paroîtra le plus rude des châtimens : faites-vous une loi d'être bon, assable & poli ; l'orgueil, les brusqueries; les violences vous feront horreur. Si une sois vous êtes convaince des prérogatives de la vertu, vous ne devez désespérer de rien, il ne vous manque plus que la résolution de vous con-

traindre pour quelque temps.

Les objets externes n'étant par eux-mêmes dignes ni d'amour ni de haine, ni d'essime ni de mépris, & tout dépendant du caractère & de la situation de l'esprit qui les contemple, on ne sauroit se servir de raisons directes, pour augmenter ni diminuer necré assection. Cependant, quoique les passions fassent tout le prix des choses, il est à remarquer qu'en opinant pour ou contre un objet, leur décision embrasse toutes les circonstances dont cet objet est accompagné. Cet homme, à qui la passion d'une pierre précieuse cause des transports si viss, ne borne pas sa vue au brillant éclat de cette pierre; c'est plutôt de l'idée de sa rareté que vient l'émotion qu'il ressent. Ici donc s'ouvre une carriere pour le philosophe; c'est à lui de faire naître de semblables points de vue, qui pourroient nous échapper sans sa direction; c'est encore à lui d'en tirer les moyens propres, soit pour fortisser, soit pour amortir nos passions.

Mais la philosophie a-t-elle ce pouvoir, en effet? S'il seroit peu raisonnable de le lui resuser absolument, ce n'est pourtant pas qu'il n'y ait de sortes preuves du contraire. L'art & l'industrie ont bien peu de prise sur nos affections. Une pensée que nous enfantons à sorce de nous tourmenter l'esprit, & que nous ne retenons qu'avec beaucoup de peine, ne produité jamais rien de s'emblable au gri de la conscience. Vit-on jamais naître ou se ralentir une passion par les raisonnemens artisticieux de Séneque ou d'Epictete. J'aimerois autant qu'un amant tentât de se guérir, en contemplant sa maîtresse à travers le microscope. Il y verroit à la vérité une peau raboteuse & des traits monstrueux; mais le souvenir de sa figure naturelle demeureroit toujours le plus sort. Les méditations philosophiques sont trop recherchées & trop alambiquées, pour instuer sur nos tracurs, & pour déraction nous penchans. La philosophie qui opere ces grands effets, a placé son siege au dessus de la région des vapeurs; la respiration nous manque dans un air aussi subtil.

Tome VIII.

Les livres des philosophes nous présentent deux sortes de résexions, qui sembleroient devoir produire de grands essets, d'autant plus qu'elles sont tirées de la vie commune, & qu'il n'y a personne qui ne soit à portée de les faire. Et d'abord, si nous pensons à la briévaié & à l'incertitude de nos jours; est-ce bien la peine de se tant tracasser pour parvenir au Bonheur? Je veux que nous embrassions de plus vastes plans, & que nous sormions de généreux projets pour la postérité; ces plans, & ces projets ne sont-ils pas encore des choses bien frivoles, si nous réséchissons sur ces résolutions qui changent perpétuellement la face de la terre? les loix; les sciences, les livres & ses empires, tout est sujet au temps; entraîné par ce courant rapide, tout s'abyme dans l'immense océan de la matiere.

La seconde réslexion est prise de la comparaison de notre état avec l'état d'autrui : il ne se passe point de jour que nous ne la fassions; mais nous la faisons mai ; nous aimons mieux nous comparer avec nos supérieurs qu'avec ceux qui sont au-dessous de nous. C'est au Philosophe à se garantir de cette soiblesse, en tournant ses regards en bas plutôt qu'en haut; il se trouvera à son aise dans la condition où la fortune l'a placé. Il y a peu de personnes à qui cette source de consolation ne soit ouverte. Avouons pourtant que c'este un trisse remede pour des cœurs sensibles, que le spectacle des miseres humaines; spectacle bien plus propre à nourrir nos douleurs qu'à les soulager, & qui semble moins sait pour étousser nos plaintes que pour les renouveller, en nous attendrissant sur le sort de nos samblables. Mais telle est l'impersection des meilleurs remedes que la philosophie soit en état de sourair.

DES MOTENS DE SE RENDRE MEUREUX EN CONTRIBUANT AU BON-HEUR D'AUTRUI DANS LA SOCFÉTÉ CIVILE.

I.

Du caractere & de l'usage de la raison naturelle, qui doit nous conduire au Bonheur, dans la Société civile.

Es hommes ne subsistent que par le commerce qu'ils entretiennent ensemble, & par le besoin mutuel qu'ils ont les uns des autres. Si le Christianisme canonise des Solitaires, il ne leur en fait pas moins une support essentiel avec le prochain : mais sans nous arrêter à l'état où les hommes peuvent être élevés, par des lumières surnaturelles, considérons-les ici, en tant qu'ils sont conduits par la raison humaine.

Etant le guide que les hommes, indépendamment même de la Religion, se font honneur de suivre, & auquel ils ne renoncent point sans se rendre méprisables à leurs propres yeux, on ne pout trop leur en masequer le caractere & les véritables droins: fans cela, ils Terdient exposés à la confondre avec leur imagination, leur passion ou leur humeur, & à la méconnoître d'une manière d'autant plus peraicieuse, qu'ils se slatteat

davantage de ne la perdre jamais de vue,

Tous les désordres de la vie ont seur principale source dans celui-là. Autant que la vraie raison les conduit à seur Bonheur, autant une raison fausse les en éloigne-t-elle. C'est par des sueurs trompeuses de raison, qu'on fait de mauvaises démarches, qu'on suit un train de vie sujet aux repentirs, & qu'on prend des engagemens contraires à son propre repos & au repos de ceux avec qui l'on est lié par les droits de la société.

Qu'on interroge ceux qui tiennent la conduite la plus déréglée, qui se divrent aux passions les plus outrées, ou qui exercem les plus criantes injustices; il n'en est aucun qui ne prétende se justifier, prétendant avoir raffon. Mais quelle raison ? une raison salssisée en elle-même & consondue avec la passion. César met sous le joug la République Romaine sa patrie : c'est que comme et le lui préséroix Pompée, elle méconnoissoit ceux qui étoient capables de la servir & de la soutenir. Son sils Auguste imite son usurpation, ou y succede : C'est que Rome se perdoit elle-même, abusant de sa liberté. Quelle ambition semblable à la leur, ou quelle passion enforce plus condamnable ne trouvera pas à se couvrir d'une teinture de raisson, pour autoriser ses plus violens transports! On voir ainsi quelle est d'importance de ne pas laisser méconnoître aux hommes, la raison par laquelle ils prétendent se conduire; & d'empêcher qu'ils ne prennent son ombre pour sa lumière, & son fantôme pour sa réalité.

Mais le temps de faire un discernement si essentiel, quel est-il? Ce n'est pas celui où l'imagination, la passion, l'humeur, adversaires domestiques de la raison, ont pris le dessus, pour la soumettre aveuglément de la faire servir indisséremment à leurs vues. Elle n'est plus alors dans son état naturel; elle est sous le joug & forcée de parler le langage de ses ennemis qu'i la tiennent captive. Si elle essaie de se rendre à elle-même, pour se faire entendre, daigne-t-on écouter un esclave; ou si on l'écoute, quel cas fait-on de ses vues, quand elles osent contrarier ceux qui la

maîtrisent?

C'est dans le temps du calme & de la pleine liberté de la raison, qu'il faut s'appliquer à discerner son apparence d'avec sa réalité, pour nous pénétrer de ses vraies lumières, & prévenir les maximes que la cupidité sait revêtir du voile même de la raison. Cette étude est ce que l'on connoit d'ordinaire sous le nom de Morale, saquelle a pour sin de régler par la raison, les mœurs & la conduite des hommes. C'est celle encore que je regarde ici en particulier, comme la science de vivre avec les autres hommes dans la société civile; pour y produier, autant qu'il est en nous; notre propre Bonheur, de concert avec le Bonheur d'autrui : en sorte qu'il se trouve que liaison nécessaire entre ces trois choses, s', raison;

Qqqq 2

2. science du savoir vivre : 3. secret de mettre parmi les hommes, le plus grand Bonheus que nous soyons capables d'y procurer, par rapport à nous-mêmes aussi-bien que par rapport à eux.

### I E

Quel est le Bonheur, où la raison puisse naturellement nous conduire.

N soupconnera d'abord, que tout ce qu'on peut dire, sur le moyen de procurer le Bonheur des hommes, ne sauroit être qu'une spécieuse promesse, pour flatter vainement notre cœur; ou tout au plus une idée de pure spéculation, pour nous exercer, agréablement l'esprit : comme il se sait dans les discours & les raisonnemens des Académies. Tout le monde, dit-on, se trouve trop intéresse à être heureux pour n'en avoir pas le secret, s'il étoit praticable. Combien en esset a-t-on loué la conduire des Thraces, lesquels, au rapport d'Hérodote & de Strabon, donnoient hautement à entendre, qu'il n'y avoit nul Bonheur à attendre dans la condition bumaine : de sorte qu'à la naissance de leurs ensans, ils assembloient leurs parens & leurs amis pour faire des gémissemens en commun sur les missers, où le nouveau né alloit être exposé dans le monde ; au lieu qu'à la mort de leurs proches, ils faisoient une autre assemblée, pour donner unanimement des marques de réjouissance, en voyant ceux à qui ils prepoient intérêt, délivrés des peines de la vie.

La condition humaine est misérable, on en convient; mais ce n'est pas de quoi il s'agit. On est bien éloigné de vouloir ici parler d'un Bonheur qui prévienne ou qui écarte tous les manx où nous sommes assujentis, & que j'avoue n'être qu'une pure idée, par rapport à la vie présente; c'est celui que l'on voudroit trouver & qu'on ne trouvera point. L'expérience universelle nous convainc trop évidemment, que ce Bonheur parsait où nous aspirons sans cesse, n'est jamais pour nous ici bas. Les événemens dont nous ne sommes pas les maîtres; la méchanceté des hommes, que nous ne pouvons quelquesois éviter; la constitution de notre corps qui nous expose aux maladies & aux langueurs, sont des causes d'amertume & de douleur incompatibles avec le Bonheur tel que nous le souhaiterions; mais pour p'être pas capable d'un parsait Bonheur, négligerons-nous celui qui est entre

nos mains?

Il est des peines attachées à la condition de notre nature; ne peuventelles pas diminuer par nos soins? Et sussions-nous destinés à être malheureux, n'est-ce pas un avantage & une sagesse, que de nous appliquer à l'être le moins qu'il est possible? C'est donc la science de se rendre aussi heureux, ou si l'on veut, aussi peu malheureux qu'on le puisse être, que je propose de rechercher: & pour y parvenir, il est des moyens qui se trouveront salutaires, pourvu qu'on daigne les bien connoître & en

faire usage.

On s'imagine souvent n'avoir nulle part aux peines que l'on souffre, sinon de les souffrir, parce qu'on n'a contribué en rien, à la cause qui les produit à nos yeux: mais on ne voit pas l'occasion qu'on aura donné à une cause plus éloignée. Il arrive donc que la cause immédiate est formée, par l'enchaînement de plusieurs autres précédentes causes, à l'une desquelles il suffit d'avoir contribué par sa faute, pour qu'on doive se reprocher son malheur à soi-même.

Ainsi voit-on quelquesois un renversement de fortune causé par une subite révolution d'affaires, à quoi l'on n'a point de part : mais plusieurs années auparavant, on avoit voulu prendre l'essor, par une ambition démesurée; c'est ce qui avoit fait faire des dépenses au-dessus de ses forces; les dépenses avoient obligé de faire de grands emprunts; ces emprunts avoient mis hors d'état de payer exactement ses dettes; cette difficulté de payer avoit diminué le crédit. La diminution du crédit n'empêchoit pas cependant qu'on ne trouvât de quoi subvenir aux besoins ordinaires 3 12 persuasion où l'on étoit que l'on trouveroit toujours à subvenir aux besoins plus pressans, a fait négliger de prendre des précautions; & la négligence des précautions a ôté les ressources. Dans ces conjonctures, il est survenu une nécessité extraordinaire, causée immédiatement par une révolution dans les affaires ou dans les saisons, dans l'Etat ou dans les particuliers : révolution dont à la vérité on n'est pas la cause; mais on l'étoit, de la fituation particuliere qui nous a rendu personnellement la révolution funeste.

Ce n'étoit pas le Roi d'Espagne Philippe II qui s'attira directement la révolte & la perte de sept Provinces des Pays-bas, qui ont formé la République des Etats-Généraux; c'étoit, si l'on veut, la conjoncture des opinions nouvelles, l'esprit indocile des peuples, la fermeté outrée du Dus d'Albe Gouverneur : à cela le Roi n'avoit point de part. D'un autre côté on pouvoit remédier au mal par de bonnes armées, mais pour les tenir en état d'agir il falloit les payer, & le Roi n'avoit pas de quoi. Il falloit emprunter. & pour cela trouver des préteurs; on n'en pouvoit plus trouver : Pourquoi? C'est que le Roi, avant ces extrêmités, avoit manqué en 1575 de payer les marchands à qui il devoit; son crédit sut perdu : la chose paroissoit alors peu importante, mais le besoin de crédit survient, & il attire la perte des armées & des provinces. Ainsi on ne laisse pas d'avoir à se reprocher son malheur, auquel par sa faute on a donné une occasion éloignée. De-là vient que le même accident, ou le même malheur immédiat à l'égard de deux personnes, n'est plus un même malheur; lorsque dans les occasions éloignées l'un s'est comporté avec imprudence & l'autre avec sagesse. Ces conjonctures & mille autres semblables qui arrivent tous les jours, montrent comment; 1° nous contribuons beaucoup

plus que nous ne cidyons, sage événimens facheux dont nous nous plaignons: 2° que nous pourrions contribuer à proportion, à nous procurer d'heureux événemens, & une situation plus avantageuse; en observant les regles presentes par la droite raison qui nous portent également à nous rendre heureux & à procurer le Bonheur d'autrui.

Je veux être heureux; mais je vis avec des hommes, qui comme moi, veulent être heureux également chacun de leur côté: cherchons le moyen de procurer mon Bonheur en procurant le leur, on du moins fans y jamais nuire. Tel est le fondement de toute la sagesse humaine, la source de toutes les vertus purement naturelles, & le principe général de toute la morale & de toute la société civile.

### III.

Comment tous les hommes afpirant à un Bonheur qui dépend d'eux-mêmes, ils ne l'obtiennent pourtant pas.

E qui nous conduit & nous anime dans la suite générale de notre vie & dans chacune de nos démarches en particulier, c'est le penchant à nous satisfaire nous-mêmes. Quand on s'y porte du côté de la raison, c'est ce qu'on appelle communément bien honnéte; du côté des sens, c'est ce qu'on appelle bien agréable; si c'est au même-temps du côté des sens & de la raison, c'est ce qu'on peut appeller bien utile. Au reste, ces distinctions de bien, ou de diverses sortes de Bonheur, se trouveroient peut-être aussi peu fondées, à y regarder de plus près, qu'elles sont ordinairement admises, sans être trop examinées.

Outre la difficulté de réconnoître si les sens ne contribuent pas autant que la raison, à sormer le bien honnéte; ou si la raison ne contribue pas aussi à goster plusieurs des biens agréables; qu'importe après tout de quelle maniere & par quelle voie se trouve en nous la satisfaction, le contentement & le bonheur, pourvu qu'ils s'y trouvent en effet. Si les sens nous rendoient véritablement heureux & pour toujours, le sérions-nous moins parce qu'un Philosophe entreprendroit de prouver, qu'il n'est aucun bien

digne de l'homme, que le bien honnête?

Je vous quitte l'honnêteté, lui diroit-on; c'est au Bonheur que j'en veux & à mon contentement; je le trouve, & je m'y tiens. Epuisez-vous d'ailleurs en raisonnemens; eussiez-vous même raison de voure côté, j'ai mon compte du mien; que me servira tout le reste? C'est un secours aisé & commun qui me rétablit la santé; tandis que par des principes savans, vous établissez qu'un si vil remede ne sert point à ma guérison; elle n'en est pas moins réelle pour n'être pas consorme à vos principes. Le raisonnement est donc également frivole, & du côté des médecins & du côté des Philosophes, quand il ne s'accorde pas avec l'expérience. Mon Bon-

heur est dans moi & non dans l'esprit des autres; c'est ce que j'éprouve qui me rend heureux, sans qu'il soit moindre ou plus grand, pour venir d'une cause plutôt que de l'autre; c'est ce qu'elle produit en moi qui sait

mon Bonheur, & non ce qu'elle est en elle-même.

- Mais ce qui est également vrai, & à quoi l'on ne pense pas assez, c'est que le contentement que nous éprouvons quelquefois venir par le fecours des sens, ne se fait pas toujours également sentir à nous : il passe même très-vite, & fait place souvent malgré nous, à des sentimens tout oppolés, de déplaisir & de mécontentement. Ce n'est donc pas le seul contentement actuel, qu'il s'agit de découvrir & de chercher, comme le seul objet & la véritable fin de la morale. Quand il est actuellement en nous, il nous pénetre: il n'est pas nécessaire que les Philosophes nous en pardent; nous en savons plus sur ce point, que toute la Philosophie & tous les Philosophes réunis ensemble ne nous peuvent dire. Si un homme voluptueux & passionné étoit dans tous les momens de sa vie, avec le même contentement qu'il éprouve au moment qu'il goûte la volupté & qu'il assouvit sa passion, on n'auroit guere de raisons à lui alléguer, par rapport au temps de la vie présente : je n'en vois aucune à quoi il ne put faire des repliques, dont je serois aussi embarrasse, qu'il le seroit peu de mes argumens. Je l'exhorterois à suivre le parti de la vertu, par les réflexions que fournit la morale pour être heureux; & il me répondroit qu'il est heureux indépendamment des maximes de la morale ; qu'il s'en tient à une connoissance de pratique, au lieu de s'embarrasser l'esprit d'une spéculation qu'il ne goûte point.

Mais enfin, l'expérience est maniseste, que le plaisir de la passion n'est point durable : il est sujet à des retours de dégoût & d'amertume. Ce qui avoit amusé, ennuie; ce qui avoit plu, commence à déplaire; ce qui avoit été un objet de délices, devient souvent un sujet de repentir & mê-

me d'horreur.

On ne prétend donc pas nier aux adversaires de la vertu & de la morale, que la passion & le libertinage n'aient pour quelques-uns des momens de plaisir; mais de leur côté ils ne peuvent disconvenir, qu'ils éprontent souvent les situations les plus facheuses, par le dégoût d'eux-mêmes de leur propre conduite, par les autres suites naturelles de leurs passions mêmes; par les éclats qui en arrivent; par les reproches qu'ils s'attirent; par le dérangement de seurs assaires qui s'ensuit; par leur vie qui s'abrege, ou leur santé qui dépérit; par leur réputation qui en soussire & qui expose souvent à perdre son rang & sa dignité. Notre Roi Childeric III, se trouvoit bien de sa nonchalance: Mais se trouva-t-il bien de sa déposition qui en sur l'esset, & de sa prison dans un monastère où il sur re-légué? L'Empereur Vencessas se sivroit avec goût aux voluptés indignes qui faisoient son occupation, & à l'avarice qui le dominoit; mais quet goût put-il trouver dans l'opprobre avec lequel il sut déposé.

dans la paralisse où il languit à Prague & que ses debauches avoient attirée?

Il s'agit ainsi de saire une compensation du Bonheur que peuvent donner le libertinage & la passion, avec celui que promettent la vertu & une conduite réglée: il n'est que ces deux partis. Quand le premier auroit encore plus d'agrément qu'on ne lui en voudroit supposer, il ne pourroit pas sensément être préseré au second; il saut peser dans une juste balance, lequel des deux nous porte davantage au but commun, auquel nous aspirons tous; qui est de vivre heureux, non pour un seul moment ou pour quelques heures, mais pour la partie la plus considérable de notre vie, & avec la plus grande impression de contentement & de Bonheur

dont nous soyons susceptibles.

Ainsi, quand un homme sensuel veut à l'excès manger des trusses & des champignons, boire du vin de Champagne ou de la senouillette, la morale n'entreprendra pas de l'en détourner, en lui disant simplement que c'est là un faux plaisir, qu'il est passager, & contraire aux loix de la bienséance, de la tempérance & de l'honnêteté: il répondroit bientôt comme nous avons vu; ou du moins il se diroit à lui-même, que le plaisir n'est point faux, puisqu'il en éprouve actuellement la douceur; qu'il nest pas si passager qu'il ne dure assez pour le réjouir; que pour les loix de la tempérance & de l'honnêteté, qu'il ne les envie à personne, dès qu'elles ne conviennent point au contentement, qui est le seul terme auquel

il aspire.

Cependant lorsque je tomberois d'accord de ce qu'il pourroit ainsi repliquer, li je pouvois l'amener à quelques momens de réflexion, il ne seroit pas long-temps aussi à tomber d'accord, que l'excès auquel il s'abandonne pour un plaisir actuel, est suivi d'inconveniens dont il a eu déjà dans lui ou dans les autres une fuffisante expérience; qu'ainsi il s'attire plus de peine qu'il n'éprouve de plaisir. Alors pour peu qu'il fasse usage de sa raison, ne conclura-t-il pas, que même par rapport à la satisfaction & au contentement où il aspire, il doit se priver de certaine satisfaction & de certain contentement; & qu'en particulier, il doit s'abstenir de l'usage excessif des champignons & des trusses, du vin & des siqueurs? Le plaisir payé par la douleur, disoit un des plus délicats Epicuriens du monde, ne vaut rien & ne peut rien valoir: à plus forte raison, un plaisir payé par une grande douleur, ou un seul plaisir payé par la privation de mille autres plaisirs; la balance n'est pas égale. Si vous aimez votre Bonheur, aimez-le constamment; gardez-vous de le détruire par le moyen même que vous employez afin de le procurer. La raison vous est donnée pour faire le discernement des objets où vous devez le rencontrer, & plus complet & plus constant,

Si vous vous trouvez importuné ou contraint par la réflexion même que je vous exhorte à faire, songez du moins que vous regretterez de n'a-

voir

voir pas essuyé cette légere importunité; & que la peine du regret passera

de beaucoup la peine de la contrainte.

dans toute la suite de leur vie.

Si vous me dites, que le sentiment du présent agit uniquement dans vous & non pas la pensée de l'avenir, je vous dirai qu'en ce point là même, vous n'êtes pas homme : vous ne l'êtes que par la raison & par l'usage que vous en faites : or cet usage consiste dans le souvenir du passé & dans la prévoyance de l'avenir, aussi bien que dans l'attention au préfent. Ces trois rapports du temps sont essentiels à notre conduite. Elle doit nous inspirer le soin de choisir dans le temps présent pour le temps avenir, des moyens que dans le tems passé nous ayons reconnus les plus propres à parvenir au Bonheur. Ainsi pour y arriver, il ne s'agit pas de regarder précisément en chaque action que l'on fait, ou en chaque parti que l'on embrasse, ce qui s'y trouve de plaisir ou de peine; car dans les partis opposés de la vertu & du vice, il se trouve de côté & d'autre de l'agrément & du désagrément : il faut en voir le résultat dans la suite générale de la vie, pour en faire une juste compensation.

Il faut examiner, par exemple, ce qui arriveroit à deux hommes de même tempérament & de même condition, qui se trouveroient d'abord dans les mêmes occasions d'embrasser le parti de la vertu ou de la volupté: au bout de soixante ans, de quel côté, y aura-t-il eu moins de peines & de repentirs, plus de vraie satisfaction & de tranquillité? S'il se trouve que c'est du côté de la sagesse & de la vertu, ce sera conduire les hommes à leur véritable bonheur, que d'attirer leur attention sur un traité de morale qui contribue à cette fin : & ils ne s'étonneront plus, que tous désirant naturellement le Bonheur, tous cependant ne le cherchent pas où ils le doivent trouver; puisque volontairement séduits par l'appât trompeur d'un plaisir présent, ils renoncent, faute de prévoir l'avenir & de profiter du passé, à ce qui contribueroit davantage à leur Bonheur

IV.

Pourquoi on fait confisser ici l'économie de la morale & la science de se rendre heureux, dans les devoirs de la société civile.

E commun' des Philosophes ont donné plus d'étendue que je ne semble faire ici à la science de la morale, partageant les devoirs de l'homme en trois especes particulieres, savoir, ce que nous nous devons à nousmêmes; ce que nous devons au prochain, & ce que nous devons à Dieu, La division est judicieuse; & elle renserme ce que l'Apôtre saint Paul nous enseigne, que nous devons vivre avec sobriété, avec justice & avec piété. La sobriété & la tempérance regardent notre personne en particulier; la justice & la charité regardent le prochain en général; la pié té & la religion regardent Dieu & le culte qui lui est dû. Tome VIII.

Rrrr

Mais s'il est vrai de dire, qu'un homme auroit des devoirs à remplir quand il seroit le seul dans le monde; il est vrai aussi qu'il n'en auroit aucun qui ne sasse actuellement partie des devoirs de la société, & que Dieu ne nous en prescrit point qui n'y soient essentiels. Le devoir de la tempérance, qui semble ne regarder que chacun des particuliers, ne laisse pas d'intéresser la société, comme nous le verrons aux Nos. suivans: & l'obligation d'aimer Dieu, qui semble n'avoir point de rapport aux hommes, est le sondement le plus inébranlable de nos devoirs à leur égard; puisque nous ne pouvons aimer Dieu, qu'en leur donnant, autant qu'il nous est possible, sujet d'être contens de nous. D'où il s'ensuit, que les devoirs qui servent à nous régler, & par rapport à ce qu'est chacun de nous en particulier, & par rapport à ce que nous devoirs à Dieu, servent aussi à nous conduire avec les autres hommes: de maniere que le soin de travailler à rendre heureux ceux avec qui nous vivons, est le même que le soin de servir Dieu & de nous rendre nous-mêmes heureux.

Rien n'est plus intéressant qu'un Traité de morale exposé sous ce jour; puisqu'il tend à engager non-seulement chacun des hommes à être vertueux, mais encore à faire en sorte que chacun des autres hommes le soit. Ainti lorsqu'un particulier s'éloigne des regles de la vertu & de la morale, c'est, pour ainsi dire, autant de diminué sur le Bonheur commun. Si alors il ne se faisoit tort qu'à lui-même, je dirois seulement tant pis pour lui: mais dans le plan que je propose ici, je dois ajouter tant pis pour moi-même; puisqu'il n'en faut pas davantage, pour m'exposer à quesque désagrément ou à quelque malheur. N'y eut-il qu'un homme au monde qui s'écartat des regles de la vertu & qui les méprisat, je ne devrai qu'à de purs hasards, de me trouver à couvert de ses insultes, ou de ses trahisons; de ses calomnies, ou de ses violences; de ses bizarreries, ou de sa mauvaise humeur. Or ne pouvant me répondre de ce qui dépend du hafard; je ne puis me répondre aussi de n'être pas insulté ou trahi; calomnié ou ruiné; persécuté, ou du moins, importuné. C'est donc un avantage commun, de porter tous les hommes à la vertu, pour nous mettre plus à couvert des pernicieux effets de leurs vices. A cela revient le mot du Sage Agéfilas. On demandoit devant lui, pourquoi les Lacédémoniens étoient plus henreux que les autres peuples : c'est, dit-il, que la vertu est plus cultivée parmi eux, dans les Rois pour commander avec fagesse, & dans les peuples pour obéir avec sidélité. On trouvera, peut-être, que des inclinations naturellement heureuses & les précautions que l'on prend contre les vices d'autrui, contribuent davantage au Bonheur de la Société, que tout le secours qu'on peut tirer de la vertu : quand il en seroit ainsi, la Morale n'y perdroit rièn; puisqu'elle n'ôte quoi que ce soit, ni à l'avantage du tempérament, ni à la sûreté des précautions. Au contraire, elle tend à les persectionner & à y suppléer. Si tous les hommes pouvoient n'avoir que de bonnes inclinations, & prendre des précautions contre les vices de cenx avec qui ils ont à vivre, quel

avantage ne seroit-ce point? La condition humaine ne le permet pas; il faut tâcher d'y remédier par le secours de la morale : d'ailleurs, comme il est des naturels incomparablement plus portés au bien que les autres; il n'en est point qui ne soit porté au mal par quelque endroit : c'est à cet endroit même qu'il faut appliquer les secours de la vertu, pour nous les rendre utiles.

V.

Notion des Principes qui contribuent au Bonheur du genre humain; savoir, les passions, la liberté & la raison.

Es Traités ordinaires de Morale sont remplis du nom, du caractère du nombre des passions de l'ame. Ces connoissances peuvent être curieus en ingénieus; mais servent-elles beaucoup au Bonheur de la société de à la vertu des particuliers? C'est ce que je ne vois pas. Qu'importe en quel nombre soient les passions, s'il saut être en garde contre toutes; de que sert-il de marquer avec de si justes précisions leur définition de leur nature, si cette spéculation les fait moins connoître que nous ne les connoissons par notre propre expérience. Nous avons observé ailleurs, que les idées claires de distinctes par rapport à nous, venoient uniquement de nos sentimens intimes : est-il pour nous des sentimens plus intimes que nos passions? Distinguons-les seulement avec exactitude, des autres seatimens intimes qui ne sont point des passions.

Souvenons-nous d'abord, qu'il est en nous quelque chose qui s'appelle liberté; & qui consiste, comme tout le monde sait, dans le pouvoir qu'a

notre volonte, de se porter à un objet ou de ne s'y porter pas.

Je ne m'arrêterai point ici à prouver, qu'il est en nous une liberté pour le bien & pour le mal : il le faut supposer quand on parle de morale; sans quoi on réduiroit à de pures chimeres, tout ce qu'ont enseigné là-des-sus les plus solides esprits & généralement tous les Philosophes payens ou chrétiens, profanes ou sacrés. Ce seroit même rendre ridicule la science de la morale dans le genre humain, qui se trouveroit ainsi avoir donné son temps & son application, à rechercher ou à enseigner, à pratiquer ou à suivre des maximes dont les hommes ne seroient pas plus susceptibles que des automates, ou de simples machines. A l'égard de ceux qui opposeroient des difficultés, à une vérité dont nous sommes persuadés, par l'expérience du sentiment intime, il ne saut leur répondre que comme Zénon répondit à ce qu'on lui proposoit de subtilités alambiquées, pour lui prouver l'impossibilité du mouvement. Il se leva, & il marcha. Contre l'expérience, ce n'est pas le raisonnement qui puisse tenir; c'est uniquement la folie.

D'ailleurs nous éprouvons que notre volonté est susceptible de certains mouvemens, qu'il n'est pas en notre pouvoir d'empêcher, & auxquels il Rrr 2

ne nous est pas libre de ne nous porter point, ou plutôt de ne nous sentir pas porter. En esset, le mouvement que nous éprouvons alors n'étant pas en notre pouvoir, ce n'est pas nous-mêmes qui nous agitons; c'est nous qui sommes agités par une cause dont nous ne sommes point les maîtres: or d'être agités de la sorte, c'est ce que les Philosophes appellent en latin pati; d'où est venu le mot de passion, nom qu'on donne à tous les mouvemens dont nous ne sommes pas les maîtres: tels sont ordinairement les premiers mouvemens d'impatience, de colere, de dépit, de tristesse & des autres passions semblables.

Au reste, nous éprouvons encore, qu'il est en notre pouvoir de ne pas nous livrer entiérement aux objets où nous sait pencher cette inclination indélibérée, mais d'en réprimer les mouvemens, du moins en partie: soit en nous abstenant de faire l'action extérieure à quoi ils nous porteroient; soit en éloignant les pensées qui y attacheroient notre esprit; car enfin, il est quelque chose en nous qui nous sait juger, que souvent il est à propos de résister à ces mouvemens: l'expérience nous faisant sentir, qu'en nous y abandonnant, nous nous attirons des regrets & des déplaisirs.

Ce jugement, cette pensée, ou cette lumiere qui nous sait appercevoir les bornes & le frein que nous devons donner à ces mouvemens indélibérés, est ce qu'on appelle raison; de sorte que notre interieur est composé, pour ainsi dire, de deux mouvemens contraires; l'un de raison, l'autre de passion. Cependant l'usage ordinaire n'attache pas le mot de passion, aux mouvemens indélibérés qui ne sont point improuvés par la raison: ainsi le mouvement indélibéré qui nous porte à prendre de la nourriture pour sub-sister, ne s'appelle point passion, non plus que le mouvement indélibéré, qui nous porte à désirer une réputation bien sondée, à aimer ceux de qui nous tenons la vie, &c. Ici donc nous prenons le mot de passion, en tant qu'il est un mouvement indélibéré improuvé par la raison.

Philippe, Roi de Macédoine, étant dans une partie de plaisir & dans la pointe du vin, parloit avec liberté & gaieté: la passion n'en étoit point encore, parce que la raison n'étoit point encore contrariée; mais le discours tombant sur Denis le Tyran qu'il n'aimoit pas, & qui avoit fait des Tragédies estimables: il dit, comme pour jetter sur lui le soupçon de plagiaire; quel temps auroit-il trouvé pour les composer: Sur quoi un des assistans, à qui la chaleur modérée du vin n'avoit sait qu'animer la raison sant altérer la passion: Le temps qu'il a trouvé, dit-il, est justement celui

que vous & moi nous trouvons pour boire & pour nous réjouir.

Mais puisqu'on ne cherche qu'à être content, pourquoi écouter tant la raison, si elle est contraire au contentement actuel que l'on éprouve à sui-vre sa passion? C'est parce que le contentement de la passion n'est, comme je l'ai insinué plus haut, qu'un contentement passager, qui fait place à des sentimens de repentir & d'amertume : ensorte qu'à parler avec précision, la raison n'est opposée à la passion, que pour rejetter une satisfac-

tion présente & passagere, qui priveroit d'une satissaction à venir plus

grande & plus durable.

On voit par-là en général, ce que nous exposerons plus en particulier dans la suite, combien tout ce qui s'appelle passion est incompatible avec notre propre Bonheur; mais il faut voir encore, comment il est incompatible aussi avec le Bonheur de la Société dont nous faisons partie.

## VI.

Que les passions en général sont contraires au Bonheur de la Société, si fi elles ne sont réglées par la raison.

COMME j'éprouve en moi que je cherche en tout mon Bonheur, chacun des autres hommes l'éprouve également; or les choses que nous croyons devoir servir à nous rendre heureux & que nous désirons par cet endroit, se trouvent souvent déplaire aux autres, & par-là sont contraires à leur Bonheur; c'est à quoi notre passion n'a point d'égard: mais c'est le point justement sur quoi la raison doit régler la passion. Si nous voulons inconsidérément chercher notre Bonheur dans ce qui déplaît, ou ce qui nuit aux autres, notre exemple les autorise à chercher le leur, dans ce qui pourra nous déplaire & nous nuire à nous-mêmes: & si nous nous croyons en droit d'agir pour arriver à notre Bonheur, sans nul égard pour eux, ils en useront de même de leur côté, pour détruire les obstacles que nous serions en disposition d'apporter à ce qui leur convient.

Ainsi, il se doit faire dans le genre humain un tempérament des soins que chacun de nous apporte pour se rendre heureux, avec le soin que prennent de leur côté, ceux avec qui nous vivons : de sorte que la premiere vue qu'ait chacun de nous, doit être de se dire à lui-même dans toutes ses démarches : Cé que je veux faire pour ma satisfadion contribue-t-il à la sa-

tisfaction d'autrui, ou du moins n'y est-il point contraire?

Or, qu'est-ce qui sera capable d'empêcher une vue si raisonnable? C'est uniquement nos passions, en tant qu'elles nous portent à notre satisfaction actuelle, sans considération & sans ménagement pour les autres. Si toutes étoient réglées ou réprimées par la raison, elles demeureroient en de justes bornes, qui nous rendroient également & maître de nous-mêmes & aimables à tous : mais ne se trouvant pas assujetties à cet ordre, elles vont aveuglément contrarier les autres, s'opposer à leur goût & à leur satisfaction; & donnant ainsi dans ce qui peut leur déplaire, elles les déterminent à nous causer réciproquement du mécontentement & du chagrin.

Une simple exposition de chacune des passions, seroit par elle-même une preuve suffisante de ce que j'avance. La passion de l'ambition nous fait rechercher des honneurs & de l'autorité contre le gré des autres. Cé-

far dans sa jeunesse, sembloit montrer de la grandeur d'ame, quand on lui entendoit répéter, que si la justice avoit à être violée, c'étoit pour obtenir une couronne; ou lorsque regardant la statue d'Alexandre il versoit des larmes, de voir que ce Héros eût dès l'àge de vingt-quatre ans fait de si grandes conquêtes, or que lui dans un âge plus avancé, il en eût fait si peu : mais c'étoit, comme l'observe Plutarque, les prémices de l'ambition déréglée, qui depuis lui sit renverser or subjuguer la République Romaine,

sa patrie.

La passion de l'avarice nous sait prendre un bien qui appartient aux autres, ou retenir pour nous seuls, celui qu'ils auroient droit de partager avec nous. La passion de la colere fait que nous les traitons d'une maniere âpre, dure, injurieuse: la passion de la paresse nous fait abandonner par lâcheté & nonchalance nos devoirs à leur égard. La jalousse nous rend haïssables à leurs yeux, par le chagrin que nous concevons des avantages qu'ils possedent. L'opiniâtreté, qui est un attachement outré à notre propre sens, les blesse par le mépris que nous semblons faire de leurs sentimens; malgré les raisons sur lesquelles ils se trouvent appuyés. Qu'on examine tout ce qui cause le trouble dans la société, & ce qui en détruit la tranquillité & la paix, on en trouvera presque toujours la cause dans nos passions, ou dans les vicés qui en sont l'effet.

## VII.

S'il est des vices qui ne nuisent qu'au bonheur des particuliers sans nuire à la Société.

N est assez convaincu que certains vices nuisent à la société; tels que la calomnie, l'injustice, la violence : mais il en est d'autres qu'on regarde ordinairement comme ne faisant tort qu'à celui qui en est atteint. On entend dire assez communément par exemple, qu'un homme qui s'énivre ne fait tort qu'à lui-même. Mais pour peu qu'on y fasse d'attention, on s'appercevra que rien n'est moins juste que cette pensée. Il ne faut qu'écouter pour cela les personnes obligées à vivre dans une même famille, avec un homme sujet à l'excès du vin : les dégoûts, les ennuis, les querelles, les emportemens, le dérangement des affaires domessiques, la négligence de l'éducation des ensans, & mille autres inconvéniens semblables, ne sont-ils pas autant de suites naturelles de ce vice & autant d'atteinte à la douceur de la société? Qui de nous, pour mener une vie tranquille & contente, pourra se résoudre à faire liaison avec un homme de ce caractere.

Ce que nous souhaisons le plus dans ceux avec qui nous vivons, c'est de trouver en eux de la raison; elle ne leur manque jamais à noure égard, que nous n'ayons droit de nous en plaindre : mais quelque opposés que

puissent être les autres vices à la raison, ils en laissent du moins certaine lueur, certain usage, certaine regle; l'ivresse ôte toute regle, tout usage, toute lueur de la raison, elle éteint absolument cette particule, cette étincelle de la divinité, qui nous distingue des bêtes, comme parle Horace, assigit humi divina particulam aura, & elle détruit par-là toute la satisfaction & la douceus, que chacun doit mettre & recevoir dans la Société humaine.

On a beau comparer la privation de la raison par l'ivresse, avec la privation de la raison par le sommeil; la comparaison ne sera jamais sérieuse. L'une est prescrite par le besoin de réparer les esprits qui s'épuisent sans cesse & qui servent à l'exercice même de la raison; au lieu que l'autre supprime tout d'un coup cet exercice, & à la longue en détruit pour ainsidire les restorts. Aussi l'Auteur de la nature en nous assujettissant au sommeil, en a-t-il ôté les inconvéniens & la monstrueuse indécence qui se mouve dans l'ivresse. Bien que celle-ci quelquesois semble avoir un air de gaîté, le plaisir qu'elle peut donner est toujours un plaisir de sou, qui n'ôte point l'horreur secrete que nous concevons contre tout ce qui détruit la raison, laquelle seule contribue à rendre constamment heureux ceux avec.

qui nous avons à vivre. Le vice de l'incontinence qui paroît moins opposé au Bonheur de la Société, l'est peut-être encore davantage : on conviendra d'abord, que quand elle blesse les droits du mariage, elle fait au cœur de l'outragé la plaie la plus profonde. Les loix Romaines qui servent comme de principes aux autres loix, supposent qu'en ce moment il n'est pas en état de se posséder : de maniere qu'elles semblent excuser en lui, le transport par lequel il ôteroit la vie à l'auteur de son outrage. Ainsi le meurtre, qui est le crime le plus opposé à l'humanité, semble par-là, être mis en parallele avec l'adultere. Aussi les plus tragiques événemens de Phistoire, & les figures les plus pathétiques qu'air inventé la fable, ne nous montrent-elles. rien de plus affreux que les effets de l'incontinence, dans le crime de l'adultere. Notre Roi Chilpéric trouva la mort par les débordemens de la femme Frédégonde; & le fameux Duc d'Orléans la trouva dans les fiens. dont se vengea le Duc de Bourgogne, par le ministere d'Aubert & de Raoul, tous trois animés d'un même ressentiment : le Duc de Bourgogne perit peu après, par le même désordré.

Ce vice n'a gueres de moins funestes essets, quand il se rencontre entre des personnes libres: la jalousie y produit aussi fréquemment les mêmes fureurs. Tout le monde sait, que le jeune Roi Ladislas de Hongrie, mouvait sur le point de célébrer son mariage avec Madelene de France, fille du Roi Charles VII; mais tous ne savent pas la cause de sa mort, de que ce sut la jalousie d'une maîtresse, personne de condition du pays, qui l'empoisonna.

Un homme d'ailleurs livré à cette passion n'est plus à lui-même. Il tombe-

dans une sorte d'humeur morne & brute qui le dégoûte de ses devoirs; l'amitié, la charité, la parenté, la République, n'ont point de voix qui les fassent entendre quand leurs droits se trouvent en compromis avec les attraits de la volupté: ceux qui en sont atteints & qui se flattent de n'avoir jamais oublié ce qu'ils devoient à leur état, jugent de leur conduite par ce qu'ils en connoissent : mais toute passion nous aveugle, & empêche de nous connoître, & de toutes les passions il n'en est point qui aveugle davantage. C'est le caractere le plus marqué que la vérité & la fable attribuent de concert à l'amour.

Ce seroit une espece de miracle, qu'un homme sujet aux désordres de l'incontinence, qui donnât à sa famille, à ses amis, à ses citoyens, la satisfaction & la douceur que demanderoient les droits du sang, de la patrie & de l'amitié. Le miracle seroit encore plus rare, si la personne sujette à ce vice ne s'aveugloit pas dans ces points là-même, pour ne voir rien de blâmable dans sa conduite, quelque universellement qu'elle soit blâmée; & comme il ne sent rien du chagrin & de l'inquiétude qu'il donne aux autres, il n'apperçoit pas dans les autres ce qu'il n'é-

prouve pas en lui-même.

Enfin la nonchalance, le dégoût, la mollesse, sont les moindres & les plus ordinaires inconvéniens du vice dont nous parlons : le favoir-vivre, qui est la plus douce & la plus familiere des vertus de la vie civile, n'est autre chose, selon la définition judicieuse qu'en a donné un homme d'esprit, sinon l'usage de se contraindre sans contraindre les autres. Combien faut-il davantage se contraindre & gagner sur soi, pour remplir les devoirs les plus importans qu'exigent la droiture, l'équité, la charité qui font la base & le fondement de toute société? Or de quelle contrainte est capable un homme amolli & esséminé? Ce n'est pas que malgré ce vice il ne reste encore de bonnes qualités; mais il est certain, que par-là elles sont extraordinairement affoiblies. On en peut juger par les effets avantageux que produit la vertu contraire à ce vice. Dans le désespoir des Carthaginois, de se voir enfin réduits sous la domination Romaine. la retenue de Scipion, leur vainqueur, commença d'adoucir leur peine. Après la prise de la ville, on lui amena une jeune personne d'une exquise beauté, mariée depuis peu. Au-lieu de satisfaire une passion déréglée. il fit garder la jeune Dame avec soin & avec respect; & ayant fait venir son mari, la lui remit entre les mains sans rançon. Qui n'a pas admiré ce trait du vainqueur de Carthage! Les Carthaginois en furent charmés les premiers: ils le furent encore plus de ce qu'il dit au mari, qu'il ne demandoit pour récompense, que de le voir ami des Romains, & qu'ils le méritoient; puisqu'un grand nombre d'entreux auroient eu la même modération que lui.

## VIII.

Que le savoir-vivre consiste à connouvre ce qui plait ou ce qui déplait au commun des hommes, pour concilier teur Bonheur avec le nouvre.

UISQUE nous sommes obligés de vivre avec les autres, de maniere que notre Bonheur ne sera jamais en sureté, lorsque nous apporterons quelque préjudice au leur; il est important que nous nous fassions une étude de connoître ce qui les blesse ou les incommode, ce qui leur fait de la peine ou du plaisir; afin de les ménager en tout, & que de la forte ils soient portés réciproquement à nous ménager aussi.

Ce doit être, ce me semble, la premiere de nos attentions, quand nous commençons de vivre avec eux, & c'est proprement en ce point que consiste la science, qu'avec justice on fait tant valoir dans le monde &

qu'on appelle le savoir-vivre.

Le Roi Philippe de Macédoine ménagea exactement la fatisfaction des Athéniens, avec l'intérêt qu'il avoit de les gagner ou de les adoucir à son égard. Quand on lui présenta les discours de Démosthene, qui avoit se fouvent & avec tant de succès harangué contre lui a si je l'avois entendu parler, dit Philippe, je l'aurois pris moi-même avec moi pour le succès de mes affaires. L'Empereur Auguste montra dans une occasion à-peu-près semblable, une attention, qui ne fait pas moins d'honneur à la science du savoir-vivre. Après avoir facrissé Cicéron à la vengeance d'Antoine, comme on sait, il aborda inopinément un des neveux de ce grand Orateur, au temps même qu'il tenoit à la main un volume des ouvrages de son oncle. Celui-ci le cacha précipitamment: Auguste s'en apperçut, prit le livre, en lut plusieurs pages, & dit en rendant le volume; voilà l'ouvrage d'un habile homme & qui chérissoit bien la patrie.

Au reste, la science dont nous parlons, ne consiste pas simplement, comme quelques - uns pourroient se l'imaginer, en de simples procédés extérieurs établis par un usage arbitraire différent en dissérentes nations. Cet extérieur n'en est pour ainsi dire que la superficie; l'essence & l'ame du savoir-vivre, est le soin de contribuer à la satisfaction d'autrui, afin

qu'ils soient contens de nous & que nous soyons contens d'eux.

Si le savoir-vivre emploie diverses pratiques sélons les divers pays, il est essentiellement le même par tout. En France il prescrit, que l'on donne le haut du pavé à ceux que l'on considere; en Italie il prescrit, de ne le point donner, quand il n'est pas à la droite : en Orient il défend, que l'on se découvre devant ceux qui sont au-dessus de nous, en Occident il l'ordonne. Ces pratiques extérieures indissérentes par elles-mêmes, ne sont rien qu'autant qu'elles partent d'un principe intérieur, qui est le soin de satisfaire les autres. Leur satisfaction est d'être estimés se bonorés de nous; si la marque de l'honneur & de l'estime qu'ils attent Tome VIII.

dent est le haut du pavé, ils sont mal-contens quand nous leur donnons seulement la main droite. Ce n'est donc ni la droite ni le haut du pavé qu'ils demandent; mais le soin de les satisfaire, en leur donnant un signe

de l'estime que nous faisons d'eux.

Il se trouve ainsi dans le savoir-vivre deux parties également importantes; l'intérieure, qui est le soin de satisfaire les autres, sans quoi ils seroient mal-contens de nous; & l'extérieure, qui est la marque de ce soin, établi par l'usage, & qui sait souvent plus d'impression que le reste; car les hommes ne pouvant juger de ce qui est purement intérieur, c'est l'extérieur qui les touche; & s'étant accoutumés par l'éducation à unir l'un & l'autre sous une seule idée, ils ne s'imaginent pas que l'un puisse se rencontrer sans l'autre. Une marque d'honneur, que nous ne reconnoissons point pour telle, paroît quelquesois une insulte; & le soin qu'on prend de nous saire plaise, s'il n'est soureau d'une action extérieure qui y convienne, ne manque point de nous fatiguer.

En Flandre & en Allemagne, c'est savoir-vivre, que de saire boire un ami, dans le même verre où l'on vient de boire soi-même, sans le rincer a cette espece de savoir-vivre nous déplait & nous révolte en France. Dans les mêmes pays on n'incommode point les gens de les presser de manger, & nous nous en trouvous ici incommodés : si donc l'essence du favoir-vivre en quelque pays & en quelque temps que ce puisse être, consiste à contribuer au plaisir & à la satisfaction des autres, la premiere démarche du savoir-vivre est de connoître ce qui leur fait plaisir par rap-

port aux circonstances où l'on se rencontre.

On trouve tous les jours de fort hometes gens qui ont un bon cœur & de la droiture, & qui avec cela ne savent point vivre; c'est qu'ils n'ont point étudié ce qui plaît ou ce qui déplait aux autres, & ils n'y font point d'attention. Ils seroient fachés de nous incommoder de propos délibéré, & ils nous incommodent de la meilleure foi du monde : ils ne veulent au fond dire rien qui nous déplaise, & ils ne cessent de nous déplaire par mille discours peu mesurés : ils cherchent même quelquesois avec empressement de se mettre bien dans notre esprit, & ils s'y mettent tout de travers, par l'ignorance de ce qu'ils devroient savoir pour nous faire plaisir.

Mais comment venir à bout d'apprendre tout ce qui peut plaire à chacun des hommes, puisqu'ils ont des inclinations si diverses & même des goûts entièrement opposés? J'avoue que la chose a ses difficultés; mais e'est en les surmontant qu'on acquiert la science dont nous parlons. Elle vaut la peine de nous y appliquer; il s'agit de l'affaire la plus universelle de la vie; qui est de travailler au Bonheur d'autrui & au nôtre.

Car pour le dire en passant, ce mot d'affaire qu'on a si souvent à la bouche, n'a aucun usage légitime, que de signifier ce qui se présente à exécuter pour la satisfaction d'autrui & pour la nôtre; les gens qui so

font une affaire de ce qui n'y doit pas contribuer. sont des esprits frivoles; ils se font des affaires & ils n'ont proprement jamais rien à

Ceux qui ne travailleroient au Bonheur des autres, que pour se rendre eux-mêmes malheureux, deviendroient la risée du monde & mériteroient de l'être; si ce n'est qu'ils seroient encore un plus grand sujet de pitié que de raillerie.

Ceux d'un autre côté qui ne travailleroient qu'à leur Bonheur particulier, sans égard à la satisfaction des autres, n'auroient que des affaires de passion qui tôt ou tard tourneroient à leur honte & à leur préjudice, &

qui ne pourroient mériter le nom d'affaire.

Ceux au contraire qui sont occupés à ce qui doit le plus contribuer au Bonheur des autres, réuni au leur particulier, sont les hommes les plus dignement occupés & qui ont les plus véritables affaires!

Revenons; puisqu'il n'est point d'affaire véritable ni digne de l'homme, que celle de travailler au Bonheur d'autrui réuni au nôtre particulier : ne plaignons ni le temps ni le soin qu'il nous faudra employer pour en surmonter les difficultés; & en particulier pour être instruits de ce qui peut ou plaire ou déplaire aux personnes avec qui nous vivons. and the first of the second of the first of the second of

## Quelles sont les choses qui déplaisent en général dans la Société.

L est des inclinations presque générales dans tous les hommes, dont la plus universelle & la plus sentible, est de prétendre que nul ne s'oppose à notre Bonheur & à notre satisfaction. Ainsi nous devons avoir pour maxime, de ne jamais traiter avec les autres, d'une maniere à leur faire juger, que nous pensions jamais à donner, atteinte à leur satisfaction : & par une maxime contraire, nous devons être persuadés, que nous les gagnerons toujours, si nous leur faisons comprendre, que nous avons à cœur de leur faire plaisir. Le Duc de Longueville, beau-frere du grand Condé, avoit particulièrement gagné la noblesse, en laissaint la chasse libre à tous les Gentilshommes qui relevoient de lui; de difant souvent à ce sujet ; qu'il aimoit hien mieux avoir des amis, que des lievres ou d'autre gibier.

La seconde inclination générale à tous les hommes, est d'être estimés. & sur-tout de n'être point méprisés; ce qui fait dans la même sorte d'inclination, deux degrés qui ne different entre eux que du plus ou du moins: les orgueilleux, veulent être estimés, mais au-de-la d'une juste mesure : & tous les hommes désirent de l'être, & le peuvent justement désirer dans les bornes de l'équités de la material de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrat

D'ailleurs, il ne saut pas s'imaginer, que les hommes, pour être dans une condition basse, ou d'un esprit médiocre, ne soient pas sensibles à l'es. SIII 2

rime. Ils ne le sont peut-être pas à la sorte d'estime qu'ambitionnent les personnes considérables dans le monde; mais à l'estime dont est suscepti-

ble leur condition, leur emploi & leur état.

En effet, pour être dans une situation basse ou insérieure à la nôtre, ils n'en ont pas moins d'endroits estimables: puisqu'il n'est personne qui n'aix de bonnes qualités; soit du côté de l'ame & des dispositions du cœur, soit du côté de l'imagination ou de certains talens, qui ne laissent pas d'être utiles & souvent nécessaires: tous ainsi méritant d'être estimés exigent au moins tacitement, qu'on leur rende la justice qui leur est due: si vous la leur resusez, leur mécontentement n'osera peut-être se déclarer, mais il n'en sera que plus vis; & il trouvera moyen de faire une compensation du désagrément que vous leur donnez, par celui qu'ils vous donneront: soit en vous servant mal, soit en vous manquant de sidélité ou de zele; soit en se livrant à des révoltes déclarées ou à des vengeances secretes.

Non seulement tous les hommes veulent être estimés; mais encore ils veulent être aimés: & nous ne pouvons l'ignorer, sans nous faire un trèsgrand tort à nous-mêmes. Si nous leur laissons croire que nous ne les aimons point, ils nous hairont; & quelque attachés qu'ils nous paroissent à l'extérieur par les liens de l'intérêt, ce sera dans le sond autant d'ennemis qui n'attendront que le temps de nous faire du mal avec sûreté: or quelque peu considérables qu'ils paroissent, ils seront néanmoins à craindre; selon l'ancienne maxime, il n'est point de petits ennemis. C'est-à-dire, qu'il n'est homme si vil, qu'i à l'égard de l'homme le plus puissant de la terre, ne puisse devenir terrible, s'il est ennemi bien déterminé, selon le vers de Corneille:

Qui mépzise sa vie est maître de la tienne.

Rien de plus puissant qu'un Général d'Armée à la tête de cent mille hommes : mais plus leur nombre est grand, plus il a de quoi craindre, s'il a parmi eux un seul ennemi. Le Maréchal de Montluc en a, dans ses Mémoires, exposé la maxime avec un détail naîf; éc c'est vraisemblablement pour la mettre en usage, qu'un autre Maréchal de France qui a vécu de notre temps, se manquoit point, dit-on, la veille d'une bataille, d'aller de rang en rang faire amitié aux moindres soldats; ét d'en donner des marques à ceux-mêmes qu'il avoit été obligé de saire punir, ou qu'il soupçonnoit conserver contre lui quelque sorte de ressentment. Camarades, leur disoit-il alors, point de rancuse.

Enfin, pour connoître les inclinations les plus générales de tous les hommes, chaque en particulier n'as qu'à étudier celles qui lui sont communes avec ceux qu'il a coutume de pratiquer; ot ce qu'il découvrira en être le fond & comme le centre, se trouvera à-peu-près conforme aux inclinations du genre humain : ensorte que d'un homme à l'autre, il ne se rencontrera que des différences légeres & comme imperceptibles. Ainsi on s'appercevra bientôt, que les hommes communément ne veulent point être traversés dans leurs entreprises, improuvés dans leurs sentimens, contrariés dans leurs discours, trompés dans le commerce, abandonnés dans les engagemens, oubliés dans l'adversité, réprimés dans la prospérité, brusqués dans les manieres, injuriés dans les paroles, maltraités dans les effets; & qu'ils ne veulent guere davantage être relevés dans leurs méprises ni blamés dans leurs fautes. Telles sont les dispositions les plus communes à tous les hommes; ce qui peut servir, avec le secours de l'expérience, à nous découvrir toutes les autres.

Je ne prétends pas d'ailleurs, qu'à l'égard de tous les hommes, on soit également déterminé à seconder toutes seurs inclinations: elles se trouvent souvent si opposées qu'il nous seroit impossible d'y satisfaire, comme nous le verrons bientôt: mais il n'en faut pas moins étudier à quoi elles se portent communément, afin de les ménager par les regles du savoir - vivre.

Au reste, ce n'est pas précisement dans les livres, que doit se trouver la véritable science du savoir-vivre, pour contribuer à nous rendre heureux : c'est parmi les hommes mêmes, qu'il la faut principalement chercher : leur usage nous fait connoître par la voie particuliere & semible de l'expérience, ce que les livres n'apprennent que par la voie indéterminée & vague de la spéculation. Celle-ci ne laisse pas d'avoir ses utilités; elle commence d'ouvrir l'esprit, elle sournit des idées, & disposant à la pratique par les réslexions, elle contribue à en rendre le fruit plus étendu & plus sixe : mais il y aura toujours entre ces deux sortes de sciences, la disférence qui se trouve entre sentir & savoir, entre l'expérience & l'étude; il faut tâcher de les réunir pour la même sin : l'expérience, bien que la plus utile, seroit souvent désectueuse & se manqueroit à elle-même, faute de donner à l'esprit une suite de lumières capables de le conduire régulièrement; ce qui néanmoins est nécessaire pour un Bonheur constant & durable.

### X.

# Qu'il est un soin de plaire que nous ne devons pas rechercher.

UELQUE résolus que nous devions être de contribuer à la fatisfaction des autres, cette détermination ne doit pas être aveugle, ni s'étendre trop loin; si elle n'étoit réglée, elle deviendroit souvent inutile & quelquesois pernicieuse.

Elle seroit inutile; car il n'est pas toujours en notre pouvoir, de satisfaire tous les hommes; sur-tout quand ils sont peu équitables ou peu attentiss: exigeant quelquesois ou attendant de nous ce qui n'en dépend pas; or ce seroit intéresser sans fruit notre propre Bonheur, que de penser à leur procurer une satisfaction dont nous ne sommes pas les maîtres. S'il est peu raisonnable d'entretenir le désir de nous procurer à nous-mêmes des avantages, auxquels nous ne saurions parvenir; pourquoi soufficions-nous

un pareil désir à l'égard des autres?

L'envie de plaire seroit pernicieuse, si elle contribuoit manisestement à entretenir l'orgueil, la passion ou les erreurs d'autrui. Ainsi quelque intérêt qu'eut Socrate de plaire au Roi Crésus, auprès de qui il avoit été appellé, il ne le voulut jamais faire. Ce Roi, ensié de ses richesses & de sa magnissence, demanda au philosophe, si avec toutes ses connoissances il avoit jamais découvert un Bonheur qui égalât celui dont il jouissoit sur le trône. Socrate, loin d'applaudir à cette fausse sélicité, & à l'erreur ou Crésus étoit sur ce point, répondit qu'il avoit connu un homme plus véritablement heureux. Qui donc, reprit le Roi avec activité? C'est, repartit Socrate, un citoyen de ma ville nommé. Sellès. Il étoit homme de bien. Rien ne lui manqua pendant sa vie, parce qu'il ne désira jamais rien que ce qu'il put & ce qu'il dut avoir; & ayant mis au monde des ensans qui lui ressembloient, il est mort au lit d'honneur, combattant pour sa patrie, avec une valeur digne d'elle & digne de lui.

D'ailleurs, le soin de plaire aux autres nous deviendroit pernicieux à nous-mêmes, s'il devoit trop nous en coûter. On exige de nous quelque sois des services que nous sommes obligés de resuser, sans pouvoir dire la véritable raison de notre resus; parce qu'elle intéresseroit le secret ou quelque autre de nos devoirs : alors ce seroit soiblesse de nous mettre en peine du resus que nous sommes obligés de faire, quand nous le faisons avec tous les ménagemens que prescrivent les regles de la politesse & les droits

de la Société.

L'envie d'obtenir persuade souvent à ceux qui s'adressent à nous, que nous sommes maîtres de seur procurer ce qu'ils souhaitent. Un service que nous aurons rendu à quelqu'autre, seur semble une raison suffisante pour attendre un même avantage : ils ne sont pas attention que ses circonstances ne sont plus les mêmes; & que souvent un plaisir fait une sois, est un obstacle à le saire une seconde sois. Le crédit employé auprès d'un grand, ou d'un homme en place, s'épuise par l'usage trop fréquent qu'on en voudroit saire; & au lieu de trouver en sui de la protection, nous ne sui serions trouver que de l'importunité en nous.

S'il ne s'agit point de crédit, mais seulement de notre temps & de nos soins, le sacrifice que nous en avons sait à quelqu'un, donne la pensée à un autre de nous proposer, de renouveller en sa saveur un pareil sacrifice : en donnant tout aux autres, il nous seroit impossible de réserver ce que la raison veut que nous gardions pour nous-mêmes; c'est en de telles circonstances que nous ne devons pas nous inquiéter de déplaire à quelques-uns; s'ils sont alors mal-contens, c'est seur faute : ils nous ont demandé ce qu'ils ne devoient pas; & nous seur avons resusé ce que nous ne pouvions raisonnablement leur accorder. Nous devrions encore nous inquiéter moins, s'il s'agissoit de seur resuser une chose manisestement injuste,

Accoutumons-nous donc à supprimer toute inquietude, de n'avoir pas contribué à la satisfaction des autres; dès que nous pouvons nous répondre que nous la souhaitons de bonne soi, & que nous y aurions volontiers contribué si elle eut été compatible, avec ce que nous nous devions à nous mêmes. Mais quelle est la regle de ce que nous nous devons à nousmêmes? Car l'amour-propre pourroit aisement la pousser trop loin. Pour ne nous y point inéprendre, il la faut tirer de ce que jugeroient des personnes judicieuses, qui sauroient au vrai la situation où nous nous trouvons, dans les circonstances dont il s'agit.

Observons à cette occasion de ne jamais manquer, quand nous exigeons quelque chose d'un autre, d'examiner avec attention s'il est en état de le faire : pour lui épargner & à lui & à nous le désagrément d'un refus.

## X I.

CC ...

Comment on peut & l'on doit réparer l'impossibilité où l'on se trouve quelquefois de contribuer à la satisfaction d'autrui.

I l'on n'est pas naturellement d'un caractère biensaisant, on se prévaudra peut-être de la maxime exposée au No. précédent, pour refuser des plaisirs qu'on peut attendre de nous. Un esprit raisonnable doit être en garde contre cet inconvénient. Il ne faut jamais nous inquiéter du bien que nous ne pouvons faire aux autres, mais nous devons toujours souhaiter de le pouvoir. Cette disposition n'est pas un désir purement stérile; puisqu'elle nous détermine à satisfaire par les manieres, ceux que nous ne pouvons contenter par les effets, & souvent les manieres équivalent aux effets; car enfin dans le fervice même que nous recevons des autres; c'est leur affection qui nous touche le plus : ensorte que si nous recevions de quelqu'un l'avantage le plus considérable; & que nous fussions convaincus que son cœur n'y prend aucune part, à peine pourrions-nous concevoir à son égard des sentimens de reconnoissance : au lieu que si nous étions persuadés, que ceux-mêmes qui nous font de la peine, ne le font qu'à regret, & contre la disposition où ils sont véritablement de nous faire plaisir, nous pourrions être affligés sans cesser de chérir ceux par qui le mal nous arrive.

Au reste, les manieres qui sont les interpretes naturels de cette disposition, se montrent, comme on sait, dans les paroles & dans les actions.

Les paroles doivent toujours exprimer l'envie que nous aurions d'obliger ceux qui s'adressent à nous. Si l'on s'apperçoit qu'ils soient persuadés, que nous pouvons le faire, quand au fond, nous ne sommes pas maîtres de la chose comme ils se l'imaginent; il est à propos de les dissuader, & de leur apporter les raisons qui ne nous permettent pas de condescendre à ce qu'ils nous demandent.

Pour les satissaire davantage, on peut encore seur indiquer les occasions en nous serions en état de seur être utile : & les inviter de nous mettre à portée d'exécuter, ce que nous voudrions saire pour eux. Ces détails de soins & d'attentions, seur donnant à entendre que nous nous intéressons à ce qui les touche, seur fera oublier le désagrément de ne pas obtenir ce qu'ils espéroient.

La cordialité est sur-tout d'usage pour produire ces bons essets; elle se fait connoître, par un air ouvert & sincere qui les attache à notre per-

sonne, lors même qu'ils ne peuvent recevoir nos services.

Il est vrai que cet air ouvert n'est pas également au pouvoir de tous; & qu'il dépend beaucoup du tempérament; mais aussi peut-on par la résexion, en ce point comme en beaucoup d'autres, corriger, ou persestionner la disposition naturelle : or je ne sais s'il est disposition plus contraire à la douceur & au bien de la société, qu'un air réservé, contraint, ou mystérieux. Il donne à penser aux autres, que ne voulant pas nous laisser connoître, il est quelque chose en nous qui perdroit à être connu, & auquel ils ne doivent point prendre de consiance. Ce n'est pas que la réserve ne soit quelquesois nécessaire, nous en parlerons ailleurs; mais elle ne l'est que pour des occasions rares : ainsi il n'en faut point avoir l'apparence dans la suite ordinaire de la vie; & peut-être rien n'a-a-il sait un plus grand tort à des personnes qui d'ailleurs avoient les meilleures qu'alités, que cet air serré qui resserve en même temps le cœur de ceux qui traitent avec eux.

D'ailleurs, ce n'est pas un air épanché que l'on doive prendre ni rechercher. Les personnes les plus aimables par leur modestie & leur douceur, en sont éloignées; mais c'est un air de bonté & de candeur, que l'on fait sentir non-seulement dans le discours, mais encore dans toute la

suite de son procédé.

On peut se rappeller ici en général les regles extérieures de civilité & de polités , dont il seroit impossible de faire le détail : parce qu'elles changent, selon les nations, les occasions, les personnes & les conjonctures différentes. Il arrive même que l'amitié & la familiarité, se marquent mieux quelquesois par la négligence des regles les plus ordinaires, que par leur observation. Ce qu'on doit avoir en vue, étant de laisser sentir, à ceux qui ont affaire à nous, que nous leur sommes affectionnés; il importe peu quelles manieres on emploie pourvu qu'elles menent à notre but, & qu'elles conviennent avec les manieres usitées parmi les honnêtes gens de notre état & de notre condition.

XII.

Que nous devons prendre soin dans les plus petites occasions, de paroître disposes à faire toujours plaisir aux autres & à les obliger.

L ne faut pas attendre l'occasion de rendre les services importans; elle est trop rare. La douceur de la société subsiste par les petits plaisirs que l'on se fait musuellement; ceux qui les négligent s'exposent à ne point paroître aimables, & par conséquent à n'être point aimés; & manquant de la sorte en mille occasions, de contribuer à la satisfaction des autres, ils manquent réciproquement à recevoir de leur part, la satisfaction qu'ils en

pourroient attendre.

Il ne sert à rien de dire, que l'on est au-dessus des minuties. Quand il seroit vrai que soi-même effectivement on n'en seroit pas susceptible, it suffit que les autres le soient, pour devoir condescendre à leur disposition; outre qu'il est peu de personnes qui ne soient quelquesois sensibles à ce qui pourroit paroître le plus léger. Le Cardinal Vossey, fameux Ministre & savori du Roi d'Angleterre Henri VIII, conserva les bonnes graces de son maître, par le soin de lui faire présent de petits ouvrages bien travaillés que le Roi aintoit : chaque bagatelle présentée étoit un renouvellement de saveur. On a dit que le commencement de la haute élévation où parvint un Connétable, sur le soin de désennuyer son Souverain, par l'amusement de saire aller des oiseaux à la chasse aux mouches : ce n'étoit rien : mais des riens animent quelquesois l'assection plus que les choses; & par-là, en quelque sorte, les riens deviennent des choses, dans l'usage de la société.

Ce ne sont pas les objets en eux-mêmes qui nous rendent heureux; c'est notre disposition à leur égard. Si nous sommes disposés à être touchés des petites choses quelquesois plus que des grandes; nous devons être d'autant plus attentiss à celles-là, qu'elles se présentent plus souvent; & que les

grandes par elles-mêmes attirent suffisamment l'attention.

En effet, à examiner ce qui contribue davantage à la douceur de la vie, nous appercevrons bientôt que c'est un amas de dissérentes conjonctures, lesquelles prises chacune en particulier semblent imperceptibles; mais qui se renouvellant d'un moment à l'autre, sont une impression d'agrément ou de désagrément, la plus habituelle & la plus sensible. Il est sur-tout des occasions, où un léger office tient lieu des services les plus importans. Le M..... de M..... étoit simple soldat, quand notre Roi François I sut pris à la bataille de Pavie & prisonnier comme lui. Il jugea que ce Monarque seroit sensible dans la conjoncture au moindre signe d'assection des siens. Dans cette pensée, il promit cent écus à un garde, pour le laisser approcher du Roi qui n'étoit pas encore débotté, & il lui tira ses bottes. On vit combien le Monarque en sut touché. Il voulut d'abord saire Tome VIII.

payer les cent écus promis aux gardes; & conçut pour le foldat François les premiers sentimens d'estime qui depuis l'éleverent aux premiers honneurs, qu'il eut d'ailleurs & le soin & le talent de mériter. Mais qu'aux

roient été sa fortune & ses talens sans une petite attention?

Il ne suffit donc pas de nous réserver aux occasions importantes, dans le soin continuel que nous devons prendre de contribuer au Bonheur & à la satisfaction d'autrui. Il est vrai que si nous n'étions pas disposés à rendre des services considérables, à ceux qui auroient droit de les attendre, il leur services considérables, à ceux qui auroient droit de les attendre, il leur services considérables d'être contens de nous : mais comme les occasions en sont peu fréquentes, c'est moins les services que nous rendrions qui sont d'usage, que la disposition où nous sommes de les rendre : or cette disposition peut se marquer en tous les temps de la vie, par le soin de saire aux autres ce qui peut les contenter, quand il s'en présente les moindres occasions; & ce sont autant d'avances, dont nous éprouverons nous-mêmes des retours avantageux, dans la suite de la vie.

Pin du huitieme Volume.

|        | , | ,   |                                       |
|--------|---|-----|---------------------------------------|
|        |   |     |                                       |
|        |   | •   |                                       |
|        | • |     |                                       |
|        |   | - ' |                                       |
|        |   |     | •                                     |
|        |   | •   |                                       |
|        |   |     |                                       |
|        | ` |     | •                                     |
|        |   |     | ,                                     |
|        |   |     |                                       |
|        |   |     | • •                                   |
| •      |   |     |                                       |
|        |   |     | •                                     |
|        |   |     | . *                                   |
|        |   |     |                                       |
|        |   |     |                                       |
|        |   |     | ,                                     |
|        |   | ,   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| •      |   |     |                                       |
|        | · |     |                                       |
| •      |   |     | • .                                   |
|        |   |     |                                       |
|        |   | -   |                                       |
|        |   |     |                                       |
| •      |   |     | · ·                                   |
|        |   |     |                                       |
|        |   |     | •                                     |
|        |   |     |                                       |
|        | • |     | •                                     |
|        |   |     |                                       |
|        |   | •   | •                                     |
|        |   |     |                                       |
| -<br>- |   |     |                                       |
| •      |   |     |                                       |
|        |   |     |                                       |
|        |   |     |                                       |
| •      |   |     |                                       |
| •      |   |     |                                       |
| •      |   |     |                                       |
|        |   |     |                                       |
| •      |   |     |                                       |
|        | • |     |                                       |
|        |   |     |                                       |

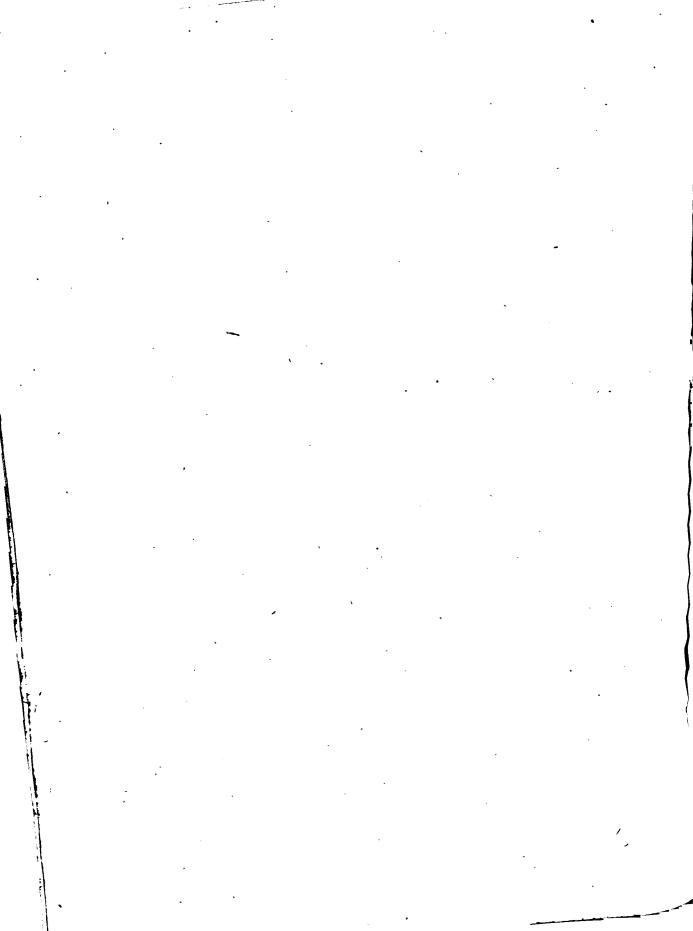

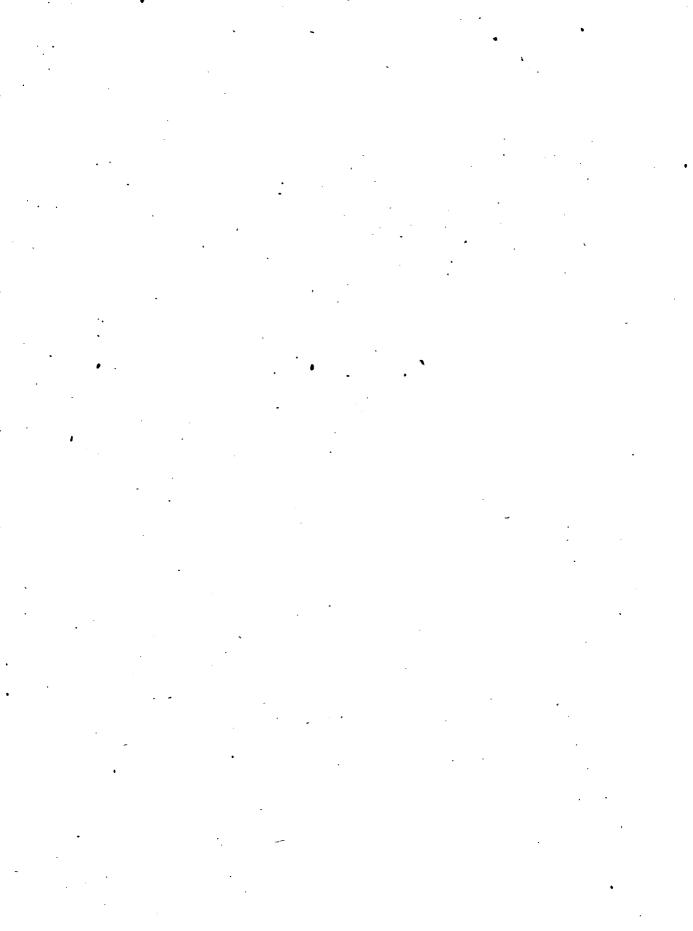



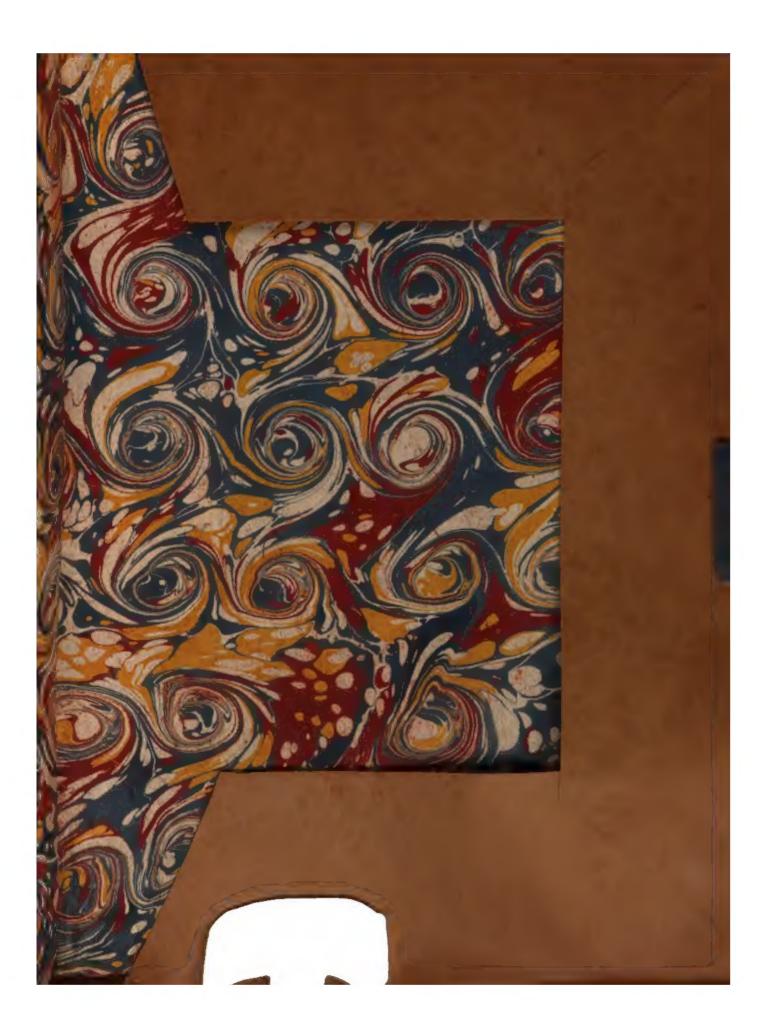

